





# LA POLOGNE

HISTORIQUE, LITTÉRAIRE, MONUMENTALE

ET

# PITTORESQUE,

OU

SCÈNES HISTORIQUES, MONUMENTS, MONNAIES, MÉDAILLES, COSTUMES, ARMES;

PORTRAITS, ESQUISSES BIOGRAPHIQUES, ÉPHÉMÉRIDES;

SITES PITTORESQUES, CHATEAUX, ÉDIFICES, ÉGLISES, MONASTÈRES;

CULTES RELIGIEUX, CURIOSITÉS NATURELLES;

PEINTURE DE MOEURS, COUTUMES, USAGES, CÉRÉMONIES CIVILES, MILITAIRES ET RELIGIEUSES;

CHANTS, DANSES, CONTES, LÉGENDES, TRADITIONS POPULAIRES, IMPRESSIONS DE VOYAGES;

LÉGISLATION, ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES;

GÉOGRAPHIE, STATISTIQUE, FINANCES, INDUSTRIE, COMMERCE;

LITTÉRATURE, POÉSIE, BEAUX-ARTS, THÉATRE, MUSIQUE.

Rèdicis par une société de lettérateurs.

SOUS LA DIRECTION DE

## LÉONARD CHODZKO.

010

PUBLIÉE PAR

IGNACE-STANISLAS GRABOWSKI.

919

Come deuxième.



AU BUREAU CENTRAL, RUE SAINT-HONORÉ, 345.



1836-1837

# TABLE DES MATIÈRES DU TOME DEUXIÈME.

(Les articles non signés dans le corps de l'ouvrage sont de L. Chodzko, rédacteur en chef.)

| Histoire.                                                                                                      | Kamieniec Podelski                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *TROISIÈME ÉPOQUE (1333 - 1587)                                                                                | 4 Lunin                                                                                                     |
| Règne de Kasimir I le Grand (1333—1370)                                                                        | Tarpow                                                                                                      |
| Interrégne (1382 — 1384)                                                                                       | Sites pittoresques, Châteaux, Palais, Edifices, Eglises,                                                    |
| - de Wladislas II Jagellon (1386-1434) 57                                                                      | Monastères.                                                                                                 |
| - de Władislas III le Varnénien (1434–1444)                                                                    | Château de Halicz sur le Dniester                                                                           |
| - de Kasimir IV (1447-1492)                                                                                    | Château de Luck sur le Styr                                                                                 |
| Interrègne (1492)                                                                                              | I Chateau de Libowice.                                                                                      |
| Interregne (1501)                                                                                              | Le mont Calvaire et le château de Lanckorona. 191<br>Eglise cathédrale de Wilna. 129.                       |
| - d'Alexandre (1501-1506)                                                                                      | Agrise des derhardins a vyarsovie.                                                                          |
| - de Sigismond II Auguste I (1548-1572)                                                                        | Pulawy, du côté de la Wistule                                                                               |
| Interregne (1572-1573)                                                                                         | 220                                                                                                         |
| - de Henri de Valois (1573-1575)                                                                               | Ujazd et Tomaszow en Mazowie                                                                                |
| — d'Étienne Batory (1575—1586)                                                                                 | Antonin, dans la Grande-Pologne                                                                             |
| Interrègne (1586-1587)                                                                                         | Établissements scientifiques.                                                                               |
| Règne de Sigismond III (1587—1632) 402                                                                         |                                                                                                             |
| Interregue (1632)                                                                                              | Lycée de Krzémiéniec en Wolhynie                                                                            |
| Interrègne (1648)                                                                                              | Finances.                                                                                                   |
| - de Jean II Kasimir V (1648—1668)                                                                             | Banque de Pologne                                                                                           |
| — de Michel (1669—1673)                                                                                        |                                                                                                             |
| Interrègne (1073—1674)                                                                                         | Cultes religieux.                                                                                           |
| Souvenirs historiques.                                                                                         | Coup d'œil historique sur la réforme en Pologne 304                                                         |
| Coun divil historique sur la Paussa ducale on orien-                                                           | Cérémonies civiles et religieuses.                                                                          |
| Coup d'œil historique sur la Prusse ducale ou orien-                                                           | Funérailles des rois de Pologne, des grands-ducs de                                                         |
| Coup d'œil historique sur la Poméranie polonaise 103<br>Coup d'œii historique et politique sur les diètes de   | Litvanie et des seigneurs                                                                                   |
| Pologne                                                                                                        | Costumes, Usages.                                                                                           |
| L'arrière ban ou pospolité Ruszenie; la confédéra-<br>tion en Zwionzek, la Mutenerie ou Rokosz                 | Costumes, mœurs, habitudes des Russiens 85                                                                  |
| Portrait d'un tzar de Moskovie 377                                                                             | Coutumes, Mœurs.                                                                                            |
| Henri de Valois et les ambassadeurs polonais à Paris<br>en 1573                                                | La république de Babin                                                                                      |
| Aventures et négociations du sieur de Pybrac, ambas-                                                           |                                                                                                             |
| sadeur de France en Pologne en 1574 et 1575 230<br>Marie-Louise de Gonzague, et les ambassadeurs polo-         | Contes, Légendes, Traditions populaires.                                                                    |
| nais à Paris en 1645                                                                                           | Aldona, légende litvano-polonaise du XIVe siècle 21                                                         |
| Expéditions et aventures de JC. Passek en 1658 et 1659.                                                        | Biruta, légende historique teutono-litvanienne du XIV siècle.                                               |
| Stanislas le pêcheur; événement de 1809 99                                                                     | Les Armeniens à lazlowice, tradition populaire du xve                                                       |
| Napoléon et la question polonaise, ou le passage du<br>Niémen en 1812                                          | siècle. Les flançailles des Kosaks-Zaporogues, tradition popu-                                              |
| Géographie, Statistique.                                                                                       | laire polono-ukrainienne du xvi* siècle. 240                                                                |
|                                                                                                                | Bienfait d'un songe; épisode de la campagne de Mos-<br>kou en 1812                                          |
| Notice géographique, stastistique et historique sur la<br>grande et la petite Pologne, la Mazovie et la Podla- | Une femme comme presque toutes les femmes; es-                                                              |
| quie                                                                                                           | Une amitié de femme; nouvelle du xix siècle                                                                 |
| Idem sur les terres prussiennes de la Pologne 254 Idem sur les terres russiennes de la Pologne 281             | Biographie.                                                                                                 |
| Monuments.                                                                                                     | Jean Tarnowski                                                                                              |
|                                                                                                                | Marie Leszczynska, princesse de Pologne, reine de                                                           |
| La montagne de Sainte-Bronislawa et le tertre de Kos-<br>ciuszko, près de Krakovie                             | France                                                                                                      |
| Villes.                                                                                                        | Musique, Donses, Chants.                                                                                    |
| Bistoire et description de Poznan (Posen) 49                                                                   | Coup d'œil historique sur la musique religieuse et po-                                                      |
| Histoire et description de Gdansk (Dantzig) 102<br>Dantzig et ses environs                                     | pulaire et sur les danses et les chants, en Pologne,<br>en Litvanie et dans les terres russiennes • 241-417 |
| mistoire et description de Malhora (Marienhoura) 274                                                           |                                                                                                             |
| Histoire et descrip, de Krolewick (Koenigsberg). 332 et 343                                                    | Poésie.                                                                                                     |
| Wilna et ses environs                                                                                          | Le joueur de Lyre, de Mickiewicz 151                                                                        |
|                                                                                                                |                                                                                                             |

#### GRAVURES DU TOME DEUXIÈME ET LEUR PLACEMENT.

| Kasimir Ier le Grand en regard de la page                         | 4   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Tombeau de Kasimir-le-Grand.                                      |     |
| Jean Tarnowski                                                    |     |
| La montagne du château de Wilna                                   | 29  |
| Vue générale de Wilna                                             | 40  |
| Wladislas-Jagellon                                                |     |
| Posen ou Poznan                                                   | 52  |
| Carte des possessions polono-litvaniennes aux xIVe et xVe siècles | 60  |
| Alexandre Witold, grand-duc de Litvanie                           | 68  |
| Marie-Louise de Gonzague, reine de Pologne                        | 73  |
| Costumes des paysans de l'Ukraine                                 | 85  |
| Kamienieg-Podolski                                                | 93  |
| Hôtel-de-Ville de Dantzig                                         |     |
| Le château de Pulawy, du côté de la Wistule                       | 112 |
| Wiadislas le Varnonien, roi des Polonais et des Hongrois          | 116 |
| Tombeau de Kasimir IV à Krakovie                                  | 125 |
| Église cathédrale de Wilna                                        | 100 |
| Eglise cathédrale de Wilna                                        | 129 |
| Le château de Lubostron dans la Grande-Pologne                    | 140 |
| Tombeau de Jean-Albert à Krakovie                                 | 150 |
| Tompeau de Jean-Albert a Rrakovie                                 | 160 |
| Constantin Ostrogski                                              | 165 |
| Michel Glinski et sa fille                                        | 173 |
| marie Leszczynska, reine de France                                | 177 |
| Le Mont-Calvaire (Gora Kalwarya)                                  | 191 |
| Ruines du château de Lançkorona                                   |     |
| Kieystut                                                          | 208 |
| Biruta                                                            | 216 |
| Le Château de Luck en Wollhynie                                   | 227 |
| Le Château de Zator                                               | 229 |
| Le château de Halicz sur le Dniester                              | 240 |
| Musique. — Les Krakowiaks et les Dumki                            | 248 |
| Le château de Lipowieç                                            | 254 |
| Carte des terres prussiennes                                      | 257 |
| Costume des chevaliers teutoniques                                | 268 |
| Le château de Malborg à Marienbourg                               | 276 |
| Montagne de la Sainte-Bronislawa, près Krakovie                   | 281 |
| Sigismond-Auguste, dernier des Jagellons                          | 289 |
| Tombeau des deux Sigismonds-Jagellons à Krakovie                  | 304 |
| Stanislas Pszonka, fondateur de la république de Babin            | 311 |
| Église des Bernardins à Warsovie                                  | 313 |
| Environs de Modlin.                                               | 330 |
| Le château de Kœnigsberg.                                         | 332 |
|                                                                   | 344 |
| Place du marché à Kalisz                                          | -   |
|                                                                   | 352 |
| La ville de Lublin                                                | 358 |
| Drzewica                                                          | 368 |
| Etienne Batory.                                                   | 375 |
| Tombeau d'Étienne Batory                                          | 377 |
| Henri de Valois, roi de Pologne, grand-duc de Litvanie            | 393 |
| Tarnow                                                            | 400 |
| Jean Zamoyski                                                     | 401 |
| Stanislas Zolktewski.                                             | 404 |
| Marina Mniszech, tzarine de Moskovic                              | 409 |
| Jean-Charles Chodkiewicz                                          | 410 |
| Musique Chants litvaniens et russiens                             | 424 |
| Thadé Czacki                                                      | 433 |
| Tomaszow en Mazovie.                                              | 448 |
| Banque, de Pologne à Warsovie                                     |     |
| Étienne Czarniecki.                                               |     |
|                                                                   | 473 |

PARIS. - DECOURCHANT, IMPRIMEUR, 1, RUE D'ERFURTE.

## HISTOIRE.

#### TROISIÈME ÉPOQUE.

(1333-1587.)

Cette époque, qui emirasse 254 ans, représente la Pologne florissante; c'est à cette époque que se développ la vie intelligente des races slaves. La Pologne va prendre son rang dans les grandes fations; elle se posera et étendra sa suprématie, et les peuples voisins voudront s'allierà elle; sa nationalité ne sera plus contestée: la langue polonaise marquera au loin les froțtières de la république. Mais petit à petit la politique intérieure élèvera l'ordre équestreau niveau des grands, de l'aristocratie. Il se formera une démocratie nobiliaire qui abiissera le pouvoir royal plus complétement que vers la fin de la deuxième époque. Cettedémocratie opprimera le tiers-état, c'est-à-dire les habitants des villes; c'est elle qui voura à l'esclavage et à la servitude les agriculteurs et les paysans.

La deuxième époque de notre histoire se termine à la mort de Wladislas-le-Bref. Ce roi préserva deux fois le pays de sa décadence, et laissa après lui tous les germés d'un bel avenir, en lui donnant un successeur qui héritait de toutes ses vertus. Mais, avant d'arriver à la Pologne florissante, nous allons décrire rapidement l'état de la Pologne en partage.

Un travail incessant, confus, pénible, élaborait cette deuxième époque. Dans l'espace de deux siècles, le titre de roi de Pologne était pour ainsi dire illusoire, car plusieurs chefs se partageaient le pouvoir, et ces chefs étaient toujours en guerre ou en querelle. La royauté ne pouvait donc ni assurer le repos à l'intérieur, ni se maintenir avec force et dignité à l'extérieur. La puissance et l'homogénéité polonaises s'étaient éclipsées à la mort de Boleslas Bouche-de-Travers (1159).

Les voisins de la Pologne, toujours prêts à tirer parti de ses malheurs, attisaient les causes de désordres, aidaient les faibles contre les forts, puis s'emparaient des biens de ceux à qui ils avaient donné une menteuse protection.

Cependant, au milieu de tous ces malheurs, les Polonais versaient un sang généreux et faisaient respecter leur nom, quand leur puissance était prête à s'écrouler. Leurs ennemis mêmes étaient forcés à l'admiration, car ils apportaient dans toutes leurs actions loyauté, franchise, magnanimité; ils mettaient en pratique les éternels principes de l'Evangile.

A l'intérieur, les ducs régnants étaient en proie aux horreurs de la guerre civile; ces guerres obéraient les finances et minaient leur autorité. Croyant remédier au mal, ils accordaient des immunités, des prérogatives, des priviléges; ce qui n'avait d'autres résultats que de donner de l'extension à l'aristocratie, et si cette caste est funeste au peuple, elle l'est pour le moins autant aux rois.

Cependant, quelles que soient les calamités qui marquèrent cette époque, il faut peut-être moins en accuser la nation, les hommes, les choses, que le temps. Le reste de l'Europe eut à souffrir aussi de semblables partages, de semblables invasions.

Au xive siècle, époque où régnaient Wladislas et son fils Kasimir, les idées gouvernementales dans plusieurs royaumes de l'est et du nord de l'Europe se liaient étroitement à l'action des Etats, et surtout avec l'ordre équestre ou la noblesse. Les trônes, en perdant des familles qui se succédaient depuis des siècles, devenaient électifs, soit par extinction, soit par cession, comme on le vit dans les familles des Abmuses ou Arpades, en Hongrie (1301); des Przémyslas, en Bohême (1306); des Haralds-Haarfragues, en Norwége (1319); des Skioldungs, descendant des Epritsenes, en Danemark (1375).

La famille des Folckungers, de Suède, qui devait hériter de toute la Skandinavie, s'éteignit; celle des Piasts eut la même destinée (1370).

61

Les successeurs de Rurik abandonnèrent leurs droits sur différents points. Les margraves d'Autriche et de Brandebourg moururent sans postérité. Ainsi devait surgir un autre ordre de choses.

La maison d'Anjou, non contente de ses possessions en France, non contente de sa couronne des Deux-Siciles et d'avoir acquis celle de Hongrie, convoitait encore le sceptre de Pologne, se basant sur les liens de parenté qui l'unissaient à Wladislas-le-Bref.

La maison de Luxembourg, riche de ses

comtés d'Outre-Rhin, mais plus insatiable que riche, cherchait le moment de ressaisir la couronne d'Allemagne; en attendant, comme elle était héritière de la couronne de Bohême et qu'elle possédait la Silésie, son chef usurpait le titre de roi des Polonais.

Kasimir, en succédant à Wladislas, se trouva entre la perfide amitié du roi Jean de Luxembourg et l'amitié intéressée de la maison d'Anjou.

C'est sous de pareils anspices que Kasimir se présenta sur la scène du monde.

### KASIMIR IER, LE GRAND (1333-1370).

Kasimir sit célébrer avec pompe et magnificence les sunérailles de Wladislas, et il lui sit élever un tombeau dans l'église cathédrale de Krakovie. Ce monument, le plus ancien de ceux qui ornent cette basilique, existe encore; il a échappé aux révolutions, et le temps semble l'avoir respecté.

Après les derniers devoirs rendus au feu roi, on procéda à l'élection de son successeur. Le testament de Wladislas ne désignait pas un héritier à la couronne; mais, comme le testateur ne laissait qu'un fils, il avait sans doute regardé ses droits comme incontestables. Cependant de grands obstacles barraient le chemin du trône; d'une part, il fallait écarter Jean de Bohême, qui avait usurpé le titre de roi de Pologne; de l'autre, les ducs de Glogau, qui se prétendaient héritiers polonais. La noblesse trancha ces difficultés en se prononçant en faveur de Kasimir.

Aussitôt les Etats se réunirent en assemblée à Krakovie. Il falluit remédier aux affaires intérieures du pays, il fallait surtout fixer les clauses de l'incertain traité conclu avec les Teutoniques.

Le roi de Hongrie, beau-frère et ami de Kasimir, lui envoya une députation pour lui offrir des secours en hommes et en armes; mais la noblesse avait parlé, et Kasimir avait été proclamé roi des Polonais, et fut couronné avec sa jeune épouse Anna Aldona, fille de Gedymin, grand-duc de Litvanie. Cette solennité eut lieu le dimanche 25 avril 1353, jour de saint Marc l'évangeliste. Les fêtes, les toutnois, les revues militaires, se succédèrent après la cérémonie; toute la Pologne y prit part, car c'était vraiment un événement national.

Kasimir, né en 1510, n'avait alors que vingttrois uns. Son développement physique avait été

précoce, et bien jeune encore, il avait pris part aux expéditions de son père, qui lui avait donné, outre cette marque de confiance, la direction des affaires civiles. Cependant, quand il monta sur le trône, le sénat jugea à propos de l'assister d'un conseil, et le choix tomba sur Jasko ou Jean de Mielsztyn, homme de talent et de probité à toute épreuve. Cet habile ministre contribua puissamment à l'illustration du règne de Kasimir.

Kasimir, en acceptant la couronne, s'imposait une grande et pénible tâche; le dehors et le dedans méritaient une attention sérieuse. Jean, roi de Bohème, affichait toujours des prétentions au trône de Pologne, et, en attendant le fait, il prenait le titre de roi des Polonais, et engageait les ducs de Silésie à se déclarer ses tributaires.

Les chevaliers Teutoniques, dont l'ambition et l'avidité étaient insatiables, et qui aimaient mieux prendre que recevoir, s'emparèrent consécutivement de la Poméranie, de la terre de Michalow, de celle de Dobrzyn, et enfin de la Kuiavie. La terre de Culm, que la Pologne leur avait donnée, était trop peu de chose pour des moines soldats; ils augmentèrent donc leurs possessions par la force, par la ruse ou par des marchés illicites, disant que leur qualité d'Allemands ne leur permettait pas d'appartenir au roi de Pologne, et acceptant des secours de l'empereur Louis, des Bohémiens et des princes germains.

Les ducs de Mazovie, alliés des Teutoniques, firent par crainte une ligue avec les Allemands, et Wanko ou Wenceslas, duc de Plock, cousin et beau-frère de Kasimir, se rendit tributaire de la Bohème; ce prince parjure s'unit enfin aux Silésiens pour se placer hors la dependance de ses maîtres légitimes.

Il faut ajouter à ses embarras, la licence inté-

rieure, la tyrannie des seigneurs favorisés par le partage du pays, le petit nombre de villes et de châteaux fortifiés, le brigandage des grandes routes et les invasions continuelles des voisins. Le commencement de ce règue, comme on le voit, était hérissé de difficultés, et il fallut une énorme capacité pour en triompher.

Le trésor royal, géré avec économie par Wladislas, était dans un état asset florissant, mais pour subvenir à tant de besoins urgents, l'ordre, la bonne administration de Kısimir étaient indispensables; il trouva le moren d'augmenter le trésor et d'améliorer la sitution du pays; les traces de ce qu'il a fait, tout empreintes d'une imposante grandeur, sont encre répandues aujourd'hui sur la surface de la blogne.

Kasimir immola ses justes ressentiments; il sentait le besoin de la paix a au moins d'une trève avec ses voisins les plu dangereux. Les chevaliers Teutoniques, malgrééchec de Plowcé (27 septembre 1331), étaiet encore assez redoutables : il était donc impotant de les maintenir pour quelque temps.

Le roi des Polonais envoyaune députation à Thorn (avril 1333), et les roitle Bohême et de Hongrie furent appelés à êtremédiateurs dans le traité de paix. Kasimir avai senti que cette manifestation conciliante était e seul moyen de relever le commerce, l'industri, et d'arrêter les abus et les malversations de l'hérieur. La position du roi était dangereuse : l avait deux extrêmes à éviter, ou le trop d'clémence ou le trop de sévérité; sa conscience un profond sentiment de justice, furent ses gides; mais dans toutes ses déterminations il penait conseil de Jasko Mielsztynski. Il sévit core les coupables. Ce rigoureux exemple était nécessire, et, en éloignant les causes de troubles et désordres, il se fit respecter de toute la nation.

Parmi les coupables on compit beaucoup de nobles et de barons. Sans égan pour leur rang, il en fit mutiler, pendre, noyenouer et écarteler un grand nombre, suivant hage de la justice du temps.

L'intervention des souverainqui se portaient médiateurs entre la Pologne t les chevaliers Teutoniques ne fut pas sans est; le roi Kasimir et le grand-maître Luder de Brusrick signèrent une convention à Malborg (30 vil 1334), par laquelle convention on s'engage aprolonger jusqu'au 24 juin 1335 le traité contavec les Teutoniques, et sous la clause que dits chevaliers

Teutoniques rendraient à Ziemowit, duc de Mazovie, le château de Brzesc-Kuïawski et ses dépendances.

La Pologne, rassurée par cette paix et favorisée par une récoîte abondante, commença à croître en population et en richesses. Kasimir sut satisfaire aux besoins de cette difficile époque, et, tout en favorisant les regnicoles, il ne negligeait pas les intérêts des étrangers, sentant bien que chaque condition peut être utile à l'Etat, quand elle est placée sous des lois dont la force et la justice pèsent indistinctement sur tous. Parmi les étrangers fixés au sol de la Pologne, les enfants de Moïse l'occupaient particulièrement.

Les Juifs, de temps immémorial, avaient pris racine en Pologne; ils s'étaient répandus dans les provinces méridionales et dans les terres russiennes. Les rabbins font mention dans leurs écrits d'un royaume juif qui devait exister non loin de la mer Caspienne. Le moine Nestor, écrivain russien, natif de Kiiow, rapporte que les Juifs du royaume de Koasar envoyèrent des ambassadeurs à Wladimir-le-Grand (980-1015), avec des présens considérables, pour proposer à ce roi d'embrasser la religion juive, proposition qui fut vigoureusement rejetée, comme on le pense.

Lors des expéditions de Boleslas-le-Grand (1018) et de Boleslas-le-Hardi (1074), il y avait à Kiiow un grand nombre de Juifs; mais ils ne se répandirent dans toute l'étendue de la Pologne, qu'en l'année 1096, sous le règne de Wladislas ler, Herman. En butte aux plus cruelles persécutions en Espagne, ils s'enfuirent et vinrent chercher un asile sur les bords du Rhin; le fanatisme des Croisés les chassa, et ils furent contraints de se réfugier en Bohême; persécutés en Bohême, ils cherchèrent à éviter les lieux où ils pouvaient rencontrer les Croisés. La Pologne, toujours hospitalière, leur ouvrit ses portes; repoussés de partout, ils s'attachèrent ou plutôt ils se fixèrent dans ce généreux pays. Le costume des Juiss est moitié oriental, moitié espagnol, mais plus allemand qu'autre chose, et c'est ainsi qu'il s'est maintenu jusqu'à nos jours.

Sous le gouvernement de Boleslas-le-Pieux, duc de la Grande-Pologne (Kalisz, 1264), on permit aux Juifs de jouir dans le commerce des mêmes avantages que les autres négociants, et il fut défendu de convertir par la force leurs enfants à la religion chrétienne; leur personne de-

vint inviolable comme celle de tout autre sitoyen, et leurs tombeaux furent respectés.

Kasimir renouvela ces institutions dictées par l'humanité et la justice. Ce fait est beau par luimème, et il ne perd rien de son prix, en disant que Kasimir avait pour maîtresse Esther, juive d'Opoczno; c'est au nom de cette femme qu'il aimait, qu'il rendit les décrets en faveur des Juifs; par la suite ils furent insérés dans le statut d'Alexandre. L'histoire a montré s'ils étaient reconnaissants de ces bienfaits.

Après avoir conclu le traité avec les Teutoniques et apporté une grande amélioration dans les affaires intérieures. Kasimir tourna son attention sur la Bohème. Charles 1er, roi de Hongrie, beau-frère de Kasimir, et que celui-ci avait choisi comme médiateur dans la cause des chevaliers Teutoniques. Charles se chargea de réconcilier les rois de Pologne et de Bohême. Le roi de Hongrie convoitait trois grandes couronnes pour ses trois fils : pour l'un il voulait Vienne, pour l'autre il voulait Naples, et pour Louis, le plus jeune de ses fils, il voulait Krakovie, dans le cas, c'est-à-dire, où Kasimir mourrait sans enfant mâle. En attendant, il cherchait à évincer les Bohémiens, redoutant leurs prétentions, et à l'occasion du traité conclu par sa médiation avec les Teutoniques, il demanda à Kasimir la succession à la couronne pour son fils Louis; mais le roi de Bohême avait aussi la main ouverte pour s'emparer de cette survivance; et lui, il faisait valoir des droits qu'il avait acquis par le faux testament de Griffine, femme de Leszek. Toutes ces choses, toutes ces ambitions plus ou moins mal fondées, embarrassaient le trône. Puis, venait encore à la traverse Jean de Luxembourg, successeur des deux Wenceslas, qui persista à ne point reconnaître Wladislas-le-Bref, pour se menager la Silésie, dont il avait poussé la conquête avec une opiniâtreté sans égale, et en vertu de ce prétenda droit titulaire, il détacha la Poméranie de la Pologne pour la donner aux chevaliers Teutoniques. en se réservant de leur vendre la terre de Dobrzyn; mais ce trafic ne l'empêcha pas de forcer Wenceslas, duc de Posen, à lui faire hommage de vassalité, comme on l'a vu plus haut.

Jean voulait régner sur plusieurs pays en Europe, et il voulait aussi conserver la Silésie, dont il n'ent jamais fait la conquête, sans la désunion qui régnait entre les dues; ces rejetons dégénérés de la race illustre des Piasts étaient peu soucieux de l'intérêt du pays.

La Pologne avait des droits imprescriptibles sur la Silésie; son possesseur ou usurpateur ne pouvait la garder sans l'assentiment de son souverain légitime; mais, comme l'un ne devait pas donner son assentiment et que l'autre ne voulait pas abandonner sa proie, Kusimir, sur la demande du roi de Hongrie, convoqua une assemblée préliminaire à Trenczyn ou Trentschin sur le Vag (24 août 1335). Il envoya cinq négociateurs dépositaires de sa confiance; mais les deux premiers, Spytek, castellan de Krakovie, et l'abbé Zbigniew, chancelier de Krakovie, favorisèrent le parti de la Hongrie, et obtinrent du roi Jean de Bohême la renonciation au trône de Pologne pour lui et ses successeurs, sous peine d'excommunication en cas d'infraction. L'intérêt de la cause nationale défendait autant de protéger la Hongrie que la Bohême; mais les largesses et les promesses du roi de Hongrie strent taire la conscience des négociateurs.

En vertu de ces negociations, Kasimir s'engagea à payer aux Bohémiens 20,000 gros de
Prague (16,000,000 florins de Pologne, c'est-àdire 10,000,000 de francs); il renonça à ses
droits sur la Silésie, qui se soumit, avec ses ducs,
à la Bohême. Il renonça aussi aux droits qu'il
avait sur les terres de Breslau, de Glogau et de
Ploçk en Mazovie. Il paya aux Bohémiens la
moitié de la somme, et l'autre moitié fut répartie
en deux termes.

Mais, comme ces conventions n'étaient pas définitives, les parties intéressées voulurent se réunir en un congrès général. A cet effet, Kasimir, assisté du duc de Lenczyca, de Dobrzyn, et d'une suite nombreuse composée des dignitaires de la Pologne, se rendit à la cour du roi Charles de Hongrie, à Wyszogrod ou Wissegrad, sur le Danube (entre Gran et Waatzen). Le roi Jean de Bohême, son fils Charles, marquis de Moravie, et les plénipotentiaires des chevaliers Teutoniques, s'y rendirent aussi. Les délibérations du eongrès (22 novembre 1555) eurent le résultat suivant : que les Teutoniques rendraient la terre de Kuïavie et celle de Dobrzyn, en échange de la Poméranie que leur céderait le roi Kasimir. Certes, le sacrifice était grand, mais c'était le seul moven d'assurer le repos de la Pológne.

Le roi de Hongrie traita ses illustres hôtes avec une rare magnificence tout le temps que dura le congrès. Les tables, toujours dressées, étaient servies avec luxe et profusion, et dans l'espace d'une quinzaine de jours les têtes cous



ronnées et les courtisans burent cent quatrevingts tonneaux de vin.

Le roi Kasimir resta à Wissegrad jusqu'à la Noël; après, il partit pour Bude, et revint à Krakovie dans les premiers jours de janvier 4536.

Les promesses, les conventions écrites et signées étaient de peu d'importance pour les moimes-soldats: leur machiavélisme leur fournissait des ressources pour éluder tout ce qui génait leur ambition ou leur capidité. Bientôt ils oublièrent les négociations solennelles du congrès de Wissegrad. Pour cetté fois, le roi des Polonais trut devoir en appeler à l'autorité papale. Il envoya une députation au pape Benoît XII, qui résidait à Avignon : elle lui exposa énergiquement ses griefs contre l'ordre Tentonique, et profita decette circonstance pour demander à Sa Sainteté la suppression du denier de saint Pierre (Swiento-Pietrze) qui pesait sur la Pologne. Cette pieuse et volontaire libéralité d'usage était devenue loi, et même elle fut augmentée par Wladislas le-Bref qui vontait flatter le pape Jean XXII pour obtenir la couronne, quoiqu'il se passa de cette protection, comme on l'a vu dans l'histoire de son règne.

Pendant que ces négociations s'entamaient, le roi Kasimir, à la tête des troupes polonaises, marchaît, comme allié de Charles de Hongrie et de Jean de Bohême, contre l'empereur Louis de Bavière, et pénétra dans la Haute-Bavière (juillet — août 1536). Tout cela se passa sans une guerre bien sérieuse; la paix fut bientôt conclué, et Kasimir revint à Krakovie pour y attendre la réponse du pape.

Benoît XII désapprouva la convention de Wissegrad, comme attentoire à la justice et au bien de l'Etat, et surtout à l'autorité du siège apostolique. Le pape ne pouvait voir de bon œil la cession de la Poméranie, car il en tirait de grands revenus, qui l'aidaient à compenser ce que les Bohémiens et les Allemands refusaient de lui payer: it blama donc les déterminations du roi des Polonais, et refusa net de se désister de l'impôt du denier de saint Pierre. Ce n'était pas encore tous ses griefs · it ne pardonnait pas à Kasimir la ligue soutenue contre Louis, empefeur d'Allemagne, par les rois de Bohême, de Hongrie et le roi des Polonais; car Louis s'humiliait devant la puissance du pape. Toutefois il rendit hommage à Rasimir sur la manière dont il administrait la justice, et il nomma une commission pour résoudre l'affaire des chevaliers Teutoniques.

Sur ces entrefaites, le roi de Bohème, ami secret des Teutoniques, et avide de pouvoir, conçut le projet d'envahir la Litvanie, soi-disant pour la convertir à la foi chrétienne. Il franchit la Poméranie et la Prusse, mais la rigueur de lá saison (hiver de 1557) le força à rebrousser chemin sans aucun résultat. Dans sa marche rétrograde, il rencontra Kasimir à Wloclawek en Kuïavie; les deux rois parlèrent de l'affaire des Teutoniques, et ils vinrent à Posen pour y tenir des délibérations, qui n'eurent guère plus de succès que les autres.

Pour un moment les chevaliers parurent avoir cédé; mais tout à coup ils lancèrent un nouveau motif de contestation : ils demandèrent à Kasimir de faire approuver la convention qui avait été signée entre lui et eux, par tous les ordres de la république. Cette nouvelle perfidie irrita le roi, il en prévoyait les conséquences, il savait que l'ambition des grands en profigrait pour empiéter sur l'autorité royale. Cepenuant il dut convoquer une assemblée générale; il trouva de la résistance dans les représentants de la nation : les villes, la noblesse et le clergé refusèrent de signer la convention faite par le roi avec les chevaliers; il obtint quelques signatures partielles. mais le clergé ne voulut signer que son acte de présence et rien de plus. L'Assemblée décida qu'avant de prendre les armes contre les Teutoniques, on implorerait encore une fois l'autorité du pape pour les mettre à la raison. Jean Grot de Slupça, évêque de Krakovie, reçut la mission de se rendre à Avignon, auprès de Benoît XII.

La grande commission papale, assistée des parties intéressées, s'assembla, au mois de février 4559, à Warsovie. Les séances traînaient en longueur; on discutait, on changeait de lieu pour discuter encore, et on se séparait sans rien conclure; enfin, la commission s'assembla de nouveau à Warsovie, et publia un arrêt dans l'église Saint-Jean (16 septembre 1339), par lequel les chevaliers surent condamnés à restituer aux Polonais la Poméranie, les terres de Michalow, de Dobrzyn, la Kuïavie et le palatinat de Culm. On leur enjoignit, en outre, de rétablir au plus tôt et à leurs frais les églisés et les monastères de ces provinces, qu'ils avaient pillées et saccagées, et de payer à Kasimir, pour dommages et intérêts, 194,500 marcs de Pologne: ce qui ne les dispensa pas d'en payer 1600 pour les frais du procès. L'excommunication

suivit de près la sentence; mais les chevaliers n'en furent ni étonnés ni abattus. Pour la forme ils en appelèrent au pape; mais, en attendant, ils gardèrent ce qu'ils possédaient; car le roi des Polonais, occupé des affaires intérieures, et à la veille d'une expédition qui eut lieu en 1340, le roi des Polonais, disons-nous, au milieu de ces graves préoccupations, négligea ses intérêts relativement aux Teutoniques.

Kasimir, qui se vouait tout entier au bien présent de la Pologne, pensait aussi à ses destinées futures; il redoutait pour elle la funeste influence des rois de Hongrie et de Bohême : n'ayant pas de successeur, le pays deviendrait nécessairement la proie des factions. Pour prévenir les événements, il convoqua une assemblée à Krakovie, le 3 mai 1339, dans laquelle on discuta d'abord sur les moyens d'administrer la justice, et de pourvoir aux besoins de l'Etat; ensuite le roi exposa l'impérieuse nécessité de fixer l'avenir du trône. Plusieurs seigneurs émirent leur opinion à cet égard, et proposèrent différents candidats; mais les hommes gagnés, corrompus par les largesses du roi de Hongrie, s'opposèrent à l'élection de tous les candidats proposés. Ils s'élevaient aussi contre les Piasts de Silésie, race dégénérée et tout imprégnée de l'esprit germanique: ils étaient forts en parlant de ces princes qui, par suite de leur désunion, s'étaient soumis au sceptre du roi de Bohême; mais ils ne voulaient pas non plus des ducs de Mazovie : car les uns avaient reconnu l'autorité du roi de Bohême, et les autres, entrés en ligue avec les Teutoniques, étaient devenus ennemis de leur sang.

Le roi proposa, de concert avec ses dignitaires, Louis, prince royal de Hongrie, issu par les femmes de Wladislas-le-Bref. Ce jeune prince annonçait des qualités dignes du trône ; puis il était fils d'un monarque qui voulait et pouvait donner à la Pologne un secours puissant contre ses ennemis. La noble assemblée applaudit à cette motion, car elle était précédée de brillantes promesses à l'avantage des nobles.

Un événement inattendu vint frapper le roi au milieu de ces crises politiques : la reme Aldona mourut le 28 juin 1339, et après les funérailles royales, Kasimir se rendit en Hongrie pour arranger les affaires de la succession.

Le 7 juillet, le roi Charles reçut solennellement, à Wissegrad, le royal voyageur, et, après

fut élu successeur de Kasimir, en promettant d'observer les conditions suivantes : 4º Louis s'obligeait à se faire rendre, à ses frais, tous les pays qui avaient été ravis à la Pologne, nommément la Poméranie; 2º dans le cas où Kasimir viendrait à mourir sans enfant mâle, et que Louis par conséquent lui succédât, celui-ci ne conférerait les dignités et les starosties à aucun étranger, mais seulement aux regnicoles d'origine polonaise; 3º il n'établirait pas de nouveaux impôts sur l'ordre équestre; il lui conserverait en entier ses droits, ses priviléges, ses franchises, et rétablirait ceux de ces mêmes droits qui leur auraient été injustement ôtés; 4º tous les nobles s'engageaient à lui jurer fidélité et obéissance, à la condition que Louis observerait les conditions ci-dessus mentionnées; 5º les filles, par cet accord, étaient exclues de la succession. On trouve ici l'origine des pacta conventa, qui passèrent en usage sous les rois électifs.

An retour de son voyage en Hongrie, Kasimir se rendit à Krakovie, pour s'occuper sans relâche des affaires de l'intérieur. Sur ces entrefaites, une chance favorable allait compenser la perte des pays envahis et gardés par les Teutoniques. Une belle et sertile contrée est située à l'est: nous voulons parler de la Russie-Rouge. Nos lecteurs se rappelleront des événements qui se passèrent dans les terres russiennes, depuis Roman Mstislavitsch jusqu'à la mort de Léon, son petit-fils, ainsi que des victoires de Gedymin, qui changèrent la face du pays. (Voyes pages 327-351 du tome 1er.)

Tandis que le grand-duc de Litvanie étendait sa domination sur la Wolhynie, la Podolie et l'Ukraine, Boleslas, duc de Mazovie, et petit-neveu de Kasimir-le-Grand, régnait sur la Russie-Rouge. Les Tatars, s'étant emparés de la Podolie, y avaient établi leurs gouverneurs, et en tiraient un tribut. Les Russiens étaient mécontents de ces dominations étrangères; de fait, ils préféraient pour chef un Polonais, issu de leur sang par les femmes, que de relever de maîtres imposés par les Tatars; de ces Tatars qui s'étaient poussés, par leurs envahissements, des rives du Dniéper au Danube, en Transylvanie et en Walaquie. Boleslas, qui avait pris possession de la terre russienne, par l'appui que lui avait prêté son grand oncle Wladislas-le-Bref, se fit un devoir d'embrasser la religion gréco-russienne; mais le pape Jean XXII, qui se souciait peu des intérêts poliquelques jours de pourparlers, le jeune Louis | tiques de Boleslas, et qui se souciait fort du de-

nier de saint Pierre, qu'il prélevait sur cette province, le pape, disons-nous, témoigna son courroux au nouveau converti, et celui-ci s'empressa de se remettre sous le giron de l'Eglise catholique, et pour témoigner son zèle, il se déclara apôtre de l'Evangile. Cette conduite, plus que faible, lui attira la haine des Russiens, et il mourut empoisonné, à Léopol, le 25 mars 1340.

Le roi des Polonais devenait successeur légitime du trône ducal, et son intérêt voulait qu'il réunit à la Pologne un pays qui en avait été tant de fois tributaire; mais avant de faire valoir ses droits, il devait punir le crime commis sur son parent, et protéger la femme du feu duc : cette princesse était sœur de la reine Aldona.

Au mois d'avril les troupes polonnises se dirigèrent sur Léopol; après un siège de quelques semaines, les Boïars offrirent de rendre la ville, à la condition que les Polonais respecteraient leur religion, et ne changeraient rien à leur culte. Kasimir souscrivit à ces propositions, et répondit qu'il ne venait pas en ennemi. Les portes de Léopol s'ouvrirent, et les habitants jurérent soumission et obéissance au roi des Polonais.

Kasimir tira de Léopol d'immenses richesses, tant en or qu'en argent et en bijoux; il sit emporter deux croix d'or massif qui contenaient du bois de la sainte croix, deux couronnes magnifiquement montées et le trône ducal; le tout fut transporté à Krakovie. Après avoir organisé cette province à l'instar de la Pologne, Kasimir fit ruser le château qui servait de refuge aux mécontents, puis il retourna dans sa capitale.

Kasimir ne jouit pas longtemps de la tranquillité. Les Tatars conspiraient sourdement, ils prêchaient la révolte aux peuples soumis à la domination polonaise. Le roi, prevoyant les conséquences de ces menées, écrivit au pape Benoît XII pour lui demander des secours, et l'autorisation d'une croisade contre ces infidèles.

Le 24 juin de l'année 1340, Kasimir entra en nouvelle campagne à la tête d'une grande armée, et, sans qu'on lui opposât de résistance, il occupa la province, car la conspiration n'avait pas jeté des racines bien profondes, et les masses étaient pour les Polonais. Kasimir convoqua une assemblée à Léopol, où on concerta une union indissoluble entre la province soumise et la Pologne; le roi institua des palatins, des castellans, des starostes, des juges et d'autres magis-

trats, pour qu'à l'avenir cette province format toujours un corps compacte avec la république polonaise.

Depuis lors, des relations intimes s'établirent entre Léopol et Krakovie. Les familles polonaises firent des migrations dans la Russie-Rouge, et peuplèrent cette terre ruinée par les guerres civiles et étrangères. Les Allemands, d'autre part, assuèrent à Léopol, et le roi leur accorda les lois de Magdebourg, et leur promit une entière tolérance religieuse.

Malgré cet état de choses, l'intervention des voisins était à craindre, une étincelle pouvait allumer une guerre funeste; mais le bruit d'une prochaine croisade et la mort de Gedymin assurèrent le repos du pays; et, pour gage de sécurité, les fils de Gedymin conclurent un traité avec le roi, en vertu duquel traité le duché de Léopol restait à la Pologne, et ne laissait aux héritiers du duc que les terres de Brzesc, de Wlodimierz ou Luck, de Chelm, de Belz et de Krzemieniec, en réservant au roi des Polonais le droit de mettre des garnisons dans les chefslieux de ces terres. En cas de nouvelles dissensions, il pouvait appeler la médiation du roi de Hongrie.

Kasimir voyait s'accroître par ses efforts la prospérité de la Pologne; il ne manquait à ses vœux qu'un héritier qui assurât l'avenir du trône, et qui détruisit les vues ambitieuses des Hongrois et des Bohémiens : il songea donc à se remarier. Jean de Bohême lui offrit sa fille Marguerite, princesse de Bavière; ce prince avait le double but de conserver ses relations avec la Pologne, et de s'en servir d'appui pour conquérir un jour la Bavière. Marguerite n'aimait pas Kasimir, mais il ne s'agit point d'amour en pareil cas, et Kasimir hâtait les préparatifs de son mariage, comme s'il comptait sur le cœur de sa future épouse; il allait se rendre en Bavière, au moment où il apprit qu'une insurrection avait éclaté dans les terres russiennes. Voici le fait :

Après la réunion des terres russiennes à la Pologne, le roi avait donné le gouvernement de Volhynie à Ostrosgki, et à Daszko celui de Przemysl. La religion catholique, protégée par les gouverneurs au détriment de la religion de la majorité, causa un mécontentement qui n'attendait que l'occasion pour devenir une rebellion ouverte. Les Tatars, avides de discordes, offrirent leurs secours aux Russiens, et la guerre fut déclarée.

Au premier bruit de l'irruption des Tatars, les rois de Pologne et de Hongrie sollicitèrent l'appui de l'empereur Louis; mais celui-ci, après avoir pris connaissance du message des deux souverains, dit aux envoyés : « Puisque vos rois sont si puissants, ils n'ont pas besoin de mon aide. » Cette réponse était accompagnée d'un sourire sardonique qui en disait plus encore. L'empereur avait raison : le roi, à la tête de ses braves Polonais, pouvait se passer d'un secours étranger. Ainsi fit-il.

Le roi de Hongrie sut adroitement détourner l'ennemi de son pays : l'invasion se jeta donc comme un ouragan furieux sur la Pologne.

Dans les premiers jours d'avril 1341, Kasimir prend le commandement des troupes, et oppose à l'enuemi une vigoureuse résistance sur les bords de la Wistule, dans les environs de Zawichost; il franchit le fleuve, marche sur Lublin, et dans une bataille rangée met 6,000 ennemis sur la place, et fait prisonniers plusieurs chefs, qui lui paient de grosses rançons pour être mis en liberté. Lublin revint au pouvoir des Polonais!

Les Tatars et les Russiens, mécontents, exaspérés de leur défaite en Pologne, se jetèrent sur la Prusse; là, ils furent en partie massacrés par les Teutoniques. Le roi, victorieux et clément, publia une amnistie pour les coupables Russiens; ensuite il partit pour épouser Marguerite.

Mais la joie de Kasimir à son arrivee en Allemague, se changea bientôt en deuil: Marguerite mourut. On ne sut à quelle cause attribuer cette mort prématurée. Peut-être était-ce le désespoir d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas? Cet éyénement fut également douloureux pour les deux rois; unis par leurs regrets, et plus encore par des considérations politiques, ils conclurent à Prague (13 juillet 1541) un nouveau traité d'alliance et d'amitié, et sur la proposition que lui en fit le roi Jean, Kasimir épousa Adelaïde, fille de Henri, surnommé de Fer, duc de Hesse. Le duc amena sa fille à Krakovie, où elle fut mariée et couronnée par Janislas, archevêque de Gnezne, le 29 septembre 1541. Le roi combla son beau-père des plus riches présents. La princesse Adelaïde était pleine de vertu, mais la nature lui avait refusé tous les charmes et toutes les graces, et le roi ne pouvait s'accontumer à cet exterieur repoussaut, aussi lui faisait-il de nombreuses et patentes infidelités. La pauvre reine souffrait de l'indifférence de son royal époux, et celui-ci, pour se délivrer d'un témoin importun, quoiqu'il se gênât peu, comme nous l'avons dit, la relégua dans le château de Zarnowiec, sur la Piliça. Elle y vécut dans une entière solitude pendant quinze ans; le roi, qui l'entourait d'égards et de luxe, ne venait pas même la visiter; la reine était respectée, mais le cœur de l'épouse suffoquait de larmes au milieu de cette grandeur.

Charles ler, roi de Hongrie, mourut le 14 juillet 1342. Cet événement n'était pas sans importance, car son successeur, Louis, s'intéressait plus
particulièrement encore à la Pologne. Pendant
qu'un souverain laissait un trône, Kasimir consolidait le sien, en signant des traités de paix et
des trèves à Posen et à Kalisz. Le traité de Kalisz n'était pas aussi favorable qu'on le désirait,
à cause de la ténacité des Teutoniques, aussi ne
fut-il pas généralement approuvé comme les
précèdents; mais dans l'assemblée tenue à Inowloclaw, une immense majorité ratifia le traité;
le clergé seul, on plutôt les évêques ne voulurent signer encore cette fois que leur acte de
présence (22 juillet 1342).

Les nombreuses conventions passées avec les Bohémiens ne furent jamais sincèrement observées. Kasimir-le-Grand, malgré ses vues pacifiques et ses sentiments conciliants, fut donc entrainé dans une guerre contre la Bohème. Les persécutions que Jean avait fait éprouver à Bolko ou Boleslas, duc de Swidnica (Schweidnitz), furent un des motifs qui le déterminèrent; car ce duc était tributaire et allié de la Pologne. Kasimir ouvrit la campagne de Silésie, battit en brèche les villes de Wschowa (Fraustadt) et de Cieniawa (Steinau) sur l'Oder (1344). Cet heureux début fit redouter aux ducs de Silésie les suites de cette guerre; ils envoyèrent donc une députation au roi, et vinrent ensuite le trouver dans son camp pour lui offrir de lui céder à perpetuite la ville de Wschowa avec ses dépendances, par un acte authentique. Depuis cette. époque, cette ville fut réunie au corps de la république polonaise, mais avec la clause expresse. qu'elle conserverait le privilége de battre monnaie, privilege dont elle a joui jusqu'au règne de Wladislas Jagellon.

La Pologue, en consolidant ses possessions, effraya le roi Jean de Bobème, et une guerre s'ensuivit. Pour la soutenir avec honneur, Kasimir fit une alliance avec l'empereur d'Allemagne, et fiança, sa fille Kunégonde à Romulus, fils de l'empereur. Kunégonde était un enfant de son premier mariage. Après les fiançailles, Kasimir entra en campagne; il occupa militairement le duché d'Opawa (Oppeln), et fit le siège de la ville de Saar.

Jean de Bohême, atteint depuis quelque temps d'une cécité complète, déclara néanmoins que s'il ne pouvait voir la ville de Krakovie, il voulait s'en consoler en touchant ses murs, et sur-le-champ il se dirigea avec une partie de son armée sur Opawa. La position du roi devenait critique, et l'empereur, malgré ses promesses, n'envoyait pas de renfort aux Polonais; Kasimir, irrité de cet abandon, déclara qu'il ne marierait pas sa fille au fils de l'empereur. Les troupes du roi furent forcées de reculer devant un ennemi supérieur en nombre et en moyens matériels. Kasimir s'enferma donc dans Krakovie, où Jean vint l'assièger (juillet 1345). Les Bohémiens, malgré leur roi aveugle, ne purent rien faire de décisif; ils se contentèrent de brûler quelques faubourgs. Alors, Kasimir, pour arrêter l'effusion du sang, proposa à Jean un combat singulier; Jean répondit à cette proposition : « Que le roi Kasimir se fasse d'abord crever les yeux, et ensuite nous nous battrons à armes égales. Je ne me refuse pas, dans ce cas, à un combat corps à corps. »

L'intervention du pape Clément VI vint ensin terminer cette guerre. Les plénipotentiaires établis à Pyzdry (Peisern) conclurent un armistice qui devait durer du 7 septembre au 14 novembre, et pendant ce temps on entama des négociations qui amenèrent une paix désinitive.

Kasimir, pouvant se reposer sur un point, voulut secourir son allié le roi de Hongrie; il mit à sa disposition une partie des troupes polonaises qui devaient marcher en Italie, pour y venger la mort du roi André, frère de Louis de Hongrie, assassiné le 20 août 1345. On pouvait espérer d'autant plus la tranquillité, que le roi Jean était occupé ailleurs. Secondant Philippe, roi de France, contre les Anglais, informé de l'échec de son allié, le roi Jean fit attacher son cheval entre ceux des deux guerriers, s'élinça ainsi dans le fort de la mêlée, et périt sur le champ de bataille de Crécy (20 août 1546). La mort de cet implacable enuemi de la Pologne délivra Kasimir de toute entrave, et il reprit avec confiance la gestion des affaires intérieures, et c'est à ce moment qu'il accomplit un acte qui, à lui seul, aurait fait la gloire de son règne.

La Pologne avait des lois civiles, militaires et judiciaires qui dataient de l'origine de la monar-

chie; mais ces lois étaient, en quelque sorte, annulées par les usages, les coutumes des temps
primitifs. Par exemple : quiconque bégayait au
moment qu'il prêtait serment, perdait virtuellement sa cause, fût-elle la meilleure. Les palatins,
les castellans, les starostes qui administraient
la justice dans le pays, abusaient du pouvoir qui
leur était confié par le trône, et interprétaient
les lois au gré de leur passion ou de leurs intérêts
particuliers, et le peuple était toujours victime.
Les avocats, ne voyant dans les procès qu'une occasion de fortune, les traînaient en longueur.

Kasimir, pour remédier à ces abus, convoqua une assemblée générale des notables, de la noblesse, du clergé et des magistrats. Le roi, de concert avec l'assemblée, fit un projet de code destiné à régir toute la république, et à faire participer tous et chacun aux bienfaits des lois. Les travaux préparatoires furent suivis d'un conseil général ou diète, composé d'évêques, de palatins, de castellans et d'autres magistrats, qui s'assembla à Wistiça sur la Nida (14 lieues au nord-est de Krakovie). Les débats législatifs s'entamèrent le 8 mars 1347, à la suite desquels on publia en deux parties une série de lois : l'une pour la Grande-Pologne, l'autre pour la Petite-Pologne. Ces lois assuraient la propriété aux paysans comme à la noblesse, et les assujettissaient aux mêmes tribunaux et aux mêmes arrêts; mais ces lois, qui émanaient d'une classe privilégiée, étaient toujours plus favorables aux nobles qu'aux roturiers; car ceux qui les avaient faites étaient chargés de leur exécution !.....

Les paysans faisaient valoir les terres de leurs seigneurs; ils étaient d'abord attachés à la glèbe: mais avec la faculté cependant de pouvoir changer le lieu de leur domicile; ils relevaient de leurs seigneurs sans que ceux-ci eussent sur eux la suprême autorité judiciaire ; le peuple, quasiment libre, répondait pour lui-même; il recevait un dédommagement, quand il avait été outragé par un seigneur; mais ce dédommagement, ou mieux dit l'amende, était payé de moitié par le coupable et par l'offensé. Pour le meurtre d'un paysan, il y avait dix marcs d'amende, dont cinq marcs étaient pour le seigneur et cinq autres pour la famille du paysan assassiné. Le paysan était toujours et en toute circonstance au-dessous du noble, mais affranchi, et pouvait facilement s'anoblir. Les prérogatives des nobles étaient graduées par les statuts de Wisliga; le meurtre d'un paysan (kmetho, rusticus), comme nous l'avons dit, était puni d'une

amende de dix marcs d'argent ; celui d'un paysan nouvellement anobli (e sculteto e kmetone miles), de quinze marcs; celui d'un gentilhomme (miles scartabellus), de trente marcs, et celui d'un baron ou d'un comte (baro, comes, famosus), de soixante marcs. Dans la suite les règles d'exception dans la hierarchie nobiliaire disparurent peu à peu, et l'égalité des grands aux petits fut parfaite; tout se transforma en un etat noble, l'egalité, nous le répetons, fut parfaite, mais pour la noblesse seulement, pour la noblesse de tous les étages ; de là la démocratie nobillaire, corps compacte, mais qui matheureusement jeta un mur d'airain entre lui et la roture. On ne vit plus que des oppresseurs et des opprimés. La noblesse exploitait, monopolisait à la sueur des masses abruties.

Le paysan, quel que fût son engagement à l'égard du seigneur, était censé libre et pouvait quitter le maître qui le traitait cruellement; mais en changeant de maître il n'améliorait pas son sort; souvent même il l'empirait : aussi le meilleur partiétait de se résigner à souffrir et à travailler!....

Le statut de Wislica ne précisait pas le genre de travaux auxquels étaient assujettis les paysans; mais les serfs employés aux colonies ou à la culture de la terre devenaient paysans; car s'ils restaient serfs, il ne leur était pas permis de se livrer aux travaux de l'agriculture.

Le statut des lois, rédigé en langue latine, est écrit avec plus de pureté et d'elégance que le reste des écrits de ce temps. Sa netteté et sa précision rendaient facile l'application des lois, et n'entravaient pas la décision des juges.

Il y avait en Pologne deux sortes de lois obligatoires : l'une étrangère, appelée loi allemande, teulone, saxonne, ou magdebourgeoise; Tautre, la loi polonaise indigene. L'État se composait de quatre ordres: l'ordre ecclésia stique ou spirituel; l'ordre équestre on la noblesse : l'ordre des bourgeois ou habitants des villes, et enfin les paysans; mais comme les paysans ne comptaient pour rien, politiquement parlant, c'est toujours de trois ordres qu'il est question dans l'histoire de Pologne. La loi allemande régissait les bourgeois en général, et quelques villes ou districts où les Allemands étaient plus particulièrement répandus. La loi polonaise n'avait action que sur les nobles et les paysans. La loi de l'Eglise ou canonique était obligatoire pour tons les ordres chrétiens. L'ordre ecclésiastique, qui administrait les règle-

ments de cette loi, formait un état à part, et se faisait assister d'un membre de chacun des ordres ci-dessus mentionnés, en cas d'application de la toi

Le roi, ontre les assemblées, convoquait les diétes selon son bon plaisir : le clergé, les magistrats, les seigneurs, une députation de l'ordre equestre, une deputation des villes, étaient appelés à participer aux débats. Le sénat prenait part aux delibérations; de là l'origine des diètes qui furent instituées sous le règne de Wladislas-le-Bref.

Quand Kasimir dota la Pologne de nouvelles institutions, et qu'il améliora celles qui existaient, il reconnut aux représentants le droit de statuer sur la cession du pays en s'appuyant du concours de tous les ordres. Le corps législatif, conjointement avec les grands de l'État, furent chargés de rédiger le texte du code. Le roi s'obligea à ne pas augmenter les impôts, et il reconnut aux Postonais le droit d'élire le roi et de décliner l'hérédité; pour que la noblesse soitlibre dans son choix, il rend nulle et non obligatoire l'hérédité de la ligne masculine, observée jusqu'à lui.

Kasimir, en prenant possession des terres russiennes, sit justice des conspirateurs et des fauteurs de troubles, comme nous l'avons dit; mais après ces exemples indispensables an repos de l'État, il fit des conventions avec les Litvaniens; la force des choses l'obligeait à donner les gages d'une apparente confiance; en conséquence, il abandonna provisoirement aux fils de Gedymin la Wolhynie, les terres de Brzesç et de Chelm. Les Litvaniens justifièrent les tristes prévisions da roi; ils firent plusieurs invasions dans la Mazovie, se liguèrent avec les Tentoniques, et soulevèrent contre Kasimir les starostes institués par sa volonté, et, profitant des guerres qui absorbaient les forces de la Pologne, ils augmentaient leurs possessions.

Le roi, inquiété par les Litvaniens, pouvait au moins se reposer sur la Bohême et sur la Silésie, grâce au traité qu'il avait conclu à Namyslow, sur la Wayda (Namslau, 22 novembre 1548); mais voyant qu'au mépris de toutes les conventions, la Litvanie était encore rebelle, îl déclara la guerre, et les troupes polonaises, avec le roi à leur tête, entrèrent en campagne (1549).

Après un siège opiniatre, les villes de Luck, de Wiodzimierz, de Brzesc sur le Bug, et Chelm, se rendirent. Les places moins considérables capitulèrent aux premières sommations, et les

principaux boiars ou kniazs s'empressèrent de jurer serment de fidelité; mais comme le passé donnait peu de garanties au roi, il retablit partout ses starostes, et après il revint à Krakovie.

Certes, il y a de grandes et nobles choses dans la vie de ce prince; comme roi, comme chef d'un peuple, il est irréprochable; mais comme homme, on doit lui adresser de graves reproches. Doué d'un tempérament ardent, il abusait de tous les plaisirs de la vie; foulant aux pieds la morale, il ne reconnaissait d'autre maître et d'autre droit que ses passions, et sa conduite avec Adélaïde, sa seconde femme, en fut la conséquence. Les évêques, voyant que le roi donnait l'exemple de tous les scandules et de tous les excès, lui firent des remontrances; mais des remontrances d'évêques n'arrêtent pas les passions fongueuses d'un roi : le roi aussi n'en tint aucun compte; alors le pape usa de son autorité : il écrivit au coupable des lettres pleines d'amertume; il employa la menace, la colère, pour engager le roi à changer de conduite; mais les évêques comme le pape manquèrent leur but : Kasimir était trop fier pour céder aux menaces: pent-être l'eût-on persuadé en employant la douceur et la conviction, et au lieu de se rendre il profita de cette circonstance pour châtier les évéques.

Le clergé, qui avait reçu des domaines considérables, devenait avide à proportion de ses richesses, et il s'affranchissait peu à peu des charges du pays, et se refusait à payer les impôts; il ne voulait plus contribuer de ses deniers à la construction des châteaux, à la réparation des routes, etc., etc., et par là tout retombait sur les particuliers. Kasimir pensa dans sa sagesse que le moment était venu d'arrêter ces abus; en conséquence il donna ordre au palatin de Sandomir de faire payer à Bodzanta de Jankow, évêque de Krakovie, les impôts affectés aux domaines des évêques; il voulait que, de ce jour, les charges fussent également réparties sur tous les citoyens.

L'évêque excommunia d'abord le staroste Othon de Pilça et ensuite le roi. Le haut clergé ovait reçu la mission de porter au roi la bulle d'excommunication; Martin Baryczka, vicaire de l'église cathédrale de Krakovie, se chargea de cette périlleuse mission, et avec une arrogance qui outre-passait ses pouvors, il fit de sévères réprimandes. Le monarque, après lui avoir rappele le respect qu'il lui devait, le fit mettre en

prison; et bientôt, cédant aux conseils des courtisans, qui renchérissent toujours sur la colère du maître, il sit jeter le vicaire dans la Wistule (1349).

Cet événement était grave; aussi la peste qui, après avoir parcouru tous les pays de l'Europe, vint en Pologne, la peste fut regardée comme un juste châtiment du ciel. Et quand les Litvaniens envahirent encore une fois les terres russiennes, le peuple vit dans ce malheur les effets de la colère céleste. Et la noblesse des frontières, en voyant les armements de la Litvanie, ne fit rien pour les empêcher, car la noblesse, comme le peuple, se croyait frappée par la vengeance divine; aussi les Litvaniens entrérentils sans coup férir jusqu'au cœur du royaume; ils ravagèrent et dépeuplèrent les terres de Lukow, de Radom et de Sandomir; de là ils se jetèrent sur Léopol, mais ils ne purent parvenir à s'en emparer, car la ville était déjà sortifiée à cette époque; mais ils brûlèrent les environs; ensuite ils s'emparèrent de Belz et de Wlodzimierz.

Pour venger tant d'audace et réparer tant d'échecs, Kasimir demanda des secours à son neveu Louis de Hongrie; celui-ci vint à la tête de ses troupes, et entra dans les terres russiennes (1351). Les armées polonaises et hongroises conquirent tous les pays envahis, et dans une bataille livrée aux Litvaniens, elles firent prisonniers les ducs Kieystut et Lubart. Le premier parvint à s'échapper, et le second donna la promesse écrite de ne plus combattre contre Kusimir; mais dès qu'il fut libre, il recommença les hostilités.

La campagne de Russie fut en tout point favorable aux intérêts du roi des Polonais: le duché de Mazovie, que Wenceslas, duc de Ploçk, avait été forcé de céder à Jean de Bohême, revint à la Pologne. Ce résultat eut lieu après une convention faite à Ploçk (septembre 1354) entre Kasimir et les ducs de Mazovie. Ainsi furent réunies à la couronne les terres de Ploçk, de Wiz et de Zakroczym, avec la promesse de leurs priviléges, et de leur laisser toujours des starostes regnicoles.

Dans cette même année, on expulsa du pays la secte ou société des Flagellants. Jaroslas, archevêque de Gnèzne, et les évêques avaient étê chargés de cette mission.

Les Flagellants étaient répandus en Europe depuis l'année 1309, et partout ils avaient conquis un grand nombre de prosélytes. Les frères

de cette secte voyageaient tous ensemble, et entraient deux à deux dans les villes. Ils portaient une croix sur leurs habits, et avaient la tête couverte d'un bonnet qui leur cachait presque les yeux ; leur corps était découvert jusqu'à la ceinture et montrait les cicatrices, les flagellations imposées par leur ordre. Ils se fustigeaient dans les églises, après quoi ils allaient tout nus dans les cimetières; ils s'étendaient par terre, ou se mettaient à genoux; un d'entre eux venait alors les toucher l'un après l'autre, en disant : « Dieu te remet tes péchés, tu peux te lever. > Sur quoi, ils entonnaient un cantique, et quand arrivait un verset où il était parlé de la passion de Jésus-Christ, ils se jetaient tous par terre; souvent leurs corps se heurtaient contre les pierres, ou tombaient dans la boue, mais ce n'était rien pour des Flagellants... Hommes et femmes, car il y avait des femmes dans cette secte, se confondaient dans l'exercice de ces rudes pénitences.

Le clergé, qui était plongé dans la mollesse, accusait les flagellants: « Ce sont des hommes déshonorés par une jeunesse licencieuse, disaitil, et aujourd'hui ils cachent un libertinage affreux sous des dehors d'austérité. » Les Flagellants se défendaient en disant qu'ils étaient, par leurs penitences, à la hauteur des apôtres de l'Evangile. En 1372 on convoqua à Kalisz un synode, pour détruire leur ordre; mais en défendant leur cause, ils mirent au grand jour tous les abus de l'Eglise romaine.

Tandis que la Pologne tentait des améliorations religieuses dans le nord et dans l'est de l'Europe, Olgerd jetait une gloire immense sur la Litvanie et les terres russiennes. Iawnuta avait succédé à Gedymin (1540), mais ses deux frères Olgerd et Kieystut lui contestèrent la couronne ducale, en disant qu'ils avaient plus de force et de puissance pour la porter. Olgerd fut proclamé duc. Ses Etats s'étendaient de la mer Baltique à la mer Noire.

Pendant les années 1346-1349 il combattit victorieusement près de Pskow et Nowogorod; il tint tête aux Polonais, aux Teutoniques et aux Russiens. De 1350 à 1352 il poursuivit ses expéditions en Wolhynie et en Podolie, et après avoir vengé les défaites de Kieystut et de Lubart, il finit par entrer en arrangement avec le roi Kasimir.

Les habitants de la Grande-Pologne gémissaient de voir le pays en proie à des guerres incessantes, et pour prévenir de nouveaux malheurs et pour donner au roi une preuve de leur dévouement, les seigneurs et la noblesse de cette province s'assemblèrent à Posen (septembre 1352), et signèrent un acte de confédération, en foi de quoi ils promettaient aide, assistance, intervention armée pour conjurer les événements qui menaceraient encore le pays. Ce fut la première confédération qu'on vit en Pologne, ou du moins que l'histoire ait mentionnée depuis.

Kasimir, rassuré sur les destinées de ses États, se rendit en Hongrie. Il conclut à Bude une convention (24 janvier 1555) qui lui garantissait la possession paisible de la Russie-Rouge, et dégagée de toutes les prétentions hongroises. Par une autre convention (23 février 4355) il fut arrêté que, si Kasimir et Louis mouraient sans enfants mâles, la couronne de Pologne passerait à la ligne masculine du frère de Louis. Après ces décisions, les deux monarques se transportèrent à Zantok dans la Grande-Pologne, où on signa la convention (30 avril 4353). Pour donner plus de poids encore aux déterminations qui avaient été prises par le monarque, les notables de la Pologne se rendirent à Bude (juin 1355), pour recevoir le serment de Louis, qui jura d'être fidèle à ses engagements. On arrêta que dans le cas où Louis et ses successeurs n'auraient pas d'enfants mâles, la Pologne serait libre de se choisir un roi.

Kasimir, dont l'activité ne se lassait jamais, s'occupa de réunir à la couronne le duché de Mazovie; ainsi la république ne s'affaiblissait pas, car ayant perdu la Silésie, il voulait regagner une autre province.

Mais Ziemowit, dernier rejeton des ducs de Mazovie, se déclara enfin tributaire de la Pologne: en cela il avait cédé aux vœux de ses sujets. Il se rendit donc à Kalisz, et signa l'acte définitif (24 juin 1355) qui réunissait son duché à la Pologne. Kasimir, assis sur son trône, et revêtu de ses habits royaux, reçut son serment.

La même année le roi accorda des immunités à la ville de Léopol; cette ville, comblée des bienfaits du monarque, croissait aussi en prospérité par son commerce. Pourquoi faut-il que ce roi, dont l'âme était si grande, eût un côté vulnérable! Pourquoi faut-il qu'une vie si glorieuse et si nationale soit ternie par un déréglement de mœurs! Il y avait dans Kasimir deux hommes: l'un tout de force et de volonté; l'autre tout de faiblesses et de misères... Pour séduire ou pour



tromper une femme, il s'abaissait aux plus vils i moyens. Par exemple, voyant un jour une fille d'honneur à la cour de l'empereur Charles, il en devint amoureux, ou plutôt il désira sa possession à tout prix. Rokiczana, qui était pieuse et pleine de vertus, ne se laissa pas éblouir par l'amour d'un roi. Elle rejeta ses vœux, en disant qu'elle n'écouterait jamais l'amour d'un homme marié. Le roi, plus ardent à mesure qu'il voyait plus de résistance, jura qu'il aurait cette femme, et pour y parvenir il mit dans son complot l'abbé de Tyniec. Le moine trouva vite un expédient pour triompher des scrupules de Rokiczana; il se costume en évêque et se rend auprès d'elle. « Madame, lui dit-il, je viens pour rassurer votre conscience, et vous donner la permission d'épouser le roi.

La princesse Adélaïde, femme du roi, en apprenant cette nouvelle iniquité, quitta le château de Zarnowiec, et se retira dans sa patrie, où elle implora la justice du pape; mais la mort vint la surprendre, avant qu'elle eût recouvré ses droits de reine.

Kasimir, toujours dominé par sa passion, épousa Rokiczana; mais cette femme ne le captiva pas longtemps; les courtisans, qui ne la voyaient pas de bon œil, vinrent au secours de l'inconstance du roi, en faisant courir le bruit que la reine avait une horrible et inguérissable maladie : la teigne. De ce moment, le roi la prit en dégoût et en horreur, et la répudia à jamais. Après Rokiczana, il fut amoureux d'une belle Juive, nommée Esther; il en eut deux fils : Niemira et Pelka.

Cet abus de tous les plaisirs n'énervait pas l'îme de Kasimir; son activité était la même pour les affaires du gouvernement; sa présence d'esprit ne l'abandonnait jamais; sa volonté était infléchissable, quand il s'agissait du bien de la Pologne. Pour garantir l'intégrité des frontières, le roi et les Litvaniens nommèrent une commission qui se réunit à Grodno (août 1358). On dressa l'acte des limites entre les deux États, et cette mesure mit un terme à des incursions mutuelles.

Un autre traité signé à Lowicz (14 février 1359) régla quelques différends relatifs à la Mazovie. Ainsi tout paraissait promettre un long repos aux Polonais, lorsque un nouvel événement vint encore les exposer aux chances de la guerre.

Etienne, palatin ou hospodar de la Moldavie,

avait laissé en mourant deux fils, et les deux princes voulaient gouverner; Pierre, le plus jeune, obtint les suffrages de la majorité des Walaques, et il força Etienne son aîné à sortir du pays. Etienne fut suivi dans son exil par quelques boïars qui ne désespéraient pas de la cause qu'ils avaient embrassée. Etienne vint implorer le secours des Polonais, en leur promettant que si un jour il parvenait à se rendre maître de ses États, il se déclarerait leur vassal, et serait toujours prêt à les assister dans leurs guerres. Le roi reçut ce serment en présence de sa cour, et entouré d'une multitude de peuple. On lui avait dressé un trône sur la grande place carrée de Krakovie, pour cette solennité.

Kasimir consentit à donner des troupes, et la campagne s'ouvrit dans les premiers jours de juillet 1359. La marche des Polonais fut si prompte, qu'elle ne laissa point lé temps aux Walaques et aux Moldawes de l'arrêter. Les troupes s'avançaient toujours, mais l'hospodar Pierre n'osait pas aller à leur rencontre, car une bataille eût été inévitable : il aima mieux la ruse que le combat, ce prince! Voici le stratagème qu'il employa.

Les Polonais devant traverser la forêt de Plowniny, située dans les terres de Sepenitza ou Stephaneschtchi, entre les rivières du Pruth et du Sereth, le chef des Walaques fit scier tous les arbres qui en bordaient la route, mais de façon à ce qu'ils tinssent encore aux pieds par l'écorce, et qu'on pût les renverser au premier effort. Des hommes apostés dans la forêt, attendaient que les Polonais s'y fussent engagés avec leurs équipages, alors ils poussèrent violemment les arbres, et les plus avancés furent écrasés, et les autres renversés, ils tombaient tous pêle-mêle. et ceux qui n'étaient pas blessés, contusionnés, étaient au moins hors de combat; alors, les Walaques vinrent les attaquer, car ils étaient sûrs de la victoire. Les trois grands étendards de Krakovie, de Sandomir, de Léopol, et neuf autres drapeaux tombèrent au pouvoir de l'ennemi. Et Kasimir, au désespoir de cette cruelle défaite, fut encore obligé de payer de grosses sommes pour racheter des prisonniers d'une haute importance, tels que Navoy de Tenczyn, fils du palatin de Krakovie, et Zbigniew d'Olesniça, grand-père de celui que nous verrons figurer un jour sous le règne de Wladislas-Jagellon.

Après tous ces malheurs, après toutes ces pertes en hommes et en argent, la peste vint désoler le pays (1360). A Krakovie seulement on évalua à vingt mille le nombre des morts.

Un effroyable fléau décimait la Pologne, et la Litvanie, son alliée, était en butte à la guerre, guerre d'extermination entre elle et les Teutoniques. Les ducs Olgerd, Kieystut et son fils Patryk tenaient tête à leur redoutable ennemi. Kieystut, fait prisonnier deux fois (1561), s'echappa comme par miracle de la prison des moines-soldats. De retour dans ses États, il écrivit aux Teutoniques : « Je m'empresse de vous annoncer l'issue de mon voyage, et de vous prevenir que si le sort, la fortune, fait tomber entre mes mains votre grand-maître ou même quelques-uns de vos komturs, je les garderai assez soigneusement pour qu'ils ne puissent pas m'échapper. . Après les menaces, vinrent les faits; une nouvelle campagne s'ouvrit, et dans un combat acharné Kieystut tomba encore au pouvoir de l'ennemi ; mais cette fois on le garda avec la plus grande rigueur, ce qui toutefois ne l'empécha pas d'echapper à la surveillance de ses geòliers.

Le grand-maître Winrich von Kniprode, pour prévenir la vengeance des ducs Olgerd et de Kieystut, marchèrent sur Kowno, excellente position stratégique et place de premier ordre. L'attaque et la defense furent faites avec une égale vigueur. La citadelle fut prise le samedi saint, et le dimanche jour de Paques (1362) les autels du yrai Dien s'élevaient sur les debris fumants des divinités païennes.

La Pologue, dans la même année, était accublée de nouvelles calamités; ce n'était point assez de la peste, il lui fallait connaître les horreurs de la famine; à cette Pologne, que toutes les douleurs éprouvent, l'intensité du froid, les inondations du printemps amenèrent ce fleau; mais le roi, par une sage prévoyance, sut bientôt y remédier. Les récoltes des années précedentes ayant été abondantes, Kasimir avait fait approvisionner les greniers publics ; alors, au moment de la disette, il fit donner au peuple du blé à bas prix; puis il fit construire des forts, des monuments publics pour occuper les ouvriers et les paysans. La Pologne benissa t la bienfaisance de Kasimir; on l'aimait, on l'admirait; comment se rappeler les torts de l'homme, quand le roi est si grand, quand il porte si dignement sa couronne? Kasimir profita de ce moment de repos et de bonheur pour réunir dans sa ville de Krakovie plusieurs souverains, ses alliés.

Le mariage de sa petite-fille, la princesse Elisabeth, fille de Boguslas, duc de Stettin en Poméranie, fut l'occasion de cette soleunelle reunion. Kasimir donnait sa petite-fille a l'empereur d'Altemagne Charles (V; le mariage fut célebré avec pompe et magnificence (1565). Les rois Louis de Hongrie, Pierre de Chypre et Waldemar de Danemark, les ducs de Bavière, de Schweidnitz, d'Opeln et de Mazovie y assistèrent; puis il y avait tant de princes et d'évêques qu'il serait impossible de les énumérer.

Le roi et les ducs précédèrent à Krakovie l'arrivée de l'empereur Charles IV; une députation des grands de l'État attendait ce souverain à la frontière, et c'est avec cette noble suite qu'il fit sou entrée dans la ville. Les quatre rois allèrent à sa rencontre à une lieue; le peuple grossissait leur cortége : le peuple était avide d'un spectacle sans exemple alors dans les annales de la Pologne.

Les rois mirent pied à terre dès qu'ils apercurent Charles IV, le saluèrent, et remontèrent à cheval pour lui servir d'escorte. L'entrevue des monarques fut touchante, disent les chroniqueurs; ils pleuraient en s'embrassant, et le peuple était ému en voyant cette union, qui semblait assurer ses destinées. Charles et son royal cortége s'avancèrent vers la ville; le duc Boguslas les attendait aux portes pour lui présenter sa future épouse.

La Pologne ne devait pas démentir sa renommée de courtoisie, d'hospitalité et de grandeur, ses illustres hôtes furent traités avec magnificence. Kasimir prodigua ses trésors; Krakovie avec ses beaux édifices, ses châteaux, ses palais, put loger dignement l'empereur, les rois, le légat du pape, les princes, les ducs et toute leur suite. Luxe d'équipage, luxe de table, rien ne fut négligé.

On distinguait à la tête des officiers destinés au service des rois etrangers, Nicolas Virzing, d'origine allemande et anobli en Pologne, et connu depuis dans notre histoire sous le nom de Wierzynek ou Wierzynski. Il était panetier du palatinat de Sandomir, conseiller de la ville de Krakovie, négociant de premier ordre, maréchal, ce qui équivaut à intendant ou trésorier de la cour de Kasimir. A l'occasion du mariage de l'empereur on le chargea de l'ordonnance des fêtes, et il s'en acquitta merveilleusement. Le peuple ne fut point oublié, il eut bonne part dans ses largesses, les places publiques étaient

garnies de tonneaux remplis de vin, de miel, de bière et d'eau-de-vie; puis on avait placé des gradins abondamment pourvus de toute espèce de comestibles; mais à ce luxe inaccoutumé pour le peuple, on avait joint des sacs de farine.

Trois jours après l'entrée de l'empereur dans l'église cathédrale, Jaroslas, archevêque de Gnezme, officia, et donna la benédiction aux époux en présence du légat du pape Urbain V. Kasimir donna à sa petite-fille une dot de 100,000 florins en or monnayé, frappés à Florence en 1332. Cette monnaie, marquée d'une fleur de lis, flos, s'appelait florenus. Une somme de 100,000 florins en numéraire semble chose incroyable, quand on se reporte à un temps où l'or était si rare, et où l'argent était si peu répandu. — Kasimir régna cent trente aus avant la découverte des mines de l'Amérique.

Les vingt jours qui suivirent les noces, furent marqués par des fêtes, des festins, des jeux, des divertissements de tout espèce, et le roi comblait encore ses hôtes de magnifiques présents.

Nicolas Wierzynek a laissé à l'histoire de Krakovie un souvenir de son faste et de sa générosité. A cette époque, on croyait déjà que l'argent pouvait combler la distance des rangs. Wiérzynek anobli, et qui possédait des trésors pour titre de noblesse, ne le mettait pas en doute, et s'en reposant sur l'autorité de son coffre-fort, il invita à diner tous les monarques réunis à Krakovie. Certes, la démarche était hardie, mais les rois lui firent la *grâce* d'accepter, car ils savaient bien que si l'honneur était pour le parvenu, le profit serait pour eux. Au jour convenu, les monarques se rendirent chez Wierzynek; ils trouvèrent une table somptueusement dressée, et leur hôte leur assigna à chacun la place qu'ils devaient occuper: l'autorité royale lui avait permis d'en agir aiusi. Le roi des Polonais tenait le haut bout comme on le pense; puis venait l'empereur, les rois de Hongrie, de Danemark, de Chypre, et les ducs. Un diner de prince n'eut pas valu celui-là; chaire exquise et abondante, vins excellents, et 100 000 ducats distribués aux convives, méritaient bien que des rois, tout rois qu'ils étaient, acceptassent le diner d'un parvenu.

Le chevalier de Solignac, secrétaire du cabinet et des commandements du roi Stanislas Lesz-czynski, écrivait une histoire de Pologne en 1750; venant à parler de la réunion des monarques, il dit : « Kasimir ne laissa pas de faire éclater une prodigieuse somptuosité dans une

occasion singulière, où l'on vit plusieurs souverains rassembles dans ses États: spectacle unique jusqu'alors, et que la délicatesse des préséances n'a plus permis depuis, et ne permettra vraisemblablement désormais dans aucun royaume du monde. • Cette naïveté paraissait une observation toute simple en 1750, car alors on pouvait encore s'étonner de quelque chose! Cinq siècles de distance, et viendra Napoléon, et on verra les rois, les empereurs devenir courtisans du grand homme, puis des rois détrônés, et des citoyens devenir rois. L'Europe, stupéfaite d'abord, se blasera sur l'admiration, et ne saura plus s'étonner d'aucune gloire.

Kasimir profita de la bonne harmonie qui régnait entre lui et les souverains, pour conclure des traités d'amitié et d'intervention. Après avoir assuré le repos intérieur et extérieur, il promulgua des lois contre tous les genres d'usurpation, et il fit hérisser le pays de châteaux fortifiés. Ce roi qui avait doté la Pologne de si belles institutions, ce roi qui avait tant fait pour sa gloire, devait protéger les sciences, les lettres, et à l'exemple de la Bohème qui venait de fonder une académie, il créa l'université de Krakovie (1364). Le pape Urbain V, sur la demande qui lui en fut faite par Kasimir, protégea cette école centrale de l'autorité apostolique, et lui écrivit à ce sujet une lettre pleine d'eloge et d'encouragement (Avignon, septembre 1364).

L'année suivante Kasimir se rendit à Malborg, où il parvint à s'arranger avec les Teutoniques; depuis lors la Kuïavie appartint à la Pologne sans contestation. La même année (1565) le roi épousa Hedwige, duchesse de Glogau.

Jamais souverain n'ent une vie plus grande, plus active, plus accidentée; chaque chose venait en son temps, chaque événement était dominé ou portait profit par cette volonté, plus forte ou plus sage que toutes les volontés. L'esprit de Kasimir savait se diviser et se fixer, ses passions ardentes le portaient vers le plaisir, et pourtant ne le dominaient pas entièrement.

Il pensa que la ville de Krakovie avait besoin d'une nouvelle organisation législative; cette ville était soumise, comme nous l'avons dit précédemment, à la loi teutone, mais les appels ne pouvaient être interjetés qu'au tribunal de Magdebourg, ce qui était une source de frais et de désagréments pour les plaignants. Krakovie, en partie peuplée d'Allemands, leur devait une plus ample protec-

tion, car c'étaient eux qui faisaient prospérer son commerce et son industrie. Kasimir abolit donc les appels, et établit à Krakovie le suprême tribunal teuton, qui fut saisi de tous les procès des bourgs et villages. Ce tribunal était composé d'un bailli, et de sept bourgeois élus par le staroste. En cas d'appel, le roi nommait deux conseillers, choisis dans les villes de Krakovie, de Kazimierz, de Bochnia, de Wieliczka, de Sandecz et d'Olkusz; ces conseillers prononçaient en dernier ressort.

Tout à coup, la Pologne fut encore menacée du côté des terres russiennes. La révolte venait d'éclater par les perfides menées du duc Lubart. Kasimir se prépara à une nouvelle expédition, et au mois de juin de l'année 1366, il ouvrit la campagne. Son armée était si considérable, qu'elle n'eut qu'à se présenter sur les frontières de Belz, pour arrêter la rébellion. Le roi se porta ensuite sur les autres villes révoltées : Luck, Wlodimierz et Olesko lui ouvrirent leurs portes. Quand tout fut rentré dans l'ordre, le roi se rendit à Horodlo, pour conclure un traité qui, en assurant les droits de chacun, donnait des gages de sécurité à venir. Après cette pacification générale, il s'occupa de l'industrie et du commerce; la Wolhynie et les terres adjacentes, encore inactives en ce genre, devinrent, par les soins de Kasimir, commerciales et industrielles; ensuite, il les dota de châteaux forts, et leur donna une organisation judiciaire, aussi large, aussi complète que le permettait l'époque.

Au commencement de l'année 1369, Kasimir se rendit à Bude, à la cour du roi de Hongrie, pour y arranger des intérêts d'État. Après quoi, il fit un voyage dans la Grande-Pologne, où il passa tout l'été de l'année 1370. En septembre, il revint à Krakovie, et passant par Przedborze sur la Pilica, il s'y arrêta pour chasser. Un jour, qu'il se livrait avec plus d'ardeur que jamais à son plaisir favori, il tomba de cheval, en poursuivant un cerf; cet accident ne lui paraissant avoir aucune gravité, il voulut continuer la chasse; cependant ses forces le trahirent, et il fut obligé de rentrer à Krakovie. Depuis son accident, la fièvre ne le quittait pas; mais pensant que le courage triomphait même des maux du corps, il ne voulait prendre aucun soin, ni se soumettre à aucun ménagement; il ne tenait pas plus compte de ses souffrances que de l'avis

des médecins; le mal empira, et le roi mourut!

Kasimir était d'une haute stature, et chargé d'embonpoint; il avait les cheveux toutfus et boucles, et une barbe longue; il avait la voix forte, mais il parlait avec difficulté. Ses qualités personnelles, la gloire qu'il donna à la Pologne, lui méritèrent le nom de Grand. Sa justice, sa clémence, sa sollicitude pour les paysans, le firent surnommer avec dérision, par les aristocrates : le roi des paysans. A ce propos l'Anglais Williams disait en 1777 dans son Histoire de Pologne: A la vue de tant de lois sages en faveur de la partie opprimée de la nation, l'insolente et stupide aristocratie donna à Kasimir le titre de roi des paysans; surnom préférable à tous ceux que la flatterie accorde aux princes. Si tous ses successeurs avaient imité son exemple, la Pologne serait encore une nation puissante. .

Oui, Kasimir avait bien mérité de la postérité, car c'était ce prince qui disait aux paysans : 
Vous venez vous plaindre des cruautés et des exactions des seigneurs, mais n'avez-vous pas des pierres et des bâtons dans vos champs pour les jeter sur les injustes et les oppresseurs? L'historien Dlugosz ajoute qu'il donna de l'argent à un de ces infortunés, pour acheter un briquet, afin de mettre le feu à la maison d'un maître qui le traitait cruellement.

Outre plusieurs fondations de charité et de bienfaisance, Kasimir accorda de fortes immunités à l'Eglise; ceci était une expiation, une manière de réparer sa vie déréglée. Le pape voulait que le pardon qu'il lui accordait tournât au profit de l'Eglise. Kasimir mourut dans les pratiques de la religion.

Le système de défense qu'il avait organisé ferait à lui seul la gloire de son règne. Soixante-douze villes et bourgs reçurent des remparts, des murailles; celles qui n'avaient pas de châteaux forts virent s'en élever sous le règne de ce roi; aussi a-t-on dit : Kasimir trouva la Pologne en bois, et la laissa en brique et en pierre.

Kasimir était le troisième du nom, et il voulut s'appeler Kasimir I<sup>er</sup>. En cela il avait suivi l'exemple de son père Wladislas.

Kasimir Ier, le Grand, mourut à Krakovie, le 5 novembre 1370, à l'âge de soixante ans, et après en avoir regné trente-sept. On lui éleva un monument dans l'eglise cathédrale de Krakovie.



#### JEAN TARNOWSKI.

Quel est le voyageur polonais qui n'a pas visité Tarnow, ce berceau antique d'une famille puissante et guerrière? — S'il est sensible aux beautés de la nature, sa vue a dû être frappée du tableau magnifique qui se déploie devant lui quand il est parvenu au sommet de la montagne de Saint-Martin. La ville repose à ses pieds, et plus loin, vers l'ouest, s'élèvent les tristes débris d'un château fort que des rois habitaient jadis, que de nombreux guerriers se disputaient entre eux, et que la main du temps a brisé comme un faible jouet et qu'elle a jeté sous les pieds du passant.

Une plaine immense, entrecoupée de jolis villages, s'étend vers le nord; et du côté du midi. la vue s'arrête sur une chaîne de collines qui se recourbe vers l'ouest et que dominent, dans le lointain, les sombres et gigantesques contours des Karpates. Du côté de l'occident, la Biala roule ses flots inconstants sur une plaine verdoyante, à travers les nombreux massifs qui égaient le paysage; enfin, du côté opposé; le village pittoresque de Gumniska laisse entrevoir les formes élégantes de son palais et les contours gracieux de son jardin français. Quand les vapeurs du matin recouvrent comme d'un voile mystérieux toute cette belle contrée; quand le son matinal de la cloche de l'antique petite église de Saint-Martin vibre dans les airs, que de nobles souvenirs, que de sentiments divers oppressent le cœur du pèlerin polonais! - Il cherche avidement autour de lui les traces de la demeure des seigneurs de Tarnow ..... Pas une pierre marquante, pas un fragment de colonne, ni d'écusson aux armes seigneuriales, n'indique la noble résidence! même les chétifs débris qu'a retracés, il y a trente ans. le crayon de notre célèbre Vogel, ont déjà disparu. Quelques pans des murs d'enceinte, quelques monceaux de briques, voilà tout ce qui reste aujourd'hui; encore quelques années de plus, il n'en restera rien que le souvenir! - Et pendant que la coupable insouciance des propriétaires et la haine spéculative des dominateurs étrangers, plus encore que la force du temps, détruisent l'œuvre de la puissance humaine, la petite église de Saint-Martin, construite de poutres de mélèze, oppose aux orages sa frêle charpente; plus de sept siècles ont déjà passé sur son toit modeste, et la petite église reste encore debout, comme le symbole visible des croyances et des espérances de tout un peuple opprimé. — Rien n'a été déplacé dans ce pieux monument, qui, d'après une vieille légende, a été déposé en ce lieu par les caux, à la suite d'un grand débordement de la rivière voisine. Les os monstrueux, que la croyance populaire suppose être ceux des géants, restent attachés au-dessus de la porte d'entrée; et, dans l'intérieur de l'église, on voit encore la chaîne de bois avec son cadenas également en bois, qu'un berger aveugle de naissance, à ce qu'on dit, exécuta d'une seule pièce, et que personne n'est parvenu à ouvrir après lui.

C'est en 1328 que Tarnow fut érigé en ville par les lettres de franchise accordées par le roi Wladislas-le-Bref; c'est principalement par les soins de Jean Tarnowski, dont nous allons tracer la vie, que la nouvelle ville a pris le plus d'accroissement et d'embellissement. - . Allez voir Tarnow! s'écrie le grand orateur Orzechowski: allez voir Tarnow, ce berceau de Tarnowski! Quelle richesse chez les bourgeois! comme la ville est soigneusement enclavée dans ses murs, comme elle est bien pourvue en armes à feu.... Allez chez les paysans, et vous direz que leurs habitations ressemblent plutôt à des maisons seigneuriales qu'à des chaumières villageoises : vous trouverez leurs étables, leurs greniers, leurs celliers bien remplis ; ils n'ont pas été écorchés par les princes, ils n'ont pas été exténués par les travaux !... >

Si vous entrez maintenant à l'église cathédrale, vous serez frappé d'admiration à la vue du mausolée de Jean, duc d'Ostrog; cependant la belle et grave simplicité du tombeau de Jean Tarnowski vous touchera bien davantage : les statues de Jean et de son fils Christophe, armés de pied en cap, sont couchées sur des sarcophages en marbre; ses bas-reliefs en albâtre représentent les plus éclatantes victoires du père. Une

avantages qu'elle pouvait en retirer, et même la ville importante de Smolensk demeura au pouvoir des vaincus.

Tels étaient les exploits militaires de Tarnowski. Si on examine sa vie politique, on retrouvera encore le grand homme dans le conseil du roi, sur le siége de sénateur. Défenseur zélé des libertés publiques, il réprimait la licence et s'opposait de toutes ses forces aux débordements de la démocratie nobiliaire. Cette noblesse, qui prêchait l'égalité fraternelle, tendait visiblement à l'asservissement complet des bourgeois et des paysans : confondant son intérêt avec celui de la république, elle seule voulait être libre et s'arrogeait à elle seule l'honneur de défendre la patrie et le droit de régler les destinées de la nation. La liberté d'une seule classe de citoyens, à côté de l'esclavage absolu de la glèbe ; cette liberté sans bornes devait tôt ou tard amener l'anarchie, et par la suite l'anéantissement de la puissance publique. La noblesse même commençait à être divisée en deux partis distincts, qui, bataillant entre eux, paralysaient par leur lutte acharnée les mouvements de la machine politique, dont les rouages mal assortis et privés de liberté menaçaient de rompre leur jeu à chaque instant. Plusieurs seigneurs polonais, dérogeant aux anciennes coutumes du pays, et blessant la susceptibilité de leurs frères cadets en noblesse, briguèrent les titres étrangers de princes et de comtes. Mais ce qui n'était que sentiment d'orgueil chez les uns, était peut-être un calcul politique chez Tarnowski, qui voulait renforcer le principe aristocratique pour opposer un contrepoids utile au mouvement démocratique. Quoi qu'il en fût, ses nombreux ennemis, et Kmita, palatin de Krakovie, à leur tête, jaloux de sa gloire et de son influence dans le conseil du roi. l'attaquèrent vivement et cherchèrent à discréditer son nom auprès de la petite noblesse, dont ils se disaient les patrons. — Les beaux jours du règne de Sigismond étaient passés : la reine, d'origine italienne, belle, pétillante d'esprit, orgueilleuse, avide de gouverner et d'une cupidité insatiable, acquérait tous les jours plus de crédit auprès d'un roi courbé par l'âge : trafiquant de toutes les charges, semant partout la discorde et les soupçons, elle travaillait à perdre dans l'esprit du roi tous les grands hommes qui avaient illustré son règne. L'injustice n'ébranla point la fermeté de Tarnowski, et quand les cent cinquante mille gentilhommes, rassemblés aux environs de Léopol, par les ordres du roi, pour la défense de la patrie, ne présentèrent qu'une multitude de mécontents, de mutins, armés de plumes, de papiers, de livres et d'instruments de priviléges, Tarnowski seul prêta son appui à la majesté chancelante du trône : cependant la malveillance prévalut, et Tarnowski fut tellement abreuvé de dégoûts, qu'il était sur le point de vendre tous ses biens et de s'expatrier en Bohème. La mort de Sigismond le détourna de ce projet, et le vieux serviteur de la royauté trouva encore plus d'une occasion d'assister le jeune roi dans les diètes orageuses qui suivirent le couronnement.

Fidèle à la croyance de ses pères, il ne poussa jamais le zèle religieux jusqu'au point de tolérer les abus du pouvoir ecclésiastique. Lorsque Stanislas Orzechowski, chanoine de Przemysl, cité en justice par son évêque pour avoir contracté les liens du mariage, appela de cette cause au sénat, après avoir décliné le jugement des prêtres, Tarnowski appuya la motion qui défendait aux évêques de prononcer dans les matières qui touchaient l'honneur et la vie des citoyens ; et lorsque plus tard le peuple de Krakovie, suscité par les prêtres, égorgea les Juifs, accusés d'avoir acheté une hostie et de l'avoir percée d'épingles, Tarnowski, déjà courbé sous le poids de l'age, sit une énergique réclamation : il se plaignit qu'on n'eût pas abandonné à Dieu le soin de punir une offense qui passait la faible intelligence humaine; il proposa la motion d'écarter du sénat les évêques qui, assujettis à une autorité étrangère, ne pouvaient bien vouloir à la patrie et lui porter un sincère intérêt.

La maison de Tarnowski fut toujours l'asile des vertus domestiques et d'une généreuse hospitalité. Jean de Zapol, forcé par Ferdinand, son compétiteur à la couronne de Hongrie, de chercher un refuge en Pologne, s'adressa à Tarnowski, et celui-ci, malgré les réclamations menaçantes de la cour de Vienne, accueillit l'illustre fugitif avec la plus grande magnificence; nonseulement il lui céda la jouissance de son château. de son argenterie et de la ville de Tarnow, mais encore il lui fournit, pendant cinq mois, tout ce qui pouvait servir aux besoins et aux plaisirs d'une vie splendide. Jean de Zapol ne se montra pas ingrat; redevenu roi, il accorda aux habitants de Tarnow des franchises pour le transport libre des marchandises et des vins de la Hongrie, et envoya à son hôte un don vraiment royal :

c'était un bouclier en or et un bâton de commandement qu'on estimait à 40,000 ducats.

Ami éclairé des arts, Tarnowski dota convenablement l'école de Tarnow, qui, fondée en 1531 par les soins de Martin Lyczko, curé de Tarnow, ne comptait qu'un seul professeur portant le titre de recteur, et dont la nomination dépendait de l'Université de Krakovie. Il recherchait la société des savants, assurait leur existence. encourageait leurs travaux, et, si l'on doit croire Warszewicki, écrivit lui-même l'histoire de son temps : la perte de cet ouvrage, s'il existait réellement, ne saurait être assez regrettée.

Le témoignage d'Orzechowski, que nous avons cité plus haut, sur la prospérité des villes et des villages qui appartenaient à Tarnowski, sussit pour faire apprécier le caractère et les vertus privées de ce héros. Aussi, quand cette vie glorieuse s'éteignit en 1561, le deuil fut général, la musique se tut, les bals furent suspendus, et le peuple, le meilleur appréciateur du mérite. s'écriait en pleurant : · Notre brave Jean est mort! Qui nous défendra maintenant contre les incursions des Turks, des Tatars et des Moskovites?

XAVIER GODEBSKI.

#### ALDONA,

#### LÉGENDE LITVANO-POLONAISE DU XIVO SIÈCLE.

(Imite du polonais de François WEZYK.)

Cóż to zycerzu Litwy,
 Z łackiej wracając bitwy
 Pałasz goly unosisz nad głową?
 Twój koń, bielszy od śniegu,

Wiatry wyściga w biegu , . Iskry sypie raesiste podkowa? .

Jestem pogoù Litwinów, Niose palass dla synów; Paless jeszcze lechicką krwią dymi ; Niech się wcześnie poznają S krwią co niegdyś lać mają Hojnie, szczodese, jak lalem przed nimi.

A gdy legnę w kurhanie, Niech zawieszą na ścianie Ten miecz obok z lemieszem i kosą. He razy zobaczą, Niechaj po mnie nie płaczą , Lecz taki dar swym dzieciom przyniosą.

· Gdzież to orle mój hiely · Lecisz z litewskiej skuły?

Twój dziob jasny jak ostrze u włoczni,
 Lecs twe piersi i szpony

Znoj oszpecii czerwony,

· Postoj, obmyj się w Niemnie, odpocznij! -

Jestem orzeł Polaków, Spieszę do ziomków-ptaków, Z dobrą wieścią, bo s naszych wygraną. Żariem mosgi, wnętrzności, Dziob wytariem o kości, Piers i szpony niech we krwi zostaną.

To krew z litewskiéj żyły! Niose przysmak ten miły Na probkę dla mych orlat, mych dzieci, Niech skosztują Litwina; Moja sona orlina Wnet po resztę zdohyczy poleci.

· Dosé, dosé orle, pogoni l » Nie ostrz dzioba i broni

. Na sasiednich narodów dwóch mękę, Bo po groibach, po trwogach,
Wieloletnich pologach,

· Litwin Lachom braterską dał rekę.

VIII.

· Obaj w zgodzie, w pokoju, · Biega razem do hoju

Niby jednych rodziców dwa syny. · Na puklerzu ich swiecą,

· Na chorngwi ich leca

» Pogoń z oriem po wspólne wawrzyny.

ALEXANDER CHODERO.

I

A l'époque où Wladislas-le-Bref gouvernait la Pologne, Gédymin gouvernait la Litvanie; les deux peuples vivaient entre le rêve et l'écho des batailles; ils combattaient ou se préparaient au combat, et les chevaliers Teutoniques, qui spéculaient sur les calamités des nations, ravageaient tour à tour la Pologne et la Litvanie.

Wladislas sentait le besoin d'une alliance avec Gédymin; pour développer des éléments de prospérité, la paix était indispensable. Il concut donc le projet de marier son fils Kasimir à la fille du duc de Litvanie.

Gédymin avait sept garçons et trois filles. Aldona était son enfant bien-aimé, l'orgueil et la joie de sa vie; le projet du roi de Pologne le flatta donc dans ses plus chères affections; une

couronne pour sa fille adorée était le vœu qu'il formait depuis longtemps; mais il avait de grands obstacles, d'immenses difficultés à surmonter avant de réaliser cette union.

La Litvanie était païenne, il fallait lutter contre ses croyances et contre l'influence si redoutable de ses prêtres. Gédymin usa d'habileté, il chercha à persuader le peuple, à lui prouver que son intérêt (et il disait vral) exigeait impérieusement une alliance avec la Pologne. Le peuple murmura d'abord, car le nom chrétien lui était odieux, mais peu à peu il s'accoutuma à l'idée qui, tout d'abord, lui avait semblé un crime et un sacrilége.

C'est alors que l'ambassade de Wladislas-le-Bref arriva en Litvanie. La Pologne était représentée par le palatin de Krakovie Spytek de Mielsztyn, chef de l'ambassade, et l'élite des seigneurs de la cour; mais entre tous on remarquait Sigismond de Szamotuly, et Christin d'Ostrow.

En approchant du Niémen, les Polonais apercurent un détachement de troupes litvaniennes, rangé en bataille; après s'être salué militairement, les troupes se serrèrent la main et on entra à Grodno.

David, castellan de Grodno, fut chargé de recevoir l'ambassade polonaise, et de faire les honneurs du château. David, pour récompense de sa bravoure et de son dévouement au pays, était devenu le gendre du grand-duc; aussi il traita ses hôtes royalement; belle réception, grande chère, luxe et abondance, rien n'était négligé, et du matin au soir les tables étaient servies magnifiquement. David, qui assistait au repas de ses hôtes, fut étrangement surpris en les voyant faire un signe de croix toutes les fois qu'ils portaient leurs verres à leurs lèvres; et s'adressant à Jacques Kotwicz, il lui dit : « Soyez tranquille, nous vous recevons loyalement, buvez en paix, il n'y a pas de poison dans les vins qu'on vous sert, mais s'il y en avait, croyez-vous que votre signe aurait la puissance de vous préserver, le croyez-vous! Dans ce cas, vos miracles surpasseraient ceux que vous racontez de votre Dieu. - Seigneur, répondit Jacques, votre religion-tient tout de la terre, et rapporte tout à la terre; la nôtre, toute divine, rapporte tout au ciel; nos actions, nous les spiritualisons; Dieu est le but et la fin de tout : respectez ce signe de notre foi, et puissent nos prières vous convertir.

- Oh! nous convertir, mes seigneurs! dites-

moi où est l'erreur, où est l'aveuglement, si ce n'est en vous; mais ne discutons pas ces graves questions, buvons à la santé de notre maître et seigneur Gédymin, il attend impatiemment votre arrivée à Wilna, et vous verrez tout ce que peut renfermer de franchise et de noblesse le cœur d'un prince païen.

Les plus beaux appartements du château furent destinés à l'ambassade polonaise, et, par un soin tout plein de délicatesse et de courtoisie, un domestique polonais fut mis aux ordres des nouveaux hôtes. Le serviteur paraissait d'un zèle et d'un empressement qui passaient le devoir; regardant sans cesse Christin et Sigismond, il les devinait avant qu'ils eussent parlé; tout à coup des larmes abondantes tombèrent de ses yeux, et se mettant à genoux, il dit d'une voix douloureuse: « Seigneur, je suis Polonais, je suis votre compatriote; mes cheveux ont blanchi dans l'esclavage, depuis trente ans je pleurs ma patrie. En vous voyant, je n'ai pas été maître de mon émotion; yous m'apportiez des émanations de ma Pologne, l'exil a tout à coup cessé quand j'ai entendu votre voix... Ah! pardonnez à ce vieillard que le malheur a rapproché de vous!

- Levez-vous, brave homme, lui dit Sigismond, asseyez-vous entre nous deux, nous sommes vos frères, ouvrez-nous votre cœur.
- Quoi, vous compatissez à mes misères! Dieu m'a regardé en pitié avant de m'appeler à lui; mais hélas! l'habitude de l'esclavage m'a rendu craintif et défiant; je n'ose parler, quand votre bonté m'encourage; je n'ose parler, je n'ose pleurer; il me semble que les païens vont m'épier jusqu'ici. Oh! mes seigneurs, calmez mes angoisses; prions ensemble, redisons cette prière qu'on nous apprend dans notre enfance.

Les deux jeunes gens se mirent à genoux, et leur voix s'unit à celle du vieillard; quand ce pieux devoir fut accompli, le vieillard rassembla ses souvenirs, et leur fit le récit de ses malheurs:

- · Quand j'étais jeune, dit-il, on m'appelait André; mais aujourd'hui je n'ai plus de patrie, je n'ai plus de nom, les païens m'appellent l'esclave. J'étais riche, j'étais le chef d'une grande famille, j'avais un château, des terres, mais j'ai tout oublié; je ne saurais dire aujourd'hui où étaient situés mes domaines.
- Peu à peu la mémoire vous reviendra, reprit Sigismond; tâchez de vous rappeler où vous fûtes fait prisonnier?
  - Je ne sais plus, je ne suis plus que l'ombre

de moi-même; je souffre, j'ai souffert; je me rappelle les combats en regardant mes blessures; à la dernière bataille contre les Litvaniens, je fus blessé à la tête; l'ennemi m'emporta, et j'étais l'esclave des païens quand je revins à la vie.

- » En vous voyant, mes seigneurs, le passé m'est apparu comme dans un songe; il me semble que je portais des vêtements comme les vôtres, et que mon rang commandait le respect à tout ce qui m'entourait; j'avais une femme, des enfants : ah! pour cela la mémoire m'est resté au cœur; je les vois encore avec leurs blonds cheveux, leur sourire caressant .... Ah! l'amour d'un père survit à tout; un enfant que j'aimais d'un cœur tendre et ardent; ils ont combattu à mes côtés; eux, aussi, ils ont été la proie de l'ennemi. Vous n'imaginez pas l'horreur de notre esclavage; la mort serait un bienfait, comparée à tout ce que nous souffrons; on nous condamne aux plus rudes travaux; c'est nous, malheureux prisonniers, qui élevons les forts et les châteaux. Un jour que je portais un sac de plâtre, j'aperçus deux jeunes geos qui succombaient sous le poids d'une énorme poutre : . Infame, dis-je au maître qui les commandait, ne voyez-vous pas que le fardeau est an-dessus de leurs forces! — Loup de chrétien, me répondit cet homme, de quel droit osestu nous réprimander? tiens, voilà le cas que nous saisons de tes leçons; et en disant cela, ils fustigaient à coups redoublés les deux prisonniers. Le plus jeune, sentant que la poutre allait lui échapper, dit à l'autre: Reposons-nous un moment, mes bras faiblissent... > Le maître, voyant qu'ils s'arrêtaient, courut à eux; l'effroi sit lâcher la poutre à l'un des prisonniers, et l'autre, ce jeune homme si faible, qui demandait grâce d'une voix si suppliante, fut écrasé par le fardeau; ce jeune homme, c'était mon fils... Je tombai sans connaissance auprès de lui; mes blessures se rouvrirent, mais Dieu n'a pas permis que ce fût ma dernière douleur! . Après ce récit le vieillard pencha la tête sur sa poitrine, et ne proféra plus une seule parole.
- \* Kotwicz, dit Spytek, n'abandonnons pas ce vieillard! demandons sa liberté au grand-duc. Kotwicz? s'écria le vieillard, qui a prononcé ce nom? la mémoire me revient, les jours de ma jeunesse se représentent à ma pensée. Kotwicz... c'était mon nom.... Ces mots furent un trait de lumière pour le castellan de Lenczyça, il regarda le vieillard, puis il se jeta dans ses bras, en disant: Mon frère! comment tu ne me reconnais pas!

- Oh! mon Dieu! est-ce un rêve, une vision? Par pitié, ne me trompez pas, ne m'enlevez pas à ce ciel de doux souvenirs; dites-moi que je suis votre frère, et que trente ans d'evil ne m'ont pas séparé de votre cœur!...
- N'en doutez plus, reprit le castellan, je reconnais vos traits; ils me rappellent ceux de
  notre père. Nous combattions ensemble sous les
  ordres de Kasimir, duc de Lenczyca, au moment
  où le cruel Witenès entrait en Pologne par la
  Mazovie. Vous connaissez la fatale issue de la
  bataille de Sochaczew; notre duc et maître y
  mourut à la fleur de l'âge; le plus jeune de nos
  frères fut tué dans le combat, vous fûtes blessé
  et fait prisonnier; moi j'échappai par miracle à
  ce carnage.
- Tous mes souvenirs reviennent clairs et précis. Un chef litvanien fit soigner mes blessures, et voyant qu'elles n'étaient pas mortelles, il me garda, pensant qu'on me rachèterait à prix d'or. C'est ici que j'appris que ma femme et mes fils avaient été faits prisonniers; vous savez que j'ai été témoin de la mort de l'un d'eux; mais les autres que sont-ils devenus? Ils sont morts sans doute, notre vainqueur est avide du sang chrétien; ces édifices, ces châteaux, sont élevés sur des ossements polonais; quand vous verrez des constructions nouvelles, pleurez, pleurez à chaudes larmes, car là, ont été ensevelis vos compatriotes; priez pour eux, ils sont morts dans les angoisses de l'exil.
- Après dix ans d'un horrible esclavage, David me prit à son service; ma vie était triste, douloureuse, mais Dieu m'aidait à la supporter; je n'espérais plus ma patrie, j'attendais le ciel.... Enfin, je vous revois, et j'ai trouvé ici-bas le prix de ma résignation. Mais dites-moi, mes amis, la Pologne est-elle heureuse? l'antique patrimoine des Piasts a-t-il retrouvé sa gloire et sa force primitive? Wladislas-le-Bref, duc de Kuiawie, vit-il encore?
- Oui, répondit le palatin de Krakovie, il est roi des Potonais, et c'est lui qui nous envoie en ambassade pour racheter nos frères prisonniers des Litvaniens.
- O Dieu de nos pères, dit André, la Pologne est encore grande et glorieuse; j'ai revu mes compatriotes, j'ai serré mon frère contre mon cœur, je puis mourir tranquille!

Les ambassadeurs polonais et André Kotwicz passèrent la nuit à se parler des événements qui les avaient séparés; le lendemain, lorsque le

castellan David se disposait à les accompagner à Wilna, Jacques Kotwicz s'approcha de David, et lui dit: Nous devons vous remercier de votre honorable hospitalité; votre réputation militaire se rehausse encore à nos yeux, par votre bonté toute franche et délicate, et nous présumons tant de vous, que nous n'hésitons pas à vous demander une grace. Le serviteur que vous aviez chargé de notre service est notre compatriote, nous le réclamons, et veuillez nous dire le prix que vous mettez à son rachat. — Un prix? — Oui; combien voulez-vous d'or ou d'argent pour nous rendre cet homme? — De l'argent, de l'or, nous ne savons pas ce que c'est dans nos heureuses contrées, mais j'attache une grande importance à ce prisonnier, car je le crois un personnage éminent; cependant il y a pour moi un bien audessus de tous les autres, c'est l'estime d'un noble seigneur, reprenez donc votre compatriote, il est à yous : les chrétiens font des sacrifices, les paiens ne se font pas un mérite d'une bonne action, elle est volontaire. >

Jacques Kotwicz serra la main de David, et s'adressant à André, il dit d'une voix émue: « Mon frère, tombe au pied de ton libérateur, c'est à lui que tu dois tout. »

H

Le grand-duc de Litvanie Gédymin, assis sur un tronc d'arbre, présidait aux travaux de la ville naissante de Wilna, lorsqu'un courrier expédié par le castellan de Grodno vint lui apprendre que l'ambassade polonaise était aux portes de la ville; aussitôt le grand-duc se rendit au château pour y ordonner les préparatifs de la réception. Mais le peuple murmurait, la conviction du souverain n'avait pas encore pénétré les esprits; le peuple voyait d'un œil défavorable une alliance avec la Pologne.

Les ambassadeurs furent introduits dans la grande salle d'audience, et le palatin de Krakovie prononça un discours, dans lequel il exposa les motifs de son arrivée, et rendit hommage aux vertus guerrières du grand-duc et à sa puissance. Gédymin tendit la main au palatin, et après la lui avoir serré cordialement, il invita les ambassadeurs à passer dans la salle du festin.

Auprès d'une table chargée, ou plutôt surchargée de mets, étaient assises les deux filles de Gédymin: Aldona et Danmila. Aldona était d'une beauté irréprochable; sa taille, son visage appartenaient pour ainsi dire à une perfection idéale; mais sa sœur avait un charme plus pénétrant, et pourtant tous les regards se fixèrent sur Aldona.

Pendant le repas on fit des à-parté, il y avait la contrainte d'une réunion officielle; mais au moment où l'on allait se lever de table, David, qui savait qu'Aldona aimait passionnément la musique, invita Sigismond et Christin à jouer du luth et à chanter. Les deux seigneurs chantèrent en s'accompagnant.

Aldona recevait toutes les impressions avec violence; sa joie était du délire, son bonheur était de l'ivresse; le chant, les accents si suaves de ce luth, lui causèrent d'ineffables transports; elle embrassait les mains de son père, elle soupirait; elle était enivrée..... Peut-être la musique lui avait-elle révélé l'amour!

Quand tout le monde se fut retiré, le grandduc dit à sa fille : « Comment trouvez-vous les ambassadeurs polonais?

— Oh! mon père et seigneur, je ne saurais exprimer toute ma pensée, je suis ravie; je crains d'être un mauvais juge; mon sang-froid m'a abandonnée, toutes mes paroles seront enthousiastes, cette musique vibre encore dans mon âme; je croyais que les Polonais ressemblaient tous à vos prisonniers, mais les deux seigneurs qui ont chanté me semblent plus beaux que tous mes souvenirs, et plus accomplis qu'un rêve de mon imagination...

- Aldona, reprit le grand-duc, je vous ai demandé votre opinion sur les ambassadeurs polonais, pour savoir si vous n'aviez pas pour leur nation quelque répugnance invincible; dans ce cas, il faudrait l'immoler à votre patrie, car nos intérêts exigent une alliance avec la Pologne, et le roi Wladislas-le-Bref sollicite votre main pour son fils unique Kasimir. — Mon père, je suis restée franche, parce que vous avez toujours été juste et bon pour moi; je vais vous ouvrir mon cœur. Comment puis-je répondre à la proposition que vous me faites? impressionnée comme je le suis, la voix de ce jeune chanteur m'a fait comprendre des sentiments, un bonheur, une vie que je n'avais pas encore entrevus; voir Sigismond, l'entendre toujours, me semblent un bien préférable à une couronne. - Aldona, je ne m'irrite pas de votre résistance, votre franchise est un trésor que je ne veux pas altérer; mais sachez que l'âme des princes ne doit connaître qu'une vertu: le dévouement; à la foule, les passions, les sentiments; à nous les idées et la force. Je ne m'arrête pas à ce caprice de jeune fille;

reine de Pologne, vous l'oublierez; mais pour vous unir à Kasimir, il faut que vous renonciez à la foi de vos ancêtres, consultez votre conscience. -Ah! monpère, vous n'avez donc pas pensé au chef suprême de notre religion, à l'implacable Krewe Kreweyto, il me poursuivrait de sa vengeance; jamais il ne me pardonnerait un parjure. — J'ai assez de pouvoir pour combattre la puissance de ce prêtre; mais le secret est indispensable dans cette affaire, il faut que tout le monde croie que l'ambassade polonaise a pour but nos différends avec les chevaliers Teutoniques. Pensez à ce que je vous ait dit; pensez surtout que vous deviendrez chrétienne en devenant reine.

- La religion du Christ, m'a-t-on dit, est pleine d'espérance et de consolation; toute contraire à la nôtre, elle a horreur du sang; nos divinités sont menaçantes, et le Dieu des Chrétiens est miséricordieux... Souvent ces pensées sont venues ébranler mes croyances; mais comme je vous l'ai dit, mon père, je redoute le courroux de nos prêtres. - Votre conscience doit vous servir de guide, et quelle que soit votre détermination, Aldona, ma force saura vous protéger.

#### III

La lune s'élevait au-dessus de Wilna; un vent d'ouest balançait gravement les branches épaisses de la forêt consacrée au dieu Perkounas; tout reposait dans la ville : un homme veillait, agité par les fureurs de la haine et de l'ambition ; cet homme, c'est le grand-prêtre Krewe Kreweyto, l'ennemi des Chrétiens, l'ennemi de tout ce qui porte ombrage à sa puissance. Cruelle pensée, dit-il, trait qui déchire mon cœur! comment je verrais les ennemis de notre foi renverser nos autels! cette ambassade cache un effroyable mystère.... > L'arrivée de deux hommes coupa court à ses réflexions. . Que venezvous faire dans ma demeure, à cette heure ayancée? dit le grand-prêtre.

- Nous sommes les ministres de nos divinités méconnues; nous sommes victimes de la persécution des chevaliers Teutoniques, et nous venons chercher en vous secours et protection pour notre foi.
- Grâces soient renducs à celui qui gouverne le ciel, l'enfer et la terre, s'écria le grand-prêtre, il existe donc des êtres dignes d'adorer notre culte? Venez et racontez-moi l'objet de votre mission.

- Le paganisme est menacé, l'avis nous en est parvenu de la Prusse, par un de nos ministres suprêmes; on nous a ordonné de vous apprendre cette fatale nouvelle, et au péril de notre vie nous nous sommes rendus ici. Le danger presse, on veut marier Aldona à Kasimir, fils de Wladislas; le grand-duc de Litvanie a conçu ce criminel projet, et c'est dans ce but que l'ambassade polonaise a été envoyée.

- Mes soupçons avaient devancé les révélations que vous me faites; j'ai pressenti ce malheur: le paganisme est perdu si nous n'empêchons cette union.

- Parlez, que devons-nous faire? nous sommes prêts à donner ou à recevoir la mort.

- J'accepte avec reconnaissance l'offre de votre dévouement, mais je crains que nos efforts soient impuissants; d'une part nous avons à redouter la volonté du grand-duc, et de l'autre l'indifférence, cet ennemi mortel de la foi.
- Un meurtre! reprirent les deux étrangers, un meurtre! et le paganisme est sauvé; si Aldona a été parjure envers ses dieux, ordonnez-nous de l'immoler!

Il fut donc décidé que le grand-prêtre chercherait à détourner Gédymin de son projet d'alliance avec la Pologne, et que, s'il ne pouvait pas y parvenir, Aldona serait sacrifiée.

Pendant que ces hommes méditaient leur crime, le grand-duc a vu le palatin Spytek et le castellan Kotwicz dresser l'acte qui devait précéder le mariage d'Aldona; une alliance entre les deux peuples était chose si désirable, que les parties furent bientôt d'accord.

Aldona, retirée dans ses appartements, semblait indifférente aux événements qui se passaient autour d'elle; l'amour se résumait dans une première impression; l'amour qui paît d'un regard était pour elle l'amour de toute la vie; elle n'avait point encore aimé, elle croyait aimer, elle personnifiait ses rêves de jeune fille. Le souvenir de Sigismond, le son de sa voix, les accents de son luth, la plongeaient dans des extases que ne donne jamais un bonheur partagé; rien ne venait arrêter son imagination; rien ne venait poser des bornes à cette faculté ardente et créatrice : elle jouissait de son amour, elle défiait le monde avec cette pensée qui l'élevait au ciel. C'est ainsi que l'âme commence à vivre; c'est ainsi qu'elle se développe, s'use, s'épuise, et vient se heurter contre l'égoïsme humain. Aldona s'abandonnait aux espérances créées par l'amour; elle ne pen-

sait pas à l'avenir : s'occuper de l'avenir, c'est déjà de l'expérience; le moment passé, le moment présent sont un siècle quand toutes les facultés les ont multipliés. Je le reverrai, je l'entendrai encore, se disait-elle.... Tout à coup des sons délicieux frappèrent son oreille; elle ne respire plus, elle écoute; elle a reconnu la voix de Sigismond; 'non loin des fenêtres du château, il chante en s'accompagnant de son luth, il chante des airs krakoviens; il y met l'expression qui ne s'apprend pas, qui ne s'imite pas; une mélodie, qui rappelle la patrie absente, s'exhale du cœur comme un soupir d'amour. Aldona, heureuse, enivrée, hors d'elle-même, quitte le château, et, attirée comme par une puissance magique, elle vient à la rencontre de Sigismond. Ah! lui dit-elle, que je vous voie et que je vous entende! On m'a parlé du bonbeur, le bonheur c'est vous; le son de votre voix pénètre toute mon âme, je voudrais mourir en vous écoutant. » Certes, la position de Sigismond était embarrassante; il cut fallu être plus qu'un saint, plus qu'un philosophe, ou courtisan de vocation, pour en sortir avec honneur; résister aux avances, que dis-je? aux avances, aux transports d'une jeune et jolie femme!.. Mais cette femme était la fiancée d'un prince royal; la fille d'un grand-duc... Pauvre Sigismond! il s'arma de tout son courage, et dit d'une voix émue : « Yous daignez oublier la distance qui nous sépare; mais je dois vous rappeler que votre démarche pleine de bonté pourrait être interprétée défavorablement; seuls ici et à cette heure, que penserait-on!

— Je ne vous comprends pas; pourquoi? suisje coupable, puisque je suis vraie? est-ce donc une vertu que de résister à son cœur?... Je ne voulais pas le croire quand on me disait que dans votre pays les femmes étaient fausses quand elles aimaient et trompaient quand elles n'aimaient plus; clles n'osent avouer qu'elles aiment; elles n'osent avouer qu'elles n'aiment plus.... Sigismond, je suis à vous; je vous choisis entre tous, vous serez mon époux.

— Madame, vous me pénétrez de reconnaissance, mais je suis indigne de vous; tout nous sépare, moins encore votre rang que les affections de mon cœur... J'aimais ayant de vous ayoir vue.

Les premiers transports de l'amour sont si violents et si sublimes, que tout se range à sa puissance; toutes les difficultés s'aplanissent; on croit tout possible, quand on a un sentiment profond et une volonté forte. Aldona n'avait prévu aucun obstacle, ou plutôt elle croyait pouvoir les dominer tous; les paroles de Sigismond jetèrent dans son âme une fatale lumière; la vie réelle lui apparut avec ses tristesses et ses douleurs, sans illusions, sans espérances, telle qu'on la voit quand on a aimé, quand on a souffert!.. Des larmes s'échappèrent de ses yeux. Adieu, lui dit-elle, je n'oublierai pas mon amour; vous avez été l'âme de mon âme... > Au moment où elle prononçait ces mots, elle vit deux hommes vêtus en noir, qui se glissaient dans l'ombre. Aldona tressaillit : « On nous épie, fuyons ces lieux, dit-elle; mais promettez-moi, avant de nous séparer, que demain à la même heure je vous retrouverai ici; je veux vous revoir encore, l'apparition de ces hommes m'a troublée, je crains que ce ne soit un présage de malheur; j'accepte tous les maux, mais vous, soyez heureux; à demain, Sigismond. >

#### 17

Au lever du soleil, le grand-prêtre quitta sa demeure, et se rendit au château ducal. ¿ Je veux parler à la princesse Aldona, › dit-il aux serviteurs. On l'introduisit, car tout tremblait à sa parole, et personne n'osa lui faire observer qu'on ne pouvait voir la princesse à une heure si matinale! Hélas! Aldona n'avait ni cherché, ni trouvé le repos; elle était là immobile, attendant le soir; n'espérant plus, et souhaitant de toute sa passion le moment où elle reverrait Sigismond. Son étonnement fut extrême, en voyant le grand-prêtre, et elle s'empressa de lui demander le motif de sa venue.

- Votre intérêt m'amène, Madame: une affreuse nouvelle circule dans le pays; on dit, mais je me refuse encore à y croire, on dit que votre père veut yous donner pour époux le sils d'un roi chrétien.
- Mon premier, mon seul devoir est l'obéissance; je ne résisterai pas à la volonté do mon
  père. C'en est fait de vous, Madame, si vous
  consentez à cette indigne alliance, vous yous perdez, et vous sacrifiez votre patrie! Comment le
  grand-duc n'a-t-il pas horreur du nom chrétien?
  a-t-il donc oublié les relations de ses prédécesseurs avec la cour de Rome? a-t-il donc oublié
  ce qu'a souffert Mendog? et les perfidies, les
  trahisons des chevaliers Teutoniques, les a-t-il
  oubliées? Mais si le destin a prononcé, si vous

devez être reine de Pologne, jurez-moi que vous resterez fidèle à la religion de vos pères.

- Puis-je promettre, quand tous mes sentiments sont confus? je ne dépends plus de moimême.
- Ayez en moi une entière confiance, et je vous garderai avec la sollicitude d'un ami.
- Eh bien! Kreweyto, je vous abandonne ma destinée; je vous livre mon secret: j'aime Sigismond. Si le pouvoir de nos dieux lui fait partager mon amour, je jure de rester païenne! Parlez à Sigismond, implorez-le pour moi, et tout ce que vous exigerez, je l'accomplirai.
- Soyez docile à mes conseits, jet je vous réponds de Sigismond. Cette nuit, vous vous rendrez dans le temple de Perkounas, vous y viendrez seule, entendez-vous! Tenez, voilà la clef d'une porte dérobée, par laquelle vous entrerez; vous gagnerez ensuite un corridor souterrain, et au bout vous trouverez une grande salle éclairée par une lampe; c'est là que vous vous arrêterez. Je vous quitte, Aldona, mais c'est pour m'occuper de votre bonheur à venir.

Chaque jour le grand-duc avait des entretiens avec le palatin de Krakovie; les conclusions furent bientôt posées comme je l'ai dit, car de part et d'autre il y avait bon vouloir; mais quand le palatin énuméra les trésors que le roi de Pologne assurait à la princesse litvanienne, le grandduc devint soucieux. Quant aux trésors, ditil, nous en faisons peu de cas, ce moyen de corruption et cette source de jouissance sont presque inconnus chez nous. - Prince, répondit le palatin, le roi de Pologne ne réclame pas une dot, il apprécie les biens de ce monde à leur juste valeur; ce qu'il demande à votre cœur généreux, c'est la délivrance de tous les Polonais que vous avez faits prisonniers. - Vous les aurez, dit le grand-duc avec joie, ils rentreront tous dans leur patrie, et je n'exige point de rançon; je veux égaler Wladislas en magnanimité. >

L'heure du rendez-vous était venue, et Sigismond, malgré son amour pour une autre, n'avait point oublié la promesse qu'il avait faite à Aldona: la courtoisie lui en faisait un devoir; je dis la courtoisie, car les hommes en général ont une sorte de répulsion pour les femmes qui ont le tort d'aimer sans avoir eu la certitude de plaire, il semble qu'elles empiètent sur leurs droits; ou il est peut-être plus vrai de dire que les hommes préfèrent au bonheur facile les difficultés vaincues. — Sigismond était accompagné

de Christin d'Ostrow, il avait eu ce soin pour écarter tous les soupçons de cette entrevue. Mais le temps se passait, et la princesse n'arrivait pas; les deux amis se perdaient en conjectures, ils étaient loin de pénétrer la vérité. — Aldona avait quitté le château, et s'était rendue au temple; quand elle ouvrit la porte secrète, la frayeur la saisit, une sueur froide inonda son corps; elle commença à douter de la franchise du grand-prêtre; mais peu à peu elle reprit courage, en pensant que Sigismond était dans le bois voisin.

Elle parcourut les souterrains, et arriva à la grande salle, éclairée par une lampe; Kreweyto était étendu par terre, et regardait le feu sacré; auprès de lui étaient deux hommes vêtus de noir. · Salut, dit Kreweyto en voyant Aldona, salut, fille de Gédymin, prosternez-vous devant nos divinités; vos prières seront exaucées, mais le dieu Patrimpas exige de vous de grands sacrifices; aurez-vous la force de les accomplir? — Ordonnez, puissant Kreweyto, dit courageusement Aldona, je ne redoute aucune épreuve. . Aussitôt le grand-prêtre jeta du genièvre sur le feu, et s'écria : e De ce jour, Sigismond est votre esclave! Votre passion touchera son cœur, et effacera jusqu'au souvenir d'un autre amour; il vous aimera, et vous le dominerez; nos dieux vous seconderont, mais malheur à vous si vous fléchissez devant votre père; malheur à vous si vous unissez votre destinée à celle du prince chrétien!

- Il n'est pas en moi d'arracher de mon cœur le sentiment qui me consume, et qui m'a fait trouver la vie; mais désobéir à mon père est impossible; ma personne est à lui, ma passion est à moi!
- Comment, vous vous opposez à la volonté suprême qui vous parle par ma bouchel.. » Au même moment on entendit un bruit semblable au tonnerre, qui résonnait sous les voûtes du temple, et Aldona cria d'une voix forte: « Non, non, je ne désobéirai pas à mon père. Qu'elle périsse donc, » dit le grand-prêtre; et aussitôt les deux hommes vêtus de noir s'emparent d'Aldona, et l'entraînent vers la porte qui conduit au bois où l'on fait les sacrifices humains.

ne résisterai pas à l'autorité de mon père.

Les deux assassins la saisirent avec violence, et s'apprétaient à la frapper au moment où Sigismond et Christin vinrent, attirés par les cris d'Aldona. Un combat s'engage, et un des assassins trouve la mort sous le fer de Christin, l'autre prend la fuite; le bruit du combat, les imprécations des combattants, réveillent la garde du château; on accourt, on transporte Aldona dans ses appartements.

Le grand-duc, informé de tout, ordonne que le mort soit déposé dans la cour du château. Qu'on aille à la poursuite de l'autre assassin, dit le grand-duc, et prompte justice sera faite. Au moment où il prononçait ces mots, le grand-prêtre se présente devant lui : Monseigneur, dit-il, les événements de cette nuit sont le commencement des maux qui menacent la Litvanie; l'union que vous méditez est un crime; chef de la religion païenne, je dois protéger le peuple dans ses croyances; cette union est réprouvée de tous... Voulez-vous que votre fille soit deux fois parjure; parjure envers ses dieux, parjure envers son amour, elle aime Sigismond?

Les princes, répondit Gédymin, ne doivent pas avoir de sentiments; le dévouement et le devoir, voilà leur vie. Ma fille a pu accorder un regard bienveillant à ce jeune seigneur, mais je la connais, elle saura toujours se sacrifier quand l'intérêt du pays l'exigera.

—Monseigneur, votre aveuglement est au comble; la 'princesse a méconnu les devoirs de son rang, sa faute n'est plus un mystère pour moi, et j'ai un témoin qui attestera la vérité de ce que j'avance.

— Qu'il paraisse donc, ce témoin! dit le duc irrité. Le grand-prêtre sortit un instant, et ramena le confident de son crime, celui qui avait échappé au fer de Sigismond.

Cet homme, dit Kreweyto, a été l'instrument de ma justice, ma conscience m'absout, et vous, Monseigneur, punissez les vrais coupables.

— Je devrais appesantir ma vengeance sur vous, Kreweyto, mais j'ai pitié de vous, car vous avez été victime d'une intrigue infernale; cet homme que vous m'amenez en témoignage est un traître et un calomniateur; et s'approchant de lui, il lui arracha la robe noire qui le recouvrait. Quelle fut la surprise du grand-prêtre en voyant le costume et la croix des chevaliers Teutoniques! Voilà celui qui avait gagné votre confiance, dit le duc, voilà le digne soutien de la foi

païenne, le cadavre de son complice m'a dévoilé toute la vérité.

Kreweyto demeura sans paroles. « La vie de ce misérable est entre mes mains, dit le duc, mais je ne veux pas me souiller par le meurtre d'un infâme; qu'il aille porter sa honte au milieu des siens, qu'il aille ajouter à leurs trahisons le récit de ses crimes et de ses trahisons; il pourra leur dire aussi comment se venge un païen. Un jour la Pologne et la Litvanie combattront l'ordre des Teutoniques, mais elles combattront loyalement; la perfidie est le moyen des faibles, la perfidie est l'arme d'une cause réprouvée; retirez-vous, sortez de mes Etats; puis se tournant vers le grand-prêtre, il dit : « Ces événements doivent être pour vous un sujet de méditation; un pouvoir supérieur au vôtre a tout conduit, tout dirigé; vous le voyez, rien ne peut empêcher mon alliance avec la Pologne; je sais que j'aurai de grandes difficultés à surmonter, mais si ma vie n'est pas assez longue, mes successeurs poursuivront mon œuvre. La Litvanie deviendra chrétienne, la Pologne et la Litvanie n'auront plus qu'un seul maître et une même croyance, je serai le premier chaînon d'une alliance impérissable.

#### V

Gédymin sit proclamer dans ses États la délivrance de tous les prisonniers polonais, et il donna l'ordre qu'ils se rendissent tous à Wilna; ils étaient au nombre de vingt-quatre mille. Quand vint le jour où Aldona devait quitter la Litvanie pour se rendre en Pologne, le grandduc fit rassembler tous les prisonniers sur la place du château, puis il se présenta au milieu d'eux accompagné par Aldona : ? Je viens, dit le duc, pour vous répéter que vous êtes libres; votre délivrance est la dot de ma fille, c'est le plus beau traité d'alliance que je pouvais conclure avec le roi des Polonais... » A ces mots, des cris de joie retentirent de toutes parts, des bénédictions furent envoyées à la princesse, les prisonniers se prosternaient à ses pieds et la saluaient du nom de reine avec amour.

Aldona comprit qu'un cœur dévasté en un jour par les passions peut trouver un autre but dans la vie : se dévouer, faire le bien, c'est vivre encore. Elle quitta son père, elle quittait la Litvanie où restaient tous ses souvenirs, où étaient mortes toutes ses espérances. Elle partit



.

pour la Pologne, suivie par une cour nombreuse et escortée par les prisonniers polonais; quand elle fut arrivée aux portes de Krakowie, elle trouva le prince Kasimir à la tête de tous les grands du royaume. La princesse fut conduite dans le palais du roi, où l'attendait une brillante

réception. Pendant plusieurs jours les fêtes et les réjouissances se succédèrent. La princesse fut baptisée avant son mariage, qui eut lieu dans l'église cathédrale de Krakowie, le 28 juin 1323.

OLYMPE CHODZEO.

## WILNA,

### CAPITALE DE LA LITVANIE.

I

Une chaîne de coteaux, renfermant une multitude de lacs, forme une élévation de terrain parallèle à la mer Baltique; là est, pour ainsi dire, la frontière qui sépare la race slavonne de celle des aborigènes. A l'endroit où la rivière de la Wilia (qui vient du pays slavo-russien, pour se jeter au cœur de l'ancienne Litvanie) franchit la frontière, est une vallée entourée de hauteurs qui dominent toute la contrée.

Presque à l'entrée de cette espèce d'arène, la Wilia reçoit les ondes impétueuses de la Wilenka. Le ruisseau semble impatient de s'unir au grand fleuve, et bondit au travers des ravins; sa vigueur surmonte tous les obstacles; trois montagnes l'ont arrêté dans sa course; mais il a déchiré le flanc des deux premières, et la troisième, en résistant à ses efforts, est restée fendue à l'embouchure de la rivière.

L'extrémité de la montagne, coupée par le cours de la Wilenka, est renfermée entre deux bras de rivière; le temps lui a donné une forme arrondie et presque conique. Ce tertre isolé donnera naissance à la capitale de la Litvanie.

Les villes qui, dans des temps plus modernes, se sont élevées par la volonté d'un monarque et d'après un plan tracé par un architecte, ont l'explication de leur origine dans des livres et dans des archives; mais celles qui appartiennent à une époque toute de poésie ne présentent à l'histoire que des traditions enveloppées d'un nuage brillant de loin, mais inaccessibles à une curiosité investigatrice.

Il est difficile de dire si c'est une des rivières qui donna son nom à la nouvelle cité, ou bien si c'est elles qui lui ont emprunté leurs dénominations postérieures. La Wilia, dans la langue litvanienne, est appelée Néris, et la Wilenka, selon les chroniqueurs du xvie siècle, s'appelait jadis Wilna; il y a sans doute quelques omissions dans les récits traditionnels, car il semble peu vraisemblable que ce soit ce petit ruisseau qui ait donné son nom à la grande cité.

Vers la fin du xiiie siècle, régnait en Litvanie le vieux prince Swintorog'; quatre-vingt-dix ans n'avaient diminué ni son ardeur, ni refroidi son affection pour la terre natale. Jadis il l'avait défendue en héros, ou parcourue en chasseur intrépide, et c'est là qu'il voulait mourir. La charmante vallée au confluent de la Wilia et de la Wilenka fixa les vœux du vieillard; il y termina sa vie, et son fils et successeur Germond accomplit les dernières, volontés de son père. Le corps de Swintorog fut brûlé au pied de la colline (selon l'usage du paganisme litvanien), et on éleva un monument funéraire, dont la garde fut confiée à quelques Weïdalotes établis dans le voisinage. Ceci avait lieu en 1272.

Plus de cinquante ans se passèrent sans que rien troublât cetasile de la mort et de la piété. De temps en temps apparaissait un cortége funèbre : c'étaient les restes d'un prince ou d'un grand de Litvanie. Au milieu des cris de douleur, s'élevait un bûcher qui dévorait le corps du défunt et tout ce que, dans sa vie, il avait affectionné : ses armes favorites, ses chiens les mieux dressés, ses domestiques les plus fidèles et sa femme, tout devenait la proie des flammes, tous mouraient pour rejoindre le maître dans l'autre monde. L'autre monde, pour la Litvanie païenne, était une immense montagne et presque inacces-

sible; aussi avait-on soin de jeter dans le bûcher des griffes d'ours et de panthères pour aider les morts dans leur périlleux voyage. Après la cérémonie, la foule désertait la vallée de Swintorog, ou la vallée courbée (dolina Krzywa), comme on l'a appelée plus tard. On n'y voyait qu'une urne de plus, ou une nouvelle idole à adorer. Mais le temps approchait où de grands changements devaient s'opérer dans ces lieux solitaires.

H

Au commencement du xive siècle, le pouvoir ducal de Litvanie tomba dans les mains de Gédymin. Ce grand guerrier, avide de conquêtes, parcourait les pays voisins, dévastait les cités chrétiennes, et les richesses qu'il en tirait lui servaient à élever des villes naissantes. La guerre et la chasse se partageaient sa vie; il agrandissait ses Etats en dépouillant les ducs Russiens, et il administrait le pays en se livrant à son plaisir favori : rarement sa tête reposait sous un toit, une tente lui servait d'abri, etil lui préférait encore les voûtes d'un ciel étoilé. Des inspirations soudaines remplaçaient chez lui la méditation; en présence de la nature, il formait les plans de nouvelles conquêtes ou de nouvelles fondations; sa volonté ne connaissait point d'obstacle: penser et agir, était pour lui l'œuvre d'un instant.

Tout chargé des dépouilles de Kiiow, qu'il venait de subjuguer, il fonda le château de Troki.

Un jour, la cour ducale reçut l'ordre de se diriger, avec les meutes et les filets, au nord-est de Troki. On cerna l'une après l'autre toutes les issues de la forêt; rien ne devait échapper à l'expérience des chasseurs et à l'ardeur des chiens ; pourtant il arriva qu'un animal plus rusé ou plus fort franchit la ligne des javelotiers (oszczepniki). L'aboiement des chiens s'éloignait et le cor des chasseurs annonçait que la bête avancait : c'était un énorme urus qui depuis longtemps s'était montré dans la contrée et qui avait déjoué jusqu'alors les efforts des chasseurs. Gédymin ordonna de le forcer à outrance, et lui-même se mit à la tête de la bande chasseresse. Après quelques heures d'inutiles poursuites, on se trouva dans une contrée montagneuse, près de l'embouchure de la Wilenka. Mille échos confus venaient se perdre dans les ravins et dans des arbres touffus; il n'était plus possible de savoir quelle direction

avait prise la meute. Le grand-duc gravit le tertre enclavé entre deux rivières, pour dominer la position. Soudain l'animal, serré de près par les chasseurs et les chiens, gagne la montagne pour se précipiter dans les flots de la Wilia. La flèche de Gédymin termina sa course. Le page du grand-duc donna aussitôt le signal de la victoire; le son fut répété, et de proche en proche il parvint jusqu'au dernier; alors tous les cors remplirent la forêt de leurs joyeuses fanfares, et on s'empressa d'accourir au-devant du maître pour lui présenter ses félicitations et recevoir ses ordres.

Gédymin était au comble du bonheur; l'urus était étendu à ses pieds; de mémoire d'homme on n'avait vu un animal de cette force et de cette grandeur, quatre chassseurs pouvaient s'asseoir entre l'embranchement de ses deux cornes!

Quand toute la suite fut réunie, les rayons du soleil couchant disparaissaient derrière les hauteurs de Ponary, il était trop tard pour regagner le château de Troki. Le grand-duc ordonna les préparatifs du repas et dit qu'on passerait la nuit sur la montagne, qui depuis lors a gardé le nom de montagne de l'Urus (Tur). Une couverture brodée d'or (précieuse acquisition que Gédymin avait faite d'un Kan des Tatars) fut accrochée aux branches d'arbres et lui servit de tente; les seigneurs et les favoris du grand-duc eurent des gites à l'avenant de celui du maître.

L'horizon, perdant peu à peu sa teinte rougeâtre, se couvrait de milliers d'étoiles jsur son fond rembruni, et la fraiche brise de la nuit formait des nappes de perles avec ses vapeurs humides... En présence de cette nuit si belle et si calme, les groupes de chasseurs buvaient de l'hydromel que la bonne humeur du grand-duc n'avait point ménagé ce jour-là. Après l'excitation et la fatigue, le besoin du repos se fit sentir et la vallée redevint silencieuse.

Au lever de l'aurore chacun sut sur pied; le grand-duc avait donné le signal et tous étaient prêts à recevoir ses ordres. Gédymin restait étendu sur sa peau de panthère, son air pensis contrastait singulièrement avec sa gaieté de la veille; tout à coup il leva la tête, et dit aux seigneurs de s'asseoir auprès de lui; « Écoutez-moi, dit-il, j'ai sait un rêve affreux : les dieux m'envoient un avertissement, mais j'avoue que mon esprit a peine à le comprendre. Il me semblait



voir là, sur la montagne, un loup d'une grosseur surnaturelle, et recouvert d'une armure de fer comme celle des Teutoniques: je le voyais à la place où j'ai tué l'urus. Ce loup portait dans ses flancs cent autres loups; ils poussaient des burlements effroyables. Que dois-je penser de ce rêve étrange? Est-ce moi, est-ce vous qui pourrons l'expliquer?

On chercha à persuader au duc que l'augure était favorable; peut-être, osèrent dire quelques seigneurs, est-ce un présage de guerre; mais tous s'abstinrent d'ajouter que cette guerre serait suivie de la peste et de la famine. Un des favoris de Gédymin lui conseilla d'interroger la sagesse du chef des Weïdalotes: c'était un homme dont l'origine, la science, la piété, inspiraient confiance aux Litvaniens. On le regardait comme un envoyé des dieux. Son histoire mérite d'être mentionnée.

Jadis le grand-duc Witenes, père de Gédymin, étant aussi à la chasse, sur les bords de la Wilia, avait été frappé par les cris d'un enfant nouveau-né; il sit faire des recherches, et on découvrit dans un nid d'aigle un petit garçon richement emmaillotté: cet enfant sut élevé à la cour ducale, et on lui donna le nom de Lizdeyko. Lisdas signisse, en langue litvanienne, nid, et l'endroit où on le trouva s'est appelé, depuis l'événement, Werki, ce qui veut dire cris et pleurs. A deux lieues de Wilna on voit aujourd'hui un beau palais bâti sur cet emplacement.

Lizdeyko montra de bonne heure une intelligence peu commune et des inclinations toutes particulières. On ne le voyait pas se livrer aux jeux de son âge; les armes, les chevaux, tout ce qui plait tant à la jeunesse, n'avaient aucun attrait pour lui : à tout il préférait l'entretien des vieux prêtres ou la solitude des forêts sacrées. Il passait des heures entières dans la contemplation du firmament; alors ses paroles portaient l'empreinte d'une profonde sagesse ou d'une inspiration prophétique. Witenes, ne doutant pas de la vocation de son enfant adoptif, le consacra au culte des dieux et le mit en rapport avec les hommes les plus révérés de la Litvanie et de la Prusse. Bientôt Lizdeyko devint célèbre par sa connaissance des choses futures; respecté par le peuple et protégé par les prêtres, il fut élevé à la suprême dignité de Krewe-Kreweyto. A l'époque qui nous occupe, le vénérable vieillard habitait, autant par piété que par prédilection, la sainte vallée de Swintorog.

Aussitôt que Gédymin eut entendu prononcer le nom de Lizdeyko, il ordonna qu'on le fit venir; Krewe-Kreweyto arriva suivi de son cortége: ses cheveux et sa barbe étaient blancs comme sa robe. Il s'appuyait sur un bâton surmonté de trois branches spiralement recourbées. Les Weïdalotes qui l'accompagnaient étaient habillés de noir, et chacun, selon l'importance de sa dignité, avait une ou deux branches à sa canne.

Le grand-duc se leva pour recevoir le vieillard; il lui donna la première place auprès de lui, et, après quelques paroles de bienveillance et de cordialité, il lui fit part du sujet de ses inquiétudes.

A mesure que Gédymin avançait dans son récit, la physionomie grave de Lizdeyko prenaît une expression de sérénité et de contentement, ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel... Tout à coup il leva les mains et s'écria : « Le sort t'est favorable, nos dieux te comblent de leurs bienfaits. Ici tu dois fonder une ville, telle est la volonté des dieux, et dans cette ville la gloire de ton nom resplendira à jamais. Ce loup recouvert d'acier nous annonce que tu dois élever un château-fort, et les cent autres loups sont autant d'édifices qui s'élèveront sous sa protection; ces hurlements que tu entendais dans ton songe te semblaient aller bien loin... La célébrité de ta ville se répandra au delà de nos contrées. >

Le grand-duc inclina la tête en signe de soumission et d'obéissance à la volonté des dieux. La révélation du prêtre l'avait transporté de joie, et tous les assistants partageaient son émostion. Peu à peu cette joie devint de l'enthousiasme, et chacun se mit à crier: lado, lado.

Après cette entrevue, la vallée de Swintorog prit un autre aspect; l'agitation, le mouvement. le travail remplacèrent ce calme que rien n'avait troublé jusqu'alors. Des voitures chargées de matériaux et d'outils arrivaient conduites par la main des ouvriers qui devaient bâtir la ville. On n'entendait plus que le bruit confus de voix et les coups redoublés de la hache. La montagne de l'Urus, dépouillée de ses arbres, prit une forme régulièrement cerclée. Sur son sommet, qui fut encore rehaussé, on éleva une tour octogone. De gros blocs de granit formaient ses impérissables fondements. Ses murailles en briques rouges, ses murailles d'une construction si large et si parfaite, annonçaient que l'architecte voulait faire un œuvre d'avenir. En regardant aujourd'hui les restes de ce monument antique, on

est tenté de rapporter son origine à une époque plus éloignée. Dans les embrasures profondes et basses des fenêtres, dans les voûtes toujours horizontales, et dans les niches, on croit reconnaître le type de l'ancienne architecture romaine; mais la netteté des contours, l'exactitude des dimensions et le matériel même des étages supérieurs, attestent l'art gothique qui florissait alors dans l'occident de l'Europe.

Un modeste bâtiment se trouvait auprès du bastion; il semblait plutôt un refuge contre le danger qu'une demeure de luxe. Toute la partie construite en pierres et en briques reçut le nom de Château supérieur, et la montagne fut appelée Montagne du Château.

A ses pieds, sous la protection de la citadelle, s'éleva une grande maison en bois, destinée à être la résidence ducale; aussi l'honora-t-on du nom de Château inférieur.

Les tombeaux et l'emplacement où l'on brûlait les corps furent transportés vers l'orient dans la forêt de pins, là où s'étend aujourd'hui le faubourg d'Antokol. Gédymin honorait les dieux par amour et par reconnaissance: il sit placer l'idole de Perkounas vis-à-vis le château inférieur, dans la forêt sacrée qui s'étendait sur les bords de la Wilia. Le dieu reposait à l'entrée de ce sanctuaire, et près de lui brûlait le feu éternel de Znicz. Et dans ce lieu on construisit des habitations pour Krewe-Kreweyto et pour les Weïdalotes.

La résidence du grand-duc et l'asile du chef suprême de la religion furent bientôt entourés de maisons, constructions éparses faites sans plan et sans uniformité. Les habitants venaient s'établir à l'ombre de cette double protection. Le terrain entre les deux rivières et les hauteurs dont la chaîne fuit vers le midi devint vivant et animé.

Telle est l'origine de la capitale de la Litvanie, fondée en 1322.

Ш

Plus de cinquante ans devaient encore s'écouler avant qu'une époque mémorable vint planer sur la vallée de Swintorog; d'abord, des habitations remplacèrent le silence des tombeaux, puis le souffle divin de l'Évangile vint donner une autre vie à tout ce qui vivait. Quelques apôtres du Christ s'étaient mystérieusement établis au milieu des païens. Gédymin ne leur était point hostile, ces hommes pieux et inosfensifs ne pouvaient inspirer ni la crainte ni la haine. Gédymin combattait les Teutoniques comme une puissance purement politique; leur nom de chrétien n'avait pas déterminé la guerre, et en se déclarant contre eux, il formait des alliances avec les rois de Pologne et les ducs russiens. Il maria sa fille Aldona au roi de Pologne Kasimir le Grand, et ses deux autres filles, Danmila et Marie, aux ducs de Mazovie. Ses fils et ses cousins s'unissaient aussi à des princesses russiennes, et par conséquent embrassaient la religion chrétienne selon le rit grec. On voit que le grand-duc avait su apprécier ce que la religion chrétienne avait d'utile et de bon pour les sciences et l'industrie, on voit qu'il avait compris l'importance de la religion pour la Litvanie.

Le fils de Giédymin, Olgerd, donna plus d'une preuve de bienveillance et de protection aux

chrétiens.

Un seigneur, nommé Gastold, chargé de gouverner pendant quelque temps la Podolie, devint amoureux de la fille du palatin de Buczacki, qui, au nom du roi, administrait le pays voisin. Gastold obtint la main de la belle Polonaise, sous la condition qu'il se ferait chrétien. La conviction pénétra son âme; il devint apôtre zélé de la foi du Christ, et quand, plus tard, on le nomma gouverneur de Wilna, il sit venir des moines de la règle de Saint-François, pour propager le christianisme. Ses premiers missionnaires s'établirent dans le quartier de la ville le plus proche du château, et bien près du sanctuaire païen; mais leur modeste demeure n'était connue que d'un petit nombre de fidèles qui s'y rendaient pour adorer le vrai Dieu. Une croix en bois distinguait leur habitation de celles qui les entouraient. En 1368, le grand-duc Olgerd quitta la Litvanie pour aller faire le siège de la capitale des Moskovites, et Gastold, à cette même époque, était absent de Wilna. Les prêtres païens en profitèrent pour exciter le peuple contre les chrétiens. On forca les portes du petit cloître; sept religieux furent égorgés, sept autres échappèrent au carnage en se sauvant dans les ravins qui bordent la Wilenka. Mais, bientôt découverts, on les attacha sur la croix, et on les précipita du sommet de la Montagne chauve dans la rivière. Les païens, en les voyant mourir emportés par les flots, disaient : · Nagez donc avec cette croix que vous vouliez nous présenter comme un Dieu! » Olgerd, au retour de son expédition, punit la ville coupable : cinq cents têtes payèrent le sang des mar-



flammes; et le commandant, pour retenir l'ennemi, fit incendier la ville presqu'en totalité. Jusqu'au xve siècle, les habitations en bois furent
détruites par la guerre, et aussitôt reconstruites
par le peuple avec une prodigieuse activité. Trois
monuments ont résisté à cette époque de feu et
de sang, et sont encore debout aujourd'hui. On
voit sur la montagne de l'Urus les murs construits
sous le règne de Gédymin, puis la chapelle de la
Sainte-Vierge-aux-Sables, et non loin de là la petite église de Saint-Nicolas.

### ٧.

A la moitié du xve siècle commence la quatrième période de l'existence de Wilna. Kasimir, fils de Jagellon, réunit sous un même sceptre la couronne de Pologne et le duché de Litvanie. Ses trois fils et son petit-fils, qui termina la dynastie, ne cessèrent d'affermir le lien qui existait entre les deux pays; ils préparaient le moment où les deux nations n'en formeraient plus qu'une. Tous les rois de cette race, si chère à la Pologne, eurent une affection plus vive pour la terre natale, mais cette affection n'était jamais préjudiciable aux intérêts de la Pologne. Ils habitaient Wilna de préférence à Krakovie. Ces rois, qui étaient tous de grands chasseurs, étaient attirés par le voisinage de nos belles forêts.

Kasimir, en fixant la résidence royale dans la capitale de la Litvanie, donna une nouvelle importance à cette ville; elle prit un développement rapide, et devint une ville de premier ordre. Les quartiers voisins des palais royaux et de la cathédrale se peuplèrent d'habitations destinées aux grands de la cour. Les nobles, les riches bourgeois et les marchands, venus de l'étranger, firent bâtir des maisons de luxe dans les rues principales. Les constructions en bois, qui composaient auparavant la presque totalité de la ville, furent cachées derrière les bâtiments en pierres et en briques. Ces modestes demeures semblaient fuir le centre de la cité, qui, vers la fin de cette période, fut entourée de remparts et de fossés. Le mur, d'après le plan de l'archevêque Tabor (1497), était large de plusieurs pieds et haut de quelques toises, et fut achevé sous le règne d'Alexandre (1506). Ces restes marquent encore aujourd'hui l'exacte étendue de la ville à toutes les époques.

Huit portes faciles à barricader, en cas de siège, conduisaient vers les divers points du

pays. Les faubourgs étaient en partie peuplés par les cultivateurs de vergers et les fabricants de toutes les choses nécessaires à la vie. Les faubourgs avaient l'aspect de petits villages ou de bourgs. La Litvanie n'a pas changé sous ce rapport, mais, en revanche, presque tous les monuments construits dans l'intérieur des villes ont perdu leur caractère primitit. Deux grandes églises, celle des Franciscains, voisine de la chapelle de la Sainte-Vierge-aux-Sables, et celle des Bernardins sur le canal de la Wilenka, portent, comme par miracle, les traces du xve siècle. Une main ennemie s'appesantissait sur les trésors nationaux, et chaque réparation ôtait aux monuments le type de l'époque et la couleur du temps.

Quand le règne des Jagellons vint rendre la prospérité au pays, quand la Litvanie arriva à l'apogée des lumières, tout fut transformé : autre plan, autre architecture; en un mot, un souffle riche, vivifiant, chassa loin delui le passé. Cette époque dura cent cinquante ans, époque de beaux et glorieux souvenirs. Relativement à l'histoire de Wilna, nous la subdiviserons en deux périodes.

### VI.

Les deux derniers rois de la race jagellonne contribuèrent puissamment à l'union de la Litvanie et de la Pologne, mais la fusion ne fut complète que vers la fin du xvie siècle. La nationalité polonaise ne pouvait s'établir qu'après le triomphe de la religion qui constituait sa base; la Litvanie, encore païenne, avait une crise difficile à subir, et cette crise devait cimenter l'union des deux peuples. La puissance litvanienne, avant sa jonction, s'était élevée au rang des grands États avec une rapidité inouïe, mais elle ne se soutenait que par la force conquérante. La capitale des grands-ducs était un amalgame d'éléments hétérogènes, et en devenant résidence royale, sa population s'accrut, mais son état politique resta le même. Au xvi<sup>e</sup> siècle, sa population s'élevait à cent mille âmes; les Litvaniens, les Polonais et les Russiens en formaient le noyau principal, mais les Allemands et les Moskovites, attirés par le commerce, en composaient une partie considérable; ces derniers avaient même un hôtel particulier, qui était compté dans les édifices remarquables de la ville. A côte de ces speculateurs, les Juiss, leurs rivaux, commen-



duché de Litvanie forma le tout qui composait l'indivisible république polonaise.

Étienne Batory et sa femme Anne Jagellonne amenèrent une transformation remarquable dans la nationalité litvanienne, en fondant l'université de Wilna (1579), à l'instar de celle de Krakovie. Le germe de cette institution, si féconde en beaux résultats, fut d'abord confié aux soins des Pères Jésuites, introduits quelques années auparavant, sous le règne de Sigismond III Auguste : à l'époque où la guerre de trente aus embrasait l'Europe, la religion se trouvait sur le premier plan dans tous les intérêts d'Etat. Cet ordre, célèbre par son activité et par les lumières qu'il possédait alors, prenait part aux affaires de la diplomatie et de la haute politique, ce qui lui valut une grande puissance et d'immenses richesses; mais on doit dire, par amour de la vérité, que ces richesses furent utiles à l'enseignement public et à la capitale elle-même, qui reçut de cette main divers embellissements.

Tout ce que Wilna possède de plus précieux en fait d'architecture est dù à un sentiment religieux. Parmi ces constructions, les églises et les cloitres des Jésuites se sont remarquer par le luxe et par la grandeur. La plus grande partie des monuments a été fondée, refaite ou achevée vers la fin du xvie siècle ou dans la première moitié du xvue. De nos jours, cette même ville s'étonne en voyant une construction un peu spacieuse, et, cent ans auparavant, tout portait un cachet de grandeur! L'imagination reste frappée en voyant la force des moyens imprimés au passé. Que de capitaux, que de bras pour accomplir ces travaux! quelle activité dans le commerce!.. l'Italie, Venise, Florence, Rome et Naples nous prétaient leurs talents et nous enrichissaient de leurs productions. Aussi le style d'architecture qui florissait alors au midi de l'Europe, s'est répandu en Litvanie, et a, pour ainsi dire, effacé le type ancien. Les églises qui appartenaient aux xive et xve siècles, et au commencement du xvie. n'ont pas échappé à cette influence. Quelquesunes présentent à l'extérieur un caractère d'antiquité originaire; mais l'intérieur, ou les parties qui ont eu besoin de réparation, portent les traces de la mode nouvelle, sans égard pour l'harmonie et le respect qu'on devait au type primitif, entre autres les églises des Franciscains et des Bernardins. On remarque des églises dont l'entrée, le portail étroit, enfoncé, les vestibules, les corridors, les galeries où circulent la procession, témoignent de l'esprit religieux, sévère, ardent, qui dominait à cette époque; ces longues galeries sont arquées, sombres et exemptes de tout luxe mondain, mais l'extérieur est éclairé et orné de fresques, leurs voûtes sont soutenues par des pilastres de l'ordre grec, et leurs dômes arrondis sont une preuve que l'art moderne y avait mis la dernière main. Telle est l'église des Dominicains ou du Saint-Esprit.

L'église de Sainte-Anne, construite en briques, est la seule qui ait conservé le style gothique dans toute sa pureté. Ce petit édifice reste comme un modèle tout plein de poésie et d'inspirations spiritualistes; il fait contraste avec les productions élégantes et presque voluptueuses que l'Italie a fait surgir du monde païen.

A la fin de cette période, et si féconde et si caractéristique dans l'histoire de Wilna, appartiennent encore quelques monuments dus au noble orgueil des seigneurs litvaniens, mais ils portent les traces d'une influence étrangère, qui s'introduisit d'abord en Pologne et nécessairement en Litvanie.

Une tradition rapporte que trois seigneurs, Sapiéha, Sluszka et Massalski, prirent l'engagement de fonder trois palais, et chacun se promit de surpasser les autres en luxe et en magnificence. Ce dési donna à la Litvanie trois beaux édifices; mais le palais de Massalski disparut dans une des dernières crises du pays. Celui de Sluszka est situé sur les bords de la Wilia, près du chemin qui conduit du château royal à Wirszupka; l'architecte, qu'on avait fait venir d'Italie, a été inspiré par son beau ciel, il a ravi à Naples une de ses villa pour la jeter dans notre sévère climat. Le palais de Sapiéha, situé près du faubourg d'Antokol, et non loin des anciennes sépultures des ducs de Litvanie, est couvert par une épaisse forêt; il porte dans son ensemble le type italien, mais on voit que le premier plan a été traversé par de nouvelles idées : des tours féodales, un jardin tracé d'après les règles d'un goût forcé et tout garni de statues mythologiques, appartiennent à la vieille école classique. A l'époque où cet édifice s'élevait, Marie-Louise de Gonzague, destinée à devenir successivement épouse de deux de nos rois, arrivait en Pologne; les relations avec la France devinrent alors plus fréquentes, et l'événement qui en fut la cause se refléta dans la ville, dans ses édifices, dans ses constructions, et apporta quelques changements

dans les habitudes nationales; bientôt après s'ouvrit cette déplorable période de notre histoire, et qui se prolongea jusqu'à la moitié du xvm<sup>o</sup> siècle. La Litvanie et sa capitale ne furent pas épargnées.

### VII.

Les dissensions religieuses vinrent désoler notre patrie, après la guerre de trente ans. La révolte des Kosaks détermina les Moskovites à tenter une invasion. Le tzar Alexis Mikaïlovitsch pénétra au cœur de la Litvanie et s'empara de Wilna. Une bande de Kosaks, commandée par Zlotarenko (zlota renka, la main d'or), accompagnait le tzar. La ville fut pillée et incendiée; les faubourgs, qui s'étendaient au delà des remparts, composés de maisons en bois, furent entièrement détruits, et la peste emporta les habitants que le fer et le feu avaient épargnés par miracle. Plus de trente mille personnes périrent à cette époque et pendant les guerres qui la suivirent. Ce fléau reparut à plusieurs reprises. Vers la fin de cette période désastreuse, arriva l'invasion des Suédois, commandés par Charles XII. Cette invasion a laissé des souvenirs d'horreurs à la génération actuelle : les églises catholiques furent ravagées par la soldatesque protestante, ils n'eureut ni pitié pour les hommes ni respect pour les choses révérées, tout périt, tont fut immolé à leur rage.

Après ces grandes calamités, la nation tomba dans l'apathie : elle semblait épuisée par ses efforts et par ses luttes; l'amour du bien-être, de la jouissance, avait remplacé l'ardeur du bien général; les grandes villes surtout étaient atteintes de ce mal: on ne voyait plus de nouvelles constructions, les anciens édifices se détérioraient sans qu'on pensât à les réparer; les rues étaient dépavées, et sur les places on déposait d'immondes fumiers; partout des traces d'insouciance et d'égoïsme, et Wilna, si différente d'ellemême, comptait encore soixante mille habitants; elle était riche, elle était opulente, elle était animée, commercialement parlant, mais le temps de son noble orgueil était passé. Les familles puissantes avaient presque toutes un parti : chaque parti était hostile à l'autre, et s'il arrivait que deux seigneurs ennemis se rencontrassent sur un chemin, il s'ensuivait presque toujours un combat. Quand ces rencontres avaient lieu la nuit, cela offrait un spectacle presque beau et pittoresque; les rues n'étant pas encore éclairées la nuit, les piqueurs et les beyduks portaient des flambeaux, et pour ranimer les lumières quand elles étaient près de s'éteindre, ils frottaient leurs torches contre le mur des maisons; les murailles étaient toutes couvertes de raies noires qu'on se souciait très-peu d'effacer. Quand un Radziwill, un Sapiéha, un Massalski, un Oginski, un Brzostowski, un Chodkiewicz, un Paç, sortait de son hôtel, le cortége touchait d'une extrémité de la ville à l'autre. Le luxe et l'insonciance allaient de pair; ce n'est que vers le milieu du xvme siècle qu'une crise heureuse s'opéra dans l'état moral de la Pologne, et une nouvelle période s'ouvre dans l'histoire de Wilna.

### VIII.

L'esprit national, en se relevant, amena des réformes politiques et fit renaître l'amour des sciences et de la littérature. Bientôt l'université de Wilna devint un des plus puissants foyers de lumière. L'ordre des Jésuites, aboli en 1773, avait laissé un riche héritage à la commission d'éducation publique, qui en fit un digne usage. L'ancienne Académie, sans rien perdre de sa gravité, reçut les changements exigés par sa nouvelle position. Les cabinets de minéralogie, de physique, l'observatoire et le jardin des plantes se formèrent ou se développèrent sous ses auspices. En même temps la ville prit un aspect plus régulier et reçut diverses améliorations : on déblaya et on élargit les places publiques, on répara et multiplia les canaux, les aqueducs et les égouts ; des maisons nouvellement construites bordèrent les rues mieux alignées et mieux pavées. Parmi les constructions de cette époque, la cathédrale et l'hôtel de ville méritent une mention particulière.

L'ancienne cathédrale avait été détruite par un orage en 1769. L'évêque Ignace Massalski résolut de la faire reconstruire en 1777; l'architecte Gucewicz dressa un plan qui fut approuvé et adopté. La tâche de l'artiste présentait de grandes difficultés, car il fallait conserver ce que l'orage avait épargné et donner de l'harmonie à l'ensemble; Gucewicz déploya autant de goût que de talent. La chapelle en marbre de Saint-Kasimir, qui était restée debout au milieu des ruines, trouva sa place dans la nouvelle construction: l'artiste sut créer et conserver avec un égal bonheur. Son œuvre est pour ainsi dire le modèle d'un genre inconnu qui se rapproche pourtant du type italien.

L'hôtel de ville, du même artiste, semble appartenir à l'ordre grec; mais comme l'édifice est resté inachevé, il est impossible de l'apprécier à sa juste valeur. Le beau palais de Werki donne une idée plus complète du talent de Gucewicz.

En parlant de notre célèbre architecte, nous ne pouvons oublier deux hommes qui, comme lui, ont fait honneur aux arts : Simon Czechowicz et François Szmuglewicz. Le premier a enrichi de ses œuvres presque toutes les églises de Wilna, et l'autre a consacré son talent à la grande cathédrale.

#### IX.

En 1812, Napoléon passa et repassa par Wilna. Cette capitale se berçait de l'espoir d'unir son sort à celui de Warsovie et de Krakovie; mais cet espoir s'évanouit comme un songe. et les événements de 1815 changèrent encore une sois l'aspect de Wilna. La politique des tzars de Pétersbourg avait résolu la mort de notre nationalité; mais c'était lentement qu'ils voulaient nous détruire. D'une main ils profanaient nos plus chers souvenirs, ils touchaient à nos monuments vénérables, et de l'autre ils prodiguaient aux villes des embellissements. Ainsi, Wilna vit s'élever de beaux boulevards garnis de peupliers; ses canaux, ses marchés, ses ponts prirent une forme élégante et régulière, et chaque quartier de la ville eut une compagnie de pompiers; mais à côté de ces avantages, on faisait de nos églises des magasins, et des cloîtres on faisait des prisons politiques et des casernes; tontes les maisons remarquables devinrent la proie de vils spéculateurs ou la propriété du fisc. Le palais de Sluszka devint une brasserie, et celui de Sapiéha un hôpital militaire; un grand bâtiment carré, nommé Cardinalie, jadis résidence du cardinal Radziwill, fut transformé en basar; les beaux hôtels des Sapiéha dans la rue Saint-Jean et des Oginski près la porte du château, ainsi que le palais des évêques, furent occupés par les bureaux fiscaux.

La population, qui au xvi siècle s'élevait à cent mille âmes, et au milieu du xviiie à soixante mille, se réduisit à quarante mille sous le gouver-

partie de Juifs. Cette race, qui de préférence s'est arrêtée en Pologne, y a conservé ses lois, ses mœurs, son costume, et elle semble se propager en raison des calamités de ce pays. Quand le nouveau système commercial ruina les provinces envahies par les tzars, les Juifs seuls s'occupèrent du commerce et se placèrent à la tête du mouvement des fonds; ils s'emparèrent plus ou moins directement de toutes les branches d'industrie. Il est donc difficile de vendre ou d'acheter à Wilna sans l'intermédiaire des Juiss. Quand on arrive aux portes de la ville, on trouve une multitude d'Israélites qui vous offrent des chambres garnies et leurs services personnels. Vous ne sauriez être logé, ni informé de rien, sans un cicerone en manteau noir. Les épiciers, les tailleurs, tous ceux qui débitent les choses de première nécessité, sont en général des Juiss; mais on doit dire qu'ils vendent ou confectionnent à meilleur marché, car leur escroquerie et leurs viles spéculations les mettent toujours à même de se rattraper. Au premier coup d'œil, la ville entière semble être peuplée par les descendants de Judas. La police a beau leur défendre l'entrée des principales rues, ils y reparaissent toujours. Le quartier central est à eux sans partage; trois rues entourent une cité purement israélite : la rue Grande ou du Château, l'Allemande et des Dominicains. Là, autour d'une synagogue vraiment étonnante par sa grandeur et par l'originalité de son architecture, dans un labyrinthe de ruelles et d'impasses sans nombre, dans une boue qui ne sèche jamais, dans une atmosphère infecte, fourmillent des milliers d'individus toujours actifs, toujours et uniquement préoccupés par la pensée du gain, et toujours rebutants par une malpropreté qui confond les plus riches et les plus pauvres, car tous ont la même apparence de misère.

nement moskovite, et la moitié se compose en

De ce repaire immonde s'écoule la population juive. Les hommes sont habillés de noir et les femmes de blanc. Les premiers ont des manteaux noirs et des chapeaux à larges bords ou des bonnets pointus. Les autres sont enveloppées d'une espèce de linceul blanc; elles portent des pantoufles à hauts talons : le bruit qu'elles font en marchant et leur jargon israélite interrompent le silence de Wilna.

Les quartiers chrétiens témoignent que Wilna était une ville de luxe et d'opulence; rien n'annonce le goût mercantile. Si on aperçoit çà et là quelques grands magasins, ce sont des modes, des nouveautés, des vins fins, des sucreries qu'on y débite, en un mot tout ce qui sert à la consommation du riche. Chaque maison est occupée par un seul propriétaire; elles ont toutes des portes cochères et des cours spacieuses.

Wilna, qui compte quarante mille habitants, possède cinq cent quatre-vingt-cinq maisons en pierre et neuf cent soixante-sept en bois; total:

quinze cent cinquante-deux.

L'arrangement des canaux souterrains, bien appropriés à la position de la ville, procure une grande abondance d'eau de fontaine. Cette eau, d'une qualité excellente, est répandue, au moyen des pompes, dans les quartiers les plus retirés de Wilna. Le vent sec qui vient du côté de l'orient entretient la propreté et la salubrité. Les épidémies sont rares, et leur apparition fait peu de ravage.

La culture des vergers étant la principale occupation des habitants des faubourgs, les places et les maisons particulières sont entourées d'arbres; ce qui donne à la ville l'aspect le plus riant et le plus agréable. Wilna possède un grand nombre de jardins. Les plus remarquables sont ouverts au public; parmi eux nous citerons celui qu'on trouve près du palais de Sapiéha à Antokol. Ce jardin, dessiné dans le goût français, est une miniature des Tuileries. Les autres appartiennent au genre anglais. Le plus spacieux, situé autour d'un élégant palais, égale, quant à l'étendue, le parc de Versailles. L'art avait trèspeu à faire, la nature avait tout prodigué. Ce palais, dans une situation si pittoresque, appartenait aux Plater; aujourd'hui il est passé dans la famille Korwel. En parlant de ces beaux jardins, nous ne pouvons oublier celui de Srumillo, si remarquable par la culture des fruits et des légumes; mais ces parcs, ces jardins, ces produits de l'art et du gout ne sont rien quand on les compare aux campagnes qui entourent la ville.

### ENVIRONS DE WILNA.

Depuis nombre d'années les remparts qui ceignaient la capitale étaient tombés en ruines, et, par suite de cette dégradation, les faubourgs se confondaient avec la ville. Sur huit portes il n'en reste plus que deux : celle du Château et celle d'Ostra-Brama. La première reste intacte, grâce au bâtiment des archives, car il était impossible d'abattre la porte sans endommager le vaste bâtiment qui l'avoisine. La seconde fut protégée, contre la bande noire moskovite, par la chapelle miraculeuse de la sainte Vierge, placée sous sa voûte. Cinq barrières, avec des corps de garde, ferment à présent la ville, qui se compose de vingt-deux rues et dix-neuf ruelles; toutes ces issues, coupées en tous sens, aboutissent à des voies praticables pour les piétons et même pour les petites voitures.

En suivant en ligne droite une large chaussée bordée de trottoirs et ombragée par deux rangées d'arbres, on arrive au beau faubourg de Pohulanka: toutes les maisons sont neuves, élégantes, et ont de jolis jardins. La porte de la barrière qui conduit à ce faubourg est surmontée par deux cavaliers aux armes de Litvanie. De ce point on découvre une plaine sablonneuse, bordée à l'horizon par la chaîne bleuâtre des hauteurs dont le sommet est marqué à l'occident par un petit bâtiment de pierres blanches : c'est une chapelle toujours ouverte pour recevoir la prière du voyageur. Jadis on n'abordait ce lieu qu'avec terreur, car il servait de retraite aux bandits. Les toits de quelques cabanes rustiques s'enfoncent dans les buissons et se confondent avec le coloris grisatre des landes. Un seul objet contraste avec l'harmonie générale; un monument funéraire, peint en blanc et noir, attire les regards à droite du grand chemin : Repnine, ministre moskovite, connu en Pologne par son insolence, a déposé là, sur notre terre sacrée, la dépouille mortelle de sa femme! le repos de la mort dans un sol subjugué! Personne ne déposera sur cette tombe une prière, un soupir; les oisifs, en passant, gravent sur cette pierre une épigramme! Un peu plus loin, à droite, s'étend une forêt de pins. Les soins du gouvernement ont onblié, grâce au ciel, d'y tracer des allées, des chemins, une règle à la main. L'art n'a pas profané cet admirable ouvrage de la nature; le prêtre, en traversant la forêt de Pohulanka, pourrait s'écrier : Ah! le beau sermon! > Le pas hasardeux des voyageurs à pied, la promenade à cheval ou en calèche, ont tracé une multitude de sentiers qui conduisent sur les bords de la Wilia. La rivière, encaissée entre les flancs des coteaux, ronle impétueusement sur des cailloux, et jette son écume contre des blocs de granit, qui, de distance en distance, en percent la surface. D'un côté, des pins majestueux se pen-

chent sur ces bords escarpés; de l'autre, des p buissons touffus, sur l'amphithéâtre des hauteurs; tout contribue à augmenter la profondeur et l'ombre des ravins, et l'eau réfléchit leur image et prend une teinte brune en harmonie avec ce site plein de tristesse. Quelques petites îles, couvertes de verdure et jonchées de roses sauvages, s'offrent comme un ravissant contraste et semblent apportées par le fleuve comme un bouquet de fleurs. En suivant le cours de la Wilia, on arrive à une clairière, et on aperçoit, à travers les arbres, des murs, des clôtures; ils font partie d'un grand bâtiment qui a plusieurs étages et un nombre infini de croisées. Ce bâtiment, d'une forme grandiose, ressemble à un palais enchanté; c'est le cloître de Zakret. Il doit sa fondation aux Jésuites, qui avaient formé là l'établissement de leur noviciat. Plus tard, après le démembrement de la Pologne, le général moskovite Benningsen, gouverneur de la province, en prit possession, et l'orgie et la débauche remplacèrent l'étude et la méditation. Mais Benningsen n'y resta pas longtemps; en 1813, le gouvernement russe en fit un hôpital militaire, et plus tard un magasin pour les munitions de bouche.

Pour éprouver des impressions tout à fait contraires, il faut visiter la contrée orientale de Wilna. On y arrive par deux faubourgs, celui de Rossa et celui de Poplawy. Le premier objet qui se présente à la vue est le cimetière; mais la nature est là si jeune, si belle, si verdoyante, que les tombeaux perdent de leur tristesse. La Wilenka arrose la contrée, toute coupée par des collines et des prairies émaillées de sleurs. Les mouvements de terrain varient à l'insini; tantôt il dessine des hauteurs bizarres, tantôt des vallous rafraîchis par des sontaines et ombrages par des bocages. Cette contrée est une idylle pleine de grâce et de charme.

Le nord-est, sur la rive droite de la Wilia, a un caractère tout particulier. Au delà d'une plaine aride, où l'on voit les restes du faubourg Snipiszki, s'étend une chaîne de montagnes qui forme en demi-cercle la vallée de Wilna. Les collines, couvertes de pins, n'ont pas la douce sérénité de Poplawy, ni la gravité mélancolique de Zakret. L'aspect de ces collines est animé par le beau palais de Werki et par les églises de Calvaria et de Trinopol. Trente et quelques petites chapelles, dispersées çà et là et jointes par un labyrinthe de sentiers, composent le Mont-Calvaire. Chaque chapelle a une forme différente,

et contient une partie de la passion du Sauveur.

En parcourant les environs de Wilna, on rencontre à chaque pas des positions élevées qui vous permettent de découvrir toute la ville. Notre capitale impose aux yeux du voyageur qui la contemple; elle impose par la splendeur de son aspect, par ses dômes, ses magnifiques églises, dont vingt-six sont encore ouvertes au culte catholique. Les maisons sont blanches ou peintes en couleur, et leurs toits sont rouges. Les montagnes qui s'élèvent au cœur même de la ville et les ruines qui couronnent leurs sommets produisent les illusions d'un panorama. Une atmosphère vaporeuse enveloppe toute la ville, et des nuages condensés s'échappent du quartier juif et s'étendent comme un manteau noir sur Wilna.

Au travers de ces vapeurs noirâtres s'élève une tour, ou plutôt un clocher, qui domine encore, quoiqu'il soit placé dans la partie basse de la ville : c'est le clocher de Saint-Jean; il surmonte les murs de cette université qui était la vie morale, la vie intelligente de la capitale de la Litvanie. L'université de Wilna a donné à la Pologne des illustrations, et au ciel des martyrs. En 1851, les élèves montrèrent tout ce que l'amour de la patrie peut donner de courage et de dévouement. La vengeance, qui ne put atteindre ces héroïques jeunes gens, cachés dans la tombe ou protégés par la sympathie des pays lointains, se déchaina contre le sanctuaire de leur éducation. L'université de Wilna n'est plus! ses murs de granit sont dévastés, et sa bibliothèque deviendra tôt ou tard une caserne.

Sur l'emplacement des anciens châteaux des rois de Pologne's'élève aujourd'hui une forteresse!

Un canal conduit de la Wilenka à la Wilia; il passe près des murs de la cathédrale, et marque la limite de ces ouvrages qui embrassent la Montagne du château et la Montagne chauve.

Les ruines de la citadelle octogone qui ont vu naître et grandir la cité de Gédymin et la montagne de trois croix, où ont souffert, où sont morts pour la foi les premiers apôtres chrétiens, sur ce même emplacement on voit aujourd'hui des canons!

O Gédymin! ton rêve n'était-il donc qu'un présage de douleur et d'éternelles désolations! O Lisdeyko! tes prophéties, qui annonçaient à Wilna la gloire et la force, seront-elles à jamais démenties!

FÉLIX WROTNOWSKI.

# HISTOIRE.

## SUITE DE LA TROISIÈME ÉPOQUE (1335-1387).

### LOUIS DE HONGRIE (1370-1382).

Les Piasts régnèrent pendant cinq siècles, et Kasimir-le-Grand fut le dernier de cette race qui donna de grands hommes et de grands rois à la Pologne. Ce prince, n'ayant eu que deux filles de son troisième mariage, laissa le trône sans héritiers; mais conformément aux conventions qui avaient été faites du vivant de Kasimir, Louis de Hongrie devait lui succéder.

Louis descendait des Capets par les ducs d'Anjon, issu de Charles, frère de saint Louis. Charles Robert, roi de Naples, ayant épousé Marie, fille d'Étienne V, roi de Hongrie, acquit le droit de succession à ce pays. Louis était fils de Charles et d'Elisabeth, princesse polonaise, fille de Wladislas-le-Bref et sœur de Kasimir. On voit par cette filiation que Louis, comme neveu de Kasimir, avait des droits au trône de Pologne, droits doublement sanctionnés par les conventions des années 1339 et 1355. Aussi, ce prince se présentait-il comme candidat en 1370. Cependant il pouvait redouter les justes prétentions des ducs de Mazowie et de Kuïawie, celles de Ziemowit, de Władislas, et surtout de Kasimir, duc de Stettin, petit-fils de Kasimir-le-Grand, car ces princes étaient de la race des Piasts. Mais comme ce conflit d'ambition pouvait devenir funeste au pays, une assemblée, réunie à Krakovie, se décida en faveur de Louis de Hongrie; la décision fut prompte, car la Pologne était en danger : d'une part elle avait à redouter l'invasion étrangère, et de l'autre, comme nous l'avons dit, les prétentions des candidats au trone.

Les députés furent envoyés à Wissegrad pour inviter le roi de Hongrie à se rendre en Pologne; ils lui exposèrent l'état du pays, ils lui firent le tableau des désastres causés par l'invasion des Brandebourgeois dans la Grande-Pologne, et dans une partie de la Wolhynie par les Litvaniens. Lublin et Sandomir venaient aussi d'être envahis par les

Litvaniens, qui avaient pillé et dévasté la célèbre abbaye de Sainte-Croix à Lysa-Gora.

Louis était loin de dédaigner le trône de Pologne; cependant il feignait des répugnances, et il dit à la députation que deux royaumes à gouverner étaient au-dessus de ses forces, et que, n'osant accepter une telle responsabilité, il confierait à sa mère, Élisabeth, sœur du feu roi, la régence du trône de Pologne. La députation insista davantage et finit par vaincre la répugnance de Louis; ce prince se décida enfin à aller chercher la couronne qui lui était offerte.

Les notabilités du pays vinrent à sa rencontre jusqu'à Sandecz (situé aux pieds des Karpates). Louis fit son entrée à Krakovie le 17 novembre 1370. Il fut couronné et peu de jours après on rendit les honneurs funèbres à Kasimir. On déploya dans cette triste solennité un faste et une magnificence que rien n'avait égalé, et que depuis on ne vit plus en Pologne.

La mort de Kasimir causa une douleur générale; le peuple pleurait le roi des paysans, et Louis, au début de son règne, augmenta les regrets qu'on avait pour son prédécesseur. Il conféra les domaines de la couronne aux étrangers. il créa de nouveaux ducs, et, violant par là toutes les conventions anciennes et modernes, il jeta des germes de discordes. Wladislas, duc d'Opole, palatin de Hongrie, neveu du roi et issu d'une dynastie silésienne germanisée, Wladislas eut. à titre de fief, plusieurs districts en Pologne et dans les terres russiennes. Kasimir, duc de Stettin, eut les districts de Bydgoszcz, de Wielatow, de Walecz et la terre de Dobrzyn, Les ducs, en jurant fidélité au roi, s'obligèrent à restituer ces domaines à la couronne après l'extinction de leurs enfants mâles, promesses qui ne furent jamais réalisées.

Louis, après son couronnement, quitta Krakovie et visita les villes de la Grande-Pologne; partout il fut reçu avec réserve, car la nation était déjà en défiance. La différence du langage aug-

151 VI

mentait encore l'éloignement qu'on avait pour le roi; les Polonais ne pouvaient plus, dans des audiences particulières, confier leurs peines au souverain, et le souverain ne pouvait, dans aucune occasion, leur déclarer ses intentions sans le secours d'un interprète, qui, souvent pris au hasard, rendait mal ses idées ou trahissait ses sentiments par mauvais vouloir. Les esprits s'aigrissaient en voyant la cour envahie par les Hongrois; ils briguaient les premières charges de l'État et voulaient partout commander en maîtres.

Le roi, sans tenir compte du mécontentement général, y mit le comble en faisant déclarer illégitimes les deux filles de Kasimir-le-Grand, Anna et Hedwige: la crainte de perdre son trône le poussa à cette iniquité; il redoutait que les princesses, en se mariant, ne fissent valoir leurs droits à la couronne de Pologne; et pour prévenir les événements, Anna et Hedwige furent exilées en Hongrie et mises au nombre des enfants adultérins du feu roi: les liens de famille, le respect qu'il devait à la mère des princesses étaient de faibles considérations pour Louis.

Cet acte honteux acheva de lui aliéner la nation; une révolution était près d'éclater, et le roi, aussi avide qu'ambitieux, s'empara du trésor, des joyaux de la couronne, et quitta Krakovie (1371) pour se rendre en Hongrie. Il perdait un trône, mais il emportait des trésors très-capables de le consoler. En partant, il nomma sa mère, Élisabeth, régente du royaume. Le changement de gouvernement ne pouvait apporter aucune amélioration; Elisabeth était bien décidée à continuer le règne de son fils. Elle s'entoura de ses favoris, elle donna les domaines de la couronne aux étrangers; en un mot, il n'y eut de graces, de faveurs, de justice que pour ses favoris ou pour ses complaisants. Des bandes organisées dévastaient les campagnes; on envoya des troupes dans le but de les détruire, mais ces troupes rançonnaient les brigands et les relâchaient ensuite pour avoir l'occasion de les reprendre et de les rançonner encore.

La Grande Pologne était exempte de ces désordres: Przeçlas de Goluchow, gouverneur de cette province, maintenait l'ordre par son caractère de modération et sa haute probité; mais la régente avait de l'éloignement pour les talents et pour la probité, les vertus lui semblaient la critique de sa conduite; elle voulut donc se débarrasser de Przeçlas, et en conséquence elle nomma à sa place Othon de Pilça, palatin de Sandomir. Toute la Grande-Pologne se souleva d'indignation, et ce pays, si paisible naguère, devint en proie à toutes les horreurs de l'anarchie. C'est à cette époque que la peste se vit en Pologne et y causa de si grands ravages.

Il y a dans la vie des nations, comme dans la vie des hommes, des temps marqués par la fatalité. Un événement inattendu vint encore compliquer la situation de la Pologne : Wladislas-le-Blanc, fils de Kasimir, duc de Gniewkow et neveu de Kasimir-le-Grand, avait renoncé à tous les biens temporels pour embrasser la vie dévote; il s'était retiré à Dijon, en Bourgogne, dans un couvent de Bénédictins. Tout à coup l'ambition l'anime, il jette le froc et se rend en Hongrie; en peu de temps il parvint à organiser un parti à la tête duquel il entre dans la Grande Pologne (1573). Il s'empare de Kuïawie, de quelques châteaux forts, oblige les habitants à lui prêter serment de fidélité. Il se dispose à poursuivre sa marche, quand les ordres de Louis viennent arrêter ses projets d'envahissement. Wladislas-le-Blanc, complétement battu par les troupes polonaises, cherche son salut dans la fuite et va se réfugier dans le Brandebourg.

Louis ne régnait plus sur la Pologne, mais il s'était réservé tacitement le droit de l'opprimer; au milieu de ces perturbations qui paralysaient toutes les ressources, il imposa au pays des taxes énormes. En montant sur le trône, il avait promis d'abolir les contributions, mais les promesses étaient pour lui un moyen et point un gage, le profit avant tout; il n'avait pas même cette pudeur qui voile la surface de la mauyaise foi; il bravait l'opinion comme un ennemi qu'il méprisait. Aussi le vit-on, pour rompre ouvertement tous ses engagements, remettre en vigueur un vieil impôt qui obligeait les nobles à donner au souverain un boisseau de blé, un boisseau d'avoine par arpent de terre, et douze gros en argent du pays.

Cette mesure, favorable d'abord à l'avidité de Louis, cachait une arrière-pensée: ses trois filles, Catherine, Marie et Hedwige, étaient exclues de la couronne de Pologne, par suite des conventions passées entre Louis et Kasimir-le-Grand. Louis, voulant donc assurer le trône à sa fille née, déclara que, si les Polonais abolissaient la loi salique et reconnaissaient pour héritière de la couronne Catherine de Hongrie, il supprimerait l'impôt qui pesait sur la noblesse. On s'empressa d'obtempérer aux vœux du roi; Ca-

therine fut déclarée héritière de la couronne, et la noblessee n'eut plus à payer deux gros par arpent de terre; mais la princesse, née en 1359, mourut peu de temps après cet événement. Louis n'en persévéra pas moins dans son ambition de famille, et il chercha à assurer la couronne à sa seconde fille Marie.

En conséquence il convoqua une assemblée à Koszycé (Cassovia, Kaschau) en août 1574; mais il eut à combattre une violente opposition de la part des nobles de la Grande Pologne. Ils avaient à leur tête Janus, archevêque de Gnezne; mais Louis ne perdit pas courage, il se rejeta sur la noblesse de la Petite Pologne, et lui fit tant de promesses qu'il finit par la gagner. Toutefois rien ne put se conclure à cette assemblée : l'opposition des uns contrebalançait la faiblesse des autres. Le roi, impatienté de la résistance, trouva bon de recourir à l'audace. L'ordre fut donné de fermer les portes de la ville, et de ne laisser sortir les récalcitrants qu'après avoir signé l'élection de Marie. Les plus opposés furent forcés de se soumettre à la force brutale. On signa, et la noblesse fut encore une fois gratifiée d'une diminution d'impôt; quant au clergé, qui n'était soumis à aucune taxe, cette mesure ne lui était ni contraire ni favorable; plus tard, en 1381, on l'obligea à payer des impôts comme la noblesse : et depuis cette époque les rois eurent besoin du concours de la diète pour imposer des taxes à l'État.

Le roi, après avoir employé la violence, eut recours à la légalité. Le 17 septembre 1374, il fut déclaré en pleine assemblée que la noblesse polonaise, en abolissant la loi salique, autorisait le roi à désigner une de ses filles pour héritière du trône, et qu'en cas de mort, elle reconnaîtrait pour héritière une des princesses que le roi ou la reine voudrait nommer. La noblesse s'obligeait à rendre obéissance aux héritiers et à leurs descendants; mais le roi, pour prévenir les divisions que ce mode de succession pouvait amener, devait s'engager à maintenir le royaume dans toute son intégrité, sans qu'il lui fût permis de faire aucun démembrement.

Louis, reconnaissant de la déférence qu'on lui montrait, c'est-à-dire que la noblesse lui montrait, déclara que toutes les villes, bourgs, villages et châteaux appartenant aux grands et à la noblesse seraient déchargés à perpétuité d'impôts, tailles, etc., etc., ainsi que de toutes redevances et services personnels; maís, pour

montrer qu'il ne prétendait pas renoncer à tous ses droits, il arrêta que la noblesse aurait à payer annuellement deux gros (deux florins d'aujourd'hui, 1 fr. 25 c.) par arpent de terre, et que ladite somme serait versée dans le trésor du roi.

A ces conventions passées entre le roi et la noblesse, fut jointe la déclaration suivante: En cas de guerre, toute la noblesse devait prendre les armes pour la défense de la patrie; et, si la nécessité voulait qu'elle poursuivit l'ennemi hors des frontières, le roi lui rembourserait les frais et les dommages. Louis s'engageait à conférer les grandes dignités aux régnicoles seulement, et à ne pas donner à ses ducs ou à leurs descendants des châteaux à vie, et de n'accorder qu'aux indigènes le gouvernement de quelques villes de la Grande et Petite Pologne.

Les autres villes du royaume restaient à la disposition du roi; mais en observant que si le souverain venait à passer par le domaine d'un noble, les paysans ne seraient pas tenus de fournir des denrées, si la cour avait à s'en procurer avec ses propres deniers.

L'aristocratie, flattée et ménagée par Louis, empiéta toujours, et amena cette époque de vénalité, de dépravation, qui fut si fatale aux intérêts du peuple!

Wladislas-le-Blanc, que nous avons vu guerroyant dans la Grande Pologne, dans la Kuïa-wie, et ensuite s'enfuyant dans le Brandebourg, reparut sur la scène politique en 1375. Il s'empara de Gniewkow, de Zlotorya et de quelques autres places fortes, et partout ses troupes se rendirent coupables d'un atroce brigandage. Sendziwoy de Szubin et Kmita jurèrent de délivrer le pays de ce fléau, et se mirent à la poursuite de Wladislas. Ils ne tardèrent pas à s'en rendre maîtres, et à le forcer de renoncer à ses prétentions; il promit tout ce qu'on exigeait; mais il ne tint aucun compte de ses promesses.

La régence d'Élisabeth devenait de plus en plus intolérable; le roi fut contraint de lui ôter ce pouvoir qu'elle gouvernait avec ses vices et ses passions; il la relégua en Dalmatie après lui avoir assuré des revenus considérables. La Pologne, délivrée d'Élisabeth, eut pour régent Wladislas, duc d'Opole. Louis ne songeait guère au bonheur du peuple polonais; les intérêts de sa famille l'occupaient avant tout et plus que tout : il lui fallait des trônes pour lui et pour les siens. A force d'intrigues, il fiança sa fille Marie à Sigismond, fils de l'empereur Charles; et sa seconde

fille, Hedwige, agée de quatre ans, à Guillaume d'Autriche, fils de Léopold III.

La reine Élisabeth regrettait amèrement le pouvoir; elle employa les menaces, les supplications pour forcer son fils à le lui rendre. Il céda, et en 1376, elle rentra à Krakovie.

Les ducs de Litvanie, se consiant dans la faiblesse d'un pareil gouvernement, envahirent la Pologne du côté de Lublin, de Sandomir, et pénétrèrent jusque sur les rives du San, en pillant et en enlevant les populations. Les Polonais, abandonnés par Louis, exposèrent à Elisabeth les malheurs du pays : celle-ci blâma leurs plaintes, les accusa de faiblesse, et sit un pompeux éloge de la valeur de son sils, disant qu'avec un pareil roi la Pologne n'avait rien à redouter; et, comme si elle eût voulu braver l'opinion, elle donnait des sêtes et prodiquait le trésor public. Cette semme, àgée de quatrevingts ans, offrait le hideux spectacle de tous les scandales.

Les Polonais, et surtout les Krakoviens, retardaient le moment de la justice; les grands noms de Wladislas-le-Bref ét de Kasimir-le-Grand protégèrent l'indigne Élisabeth : le sang des Piasts demandait grâce pour elle; mais un événement inattendu hâta la vengeance.

A la suite d'une fête où les libations n'avaient pas été éparguées, quelques Hongrois, toujours hautains comme leur souvéraine et protectrice, se prirent de querelle avec des Polonais. Le peuple s'ameuta, et il s'ensuivit une collision sanglante. Jean Kmita, staroste de Krakovie, en voulant apaiser le désordre, fut tué par un Hongrois : aussitôt ses parents, ses amis, les gens de sa maison prirent les armes, d'autres citovens se réunirent à eux, et tous se jetèrent sur les Hongrois. Cent soixante innocents on coupables furent massacrés; quelques-uns échappèrent et se sauvèrent dans le château royal. La reine leur donna asile, et ordonna à l'instant que les portes fussent fermées; pendant trois jours toute communication fut interrompue avec le dehors, après quoi Élisabeth quitta Krakovie et se rendit à Bude en Hongrie (1376).

Le roi, en apprenant ces événements, donna quelque apparence de remords! La douleur publique le tira de son engourdissement. Pour réparer le passé, ou plutôt pour se ramener les esprits, il annonça l'ouverture d'une campagne ayant pour but de venger la Pologne du dernier envahissement des Litvaniens, Louis, à la tête des Hongrois, franchit les Karpates, prit le chemin de Sanok et arriva à Sandomit (1377). C'est à Sandomir que les troupes polonaises, sous les ordres de Sendziwoy de Szubin, se réunirent à celles du roi; après cette jonction les deux armées se séparèrent. L'armée polonaise marcha sur Chelm, et l'armée hongroise sur Belz. Ces deux villes furent assiégées, mais ne purent résister longtemps. Les châteaux forts de Horodlo, de Grabowiéç, de Szewolosz se rendirent aussi.

Ges victoires, dues au courage des troupes, firent penser au roi qu'il avait assez fait pour la Pologne, et, encore une fois, au mépris de tous ses engagements, ill'abandonna, ou pour dire plus vrai, il la trahit. La fertilité des terres russiemnes, ecs riantes contrées arrosées par le San et le Dniester étaient pour Louis un objet de convoitise. Il forma le projet de les réunir à son royaume de Hongrie : agrandir ses possessions était tout pour lui. Que lui importait de démembrer la Pologne?

Dès qu'il fut de retour à Wissegrad, il exécuta son projet. D'abord il ôta au duc d'Opole, son cousin, les souverainetés qu'il lui avait données dans les terres russiennes, et en échange il lui donna les duchés de Dobrzyn, de Stettin et de Bydgoszcz (Bromberg) situés dans la Grande Pologne, après quoi il partagea les Étas duducentre desseigneurs ou starostes hongrois, et, comme mesure de sureté, il plaça dans chaque ville une garnison hongroise. Ainsi la Russie-Rouge fut incorporée frauduleusement à la Hongrie, et c'est à ce titre, si titre il y a, que le gouvernement autrichien dira en 1772 qu'il est possesseur de la Gallicie!....

On parlait fort de légalité, et la tyrannies'établissait partout, et sous le prétexte de maintenir les lois, on commettait des injustices. Après le départ précipité d'Élisabeth, le duc d'Opole s'empara de la régence, ou plutôt on la lui consia; mais les Polonais, qui ne lui accordaient qu'une médiocre confiance, ne voulurent pas lui obéir. Dans cet état de choses, la noblesse crut son concours indispensable; on se réunit en assemblée, les nobles de la Grande Pologne à Gnezne, et ceux de la Petite Pologne à Wislica (1578). Après de longs et tulmutueux débats, on décida que quatre délégués se rendraient auprès du roi à Wissegrad.

Admis en la présence de Louis, ils lui reprochèrent véhémentement les malheurs et l'abaissement auxquels il avait condamné la Pologne. Traitant le roi de puissance à puissance, ils en vinrent à lui dire qu'il manquait à lui-même, en confiant le trône à un étranger, et que la nation, qui avait bien voulu le reconnaître, rejetait un régent qu'elle ne s'était pas choisi. « D'ailleurs, ajoutèrent-ils, nous avons au milieu de nous des hommes capables de nous gouverner. » Ces paroles pleines d'audace et de vérité firent une profonde impression sur le roi, qui s'y rendit, par faiblesse ou par conviction. Wladislas fut révoqué.

Cet état de doute, d'incertitude, dura pendant trois ans; Louis gardait le trône sans gouverner le pays. Sur ces entrefaites, la reine Elisabeth, Agée de quatre-vingt-cinq ans, mourut (29 décembre 1380). Le roi, délivré de sa pernicieuse influence, osa penser à la Pologne; il invita les principaux seigneurs à se rendre près de lui à Bude pour former un gouvernement. La réunion des nobles et du souverain eut lieu en mars 1381. On discuta beaucoup, et la conclusion fut encore une fois contraire aux intérêts de la Pologne. La régence fut remplacée par un triumvirat. Zawisza, évêque de Krakovie. Dobieslas, castellan de Krakovie, et Sendziwoy, palatin de Kalisz, surent appelés à gouverner au nom de Louis. Le choix promettait une obéissacce servile aux ordres du monarque.

La nation s'indigna. La régence d'un étranger n'était pas plus funeste que le gouvernement de ces hommes antinationaux. Ces hommes, maîtres un moment de la Pologne, ne pensaient qu'à leur intérêt propre; et Zawisza, le créateur d'un gouvernement informe, se qualifia du titre de vicaire du royaume. Tout boursoussé de son élévation, il étala un luxe qui rendit le clergé de cette époque odieux et méprisable. Il ne jouit pas longtemps de sa prospérité; il mourut le 12 janvier 1382. Le pouvoir resta dans les mains du palatin de Kalisz et du castellan de Krakovie. L'unité se resserrait, les mêmes vues, la même ambition, animaient ces deux hommes; l'œuvre de Zawisza allait se continuer en eux.

L'age se faisait sentir; Louis voyait sa sin approcher; la vie était près de lui échapper, et l'ambition survivait. Le 23 juillet 1382, il convoqua la noblesse polonaise à une assemblée, qui eut lieu à Zwolen ou Zoll, petite ville des Karpates, dans la starostie de Spiz (Zips). Cette assemblée avait pour but d'assurer à sa famille la succession du trône de Pologne. La princesse

Marie, sa fille, venait d'être fiancée à Sigismond, marquis de Brandebourg, et fils de l'empereur Charles IV. Sigismond était âgé de quatorze ans. Louis, pour arriver aux résultats qu'il préparait depuis longtemps, proposa Sigismond pour gouverner la Pologne en son nom. L'assemblée, faible, debile et incapable, parce qu'elle n'était composée que d'une classe privilégiée, comme celle qui l'avait précédée, consentit à ce que le roi demandait. Sigismond se rendit en Mazowie et dans la Grande Pologne; mais partout il trouva de l'opposition ou de la résistance, et fut forcé d'en venir aux armes pour se faire obéir et respecter.

Pendant que ces événements se passaient, Louis de Hongrie mourut, le 14 septembre 1382, à Tyrnau-Nagy Szombat, dans le comté de Presbourg. Il était âgé de cinquante-six ans, il avait régné quarante ans en Hongrie et douze ans en Pologne. On l'enterra à Belgrade sur le Danube.

Les Hongrois lui donnèrent le nom de Grand, en souvenir de ses mémorables campagnes d'Italie. Il défit les Tatars en Transylvanie; il conquit la Dalmatie sur les Vénitiens, soumit les Boulgars, les Bosniaques et les Kroates; il étendit son influence en Walaquie, et il enrichit la Hongrie, en réunissant les terres russiennes à ses Etats héréditaires. Louis aimait les sciences et protégeait les savants. Tout entier au bonheur de son peuple, il repoussait la flatterie; la louange des courtisans lui importait peu. Certes, ce roi était grand pour la Hongrie; mais pour que sa vie fût une gloire sans tache, il faudrait arracher de son histoire le titre de roi de Pologne.

## INTERRÈGNE (1382-1384).

Il existe dans la destinée des nations un moment où les mouvements du corps social semblent ne plus être que les dernières convulsions d'un mourant. L'action de la société n'est plus une action, c'est un tressaillement faible et violent à la fois, comme une sècousse de l'agonie... Ainsi se passèrent les douze années où Louis fit gouverner la Pologne en son nom; mais la nation, engourdie par ses douleurs, découragée par ses mécomptes, devait se réveiller terrible et menaçante. Ces douze années furent la cause désastreuse d'une guerre qui dura trois ans.

pates, dans la starostie de Spiz (Zips). Cette assemblée avait pour but d'assurer à sa famille la succession du trône de Pologne. La princesse rait proclamé roi; mais la noblesse lui était hostile : elle s'opposa à son élection. Peut-être lui eût-elle été favorable, s'il avait consenti à éloigner Domorat, gouverneur de la Grande Pologne; cet homme, hai et méprisé, devint par cela même funeste à son protecteur. Sigismond, malgré ce premier échec, ne se découragea pas; il partit pour Gnezne, où l'archevêque Bodzanta le reçut avec le cérémonial dont on entoure les rois. Le lendemain on célébra l'office du Requiem pour le roi défunt; après quoi Sigismond partit pour Brzesc-Kuïawski, et toujours avec la ferme volonté de conserver Domorat à son poste.

Les Hongrois que Louis avait nommés gouverneurs ou starostes des châteaux, dans les terres russiennes, pensèrent qu'ils seraient remplacés sous un autre gouvernement; en conséquence ils se hâtèrent de vendre quelques châteaux. Lubart, duc de Wolhynie, était à la tête de ce complot spoliateur.

La noblesse s'assembla à Miloslaw, et dans une réunion préparatoire elle forma le projet d'une confédération, qu'elle soumit aux autres palatinats; après quoi elle tint ses séances à Radomsk, dans la terre de Siéradie. C'est dans l'une de ces séances que l'acte d'une confédération générale fut dressé (25 novembre 1582). L'acte, en garantissant la liberté et l'indépendance nationale, repoussait l'élection de Sigismond. La noblesse de la Petite Pologne s'assembla à Wisliça le 6 novembre, et s'unit à la confédération.

La princesse Marie, fille de Louis de Hongrie, succédait à son père; la reine Elisabeth, veuve du roi, ambitionna la couronne de Pologne pour Hedwige, sa seconde fille, et pour arriver à ce but, qui semblait un héritage dans la famille des princes de Hongrie, elle envoya une délégation auprès des confédérés de Wisliça. La reine Elisabeth promit, au nom de sa fille, qu'elle agirait toujours, et en toute circonstance, dans l'intérêt de la Pologne, et, pour gage, elle fit punir rigoureusement les starostes qui avaient vendu leurs terres à la Litvanie.

Sigismond, repoussé par la noblesse, ayant à lutter contre les prétentions de la famille hongroise, quitta la Pologne et se retira en Hongrie.

Domorat perdait son protecteur; mais il ne voulut pas renoncer à son gouvernement de la Grande Pologne. Les confédérés, exaspérés de la résistance de cet homme, se soulevèrent et allumèrent la guerre civile; la province fut dévastée par la colère des partis. Domorat résistait, et, pour hâter un triomphe qu'il croyait possible,

il sit venir des bandes de Saxons, de Kassubiens, de Poméraniens; pendant deux mois (janvier et février 1383), il fit une guerre d'extermination. Pour arrêter ces malheurs, les confédérés envoyèrent quatre délégués à la reine Elisabeth; ils la suppliaient d'intervenir comme médiatrice. La reine envoya à son tour une délégation, et les plénipotentiaires polonais et hongrois se réunirent à Siéradz (27 février 1383). Au nom de la reine, les Polonais furent dégagés du serment qu'ils avaient prêté à Marie et à Sigismond. Dans cette même conférence, ils reçurent la promesse de l'arrivée de la princesse Hedwige, mais à la condition qu'elle retournerait en Hongrie aussitôt après son couronnement. La reine Elisabeth voulait que sa fille restat près d'elle trois ans encore. L'extrême jeunesse d'Hedwige pouvait servir d'excuse à cette condition; cependant elle donna de la défiance aux Polonais, et ils demandèrent un mois pour annoncer leur résolution.

La guerre civile se prolongeait avec toutes ses horreurs, et le duc de Mazowie Ziémowit, qui briguait aussi le trône de Pologne, se présenta à main armée pour l'obtenir. Au milieu de cette complication d'événements, le délai d'un mois expira, et les Polonais durent se prononcer en faveur d'Hedwige, ou la rejeter. Les plénipotentiaires se réunirent à Siéradz (28 mars 1383). La conduite d'Elisabeth donnait des doutes; on pouvait croire que son projet était d'assurer la couronne à sa fille, en lui faisant abandonner le pays qui voulait bien lui confier ses destinées, ou bien de ne rendre Hedwige à la Pologne que quand elle aurait épousé Guillaume d'Autriche. Comme ces deux suppositions étaient également funestes au pays, on décida que, dès qu'Hedwige viendrait prendre possession du trône, on la marierait au duc de Mazovie. Cette résolution arrêtait la guerre civile et fixait la nouvelle reine en Pologne. L'archevêque Bodzanta, trèschaud partisan de ce projet, voulut à l'instant même, et séance tenante, proclamer Ziémowit; mais Jean de Tenczyn, castellan de Woynicz, représenta au prélat et à l'assemblée que la précipitation ne convenait ni aux circonstances où l'on était, ni au caractère de ceux qui composaient l'assemblée. Cette observation parut pleine de sagesse, et l'élection de Ziémowit fut différée. On persévéra dans des sentiments favorables à Hedwige; mais on demanda à la reine Elisabeth de hàter l'arrivée de la jeune princesse et de laisser aux Polonais le droit de lui choisir un époux. L'assemblée suppliait la reine de ne pas retarder plus de deux mois l'entrée d'Hedwige.

On était si généralement persuadé du consentement d'Elisabeth, qu'au terme prescrit plusieurs Polonais se rendirent à Sandecz pour y recevoir Hedwige.

Ziémowit, animé par l'ambition, procéda différemment, craignant de ne pas être agréé par Hedwige; il résolut de l'enlever dès qu'elle arriverait à Krakovie, et, à la tête de cinq cents soldats, il entra dans la ville : mais les Krakoviens, qui avaient deviné son projet, le firent déguerpir, lui et sa troupe. Ziémowit se consola en ravageant et détruisant leurs propriétés.

La reine Elisabeth ne voulait rien précipiter, et cependant elle craignait d'indisposer les Polonais par un refus; pour tout concilier, elle vint jusqu'à Koszycé (Kaschau), et, sous le prétexte de la crue des eaux, elle fit dire qu'elle ne pouvait aller plus loin, se contentant d'envoyer à Sandecz un de ses ministres, qui était chargé d'assurer aux Polonais qu'elle verrait avec plaisir leurs représentants. La majorité fut contraire à la demande d'Elisabeth; mais quelques seigneurs pensèrent que, tous les moyens conciliants étant bons, ils devaient se rendre près de la reine. Ils partirent donc, et, à la suite de leurs pourparlers avec la princesse, on conclut le traité suivant (mai 1383): Dans le cas où Hedwige deviendrait reine de Pologne et mourrait sans enfants, sa sœur Marie hériterait du trône et de ses droits sur le royaume, et réciproquement pour Hedwige à l'égard de Marie, reine de Hongrie. La dernière clause du traité portait que la princesse Hedwige s'engageait à faire son entrée en Pologne le jour de la Saint-Martin, 11 novembre.

Pendant que les Polonais tentaient de nouveaux efforts pour assurer la paix et le repos, Ziémowit, cet infatigable ambitieux, parcourait le pays les armes à la main; il vint à Siéradz, et poussa l'audace jusqu'à vouloir se faire déclarer roi: mais il fut vigoureusement repoussé.

L'état de crise et d'incertitude où se trouvait la nation fit penser aux ducs de Glogau en Silésie que le moment était opportun pour s'emparer de la ville de Wschowa (Fraustadt), et presqu'en même temps (septembre 4383), Sigismond se montra dans les Karpates, à la tête de douze mille hommes. Il alla à Sandecz, se dirigea ensuite sur Sandomir et Radom, et entra en Mazowie et en Kuïavie. Les deux prétendants, après cette guerre coupable et inutile, conclurent un traité

de paix à Brzesc (octobre 4383), après lequel les Hongrois rentrèrent chez eux, en emportant un immense butin.

Le terme du 11 novembre approchait, et Elisabeth, sans tenir compte de sa promesse, se dirigea vers la Dalmatie; les troubles qui venaient d'éclater par suite des prétentions de Charles, roi de Naples, étaient comme une sorte d'excuse à son manque de foi, mais les Polonais s'offensèrent à juste raison et lui expédièrent Sendziwoy, castellan de Kalisz, assisté de plusieurs seigneurs. Cette députation trouva la reine à Jadre ou Jadera (Zara), capitale de la Dalmatie. Sendziwoy lui exposa dans toute la vérité les malheurs de la Pologne, et la supplia de ne plus différer le départ de la princesse. Elisabeth, n'osant pas se prononcer ouvertement, fit une réponse évasive ou jésuitique, comme on dirait de notre temps. Sendziwoy, n'espérant plus rien obtenir par la persuasion, employa la menace, et fit comprendre à la reine qu'elle pourrait se repentir un jour de ses lenteurs. La reine parut d'abord alarmée, mais, se ravisant tout à coup, elle apostropha Sendziwoy en lui intimant l'ordre de ne pas quitter la ville. Cette mesure était la préface de son projet, et le jour même de son entrevue avec le castellan. elle chargea Jean de Tarnow, castellan de Sandomir, et qui se trouvait à sa cour, de se rendre en toute hâte à Krakovie, pour s'emparer du château en attendant qu'elle envoyât ses troupes. Sendziwoy, en apprenant les intentions de la reine, fait mettre des relais sur la route opposée à celle que doit prendre Tarnowski, puis il envoie un courrier à Krakovie, pour dire au gouverneur du château royal de ne livrer le château à qui que ce soit; cela fait, il se met en route, et en vingt-quatre heures il est à Krakovie. Les chroniques polonaises disent positivement que ce trajet fut fait en vingt-quatre heures : il avait franchi une distance de près de 200 lieues de France! Il arrive épuisé, presque mourant, mais il a devancé son courrier, et il a devancé Tarnowski; le complot d'Elisabeth est déjoué! Braver les ordres de la reine lui semblait peu de chose, comparé au service qu'il qu'il rendait à sa patrie.

La noblesse se réunit à Radomsk, le 2 mars 1384, et il fut décidé que si Hedwige n'était point arrivée le 8 mai à Sandecz, elle perdrait tous ses droits à la couronne.

Elisabeth répondit aux menaces par la guerre;

elle envoya des troupes à Krakovie sous le commandement de Sigismond, qui devait gouverner en son nom. Les Polonais coururent aux armes, marchèrent sur Sandecz, et déclarèrent que Sigismond ne franchirait les Karpates qu'après avoir passé sur leurs corps. Sigismond recula devant l'intrépidité polonaise, et on entama de nouvelles négociations. L'arrivée d'Hedwige fut décidément promise pour le mois d'octobre. En effet, elle fit son entrée à Krakovie, le jour indiqué.

### HEDWIGE (1384-1386).

Hedwige fut reçue à Krakovie le 15 octobre 1384. Le peuple l'accueillit avec acclamations. L'archevêque Bodzanta la couronna dans l'église cathédrale, et de toutes parts on entendit les cris de: l'ive notre roi Hedwige! La princesse restait triste et pensive au milieu de cette joie; hélas! pour une couronne, elle sacrifiait l'amour, l'amour de Guillaume, duc de Raguse, avec lequel elle avait été fiancée dès son enfance. On comprendra tout ce qui se passait dans son cœur, quand on saura que Guillaume était à Krakovie en ce moment.

Ziémowit, duc de Mazovie, en voyant la princesse, en devint amoureux, et chercha à obtenir sa main; mais il ne fut pas plus heureux que Guillaume: car Wladislas-Jagellon avait manifesté ses intentions, et en dépit des répugnances d'Hedwige il devait l'emporter sur ses rivaux; car les Polonais, redoutant la puissance de Jagellon, préférèrent l'ayoir pour allié et pour maître. Ils envoyèrent donc une ambassade à Wilna. Le grand-duc accepta la proposition, il expédia de son côté des négociateurs; la noblesse polonaise s'assembla à Krakovie (juillet 1585), et décida que la nation acceptait au nom d'Hedwige l'honneur que le grand-duc de Litvanie lui faisait, et en même temps on invita Ziémowit et Guillaume à renoncer à leurs prétentions.

Une nouvelle députation fut envoyée en Litvanie; elle trouva Jagellon à Krewo, et là on dressa l'acte de mariage, que l'on signa le 14 août 1585.

Les ennemis de Jagellon s'attachèrent au parti de Guillaume, et semèrent des bruits calomnieux et absurdes sur le compte du grand-duc; on attaqua son caractère, et pour le rendre plus

odieux encore à la jeune princesse, on en vint à dire qu'il était repoussant, et que son corps difforme était velu et horrible à voir. Hedwige, empressée de connaître la vérité, envoya Zawisza d'Olesniça auprès du grand-duc, et elle le pria de lui dire franchement, à son retour, ce qu'il pensait du monstre qu'on lui destinait pour époux. Jagellon accueillit à merveille l'ambassadeur, et l'admit dans son intimité; Zawisza assistait à sa toilette, l'accompagnait au bain; et certes, il put se convaincre que le grand-duc n'était ni repoussant, ni dissorme, ni velu. De retour de sa mission, il put rassurer complétement la princesse. Hedwige devint plus confiante dans l'avenir; peu à peu, elle se dépouilla de ses préjugés, et se dévoua aux intérêts de la Pologne.

Jagellon quitta Wilna, et arriva à Krakovie le 12 février 1386. Il se rendit au château royal; Hedwige, assise sur son trône, le reçut en présence de sa cour et d'un grand nombre de citoyens de toutes les conditions.

Le lendemain de l'entrevue, le grand-duc envoya à la princesse des présents magnifiques; ses frères, Borys et Skirgello, et son cousia Witold avaient été chargés de les lui offrir.

Avant la cérémonie du couronnement, Jagellos fut baptisé; et tout le temps que durèrent ces solennités, ces fêtes, ces réjouissances qui en furent la suite, le duc Guillaume séjourna secrètement à Krakovie; il changeait de lieu chaque jour, pour échapper à la vigilance des autorités de la ville; mais craignant d'être enfin découvert, il alla se réfugier dans le château de Lobzow, et pendant plusieurs heures il resta blotti dans une cheminée préparée à dessein pour le recevoir, dit-on.

Le 14 février Jagellon fut baptisé, et prit le nom de Wladislas. Le 19 on célébra le mariage, et le 4 mars l'archevêque Bodzanta officia à la cérémonie du sacre et du couronnement, et, après avoir reçu la couronne des mains de l'archevêque, Jagellon signa les pacta conventa; il prononça l'union indissoluble des deux nations, et garantit les priviléges de la noblesse.

Hedwige termina son règne de seize mois en s'unissant aux destinées de Jagellon. La Pologne fut sauvée par cette alliance. Une époque toute rayonnante de gloire et de puissance va s'ouvrir pour la république polonaise!



## POSEN,

### CAPITALE DE LA GRANDE-POLOGNE.

La Warta, qui va porter le tribut de ses caux à l'Oder et à la mer Baltique, se sépare en plusieurs branches dans une vaste plaine : c'est là que s'élève l'antique ville de Posen ou Poznan.

Comme presque toutes les cités du globe, elle a changé d'emplacement et de dénomination; comme toutes les choses de ce monde, elle a subi le choc des révolutions : située d'abord sur la rive droite de la Warta, aujourd'hui elle se trouve sur la rive gauche.

Parmi les souvenirs reculés qui sont parvenus jusqu'à nous et qui se rattachent à l'origine de Posen, on trouve dans la Germanie de Tacite, la cinquante-septième année de Jésus-Christ, qu'il y avait une ville appelée Stragona, nom qui venait de Strago, en grec, et qui veut dire échiquier, on ville bâtie en forme d'échiquier. Anjourd'hui encore il existe un faubourg nommé Srodek ou Srzodka; selon les uns, Stragona est devenu par corruption Sradona, Strzczona ou Pragona, et selon les autres, il veut dire milieu ou centre de la ville (Srodek, en polonais). Quoi qu'il en soit des étymologies, il est certain que la ville porte un caractère d'ancienneté irrécusable; l'imposante autorité de l'histoire vient à l'appui. Sous Miéczyslas Ier (962-992), Posen avait déjà de l'importance; elle rivalisait avec Gnèzne malgré son titre de capitale, et même elle la surpassait en magnificence.

Les chroniqueurs, en s'appuyant des traditions populaires, expliquent comment la ville appelée d'abord Stragona s'appela ensuite Poznan. Ils donnent trois versions sur son origine, et nous allons les rapporter ici.

Trois frères, Lech, Czech et Rus se séparérent un jour pour courir le monde; enfin, après longues années, tous trois ils revinrent, se rencontrèrent et se reconnurent dans la plaine de la Warta (550). Rozpoznali sie veut dire en polonais se reconnurent; le fait a donné l'origine au nom, et Poznan remplaça Stragona. A l'appui de cette version, on montre, sous la corniche de la tourelle gauche du fronton de l'Hôtel-de-Ville, trois têtes sculptées en pierre et coiffées d'un même bonnet. Certains chroniqueurs assu-

rent que ce sont les têtes des trois frères. Mais une autre version vient contredire celle-ci: Wizimir, descendant de Lech, eut un fils posthume, c'est-à-dire que l'enfant naquit après la mort de son père; on le nomma Pozny, et lui, dit-on, donna son nom à la ville. Ce n'est pas tout : une troisième version, mais plus probable et mieux fondée, vient renverser les deux autres : Miéczyslas, le premier roi chrétien de la Pologne, voulant convertir à la vraie foi toute la nation, réunit à Stragona les notabilités du pays, leur sit connaître ses intentions et les engagea à se faire chrétiens. Ce lieu, où la vérité fut reconnue (Poznano), garda, comme la première version, le nom du fait.

Miéczyslas fonda un évêché dans la ville nouvellement convertie, et quand ce roi mourut (992), on déposa ses restes dans l'église cathédrale de Posen. Cette église reçut aussi la dépouille mortelle de Boleslas-le-Grand, et celle de ses successeurs.

En 1255 (sous le règne de Boleslas V, le Chaste), Przemyslas fit transporter la ville de la rive droite sur la rive gauche. En 1753, on célébrait à Posen le cinquième centiversaire de la translation. Depuis, l'église de Saint-Nicolas, la plus ancienne qui ait été élevée à Posen, ainsi que la cathédrale, restèrent dans le faubourg, et tous les monuments, tous les plus beaux édifices s'élevèrent sur la rive gauche.

Posen, au travers de toutes les révolutions, garda son importance et sa suprématie. Dans les temps les plus reculés, on la voit chef-lieu du duché de la Grande-Pologne; en 1400, elle devient Palatinat; en 4793, une province prussienne; en 1807, elle est le chef-lien du département du grand-duché de Warsovie, et en 1815 elle prend enfin le titre de grand-duché de Posen. Cette ville est riche en événements mémorables, et dans cette esquisse nous donnerons les faits principaux.

Posen, comme point stratégique, a toujours eu de l'importance, et dans tous ses beaux faits d'armes, nous citerons la défense de la garnison léchite : c'est elle qui repoussa les races germaniques qui voulaient envahir les bords de la Warta. En l'année 1000, l'empereur Othon III vint à Gnèzne, sous le prétexte de visiter le tombeau de saint Adalbert. Le roi Boleslas-le-Grand recut l'empereur d'abord à Posen : cette ville deploya un luxe et une magnificence dont rien n'approche; les souverains se rendirent ensuite à Gnèzne, où on était venu de l'occident et du midi de l'Europe pour assister aux fêtes de la réception, et chacun s'en retourna ébloui de tant de richesses et rayi d'admiration. Toutes ces fêtes portaient le cachet du grand roi qui les avait ordonnées; c'était plus que de la richesse, c'était de la pompe et une somptuosité qui imposaient à l'âme. Depuis cette époque Posen gagna encore en importance et sa population s'accrut. Les nombreuses expéditions de Boleslas sur l'Oder et sur l'Elbe enrichirent prodigieusement la ville : c'est là que le roi déposait une partie des trésors qu'il prenait à l'ennemi. Lors des obsèques de Boleslas-le-Grand, Posen lui rendit les honneurs qu'il méritait.

Il faut en outre remarquer que Posen est située sur une des anciennes routes commerciales de la Pologne; par mer, elle ayait autrefois des communications avec le Danemark et l'Angleterre, et par terre, avec l'Allemagne et l'empire de Byzance.

Quand Miéczyslas II, fils de Boleslas-le-Grand, mourut, on l'enterra à Posen. Cette ville, que les rois de Pologne aimaient de prédilection, était aussi Je lieu de leur sépulture. Miéczylas II laissa le gouvernement de la Pologne à sa femme Rixa; cette femme, flétrie par la haine du peuple, fut forcée de fuir le pays. La Pologne, ahandonnée aux tristes chances d'un interrègne, fut aussitôt envahie par Brzétyslas, duc de Bohéme, qui, après avoir ravagé Breslau, Krakovie, mit le siège devant Posen (1059). La ville fut prise d'assaut et livrée au pillage. De Posen, les Bohémiens marchèrent sur Gnèzne; cette ville fut impitoyablement ravagée, et l'ennemi rentra à Prague tout chargé de dépouilles.

Posen, après ces désastres, fut encore longtemps sans pouvoir se relever; cependant Kasimir ler fit des efforts pour lui rendre son bienêtre, sa sécurité, et c'est sous le règne de ce prince (1040-1058) qu'on éleva des fortifications autour de la ville. Les populations qui s'étaient sauvées dans les forêts pour échapper aux horreurs de la guerre revinrent alors dans leurs foyers. Jusqu'à l'année 1159 le royaume de Pologne était compacte, homogène, et ne reconnaissait qu'un seul maître; mais à la mort de Boleslas III, il fut partagé entre les fils du feu roi : ce partage était la volonté testamentaire du défunt. Miéczyslas III le Vieux eut la Grande-Pologne, c'està-dire Posen, Gnèzne et Kalisz; et Wladislas II, dit Herman, eut Krakovie. Ce fatal partage engendra des jalousies, des guerres civiles qui exposèrent la Pologne à de nouvelles invasions.

Władislas avait épousé Agnès, princesse allemande; cette femme, qui était ennemie née de la Pologne, conseilla au roi, son époux, de reprendre les duchés qui étaient échus en partage à ses frères. Une guerre horrible, une guerre de frère à frère s'allunia; mais les forces de Wladislas étaient tellement supérieures à celles des ducs, que ceux-ci ne purent tenir en rase campagne et s'enfermèrent dans Posen. La ville fut assiégée (1148). Les ducs, malgré les secours des Russiens, des Polovizes et des Petchinègues, virent bien qu'ils ne pourraient pas résister, et ils envoyèrent au camp du roi Jacques, archevêque de Gnèzne, pour entamer des négociations. Le vénérable archevêque, revêtu de ses habits pontificaux, se fit transporter auprès du roi dans une voiture découverte. Admis en présence du souverain, il tâcha de le ramener à de meilleurs sentiments : il sit valoir les droits et la sainteté des affections de famille. Le roi fut sourd aux paroles du prêtre, et persévéra dans la volonté de vaincre ses frères pour leur arracher leurs possessions. L'archevêque, voyant que rien ne pouvait fléchir Wladislas, se disposa à regagner Posen. Mais au moment où la voiture tournait, une des roues s'embarrassa dans la tente du roi, et la secousse fut si violente, que le roi fut renversé, sans pourtant éprouver de mal; mais l'armée regarda cet événement comme un mauvais présage.

Le malheur des assiégés leur fit au dehors des partisans, et par ce moyen ils purent établir des correspondances avec les Posnaniens, pendant que la garnison inquiétait le camp royal par des sorties combinées avec ses amis du dehors. Le roi s'abandonnait à tous les plaisirs de la volupté; les fêtes, les festins se succédaient et lui faisaient oublier les soucis de la guerre. Les assiègés en profitèrent pour tenter une attaque à l'aide de leurs partisans. Un écusson rouge, placé au haut de la tour de Saint-Nicolas, était le signal convenu entre éux. Deux fois l'écusson avait



paru, et la garnison ne faisait aucun mouvement; un chef russien, malgré cette apparence de calme, avertit le roi, et lui dit que ce signal annonçait sans doute des intelligences avec le dehors, et qu'il lui conseillait d'entrer en négociation avec l'ennemi; le roi ne tint aucun compte de l'avertissement. Pour la troisième sois l'écusson parut, et au même moment la garnison fit tine sortie en masse, et opéra sa jonction avec les troupes du dehors; leur mouvement fut si rapide et si bien combiné, qu'ils tombérent sur les assiégeants avant qu'ils eussent eu le temps de se mettre en mesure pour les repousser. L'armée de Wladislas fut écrasée, et lui-même eut grand'peine à se sauver. Enfin il échappa par miracle, et arriva à Krakovie; mais il ne put y rester, car les ducs, après leur victoire, reprirent toutes leurs possessions. La ville de Posen cut beaucoup à souffrir pendant ce sidge, mais Miéczyslas III chercha à réparer ses pertes et ses dommages.

Dix-huit ans de calme suivirent ces événements; mais, en 1138, l'empereur Frédéric-Barberousse, sous le prétexte de servir la cause de Wladislas Herman, entra en Polegne, pénétra dans les environs de Posen, et partout il répandit la terreur et la désolation. Après ces désastres, la paix fut conclue à Kargow entre Boleslas IV le Frisé et l'empereur, à la condition que celui-ci évacuerait à l'instant la Pologne.

Wladislas Herman mourut en 1159, et Boleslas IV, en 1173; Midezyslas III le Vieux, duc de la Grande-Pologne, hérita de la royauté. Mais, en s'emparant du trône, il ne voulut pas se désister des possessions de Posen, Kalisz et Gnèzne. Le gouvernement de ce prince sut intolérable par ses excès et par ses vices; les Polonais le chassèrent, et proclamèrent roi Kasimir II le Juste, frère de Miéczyslas; et Othon, fils de ce dernier, eut en partage le gouvernement de la Grande-Pologne. La ville de Posen fut favorisée par ce choix; Othon affectionnait cette ville, et en sit son séjour habituel. Ce prince succédait à Wladislas-Jambes-Déliées, duc de Posen, qui, après avoir régné trois ans à Krakovic, céda le trône à Leszek-le-Blanc, pour se retirer à Posen. où il mourut (1231).

Przemyslas, petit-fils d'Othon, hérita du gouvernement de la Grande-Pologne, et à sa mort, arrivée en 1247, ce fut son fils Przemyslas, appelé *Posthume*, qui eut le duché de Posen. En 1253, comme on l'a vu précédemment, il transporta la ville de la rive droite sur la rive gauche

de la Warta. Le nouveau quartier fut embelli par ses soins; il protégea Posen, il l'enrichit, mais tous ces bienfaits sont effacés par le souvenir d'un meurtre! Przémyslas avait éponse Ludgarde, nièce de Barnim, duc de Stettin : cette princesse, jeune, belle et toute charmante, devint un objet de haine pour son époux; haine injuste, car Ludgarde était victime de son propre malheur : le ciel lui avait refusé la joie de la maternité, le ciel était resté sourd à ses vœux et à ses prières, et le duc, qui voulait, en perpétuant sa race, donnner un héritier au trône, maudit la femme stérile, et jura sa perte pour se remarier. L'infortunée Ludgarde, qui résidait flans le château de Posen, fut étouffée, par les ordres de son époux, le 14 décembre 1283. Przemyslas se remaria, mais il n'eut pas d'enfant mâle. Plus tard il abandonna le duché de Posen pour occuper le trône de Pologne; mais il ne jouit pas longtemps de ses grandeurs : ses neveux l'assassinèrent en 1296, treize ans après la mort de Ludgarde.

Wladislas-le-Bref pouvait prétendre au trône de Pologne; on crut un moment qu'il succéderait à Przémyslas; mais la noblesse, qui l'avait favorisé en 4296, lui fut hostile dans cette circontance, et dans une réunion générale tenue à Posen en 4500, elle donna tous ses votes à Wenceslas de Bohème : ce prince fut donc élu roi et épousa la fille de Przémyslas. Les noces se célébrèrent à Posen; cette ville fit de grands frais pour la cérémonie.

Wladislas-le-Bref n'abandonnait pas ses droits à la couronne; tonte la Grande-Pologne embrassa son parti, et à l'aide de ce puissant auxiliaire, il parvint à s'en emparer. Mais Posen restait hostile au nouveau souverain; scule elle luttait, seule elle montrait son inimitié, elle partagenit la haine que les ducs de Silésie avaient pour Wladislas-le-Bref. Przemko, bourgeois de cette ville, rassembla les mécontents, se mit à leur tête, et ouvrit les portes de Posen aux ducs de Glogau. Wladislas, en apprenant cette rébellion, vient, en 1510, avec ses troupes, devant Posen. Après avoir franchi les remparts et forcé les portes, il entre dans la ville; il fait prendre et punir les principaux coupables, et il rend une ordonnance par laquelle il est défendu aux enfants des bourgeois de Posen de participer aux bienfaits de l'éducation publique. La même ordonnance leur interdit l'entrée des chapitres et des prébendes ecclésiastiques dans tout le royaume de Pologne.

Cette mesure était terrible pour la bourgeoisie, mais plus tard elle sut regagner les bonnes graces des monarques; et quant à la ville, elle resta toujours fidèle aux intérêts nationaux bien compris.

La sévérité que Wladislas avait montrée aux habitants de Posen encouragea le despotisme de Szamotulski, staroste général de la Grande-Pologne. Cet homme, qui voulait trancher du souverain, tyrannisa la ville de Posen avec une inconcevable persistance. Le peuple porta sa plainte aux pieds du trône, et, à force de supplications, il obtint le renvoi de Szamotulski; le roi confia le gouvernement de la Grande-Pologne à son fils Kasimir, prince royal.

Szamotulski, irrité de sa disgrâce, passa chez les Teutoniques, et, conjointement avec eux, il ravagea les pays qui venaient de lui être enlevés. Wladislas se mit à la tête de ses troupes pour repousser l'agression teutonique; mais, se voyant inférieur en nombre, il entra en négociations avec Szamotulski : celui-ci témoigne au roi un grand repentir, et lui promet pour l'avenir une fidélité à toute épreuve, s'il consent à lui rendre ses dignités. Le roi lui reprocha ses crimes, mais lui pardonua, à la condition que Szamotulski prendrait parti avec lui contre les Teutoniques. Le 27 septembre 1551, les Polonais livrèrent bataille à Plowcé, et cette mémorable victoire fut due à la conduite qu'avait tenue Szamotulski. En récompense, le roi lui rendit le gouvernement de la Grande-Pologne; mais la noblesse, qui ne pouvait lui pardonner sa conduite passée, le massacra aux environs de Posen.

Kasimir-le-Grand, successeur de Wladislasle-Bref, accordait à Posen une protection spéciale; il fit fortifier la ville et réparer plusieurs édifices; aussi on vit les Poznaniens former une confédération en septembre 1352, pour soutenir la cause du roi, lorsque les ducs de Silésie s'étaient ligués contre lui avec les Teutoniques.

De 1352 jusqu'au règne de Jean-Kasimir, l'histoire de Posen présente peu d'événements remarquables, si on en excepte les faits relatifs aux guerres civiles, guerres si fréquentes en Pologne, et les querelles religieuses provoquées par l'intolérance des Jésuites. Mais, en 1655, une invasion étrangère vint désoler la ville. Charles-Gustave, ennemi de Jean-Kasimir, envahit la Pologne: le 20 juillet, les Suédois se montrèrent sous les murs de Posen. La ville était tant bien que mal fortifiée, et entourée d'eau par

suite des inondations; au nord de la ville, la Warta se séparait en deux bras de même dimension, et le long du mur de défense, la rivière alimentait un canal qui séparait la ville du faubourg des Tanneurs. La ville comptait alors dix mille habitants, et possédait huit églises et dix couvents.

Elle ne pouvait opposer aucune résistance, car la noblesse de la Grande-Pologne avait déjà passé une capitulation avec le roi de Suède, et lui avait concédé provisoirement tous les droits de souveraineté sur cette province. Posen fut occupée par les Suédois jusqu'au commencement de l'année 1657, où elle cut une garnison brande-bourgeoise, en vertu de l'alliance conclue entre le roi de Suède et le grand-électeur; mais au mois de juin de la même année, peu avant le traité de Welau, l'électeur donna ordre au maréchal Dorflinger de remettre la ville aux commissaires du roi de Pologne. Posen rentra ainsi sous la domination nationale.

Cinquante ans s'étaient à peine écoulés, qu'une nouvelle invasion des Suédois vint mettre la Pologne à seu et à sang. Christian V, roi de Danemark, Auguste II, roi de Pologne, Pierre Ier, tzar de Moskovie, s'étant ligués contre la Suède, provoquèrent l'expédition de Charles XII. Ce prince, après avoir conquis une grande partie du pays, occupa la ville de Posen (1703). Les habitants ont gardé mémoire de l'anecdote suivante, et ils la racontent encore aujourd'hui, en montrant une maison qui se trouve sur la grande place. Cette maison a un perron recouvert d'un auvent. Charles XII, après avoir levé le siège de Thorn, vint à Posen, où il demeura quelques instants, et se fit servir à déjeuner dans la maison en question. L'histoire rapporte que le vin de Hongrie n'avait pas été épargné. Après le repas, le roi était en belle humeur, et, dans son accès de gaieté, il se mit à cheval sur la croisée; mais il ne tarda pas à perdre l'équilibre, et sans l'auvent, où il se rattrapa, il serait infailliblement tombé par terre. Une si petite cause, un si grand événement eut entièrement changé la face de l'Europe! Charles XII mort, et Stanislas Leszczynski, palatin de Posen, n'eût pas été roi, et Pierre ler n'aurait pas eu à célébrer la bataille de Pultava!

Dans la guerre de sept ans, les troupes moskovites passèrent et repassèrent par Posen, en laissant des traces de leur barbarie. Depuis cette époque, la situation de la Pologne ne cessa de s'aggraver, et quand survint le deuxième partage de la Pologne, la Prusse s'empara de Posen. En 1794, la Grande-Pologne secoua le joug et seconda dignement les efforts de Kosciuszko; mais après la chute de la révolution, Posen fut encore au pouvoir de l'ennemi, qui la garda jusqu'en 1806.

La même année, l'empereur Napoléon écrasait les troupes de Frédéric-Guillaume III à léna, et faisait son entrée victorieuse à Berlin. Les patriotes polonais se groupèrent autour de l'empereur, et, le 3 novembre, Dombrowski et Wybicki adressaient de Berlin leur mémorable proclamation aux Polonais. Le 7 du même mois, les troupes françaises entrèrent à Posen, et quinze jours après Dombrowski y organisait quatre nouveaux régiments polonais; les autorités prussiennes furent chassées de partout.

Le 27 novembre, Napoléon arrive à Posen, et, le lendemain, les bulletins de la Grande-Armée sont datés de cette ville. Le 2 décembre, premier anniversaire de la bataille d'Austerlitz, il signe, à Posen, l'ordonnance par laquelle il décrète l'érection du monument dédié à la Grande-Armée. Ce monument est devenu, comme on le sait, le temple de la Madeleine, terminé en 1834. C'est encore à Posen que l'empereur conclut le traité avec la Saxe, du 11 décembre 1806. Le 12, il forma le royaume de Saxe, et son électeur, Frédéric-Auguste, devint roi par la grâce de Napoléon.

La ville de Posen, témoin d'événements si memorables, forma le chef-lieu d'un département du grand-duché de Warsovie : 1815 la trouva avec cette dénomination; mais alors, la Russie, l'Autriche, la Prusse, en se partageant encore une fois nos dépouilles, appelèrent cette fraction de la Pologne le grand-duché de Posen. Le gouvernement prussien établit dans cette ville la résidence du lieutenant du roi, celle de l'archi-président des jugements suprêmes, celle de la régence du cercle de Posen, celle du commandant militaire, celle de l'archevêque et quelques autres administrations subalternes.

La population de Posen est évaluée aujourd'hui à 30,000 habitants, dont 12,000 Allemands et 6.000 Juifs.

Les principales villes de la Pologne sont remarquables par leurs églises, et particulièrement Posen. Elle possédait d'abord dix églises qui furent démolies à différentes époques; mais aujourd'hui elle en compte seize, dans lesquelles nous comprenons deux temples luthérien et calviniste. Elle a trois couvents de religieux et trois autres de religieuses.

L'église cathédrale a autant d'importance par son ancienneté que par les souvenirs historiques qui s'y rattachent. Plusieurs fois elle fut la proie des flammes, mais elle fut réparée, et chaque réparation lui ôtait son caractère primitif. La trace des révolutions politiques se retrouve aussi sur ce monument; ces travaux, commencés et détruits, furent définitivement terminés en 1786.

L'église et l'ancien collége des jésuites sont au nombre des curiosités de la ville. Les disciples de Loyola furent introduits à Posen en 1870; peu à peu ils s'enrichirent et parvinrent à élever un collége; plus tard, le collége devint les bureaux d'une administration gouvernementale, et, en 1806, ce lieu fut habité par Napoléon. Anjourd'hui il est devenu la résidence du lieutenant du roi de Prusse.

L'Hôtel-de-Ville est d'un aspect imposant, son architecture appartient à plusieurs époques, par suite des restaurations. Près de l'Hôtel-de-Ville se trouve un ancien pilori, élevé en 1535. C'est là qu'on attachait les coupables, c'est là aussi que leurs noms sont gravés. Mais on doit dire en l'honneur de la Pologne que les crimes y ont été fort rares; car, dans l'espace de trois siècles, on ne fit que six exécutions capitales, et le nom des coupables se voit encore sur le pilori.

La ville de Posen possède un gymnase pour cinq cents élèves, un séminaire catholique, une école préparatoire pour les instituteurs de villages, quatre librairies, trois imprimeries, deux journaux polonais et un journal allemand. Quant aux bibliothèques, elles sont en général peu considérables, si on en excepte le bel établissement fondé par M. Edouard Raczynski: ce citoyen, l'un des plus riches de la Grande-Pologne, consacra sa fortune à la propagation des sciences et des lumières. Il sit l'acquisition d'un terrain, et fit élever un édifice dont la façade principale est copiée sur celle du Louvre. Là est la belle bibliothèque des Raczynski; elle possède de riches collections, et compte aujourd'hui 25,000 volumes. Le fondateur a créé sur sa fortune une rente perpétuelle pour le maintien de la bibliothèque, et, non content de cette offrande toute patriotique, il rend encore d'immenses services à l'histoire nationale en publiant plusieurs mémoires relatifs à différentes époques. Certes

voilà un bel exemple à imiter. Quoi de plus hono- | ce genre est rare. Nous voudrions avoir plus sonrable que ce dévouement à la science, que cet amour des souvenirs nationaux! L'illustration dans | registrer.

vent de pareils noms et de si belles actions à en-

# LES ARMÉNIENS À IÀZLOWIEC.

( Prononcež : IASLOVIETZ.)

## TRADITION POPULAIRE DU XV° SIÈCLE.

(Imité du polonais.)

Nos lecteurs connaissent déjà le château de lazlowiec (t. I, p. 441); dont les ruines imposantes dominent encore les sinuosités karpathiennes traversées par le Doiéster. Nous avons parlé de la fondation du château, et, en explorant cette contrée, nous devions décrire aussi le château des lazlowiecki, car il appartient à l'histoire; il fait partie de ces pieuses stations où nous venons recueillir nos souvenirs nationaux, Nous l'avons d'abord envisagé historiquement; aujourd'hui nous allons rapporter une tradition populaire qui s'y rattache. Les traditions redités d'age en âge par le peuple rendent la vie et le mouvement à tout ce qui n'est plus. Ces traditions, pleines de poésie, mystiques et merveilleuses à la fois, sont à la terre polonaise ce que le parfum est à la fleur, elles en sont inséparables; si les événements sont en quelque sorte l'histoire morale d'un peuple, les traditions retracent son histoire intellectuelle. En Pologne, l'amour de la patrie veut tout conserver : les mêmes jeux se répètent, les mêmes chansons se redisent; le passé est une religion, on l'invoque dans ses joies comme dans ses douleurs.

Au retour du printemps, le premier dimanche après la pleine lune, les jeunes filles s'assemblent, elles sont parées de leurs plus beaux atours; chacune se dit : « Je serai la plus belle:» les tresses de leurs cheveux tombent sur leurs épaules, et leur taille bien prise dans un corset est encore pleine de souplesse et de grâce; elles sont ravissantes à voir; tout animées de leur naïl espoir et de leur coquetterie d'instinct. Quand elles sont toutes réunies, elles se prennent par la main et forment un rond ou une chaîne; une d'elles se place au milieu, et aussitôt les autres défont les tresses de sa chevelure; elle se soumet à tout ce que veulent ses compagnes, puis d'une voix plaintive elle chante :

· Par-dessus les monts le vautour fend les

airs; sa mère le suit, et tous deux errants ils demandent la chaumière où reposait leur nid.

Toutes les jeunes filles répondent en chœir:

Les rameaux du bêtre frémissent sur les monts et dans la plaine, et le saule se balance tristement. Apporté tes douleurs à ta famille, là tu trouveras des plaintes, là từ trouveras des consolations; ne compte que sur elle, car le crime est dans le cœur des puissants de la terre.

En entendant ces paroles, la pauvre fille prend ses cheveux et s'en couvre le visage, puis elle s'adresse à ses compagnes et leur demande des conseils et des inspirations; celles-ci lui vantent ce qu'elles possèdent, et plus encore ce qu'elles espérent..... è Non, reprend la jeune fille, je ne demande pas la richesse; ce que je demande, c'est la liberié et l'amour.

- Viens avec nous sur là montagne, nous apercevons là haut un enfant innocent : il vient pour nous annoncer la siù de notre esclavage et le commencement du bonheur.

La jeune fille, après avoir entendu cette promesse, ôte les fleurs qui ornent sa tête, regarde le ciel et s'écrie :

· Là, dans les nuages, un ange lumineux nous berce d'espoir; accepté nos fleurs, ange bienaimé, mais exauce la prière de notre âme.

Elle jette en l'air ses fleurs, et le chœuf re-

pond:

« Un vieux château, un nuage noir sont suspendus au-dessus de lasloviétz; lá rose se l'anera et le myrte ne guérira plus les blessures! Sur lasloviétz un nuage noir, pour le peuple la douleur; les hommes se choisissent une destinée; les filles, hélas! sont vouées à l'esclavage.

Wanda la belle, qui est regardée comme l'oracle de la contrée, frappe dans ses mains; à ce signal les chants cessent, la prophétesse và parler, on écoute dans le recueillement :

· La colombe et l'épervier, dit-elle, ne s'ac-

cordent jamais, quoiqu'ils vivent dans l'air; la foi réprouve une foi contraire, le péché n'absout pas le péché. La colombe est libre, et elle meurt étouffée par l'épervier. L'âme la plus pure doit prier et se repentir.

Les jeunes filles, en entendant ces tristes paroles, posent la main gauche sur la tête de leurs compagnes, et la main droite, elles la mettent sur leurs cœurs, puis elles regardent le ciel et

chantent plaintivement:

Defais les tresses de ma chevelure, mon ame pleure et nos mères soupirent en vain. Nous mourrons jeunes, car l'esclavage pèse sur notre patrie, et nos frères abandonneront les champs.

La prophétesse ne partage pas le découragement de ses compagnes; elle chante d'une voix

assurée :

Le pré est vert; mais le sapin est plus vert encore : en hiver et en été il est toujours vert, il domine les bois et les forêts.

Les jeunes litles répondent :

Le ruisseau prend sa source d'en haut et se répand dans la plaine; le bonheur luit un moment et s'éteint comme la slamme.

WANDA: « Le ruisseau vient se joindre au courant de la rivière, et la rivière s'unit au fleuve. Celui qui prie, celui qui porte en son âme la foi

et l'espérance, est heureux. »

Les PILLES: • Le bonheur du ciel est ici-bas, mais il faut le chercher dans la résignation et le sacrifice; le cœur abandonné à lui-même, le cœur qui n'a pas compris l'esprit de Dieu, meurt de désespérance. Celui qui a embrouillé la pelote ne la débrouillera pas. •

WANDA: « Le cœur humble et soumis ne vit

que d'espoir. >

LES FILLES: «Ah! l'espoir dans la douleur, et dans la douleur l'espoir. En Ukraine il y a des steppes, et sur ces steppes l'herbe parasite croît en abondance.

Wanda: • En Ukraine, le soleit réchauffe la squre; le temps ne s'y perd pas en vain; aime bieu, aime ton frère, et tes douleurs passeront.

La prophétesse, après avoir prononcé ces mots, se met à genoux, et les jeunes filles recommencent à chanter:

La foudre gronde, les éclairs traversent des mages noirs : un maître cruel et dur avait outragé son serviteur; le serviteur quitta la maison, l'âme désolée. La vengeance divine s'appesantit sur la famille du riche; un enfant innocent mou-

rut s il erre au-dessus de lasloviétz, comme errent les fantômes dans les nuages. >

Wanda se lève et reprend;

Avec du fer on fait des faux et des serpes; l'enfant est puni des crimes de son père; mais si l'hiver est triste, l'été nous sourit; le pauvre enfant a souffert, mais il prie pour nous.

Les jeunes filles répondent en chœur:

Oh! dans le ciel comme dans les Karpates, l'orage a grondé, l'enfant s'est envolé dans les nuages. Le Dniéster en courroux a franchi les rocs, en emportant les bois et les moulins. Ainsi, l'enfant nous apporte du haut des cieux l'espoir et l'abondance.

Les jeunes garçons de la contrée s'étaient tenus à l'écart, et n'avaient rien perdu de la scène que nous avons décrite; mais tout à coup ils se

présentent en chantant :

La source bouillonne sous terre et bondit en gerbes limpides; la source donne la verdure et la fertilité aux champs. Heureux celui qui presse la main de sa fiancée!

Les jeunes garçons veulent séparer les groupes, ils veulent embrasser Wanda la belle; elle se sauve, et toutes ses compagnes se rapprochent les unes des autres en se tenant par la main. Wanda chante encore:

La lune projette sa douce lumière, le soleil darde ses feux, le bonheur plane au-dessus de lasloviétz.

Le chœur répond :

La lune est triste, le soleil s'obscureit, le vent ne chasse plus les nuages; mais tu nous promets le bonheur et nous te bénissons, à Wanda!

Les jeunes filles s'embrassent, l'épanchement et la joie terminent cette fête champêtre; elles se quittent en se promettant de se réunir le premier dimanche du printemps prochain : celles qui n'auront pas trouvé un mari reviendront apporter leurs vœux et leur tristesse, et les autres ne se mêleront plus à leurs jeux mélancoliques.

Voici l'explication de cette tradition.

Dans la seconde moitié du xuç siècle, lorsque Léon Daniélowitsch gouvernait la Russie-Rouge, les Arméniens (Ormianié) vinrent occuper cette contrée dévastée par des guerres entre les Tatars et les Litvaniens. Ils s'établirent d'abord dans la ville de Kuty; mais, sous le règne de Kasimir-le-Grand, ils se répandirent dans toute la province de Pokutie. L'industrie et le commerce des Arméniens rendirent la fertilité au pays, tout prit un nouvel aspect, et plusieurs

1.11

villes, à l'exemple de cette province, arrivèrent à un bien-être inconnu jusqu'alors. La ville de lasloviétz fut du nombre. L'activité des Arméniens, leurs richesses, la sévérité de leurs mœurs et l'union qui régnait entre eux, firent dire qu'ils se tenaient par une chaîne indissoluble. Ils n'aimaient pas les chefs qui les commandaient, mais, profondément attachés à la religion chrétienne, ils reconnaissaient un supérieur dans la personne de leur évêque (Wladyka).

Les incursions des Walaques dans la Pokutie obligèrent les principaux Arméniens et leur évêque à se transporter à Iasloviétz. Leur présence donna la richesse et la prospérité à cette ville; mais à mesure que le bien-être croissait, l'avidité des lazlowiecki se développait, et les Arméniens eurent à subir chaque jour de nouvelles vexations; enfin, l'avarice du maître n'ayant plus de bornes, il les obligea à payer leurs entrées dans leur propre église; ils se résignèrent encore cette sois, leurs relations commerciales les y forçaient! Comment quitter une ville qui était le point central de leurs entreprises industrielles? Leur soumission, qui devait adoucir leur maître ou plutôt leur tyran, leur soumission lui donna plus d'audace; influencé par les jésuites, il voulut forcer les Arméniens à se soumettre à la cour de Rome. Ah! pour cette fois, il trouva de la résistance; mais toujours calmes et mesurés dans leurs actions, les Arméniens, l'évêque à leur tête, se rendirent au château de lasloviétz, pour faire au maître de respectueuses remontrances.

Le maître, malgré la modération de ces hommes, osa porter la main sur la personne vénérable de l'évêque..... La stupeur, le désespoir saisirent tout à coup les Arméniens; mais, en sachant se posséder, ils prirent la résolution de se venger d'une vengeance calme, réfléchie, en dehors de toutes les vengeances de ce monde. Ils prononcèrent ces mots avant de se retirer : · Seigneur Iazlowiecki, vous ne direz pas dans l'avenir que vous avez gardé nos cendres. > En effet, tous les Arméniens quittèrent Insloviétz, et prirent la route de Léopol; à mi-chemin de la ville, ils s'arrétèrent pour jeter leur anathème, non sur l'infâme qui a insulté l'évêque, car Dieu frappe ses élus par la main des méchants, non sur la terre, non sur la ville qui les avait reçus, mais ils maudirent les Arméniens qui oscraient encore rester dans lasloviétz, là où ils avaient été vexés et opprimés ; ils maudirent ceux même

qui voudraient conserver des relations avec les habitants. L'évêque termina son exorde par ces mots: • lei ton amour fraternel se changera en • avarice, ta vertu en crime, ta foi en blasphème; • ton séjour sera un enfer, et la discorde et la • douleur mineront ta vie. • Et les assistants répondirent: • Ainsi soit-il! que l'herbe croisse • sur tout chemin, et que tous ceux qui se sépareront de nous oublient la langue de leurs • pères! • C'était un cruel anathème pour ces hommes qui se livraient exclusivement au commerce.

Les Arméniens se fixèrent à Léopol, et la ville devint riche. Ils élevèrent à leurs frais un temple qui existe encore, et dont la beauté est proverbiale. Dieu bénissait les trayaux des Arméniens, et la peste, la misère, désolaient lasloviétz. Les bazars, construits par des mains laborieuses, étaient déserts, le hibou y faisait son nid en poussant des cris de désolation; les voyageurs détournaient leurs pas en approchant de cette ville, et l'herbe croissait sur les chemins. Iazlowiecki s'accusait intérieurement de tout ce mal; mais, pour faire taire le remords, il buvait avec excès, et tombait dans un état d'abrutissement complet. La colère de Dicu est lente, mais certaine; le coupable sut puni dans sa plus chère affection : son fils, le dernier rejeton de cette antique sa mille, était un jour assis sur le balcon du château, avec sa gouvernante. Tout à coup la foudre fend les nuages et vient frapper le malheureux enfant, son corps roule dans les fossés, et la gouvernante, redoutant la colère du père, se précipite dans le fossé et menrt à côté de l'enfant. Quant à Iazlowiecki, il termina ses jours dans une partie de chasse; sa veuve, après tous ces malheurs, entra dans un couvent et sit pénitence pour trois générations.

Depuis ces événements, le peuple dit qu'il voit au-dessus des ruines du château un enfant à la chevelure blonde; une ceinture d'or entoure sa taille, il porte sur sa tête une couronne, dans sa main droite il tient une croix, et dans sa gauche un bouquet de fleurs. Les jeunes filles se rassemblent et célèbrent leurs jeux en l'honneur de cette sainte créature; mais tout en honorant sa mémoire, elles lui demandent des prières. On ne dit pas si le saint enfant leur envoya de bons maris et des amants fidèles. — De cette histoire vraie dans le fond, le peuple a fait une tradition mystique.

OLYMPE CHODZKO.

### HISTOIRE.

### SUITE DE LA TROISIÈME ÉPOQUE (1555-1587).

## WLADISLAS II, JAGELLON (1386-1434).

Les grands homines déterminent les grands événements; ce que les aintres pensent, eux ils l'exécutent. Le règne de Wladislas-le-Bref en Pologité. le règne de Gédyinin en Litvanie amenèrent l'union préparatoire des deux peuples. Wladislas et Gédyinin etalent guerriers et politiques : ils avaient donc en leur puissance les movens et la horce; ils s'en servirent pour rappitcher deux hatlons qui, avaint cette époque, etalent toujours en hostilité. Les premières relations amicales datent de 1525. Gédymin offrit la main de sa fille à Wladislas-le-Bref. Ainsi fut cimentée l'union de la Litvanie à la Pologne; et plus tard, Wladislas-Jagellon, petit-fills de Gédymin, épousera l'arrière-petite-fille de Wladislas.

Mais avant de nous arrêter aux événements altérieurs, nous allons jeter un coup d'œil sur la patrie de Jagéllou, sur cette Litvanie qui remplissait le moutle de sa renommée, sur cette Litvanie à qui la lière Pologne voulut unir sa gloire et ses destinées.

Députs l'embouchure de la Wistule jusqu'à l'embouchure du Salis, ou, si l'on veut, depuis le golfe de Dantzig justqu'au golfe de Perhau, tout le long du littoral de la mer Baltique, s'étendaient les races litvauliennes connues sous le mon de Prussiens, de Jadvingues, de Sainoghtiens, de Rourons, de Lotisches, de Krivitschans. On trouve l'origine de ces races dans les Slates, les Goths, les Finnois, les Hérules et autres peuplades du nord-est qui se confondaient et se poussaient vers l'Occident. Pendant quélique temps les Goths, et après eux les Huns, commandaient à ces races disjointes, et plus d'une lois les Normands les attaquèrent par la mer.

Vers l'an 1220. Ryngold, guerrier plein d'andace et de bombeur, subjugua ses cousins et les seigneurs qui lui disputaient le pouvoir pour poser les premières bases de la puissance lityanienne. Ce fut lui qui apprit au peuple et aux soldats à repousser les agressions des chevaliers du Porte-Glaive et les Teutoniques, de ces prétendus apotres de la foi! De cette époque date la conquête des terres occupées par les ducs russiens. Ces ducs, déjà affaiblis par les invasions des Mogols-Tatars, ne purent résister à Ryngold, et Nowogrodek, Stonim, Grodno, Minsk, Pinsk, et une partie de la Sévérie, vinrent enrichir les Etats de la Litvanie.

Mendog, fils et successeur de Ryngold, aurait voulu suivre les traces de sob père; mais des jalousies de famille et les hostilités des ennemis du dehors paralysèrent ses bonnes intentions, et, pour sortir d'une position difficile, il chercha la protection du pape. Mendog embrassa la religion chrétienne, et le pape, content de cette conversion, le fit conronner roi de Litvanie (1252). Mendog chrétien n'eut plus à redouter l'invasion des chevaliers Teutoniques; inais il fut encore obligé de leur céder que ques provinces. Le pape l'en dédommagea en l'autorisant à s'agrandir du côté des terres russiennes.

L'avidité des Tentoniques, et plus encore la conversion de Mendog, irritèrent le peuple. Le roi, închacé par la colère populaire, achieta le repos par une nouvelle apostasie; encore une fois il redevint palen, mais la confiance était perdue. Plus tard, il enleva la femme de Doumont, duc de Zanalszow, pour faquelle il avait conçu une folle passion. Le duc, pour venger son honneur, assassina Mendog sur les bords de la Dzwina (1263).

La Litvanie devint alors la profe de plusieurs chefs. Le pays de Jadwings, ce boulevard qui séparait la Litvanie de la Pologne, fut écrasé par cette dernière puisssance. La Samogitie se débattait contre les Teutoniques, et les Teutoniques, les Tatars et les ducs russiens s'unissaient

68

pour anéantir la Litvanie. Mais deux hommes intrépides se présentent, Litoraw et son fils Witenes, et ils relèvent leur patrie opprimée. Gédymin, fils de Witenes, marie ses filles aux Piasts de Mazovie et de Krakovie, et ses fils à des duchesses russiennes, élève des villes et des forts, reprend les possessions abandonnées par Mendog, fait la conquête de Brzesc, de Wolhynie, de Kiiow, soumet la puissance russienne, et conquiert toutes les provinces entre le Bug et le Dniéper, et au delà.

Gédymin, allié de Wladislas-le-Bref, fut, comme ce roi, un des plus redoutables ennemis des Teutoniques. Gédymin, guerrier et organisateur, accorde des priviléges aux cités qu'il élève, établit des relations avec la cour de Rome et avec les villes anséatiques; sa tolérance ne s'oppose point à l'élévation des églises à Wilna, à Nowogrodek, et les artisans, les industriels étrangers viennent en foule et se colonisent dans ce territoire si propre au commerce. Les soldats litvaniens, alliés des Polonais, combattent jusque sur les bords de l'Oder. Le nom de Gédymin, sa gloire, sa renommée retentissent dans le monde, et la fille du duc de Twer est heureuse de s'allier par le mariage au héros litvanien. Gédymin fut le premier souverain, sur les bords du Niémen, qui paya de sa vie (1338) l'invention infernale du moine Schwartz. On sait que Schwartz venait de découvrir à cette époque la poudre à canon.

Gédymin, en mourant, laissa sept fils, parmi lesquels on remarqua Olgerd et Kieystut. Dans l'espace de trente-six ans les deux frères combattent les Teutoniques, les Russiens, les Tatars et les Moskovites. Les républiques de Pskow, de Nowogrod la Grande, leur sont soumises, et ils les font gouverner par des lieutenants litvaniens (1346-1349). Les ducs de Smolensk et de Twer servent sous les ordres d'Olgerd, et fournissent à son armée leur contingent. Il parcourt la Krimée en vainqueur (1363), et, pour se venger des invasions des grands-ducs de Moskovie, il marche trois fois contre eux; trois fois il assiège Moskou et s'en empare (1368-1570-1372), Sous le règne d'Olgerd, la puissance litvanienne devint grande et imposante; au nord-est elle avait pour frontière le lac Ladoga, la mer Blanche, Mojaïsk, Bransk, Koursk, le Doinetz et les bords de la mer d'Azof et de la mer Noire. Les possessions d'Olgerd étaient assez vastes pour satisfaire l'ambition de ses douze fils; mais Olgerd avait une prédilection particulière pour son fils Jagellon, et ce fut à lui qu'il confia le pouvoir suprême.

Jagellon, favorisé par son père, fixa sa résidence à Wilna; Wilna, ville de premier ordre, est à la Litvanie ce que Krakovie est à la Pologne; le grand-duché litvano-russien reconnaît la suprématie de Wilna. C'est de cette ville que partent les ordres de Jagellon; il commande à ses frères; il commande aux Kniaz, ses vassaux. Mais une intrigue de palais ne tarda pas à désunir la famille. Un nommé Woydillo, favori de Jagellon, sema la discorde entre Kieystut et Jagellon. Kieystut s'empara de Wilna, fit pendre Woydillo, et exila Jagellon à Polock, Mais celui-ci quitte Polock, se met à la tête de ses partisans, reprend Wilna, et fait prisonniers Kieystut et le duc Witold, ou Vitovd, son fils. Kieystut meurt à Krewo, le cinquième jour de son emprisonnement (1382). Witold, à la faveur d'un déguisement, parvient à s'échapper, et va demander asile aux Teutoniques: ceux-ci accueillent le fugitif en lui promettant aide et protection; mais ils lui déclarent que, s'il meurt sans enfant mâle, toute sa succession leur appartiendra (1384). Les Teutoniques, qui ne reculent devant aucun moyen, empoisonnent les deux fils de Witold (à Kænigsberg, 1385). Witold, voyant qu'il est victime d'un piège infâme, revient à Jagellon. Les deux princes se réconcilient. Jagellon donne à Witold les villes de Brzesc, Drobiczyn, Mielnik, Bielsk, Suraz, Kamieniec-Litewski, Mscibow, Wolkowysk et Grodno. Witold accompagne le duc à Krakovie (4386).

Ici commence le règne de Wladislas-Jagellon; de cette époque date la grande, solennelle et volontaire union politique des deux nations. Hedwige, reine des Polonais, devient l'épouse de Jagellon. Désormais la Pologne et la Litvanie ne formeront plus qu'un même peuple, et si les événements les désunissent un moment, rien ne peut les séparer : Dieu les a unis, l'acte est cimenté. En poursuivant notre tâche d'historien, en envisageant les faits avec conscience, nous ne séparerons jamais la Litvanie de la Pologne, car il n'y a pas de liberté, d'indépendance nationale possible, sans une fusion complète; l'existence politique de la Pologne sera à jamais irréalisable, si les extrémités du vaste cercle ne touchent pas aux sources de la Dzwina, du Dniéper, de la Wistule et de l'Oder, et au littoral de la mer Baltique et de la mer Noire.

Pendant que Wladislas-Jagellon s'occupait à Krakovie des devoirs imposés par sa nouvelle royauté, les chevaliers Teutoniques envahissaient la Litvanie et la Samogitie, et André Olgerdovitch, duc de Trubeck, envahissait les provinces de l'est. En apprenant cette nouvelle, les ducs Witold et Skirgellon quittent Krakovie, se rendent à Wilna et se disposent à repousser l'agression; mais les Teutoniques se retirèrent à leur approche, en emportant un butin considérable. Les princes se portèrent donc sur Polock, où s'était enfermé André. La ville fut prise d'assaut (1386), et le duc tomba au pouvoir des vainqueurs, qui l'envoyèrent à Chenciny en Pologne, où on le retint prisonnier. Après ces événements, Sviatoslaf, duc de Smolensk, prit fait et cause pour André. Witold et Skirgellon marchent contre lui; les armées belligérantes se rencontrent près de Mscislaw, sur les bords de la Wiochra (29 avril 4387). Les troupes de Sviatoslaf sont complétement battues, le duc est tué, ses fils Hleb et Youri sont faits prisonniers, et Ivan-Vasilevitsch, cousin de Sviatoslaf, meurt sur le champ de bataille. Après cette victoire, Witold et Skirgellon se dirigent sur Smolensk; ils s'assurent de la fidélité de cette ville, et viennent à Wilna où ils trouvent Wladislas et Hedwige. Le couple royal se rendit d'abord de Krakovie dans la Grande-Pologne, pour calmer les partis suscités par la morgue aristocratique; ensuite il vint à Wilna, où il convoqua une assemblée. Dans cette assemblée le roi prononça l'abolition de l'idolâtrie; mais, pour l'accomplissement de cette grande œuvre, il n'eut recours qu'à des moyens de douceur et de persuasion. Des prêtres polonais prêchèrent les saintes doctrines; le feu du Znicz, qui brûlait dans les temples païens, sut éteint; les convertis se rendaient en foule sur le bord des rivières pour être baptisés. Une église avec un évêché, sous l'invenation de saint Stanislas, furent élevés sur l'emplacement du temple de Perkounas; et les villes de Wilkomierz, Niemenczyn, Meyszogols, Miedniki-Litewskie, Krewo, Obolczyce et Haino possédèrent des églises paroissiales (20 février 1387).

De Wilna Wladislas alla à Poloçk et à Witebsk, où sa présence réprima quelques désordres. Quand ses Etats furent pacifiés, il s'occupa de la nomination d'un lieutenant pour le grand-duché de Litvanie; il avait à choisir entre son frère Skirgellon et son cousin germain Witold: le premier l'emporta, et Witold, quoiqu'il souffrit de

cette préférence, sembla se résigner. Bientôt la tyrannie et les débauches de Skirgellon indisposèrent les esprits. Witold en profite, organise un parti, quitte sa résidence de Grodno, et marche sur Wilna, au moment où il apprend que Skirgellon est à Polock. La garnison polonaise repousse les attaques de Witold; celui-ci, craignant d'encourir le courroux de Wladislas, se sauve en Mazovie; mais les ducs Janus et Ziémowit lui refusent leur appui. Alors, en désespoir de cause, il va se réfugier chez les Teutoniques; le grand-maître Zolner le reçoit amicalement : ces deux hommes, unis par des intérêts opposés, se mettent à la tête des troupes et ravagent la Litvanie et la Samogitie. Le roi, qui connaît l'habileté militaire du vice-chancelier Nicolas Moskorowski, lui donne le commandement des troupes polonaises et l'envoie à la poursuite des rebelles. Witold assiége Troki et Wilna (4388); il échoue dans ces deux attaques, et se voit forcé de suspendre les hostilités. Sa position est telle qu'il cherche à se rapprocher de Wladislas. Le roi se montre encore une fois généreux; il pardonne au coupable, et pousse la longanimité jusqu'à lui promettre le gouvernement de la Litvanie. Witold, pour se rendre plus digne des bontés du souverain, feint de rentrer en ami à Marienbourg, dans les possessions des Teutoniques; mais, en les quittant, il fait mainbasse sur les places fortes de Jurgenburg et autres. Il croit que Wladislas lui saura gré de cette perfidie, et, aussitôt arrivé à Grodno, il lui fait savoir qu'il attend la réalisation de sa promesse, puisque lui a tenu la sienne (1389). Wladislas hésita, et Witold irrité tenta de prendre Wilna par surprise; mais au moment où il se disposait à cette expédition, il apprit que le roi et Skirgellon venaient au secours de Wilna; aussitôt il quitta la Litvanie et se sauva encore une fois chez les Teutoniques.

Konrad Zolner était mort en 1390, et Konrad Wallenrod lui succédait dans la grande-maîtrise de l'ordre; mais Witold trouva le même accueil, car les Teutoniques ne voyaient dans chaque circonstance que leur intérêt personnel. On mit à la disposition de Witold trois châteaux, ceux de Ritterwerder, de Naugord et de Metembourg, qui se trouvaient situés sur les frontières du grand-duché de Litvanie. Witold et les Teutoniques harcelèrent le pays, tentèrent de petites excursions, jusqu'au moment où Wladislas vint en personne pour punir l'audace de son parent.

Le roj, à la tête de ses troupes, s'empare des places occupées par les garnisons de Witold. Il assiège Brzesc-Litewski et s'en rend maître au bout de huit jours (20 février 1590). De là il marche sur Kamieniec, qui se rend sans dif-Geulte; et aussitôt il se dirige sur Grodno et se place en vue de cette ville (14 mars). Comme Grodno était protégée par deux châteaux forts, Władislas n'osa pas risquer l'attaque sans les secours du duc de Litvanie, de Wladimir, duc de Kiowic, et de Karybut, duc de Sévérie. Pendant que les troupes se réunissent, Witold rallie ses partisans; mais son armée est si chétive, numériquement parlant, qu'il ne peut se décider à tranchir le Niemen. Wladislas attaque Gradno et s'en rend maître (5 mai 1390). Witold quitte les bords du Niémen. Skirgellon reprend le gapvernement du grand-duché, et Wladislas retourne en Palagne pour revair Hedwige, qui acquit de nouveaux droits à son admiration.

Pendant que Władislas commandait l'expédition de Litvanie, les Hongrois envahissaient les terres russiennes et cherchaient l'alliance des gouverneurs que le feu roi Louis de Hongrie avait établis dans les villes principales. Hedwige, à la nouvelle de ce danger, réunit des troupes, en prend le commandement et se met en .campagne. Elle livre bataille à Stubno (non loin de Przémysl), le 15 avril 1590 : les Hongrois sont hattus; elle preud d'assaut les autres villes rebelles, et entame des négociations avec celles qui veulent se rendre : ainsi les places de Jaroslaw, de Gradek, de Halicz, de Trembowla, de Léopal, rentrent sous la domination de la république polonaise. Toute la Russie-Rouge est enfin reconquise, grace au courage de cette femme à l'âme de héros! Hedwige, après ses victoires, rentre à Krakovie, où elle reçoit les hénédictions du peuple.

Mais la tranquillité ne dura pas longtemps; Witold et les Teutoniques our dissaient un nouveau complot contre la Pologne, et pour intéresser les Anglais et les Français à leur cause, ils dirent que leur guerre n'avait d'autre but que de convertir la Litvanie. Ainsi on vit le comte de Derby (fils du duc de Lancaster, depuis Henri (V), à la tête des Anglais, et Boucicault à la tête des Français. Algard de Hohenstein, comte prussien, vint se ranger sous les drapeaux teutoniques.

Avant de quitter Marienbourg, l'armée se divisa an trais corps, qui prirent chacun une dipour but de ravager en même temps une grande étendue de pays. Le premier corps était sous les ordres de Konrad Walleurod; le deuxième. sous les ordres du maître provincial de Livonie, et le troisième était commandé par Witold, qui avait sous lui tous les Litvaniens de son parti (4390).

Le rendez-vous général était donné à Kowno; de Kowno on marcha sur Troki, et cette ville sut réduite en cendres. L'ennemi se dirigea ensuite vers Wilna, et campa dans les plaines au nord de Werki. Skirgellon à la tête d'une partie de la garnison de Wilna, polong-russienne, livre bataille aux Teutoniques (15 juin 1500), et malgré son infériorité numérique, il fait éprouver à l'ennemi une perte considérable; ensuite il se retire et s'enserme dans Stare-Troki. Witold en profite pour assiéger Wilna; il réussit à prendre le château inférieur; mais les Polopais, commandés par Nicolas Moskorowski, font une si belle résistance, qu'il ne peut parvenir à s'emparer du château supérieur, situé sur la montagne de l'Urus. Malgré ce succès, Korygetlon et Narymond, frères de Władislas-Jagellon. tombèrent au pouvoir de Witold; le premier eut la tête tranchée, et Narymond, duc de Pinsk, fut pendu par les pieds. Mais l'ennemi qui deux pertes à déplorer: Totvill, frère de Witold, et Algard de Hohenstein fyrept tués pepdant l'attaque. Enfiv, après un siège de trois mais, Witold et les Teutoniques rentrèrent par la Samogitie à Marienbourg; ils emportaient un hutin considérable, mais ils n'avaient pu prendre la place.

A peine remis des fatigues de deux campagnes; l'une en Litvanie, l'autre en Russie-Rouge, les Polonais sont rappelés sous les drapeaux par Wladislas ; il leur donne l'ordre de se rendre à Wilna, et lui-même se met à leur tête ( un de septembre 1390). Witold et les Teutoniques avaient quitté le pays; mais le roi voulait rensorcer les garnisons des villes principales de la Lityanie. Nicolas Moskorowski, qui blâmait la conduite du duc Skirgellon, offrit au roi sa démission : celuici l'accepta et nomma à sa place Jean Olesnicki. Jagellon, avant de quitter la Lityanie, répandit de l'argent pour soulager la misère du peuple : puis il revint à Krakovie, où l'appelaient les affaires intérieures de la république.

Witold n'abandonnait pas son projet; sachant le départ du roi et ayant eu le temps de réparer les pertes gu'il avait essuyées dans l'expédition de 1590, il attaqua Wilna en ayril rection différente; ce plan de campagne avait 1591; il était encore aidé par les Teutoniques.

Wilna est assiégée, mais Olesnicki prend les mesures nécessaires pour repousser l'attaque: les assiégeants sont battus, et Witold, furieux de son irréussite, lève le siége; mais sa retraite est marquée par d'effroyables excès: il brûle Nowogrodek sur la Wilia, Wilkomierz sur la Swienta; Kowno est ravagé et presque détruit! Après avoir détruit pour se venger de n'avoir pu vaincre, il s'enferma dans le château de Metembourg sur le Niémen. Wigunt, duc de Kiernow, et frère de Wladislas-Jagellon, est envoyé à la poursuite de Witold; mais ayant quitté trop tôt ses positions, il tomba au pouvoir des Teutoniques qui l'empoisonnèrent.

Pour mettre un terme à ces calamités, le roi eut reçours aux négociations : le fils de Ziémowit, duc de Mazovie, Henri, évêque de Plock, est chargé d'entamer des négociations avec Witold; mais pour ménager la dignité de Jagellon, ilse sert d'un prétexte : on célébrait à Marienbourg (1391) les fiançailles de la fille de Witold avec Bazile ou Vassil Dmitriiévitsch, grand-duc de Moskovie ; le négociateur Henri, feignant de youloir assister aux fêtes, se rapproche de Witold, et l'amène par insinuation au point où il roulait en venir. Witold promit sincèrement de renoncer à ses projets hostiles, et, pour preuve de sa honne soi, il proposa à l'évêque de lui donner sa sœur Ryngalla en mariage. Ce mariage suse de la mort de Henri. Il sut empoisonné neu de jours après les noces; par qui? on ne le sait pas: mais il était coupable d'ignorer que les papes défendaient le mariage des prêtres.

Witald tint sidèlement sa parole; il se sépara des Teutoniques. En 1592, il gagne Metemhourg, et fait main-basse sur la garnison de Ritterwerder sur le Niemen; puis il se met en embuscade et bat les troupes teutoniques qui étaient envoyées pour s'emparer de sa personne. Après ce succès, il se rend à Wilna, où le staroste Jean Olespicki le reçoit avec tous les honneurs dus à son rang; mais pour que la réconciliation fût plus solennelle, Wladislas et Hedwige arrivent à Wilna. Witold est nommé gouverneur du grand-duché, et Skirgellon eut en partage le dúché de Kijow, Stare-Traki, Krzemienieg et quelques autres places. L'évêque André Wasilon posa la couronne ducale sur la tête de Wisold : le sacre eut lieu dans l'église cathédrale de Saint-Stanislas (1392). Witold, comblé d'honneurs, n'était encore que le lieutenant de Wladislas, et la Litvanie, malgré son titre de grand-

duché, n'était point séparée de la république polonaise.

Tout semblait rentrer dans l'ordre, la Litvanie commençait à renaître, quand l'envie et la jalousie de Skirgellon et de Swidrigellon, frères du roi, allumèrent de nouvelles discordes. Le premier arme les Russiens contre Witold; l'autre se rend chez les Teutoniques, et sans peine il s'en fait des alliés. Le grand-maître Ulrich de Jungingen, tout récemment investi de sa dignité, n'attendait que l'occasion de se faire connaître, et il seconde Swidrigellon pour envahir la Litvanie. Ils s'emparent de Suraz, de Strabla et de Grodno; ils font trois mille prisonniers et les emmènent en Prusse (1592).

Le roi quitte Krakovie et vient à Wilna pour tâcher de calmer les esprits; et, pensant que les moyens conciliants pourront ramener Swidrigellon, il lui offre d'ajouter à ses possessions le duché de Starodub; mais celui-ci repousse tout accommodement, car il espère plus de ses intrigues avec les Teutoniques (1595). Quand tous les préparatifs furent terminés, ils entrèrent en Samogitie et vinrent mettre le siège devant Wilna (juin 1594). Witold, n'osait risquer les chances d'une bataille; mais il inquiétait les assiègeants par des sorties, et sit si bien, qu'il les repoussa jusqu'à Gnstersbourg (septembre 1594).

Witold, croyant n'ayoir plus vien à démêler avec les Teutoniques, s'occupa des affaires intérieures. Il invita les ducs de Sévérie, de Kijaw et de Podolie, ses cousins, à lui payer l'impât qu'il était en droit d'exiger comme geuverneur du grand-duché, et comme investi de pouvoirs supérieurs aux leurs. Les ducs lui répondirent avec hauteur et se resusèrent à payer l'impôt. Witold leur déclare la guerre pour les châtier de leur insolence. Il se met à la tête des Litvaniens (1595). Borys Alexandrovitsch, duc de Tyer, lui fournit des troupes, et Witold trouva à Niédochodow, sur la Tecza, le duc Korybut ou Démétrius. La bataille s'engage (mars 1595); les Russiens sont hattus et poursuivis jusqu'à Nowogrod-Siewierski, cette ville est prise d'assaut, et Korybut est fait prisennier avec toute sa famille. Après les avoir envoyés à Wilna, on s'empare de leurs trésors. Mais bientôt on relâche Korybut, et on lui donne plusieurs châteaux en Podolie et en Wolhynie pour l'indemniser de ses pertes. - Witold, après cette expédition, marche vers le Midi, il s'empare d'Owrucz, de Zytomierz, de Kijow, de Braclaw, de Smstrycz et de Skala, il met le siège devant Kamieniéç-Podoloki, se rend maître de la place, et revient ensuite à Wilna pour se reposer de ses victoires.

Pendant que Witold triomphait des ennemis de la Pologne, Wladislas réparait les injustices commises par Louis de Hongrie. Le roi voulait la restitution de tout ce qui avait été enlevé à la république polonaise; à cette fin, il sit déclarer à Wladislas, duc d'Opole, que les terres de Dobrzyn et de Wielun retourneraient à sa couronne dans le cas où le duc mourrait sans postérité. Wladislas rejeta bien loin cet arrangement, et répondit au roi par un refus. Aussitôt la guerre fut déclarée, et le roi, à la tête de son armée, entra à Dobrzyn, pendant que Jean Ostrowski, castellan de Sandomir, entrait à Wiélun. Plusieurs châteaux furent repris, les troupes polonaises pénétrèrent dans le duché d'Opole, et les frères du duc furent contraints d'abandonner sa cause. Le château de Boleslawiéç (Buntzlau) ne se soumit à la Pologne que sept ans après ces événements, c'est-à-dire à la mort du duc d'Opole. Quant à la terre de Dobrzyn, elle fut cédée aux Teutoniques à titre d'engagement, mais avec promesse de la restituer aux Polonais après le décès du duc.

Swidrigellon, à l'aide des Teutoniques, guerroyait toujours en Litvanie; il parvint même à s'emparer de Witebsk. Le roi, voyant que tous les moyens conciliants ont échoué, se décide à employer la force. Il charge Witold de déclarer la guerre et d'ouvrir la campagne, il s'en repose sur les talents de cet intrépide guerrier. Witold se met à la tête des troupes (1396), il prend d'assaut Orsza; à Druck, il rebrousse chemin pour faire sa jonction avec Georges Sviataslawovitoh, duc de Smolensk, qui, à titre de vassal, doit fournir son contingent. L'armée. étant au complet, marche sur Witebsk; on l'assiège, et après cinquante jours, la place est prise. Swidrigellon est fait prisonnier, et on l'envoie sous escorte au roi Władislas-Jagellon.

Après cette expédition, Witold se sépare de Georges, et se dispose à retourner à Wilna; mais à peine touchait-il les bords de la Wilia, qu'il apprend que Georges s'empare, pour son propre compte, des villes du district d'Orsza. Avec une incroyable rapidité il revient sur ses pas, reprend toutes les villes, dépose Georges, et nomme à sa place Hleb, le frère du coupable. Witold, après avoir conquis et pacifié, regagne son duché; mais à peine à mi-chemin, il apprend

la révolte de Hleb : il retourne aussitôt, dépose Hleb, nomme à sa place des lieutenants, et rentre enfin à Wilna (1396).

Oleg, duc de Rezan, était l'instigateur secret de ces révoltes; mais tout à coup il lève le masque, et pénètre en Litvanie. Les troupes de Witold, sous le commandement de Langwin, duc de Mscislaw, marchent à la poursuite de l'envahisseur, et s'emparent des pays situés entre l'Oka et le Don. Pendant qu'on se rendait maître de l'invasion, Witold donnait l'ordre à un autre duc, Olgerd, de battre les Tatars qui ravageaient les pays situés au delà du Volga et du Don. Cette expédition eut un plein succès.

La gloire de Witold, son courage qui savait tout défier et tout vaincre, donnèrent des craintes à Bazile, grand-duc de Moskovie et gendre de Witold. Pour détourner le danger imaginaire ou réel qui le menaçait, il proposa un congrès à Smolensk, auquel se rendit le grand-duc de Litvanie. Là il fut décidé que les armées de Witold et celles de Bazile marcheraient contre les Tatars. Après la réunion des troupes, en 1397, on livra bataille sur les hords du Don, et Witold ajouta une victoire de plus à ses victoires. Maitre d'un grand nombre de Tatars, il les envoya entre Wilna et Troki, sur les bords de la Waka, en leur accordant la permission de s'y établir. Ce premier succès détermina Witold à tenter un coup décisif contre les Tatars; mais avant de commencer l'expédition, il demanda à Wladislas de lui envoyer des troupes. Wladislas lui fit quelques représentations; mais enfin, cédant aux prières du grand-duc, les troupes polonaises se rendirent à Kiiow, où était le rendez-vous général. Witold, à la tête des armées, se mit en campagne. Les armées belligérantes se rencontrèrent sur les bords de la Worskia; on chercha d'abord à entrer en accommodement; mais, après des efforts inutiles, la bataille s'engagea (12 août 1398, an du monde 6906). Les Tatars furent victorieux et parcoururent l'Ukraine et la Wolhynie en triomphateurs. Witold échappa miraculeusement, et regagna secrètement Wilna, pour réparer ses pertes, et pour se préparer aux nouveaux événements.

La défaite de Witold n'était pas le seul malheur que la Pologne cut à déplorer : Hedwige, la grande et vertueuse reine, venait de mourir (1399). Elle mit au monde une fille qui ne vécut que trois jours, et sa mère, hélas! la suivit de près.

Quand Hedwige approcha du terme de sa délivrance, le roi lui proposa de faire faire pour le nouveau-né un berceau tout garni d'or et de pierreries. J'ai renoncé depuis longtemps, lui dit-elle, aux vanités du monde. Dieu a bien voulu m'accorder le bonheur d'être mère, je lui rends grâce; je me résigne aux douleurs que je vais endurer, et mon humilité sera plus agréable à Dieu que tous ces signes de magnificence et d'orgueil humain.

Un jour, elle demanda au roi de faire restituer à ses sujets du chapitre de Gnèzne des troupeaux qui leur avaient été enlevés par ses ordres. Le roi y consentit. « Vous êtes juste, lui • dit-elle, en leur rendant ce qui leur appar-• tient; mais leurs larmes, mais ce qu'ils ont souf-• fert, où en trouveront-ils le prix? •

Cette admirable princesse consomma l'union des deux peuples et reconquit la Russie-Rouge; mais ce ne sont pas les seuls actes qui lui aient mérité l'amour des Polonais. Elle contribua puissamment à propager les sciences et les lettres. Elle institua un collége à Prague en Bohême (10 décembre 1397) pour les Polonais et les Litvaniens; elle fit des dons considérables à l'Université de Krakovie, fondée par Kasimir-le-Grand. Hedwige légua par testament une partie de ses joyaux aux pauvres, et l'autre fut assignée la fondation d'une école de médecine. Cette femme si pure, cette existence marquée par tant de gloire et tant de bienfaits, fut troublée par la calomnie. Gniéwosz Dalewicz, chambellan de Krakovie, corrompu par de mauvaises in-Avences, osa répandre des soupçons flétrissants sur la reine; il osa, l'indigne, faire naître la défance dans le cœur de Jagellon, en lui disant que Guillaume, duc d'Autriche, s'était introduit secrètement chez la reine. Jagellon, se crovant trahi, demanda le divorce; Hedwige se soumit. en exigeant qu'on la jugeât en public. La diète de Wislica (1388) fit assigner Gniéwosz. Au jour indiqué tous les témoins se rendirent à la séance de la diète; chacun déposa selon sa conscience. Jasko, castellan de Woynicz, jura au nom de la reine qu'elle était innocente du crime dont on l'accusait, et que lui, Jasko, se faisait fort de la justifier. A la suite de cette déclaration, vingt chevaliers appartenant aux premières familles demandèrent spontanément de venger l'honneur de la reine. Les juges ordonnèrent à Dalewicz de prendre la parole et de préciser ses accusations; mais au moment où il voulut

parler, il fut saisi d'un tremblement convulsif; sa voix altérée fit entendre des mots sans suite : le remords avait ôté à cet homme la force de s'exprimer. Enfin, après s'être remis, il prononça ces mots: « Je demande grace et pardon, j'ai menti. Les lois de Pologne portent qu'un calomniateur doit se concher la face contre terre. sous la stalle de celui dont il a voulu flétrir l'honneur; cette punition doit avoir lieu en pleine assemblée. La loi exige que le calomniateur se rétracte à haute voix, et qu'après sa confession achevée il imite par trois fois l'aboiement du chien. On n'accorda pas même à Dalewicz l'honneur de s'approcher de la stalle de la reine; on lui fit signe d'aller se placer sous la table qui était au milieu de la salle, et c'est de là qu'il fit entendre les trois aboiements imposés par la loi. Depuis cette époque, le roi vécut dans une parfaite intelligence avec la reine. La vie d'Hedwige fut un exemple de toutes les vertus; anstère dans sa piété, sévère pour elle-même, elle était indulgente pour les autres : aussi le peuple l'admirait et l'aimait! Quand elle vivait, on l'appelait la plus vertueuse des femmes; mais, après sa mort, on voulut l'honorer du nom de sainte. Le roi Kasimir Jagellon, fils de Wladislas, fit des démarches auprès de la cour de Rome pour obtenir la canonisation d'Hedwige; mais comme il faut la payer très-cher à la chancellerie du Vatican, la somme recueillie pour cette cérémonie fut employée pour la défense de la patrie, dans la guerre de 1450 contre les Teutoniques. Les Polonais tentèrent encore de fléchir le pape, ils réitérèrent leur demande, et promirent de payer plus tard les frais de canonisation. Mais Nicolas V était inébranlable et répondait à toutes les demandes : « Point d'argent, point de sainte. » Le pape a refusé, mais l'amour de toute une nation a sanctifié la mémoire d'Hedwige !...

Wladislas, après la perte de la reine, voulait abdiquer et se retirer en Litvanie; mais les Polonais, à force de sollicitations, le détournérent de ce projet. Ses devoirs de citoyen l'obligèrent à garder le trône, et ses devoirs de roi l'obligèrent à contracter un nouveau mariage. La princesse Anne, fille du comte de Ciley ou Cilli (en Styrie) et petite-fille de Kasimir-le-Grand, fut promise à Wladislas-Jagellon; mais avant les fiançailles, qui eurent lieu en 1401, il partit pour Wilna, dans le but de conclure avec Witold une convention importante pour l'avenir du pays. Cette convention portait que toutes les posses-

TY VI

sibns de Witold, en cas qu'il mourût sans chfants mâles, reviendraient à Wladislas, c'est-àdire à la Pologne; mais que si Wladislas mourait sans enfants mâles, les successeurs de Witold seraient héritiers présomptifs de la couronne de Pologne; ajoutant, pour clause du présent traité, que les dits héritiers seraient acceptés par la mation.

L'Etat s'affermissait, le pays se tranquillisait, du moment où George Sviatoslavitsch se ré-Volta et envahit la ville de Smolensk. Witold, en dipprenant cette nouvelle, marche sur Smolensk (1402); Il l'assiège, mais avant de pouvoir s'en rendre maître, il est obligé de l'abandonner : le thue de Rezan s'est révolté, et il court à sa rentohtre pour réprimer cette nouvelle rébellion; II atteint l'ennemi à Lubuck ou Lubeisk (à l'embouchure de la Protva dans l'Oka). L'intrépide Witold met les Russiens en pleine déroute, et fait prisonnier Rodoslaf, fils du duc de Rezan. Après cette victoire il revient à Wilna, où il fait des préparatifs pour le siège de Smolensk. Dès que tout fut prêt, il marcha sur Smolensk. Le siège dura sept semaines (1404); George résistait avec une persistance digne de son adversaire; mais quand il vit qu'il allait succomber, il quitta secrètement la ville et se rendit à Moskon, pour supplier Bazile de lui donner des secours. Bazile respectait Witold et le redoutait plus encore: il refusa donc son assistance. Pendant l'absence du chef, Witold donna un assaut, et Smolensk lui ouvrit ses portes (26 juin 1404). Smolensk, qui était alors duché, devint palatinat, et fut à jamais incorporé au grand-duché de Litvanie, et gouverné par les starostes ou palatins de Pologne et de Litvanie.

En l'année 1402, les Bohémiens avaient offert la couronne à Wladislas; mais ce roi aimait trop la Pologne pour accepter la responsabilité d'un autre gouvernement : à cette époque les intérêts du pays réclamaient impérieusement toute sa sofficitude. Swidrigellon, pour échapper à la surveillance que le roi sob frère exerçait sur lui, se sauva en Russie, puis il alla en Walaquie, en Hongrie, et enfin il se tendit chez les Teutoniques. Le grand-maltre Ulrich de Jungingen le recut, et seconda son projet d'envahissement sur la Litvanie. Swidrigellon s'empara de Mercez sur le Niemen, et, après l'avoir détruit et ravagé, se sauva en Prusse (1404). Witold, au retour de sa campagne de Smolensk, marche sur la Livonie, prend Danabourg sur la Dzwina, et rentre

victorieux à Wilna. Władisłas, croyant ételhure ces germes de discorde en favorisant l'ambition de Swidrigellon, lui donne la Podolie; ensuite il réunit un congrès à Racionz en Kuiawie (1404), où il invite Witold et les représentants des Teutoniques. Là il offrit 50,000 florins pour le rachat de la terre de Dobrzyh, et il engagea Witold à lui céder la Samogitie. Witold y consentit, quoique avec peine.

Pour payer la somme qu'il avait promise aux Teutoniques, le roi fut force de recourir à de nouveaux impôts; mais, pour effectuer cette mesure, il dut convoquer les diétines, car dans ces assemblées la petite noblesse proposalt ce qui devait être ensuite sanctionne par la diète générale. L'institution des diétines date de cette époque, et des lors la démocratie nobiliaire implante sa toute-puissance; le peuple fut oublié et ses intérêts constamment lesés.

La diète s'assembla à Korczyń où Nowe-Miato, sur la Wistule (41 novembre 1404). On y arrêta qu'indépendamment de 2 gros de Prague, on paierait, par mesure exceptionnelle, 40 gros de Prague par arpent; ainsi la somme de 100,000 marcs d'argent, somme énorme pour le temps, fut versée dans le trésor royal. Sous les règnes suivants, quoique l'argent fut moins rare, la noblesse criait à l'oppression quand elle versait dans le trésor 40,000 marcs; et elle voulait rejeter les impôts sur les bourgeois et sur les paysans. Le paysan privé des droits politiques et des droits de citoyen, n'était point encore assez opprimé, selon la noblesse, ou assez mûrpour jouir de la liberté, comme l'aristocratie le répète depuis des siècles!...

Au travers de ces événements intérieurs, de nouveaux troubles vinrent agiter les frontières de la Pologne du côté de Brandebourg, de la Silésie et de la Hongrie. La hauté noblesse en était fauteur; elle attisait la guerre civile par des combats partiels; mais les troupes de Wladislas reprirent les villes de Drzen et de Sandecz, et tout rentra dans l'ordre (1405-1404),

Le grand-duc Witold avait consenti, mais avec peine, à céder la Samogitie aux Teutoniques; mais, quand vint le moment de l'exécution, on dut recourir à une nouvelle transaction pour l'y contraindre. La perte de la Samogitie découvrait ses possessions de l'ouest, et à l'est il était inquiété par les Pskoviens. La trahison de Bazile, duc de Moskovie, vint encore compliquer les choses. Bazile, au mépris des liens qui l'atta-

chaient à Witold, prit parti pour les Russiens révoltés. Witold, en apprenant cette trahison, marche au-devant de l'ennemi (1405); il prend la ville de Koloza, entre à Pskow, et emmène onze mille esclaves à la suite de son armée. Bazile envoie un nouveau renfort de troupes, dans le dessein de prendre plusieurs villes qui relevaient de Witold; mais toutes les forces échouent devant le héros lityanien. Après cette expédition Witold ent une entrevue avec le roi Wladislas, à Milolubie, où on prit des mesures pour repousser les agressions de Bazile, qui appelait à son aide les féroces Tatars. En 1406, l'armée de Bazile et celle de Witold se rencontrèrent à Krapiwna sur la Plawa (13 lieues de Toula); mais la volonté de Bazile fléchit en présence de Witold, et un armistice termina momentanément ces grands préparatifs de guerre.

La trève fut de courte durée. Swidrigellon, cet homme qui vivait d'agitation et de trouble, cet homme qu'on pourrait appeler la discorde incarnée, vient encore une fois chez les Teutoniques pour guerrover avec leurs troupes. Wladislas lui donne de nouvelles possessions pour le ramener à lui : Starodub, Briansk et Nowogrod-Siéwierski furent ajoutés aux domaines de Swidrigellon; mais son insatiable ambition, ou son besoin de guerroyer ne lui permirent pas de s'en contenter. Cette fois, c'est à Bazile qu'il s'adresse, c'est à ses troupes qu'il s'unit pour combattre Witold. L'armée de Bazile se met en campagne, elle rencontre celle de Witold entre Pawlowo et Opaszkowo sur l'Ougra (septembre 1406). Mais les manœuvres du grand-duc sont si promptes et si audacieuses, que Bazile recule et demande la paix, en s'engageant à payer tous les frais de l'expédition; de plus, il rend à Witold Nowogrod-Siéwierski.

Ce traité de 'paix ne donna qu'un calme momentané; bientôt les Teutoniques envahirent la Litvanie. Witold, à peine remis de la dernière guerre, dut mettre ses troupes sur pied, et confia le commandement de l'armée à Rombowd, maréchal de Litvanie, et en 4407 on ouvrit la campagne. Le maréchal reprit la Samogitie (mars 1408), que les Teutoniques tenaient depuis 1404. Les Teutoniques, effrayés de leur défaite, en appelèrent à Wladislas; mais le roi, qui les savait aussi hostiles pour lui que pour le grand-duc, leur fit dire qu'il donnerait une réponse catégorique à la diète de Lenczyça, qui devait se réunir le 17 juillet 1408; en attendant, il

leur envoya Nicolas Kurowski, archevêque de Gnèzne, pour préparer les négociations. Les Teutoniques voulaient une réponse absolue, définitive, et repoussèrent tout arrangement, et sans attendre la réunion de la diète, ils recommencèrent les hostilités. Leurs troupes s'emparèrent de la terre de Dobrzyn, de Rypin, de Lipniki, de Bobrowniki et de Zlotorya, et partout elles commirent d'effroyables cruautés.

Les troupes de Władislas eurent l'ordre de se réunir à Wolborz, pour marcher ensuite contre les Teutoniques, qui s'étaient concentrés sur la Netze. Władislas commandait en personne; il reprend Bydgoszcz (Bromberg), et dans un engagement qui a lieu à Swieça, il défait les troupes du grand comtur de Prusse; ensuite il revient au camp de Bydgoszcz (décembre 1408). Les Teutoniques, après cette défection, demandent assistance au roi Wenceslas de Bohème; celui-ci intervient, et Władislas consent à accorder une trève.

La nouvelle de l'armistice n'étant point parvenue à Witold, il envoie ses troupes à la rencontre des Teutoniques; Sigismond Koributowicz, son neveu, est chargé du commandement; les Litvaniens prennent Dzialdow (Soldau), et rentrent avec un grand nombre d'esclaves et un butin considérable. Le grand-maître des Teutoniques fait au même moment une trouée entre Grodno et Bielsk, se jette sur Wylkowysk (16 mars 1409), s'empare de la ville, et emmène une grande partie de la population. Witold, qui se trouvait à 15 lieues du combat, n'ose pas se mettre à la poursuite de l'ennemi, car it n'a à sa disposition qu'un petit nombre de soldats, et il veut être sur de toutes ses ressources pour tenter l'attaque. A cette sin il se rend à Brezsc-Litweski, où il trouve Wladislas; les deux princes décident qu'ils demanderont l'intervention de Sigismond, roi de Hongrie; car elle leur est assurée par un traité entre la Pologne et la Hongrie, passé à Sandecz.

Witold, suivi de Gastold, Rombowd et Radziwill, tous trois distingués par leurs noms et par leurs qualités personnelles, se rend à Keïsmarck sur la Soprad, dans la starostie de Spiz (Zips); là, il obtient une entrevue de Sigismond (1409). Witold réclame de ce prince l'intervention promise par le traité; mais Sigismond, qui convoitait l'empire d'Allemagne, et qui redoutait l'union de la Litvanic et de la Pologne, car cette union était la force des deux pays,

1100000

Sigismond se souciait peu des véritables intérets de Witold; ce qui lui importait, c'était la réussite de ses ambitieux projets. Dans ce but il chercha à indisposer le grand-duc contre le roi de Pologne, et lui promit son intervention s'il voulait se séparer de Wladislas pour se faire roi de Litvanie. L'idée d'un gouvernement indépendant caresant l'ambition de Witold; cette idée il l'avait conque, mais, émise par l'Autrichien. elle le révolta, lui fit démêler tout ce qu'il y avait de faux dans son intérêt et de perfide dans ses conseils; il s'indigna, éclata en reproches, et quitta Keïsmarck sans prendre congé de Sigismond. Celui-ci, voyant que sa politique a échoué, se met à la poursuite de Witold, le rejoint à dix lieues de la ville, et s'humilie devant celui qu'il a voulu prendre pour dupe; il s'humilie, et lui demande pardon d'avoir voulu l'entraîner dans une démarche inconsidérée, et le quitte en le suppliant d'agréer de magnifiques présents.

Witold montre son dédain à ce roi si humble, et il s'empresse de se rapprocher de Wladislas, pour lui dire avec franchise le résultat de sa mission. L'expérience ne sut pas inutile pour les deux princes; ils virent bien qu'ils ne devaient compter que sur eux-mêmes, et aussitôt ils formèrent une armée capable d'effraver ou de réaister à toutes les ambitions. Les garnisons voisines des Karpates surent doublées, et on sit un appel aux volontaires de Bohême, de Moravie; les Russiens, les Tatars vinrent grossir l'armée, qui se trouva dans peu au grand complet. Les Polonais qui faisaient leur apprentissage militaire dans les pays étrangers, toute cette valeureuse jeunesse qui s'était distinguée sous les ordres de Sigismond de Hongrie dans la guerre de Turquie, et parmi laquelle on remarquait l'intrépide Zawisza-le-Noir, vint se ranger sous les drapeaux nationaux, pour combattre les chevaliers Teutoniques.

Whadishs et Witold se trouvaient à la tête de quatre-vingt dix mille hommes, et Ulrich de Jungingen, grand-maître des Tentoniques, avait sous ses ordres cent quarante mille hommes. Les armées helligérantes se rencontrèrent entre Grunwald ou Grunefeld, et Tannenberg, le 10 juillet 1440, On livra bataille, bataille sanglante, combat inégal, où le courage, l'intrépidité, l'ardeur suppléèrent au nombre. Cinquante mille Teutoniques lurent tués ou blessés, et quarante mille prisonniers tombérent au pouvoir des Polonais; einquante et un drapeaux et deux pièces d'artillerie, les seules qu'eussent les Teutoniques, furent pris à

l'ennemi, et envoyés à Krakovie : les Polonais n'avaient pas encore de canons. Le grand-maître des Tentoniques fut tué, et sans le courageux dévouement de Zbigniew-Olesnicki, le roi Wladislas ent péri dans la batuille; mais Zbigniew se jeta au-devant du roi, et para le coup qu'on voulait lui porter; après cet acte, qui lui assurait à tout jamais la reconnaissance royale, Zbigniew embrassa la carrière ecclésiastique; il fut évêque, cardinal, chancelier, et ses hautes capacités jetèrent un grand lustre sur le règne de Wladislas.

Après cette victoire. Wladislas-Jagellon aurait dû se porter en toute hâte sur Marienbourg; mais quelques moments d'hésitation donnèrent le temps au commandeur Henri de Planen de mettre cinq mille hommes dans la place pour s'en assurer. Marienbourg revenait de droit à Wladislas, car déjà Thorn, Graudentz, Elbing, Dantzick, Brandenbourg, Kænisgberg, Osterode et plusieurs villes encore, s'étaient soumises aux Polono-Litvaniens, et avaient reçu les starostes du roi Wladislas. On voit, d'après cette énumération, que toute l'étendue de pays qui appartenait à la Pologne, depuis Boleslas-le-Grand, rentrait sous la domination polonaise.

Quand Wladislas et Witold arrivèrent sons les murs de Marienhourg pour en faire le siège, le commandeur de Plauen leur fit l'offre de restituer la Poméranie, Culm et Michalow, à la condition qu'on ne toucherait pas aux autres possessions des Teutoniques. Le roi tiut conseil après cotte proposition, et à la majorité il fut décide qu'avant d'entrer en arrangement les Tentoniques devaient d'obord remettre Marienbourg et toutes

ses dépendances.

Ce refus ralluma le courage du commandeur, et à son tour il répondit par des menaces; il fit connaître aux Polonais qu'il périrait, ou qu'il ne proposerait plus la paix qu'en vainqueur. Cette monace irrita le roi, et aussitôt il ordonna les préparatifs du siège de Marienbourg. Il en fit d'abord l'investiture, mais sans lignes de contrevallation, ce qui permettait à la garnison de fuire des sorties; on pansait que l'ennemi pe soutiendrait pas langtemps le siège, car il masquait de munitions; en effet, la ville fut sur le point de capituler; mais un secours inespère arriva. Herman de Vinskimtschen, provincial de Livonie, et chef des chevaliers du Porte-Glaive, vint à la tôte de cinq cents hommes pour secourir les Marienbourgoois. Il se tint en embuscade près de Christbourg; mais, bientôt découvert, Witold alla à sa rencontre pour le combattre. Herman, ne croyant pas la résistance possible, demanda une entrevue à Witold. Dans cette entrevue il témoigna au grand-due son interét, et lui dit qu'il ne comprenait pas sa participation dans une guerre qui ne pouvait profiter qu'à Wladislas, car, ajouta-t-il, Wladislas a de l'éloignement pour vous, et vous, vous ne serez jamais qu'un lieutenant de la Pologne; pensez-y, vous pourcies être un souverain indépendant. Quant à moî, je vous promets la restitution de la Samogitie, si vous consentez à vous séparer de Wladislas.

L'ambition se réveille dans l'âme de Witeld; l'ambition le rendit la dupe d'un piège infernal, et il demanda à Herman de lui donner des garanties qui lui assurassent la restitution de la Sumogitie. Herman lui répondit qu'il alluit purler de cette affaire à Henri de Plauen, et aux chefs renformés dans Marienbourg. Après cette entrevue, Witeld, sous le prétexte de continuer les négociations, obtint de Wladislas la permission de pénétrer dans la ville; il trompait le rel, son but était tout personnel.

Les Teutoniques n'hésitèrent pas à confirmer la promeses qui avait été faite à Witold : celuid, se trouvant engagé, ne chercha plus qu'à s'éloigner de Wladislas; pour y parvenir, il lui dit que sa santé ne lui permettait plus de continuer laguerre, et qu'il alhit retourner à Wilna. Whidishas, qui no so définit pas encore, le priu, le conjura, mais tout fut inutile; Witold partit on emmenant avec lui toutes les troupes lityanorusiennes qui étaient sous ses ordres. Les duce de Manovie suivirent ce coupable exemple. Herman reprit courage, en voyant le roi des Polonais abundonné pur ses alliés ; mais lui aussi était trahi par les siene : un corps de Bohémiens, au service des Teutoniques, offrit aux Polonais de lour livrer la ville movennant une somme. Les chufs polonais ropoussèrent goste offre avec indignation, en diment que leur sabre déciderait de la lutto, et que leur courage avait suffi à plus d'une bataille. Par une complication d'évonemente, la place resta au pouvoir de l'ennemi: moins de loyauté, et elle devenait la conquête des Polomais!

Sur ces entrefaites on apprit que le roi de Hongrie avait franchi les Karpates; je dis la cor de Hongrie, mais déjà il possédait la couronne d'Allemagne, et ces deux couronnes ne suffi-

saient pas à son ambition, il lui fallaît encore quelques possessions polonaises. Pour arriver à ce but il corrompit Scibor-Sciborzycki, palatin de Transylvanie; cet homme, Polonais de maissance, osa combattre contre sa patrie; il ravagea Sandeez et d'autres villes environnantes (octobre 1410). Scibor était le vil instrument de l'empereur d'Allemagne.

Wladislas, inquiété par ces nouveaux événements, forma le projet d'abandonner le siége de Marienbourg; mais plusieurs chefs étaient contraires à cet avis, et les députés des places de la Prusse qui s'étaient soumises se joignirent à cet avis. Craignant de retomber sous le joug des Teutoniques, ils conjurèrent le roi de ne pas lever le siége, et ils s'offrirent même d'en payer les frais; mais les dissensions et les jalousies entre les chefs polonais forcèrent Wladislas à faire la levée du siège. Cette désunion dans l'armée avait commencé à la suite de la bataille de Grunefehl, et la trahison de Witold acheva d'envenimer les purtis.

Henri de Plauen, nommé grand-multre, impost de nouvelles contributions aux Dantzickois, et emprimta une somme au roi de Bohême pour réorganiser ses troupes, et continuer la guerre. Il poursuivit Wludislas jusqu'à Koronowo, à six lieues de Dromberg; là on livra battille; les Teutoniques furent battus (1440), et laissèrent dix mille hommes sur le champ de bataille. Au moment de la défaite Hermin arrivait avec un renfort d'Allemands et de Prussiens, mais il trouva dans sa marche Dobieslas-Pachala, custellan de Przemysl; Dobieslas, à la tête des garnisons de Bobrowniki et de Rypin, s'approcha do Golub, empêcha la jonction d'Herman, et battit les Teutoniques. Ces succès hatèrent les négociations. Les Teutoniques implorèrent la longuaimité de Wladislas, et la paix fut conclue à Thorn (février 1411). Le traité portait que les chevaliors s'obligeaiem à payer à la Pologno 600,000 florins en trois puiements; à restimer la terre de Dobrzyn et les districts de Zawskrzyn aux ducs de Mazovie, et à rendre provisoirement la Samogitie an roi et à Witold. Ces avantages étaiem de peu d'importance, quand on les compare aux promesses que le grand-mattre Platen avait faites quand it fut assiege à Marienbourg.

Le roi regretta d'avoir cédé trop facilement; muis pour terminer à l'avenir tous ces différends avec l'ordre Tentonique, il crut devoir recourir à l'empereur Sigismond, et cette entremise fut plus suneste à la Pologne que ne l'était le traité de Thorn. Les ambassadeurs vénitiens, qui se trouvaient alors à Krakovie, cherchèrent à éclairer le roi, et l'engagèrent à se désier du caractère faux et astucieux de l'empereur; mais le cardinal Branda, envoyé de l'empereur, détruisit tout l'effet de ces bons conseils. Wladislas crut en cette circonstance à la sincérité de Sigismond, et se rendit à Lubowla, dans la starostie de Zips (1411), pour avoir une entrevue avec lui. Là, ils conclurent un traité d'intervention. Sigismond promit au roi de lui porter secours pour expulser les Teutoniques de la Prusse; mais sous main il favorisait l'ordre Teuton. Le traité portait que le territoire occupé par les Teutoniques serait partagé entre les deux alliés, à raison des contingents fournis pour cette entreprise par chacune des parties. Quant à la Russie-Rouge, que Sigismond convoitait depuis longtemps, il l'abandonnait pendant la vie de Wladislas, et même il s'engageait à ne faire valoir ses droits que cinq ans après la mort du roi.

Sigismond, pendant le séjour qu'il fit à Lubowla et à Bude, ne cessa de leurrer Władislas, et il l'amena même à lui prêter une somme de 57,000 gros de Prague (2,960,000 florins), en lui donnant pour garantie la starostie de Zips; mais pour couvrir ses ruses et ses mauvais desseins, il combla Władislas de présents; ces présents étaient, à vrai dire, une restitution, car ils se composaient du glaive, du sceptre et de la pomme d'or de Boleslas-le-Grand, que la reine Elisabeth, fille de Władislas-le-Bref, avait emportés de Hongrie.

La glorieuse bataille de Grunefeld devait amener d'autres résultats, mais la conduite de Witold gâta tont. Witold, qui avait fait des prodiges de valeur, qui avait déployé un immense talent et un courage qui fait pâlir tout éloge, Witold, si grand, si supérieur à la bataille de Grunefeld, se laissa tromper par la ruse des Teutoniques, après les avoir écrasés, dominés par sa force.

Ces événements donnèrent de l'expérience à Wladislas; il commença à démèler l'ambition de Witold, et les conseils de Zbigniew-Olesniçki et de ceux qui prenaient un véritable intérêt à la couronne lui montrèrent la nécessité d'y mettre un frein. La reunion des deux nations, en 1586, était complète par le fait, mais demandait à être consolidée par les résultats; il fallait, en quelque sorte, une nouvelle sanction de ce grand acte, il fallait un rapprochement entre les hommes no-

tables des deux pays. Le roi annonça qu'une assemblée aurait tieu à Horodlo, dans le palatinat de Belz, sur le Bug. C'est là que devait se tenir la diète, c'est là que devaient se rendre les Litvaniens et les Polonais.

Après la clôture des discussions, on arrêta les principales dispositions de l'acte d'union, et il fut signé par l'assemblée. Nous allons rapporter cette pièce si importante dans l'histoire de la Pologne:

- Nous, Władislas, par la grâce de Dieu, roi de Pologne et des terres de Krakovie, de Sandomir, de Siéradz, de Lenczyca, de Kuïawie, grand-duc de Litvanie, maître et héritier de la Poméranie et des terres russiennes, et nous, Alexandre, dit Witold, grand-duc de Litvanie, maître et héritier des terres russiennes, faisons savoir à tous dans le présent et dans l'avenir, que les terres litvaniennes et les citoyens nos sujets, à qui nous avons plus d'une fois accordé nos grâces, sont invités dès ce jour à s'affermir dans la croyance de la vraie foi pour être délivrés des chaînes de l'esclavage qui pesaient sur eux. Nous croyons leur donner des conditions de bonheur en leur enseignant l'Evangile qui est le précepte de toutes les vertus, et dès ce jour, ils jouiront des libertés, immunités, priviléges et grâces qu'on accorde aux élus de la foi catholique et que nous donnons et accordons en vertu de nos présentes.
- 1º Depuis que par la grâce du Saint-Esprit nous avons reconnu des vérités éternelles, nous avons accepté la couronne de Pologne afin de propager la foi chrétienne, et pour le plus grand bien de nos terres litvaniennes, nous les avons incorporées, unies, réunies, ajoutées, alliées aux États la Pologne, du consentement de nos frères et cousins, de tous les seigneurs, nobles et boïars, habitants de la Litvanie. Mais comme nous voulons garantir les susdites terres litvaniennes de toute invasion étrangère, contre les trahisons des chevaliers Teutoniques, et contre tout ennemi quelconque qui voudrait ravager les terres litvaniennes et le royaume de Pologne, nous voulons que lesdites terres, en vertu des droits que nous avons recus de nos ancêtres, selon la primogéniture, comme véritable maître et héritier et avec le consentement des seigneurs, nobles et boïars, soient réunies de nouveau à la Pologne, et que les deux nations n'en forment plus qu'une. Nous voulons que les duchés, terres, lientenances, districts et propriétés soient indissolublement unis à la couronne de Pologne, pour que



Grand Duc de Lituarie 1350-1730.

les deux nations soient à jamais un même tout et ne puissent combattre l'une contre l'autre.

- 2º Et par les présentes, toutes les églises cathédrales, paroisses, couvents situés tant à Wilna que dans tout autre lieu desdites terres, jouiront des immunités, priviléges qui sont accordés à la Pologne.
- 30 Les seigneurs, nobles et boïars des terres litvaniennes, à qui nous avons accordé des donations, priviléges et immunités, et qui ont été admis au blason des armoiries de la Pologne, pourront en jouir et les garder en toute sécurité s'ils demeurent fidèles à la foi, et s'ils se constituent sujets de l'Eglise catholique romaine.
- . 4º Les susdits seigneurs et nobles posséderont leurs propriétés héréditaires, comme par le passé: ils garderont aussi et à perpétuité les donations que nous leur avons faites, et de plus ils pourront les aliéner et les vendre à leur prosit; mais notre permission spéciale restera obligatoire, en ce qui est de vente, alienation, etc.; et elles ne pourront se faire qu'avec notre participation et par-devant nos cours et tribunaux, comme cela se pratique dans le royaume de Pologne. Il est garanti expressement qu'à la mort des parents, les enfants et descendants hériteront de tous les biens patrimoniaux avec la permission de les gérer comme bon leur semblera et conformément aux lois et usages pratiqués dans le royaume de Pologne.
- des immeubles, ou donnés par nous, seront garantis. Les filles, sœurs et cousines des seigneurs et nobles des terres litvaniennes, ne scront données en mariage qu'à des catholiques; elles se conformeront en cela aux usages introduits depuis longtemps dans le royaume de Pologne.
- 60 Les susdits priviléges et libertés que nous accordons par les présentes ne peuvent annuler les anciens devoirs et obligations, qui consistent à élever des châteaux, à servir militairement et à payer les impôts ordinaires. Ces devoirs et obligations sont et seront imposés aux seigneurs des terres lityaniennes.
- 7º Les seigneurs et nobles de la Litvanie nous répondront, à nous, Wladislas, roi de Pologne, età Alexandre Vitold, grand-duc de Litvanie, et à nos descendants, de leur inviolable fidélité et de leur persévérance dans l'exercice de la foi catholique; ils se conformeront en cela aux actes écrits et signés antérieurement par nous, Wladislas, roi de Pologne, et Witold, grand-duc de Litvanie.

- > 8º Il est ordonné, sous serment, de combattre les ducs, seigneurs, nobles, ou tout citoyen, de quelque condition qu'il soit, s'il osait agir contre les terres du royaume de Pologne; chaque citoyen doit défendre la Pologne comme les terres litvaniennes; il doit écraser, détruire tout ennemi de la patrie: la loi lui retirerait tous ses biens s'il agissait autrement.
- Pologne seront instituées en Litvanie. Wilna aura un palatin et un castellan; Troki et les autres villes où nous le jugerons convenable auront le même gouvernement et à perpétuité. Ne seront investis de ces charges que ceux qui professeront la religion chrétienne et qui seront soumis à la sainte Eglise romaine. Les employés subalternes des administrations publiques devront être chrétiens et catholiques. Les citoyens qui seront appelés dans notre conseil privé devront professer notre religion, et garder inviolablement le secret des délibérations.
- 10° Quiconque obtiendra les susdits diplômes et priviléges prêtera serment de fidélité, à nous, Władislas, roi de Pologne, et à Alexandre, dit Witold, grand-duc de Litvanie, et devra la même fidélité à nos descendants.
- of 10 Nous déclarons ici que les susdits seigueurs et nobles de la Litvanie ne pourront élire à la dignité de grand-duc que celui qui sera choisi par le roi de Pologne et ses descendants, car le roi aura le concours des prélats, seigneurs de la Pologne et des terres litvaniennes. Si, après notre décès, nous laissions le trône sans héritier, les prélats, seigneurs et nobles de la Pologne éliraient un roi avec le consentement du grandduc Witold, des seigneurs et nobles de la Litvanie, conformément aux conventions passées antérieurement.
- 12º Les susdites libertés, prérogatives et priviléges ne seront accordés qu'à ceux d'entre les seigneurs et nobles litvaniens qui seront admis aux armoiries de la noblesse polonaise, et qui professeront la religion catholique romaine. Les schismatiques et les infidèles en seront exceptés.
- 13º Les lettres patentes que nous avons accordées au royaume de Pologne et au grandduché de Litvanie, il y a sept ou huit ans, ainsi qu'à l'époque de notre couronnement, seront incorporées dans le présent acte, et nous garantissons à jamais leur authenticité.
  - . 14º Nous statuons aussi expressément que

les susdits seigneurs et nobles du royaume de Pologue et du grand-duché de Litranie tien-dront, seion la nécessité, leurs diètes soit à Lublin, soit à Parczow ou dans un autre endroit convenable, pour l'intérêt et le bien des deux nations, mais toujours conformément à notre permission et volonté.

> 15° En outre, nous, Alexandre Witold, avec le consentement de Sa Majesté le roi et duc Wladislas, notre très-cher consin-germain, nous choisissons les nobles litvaniens suivants, pour être admis aux armoiries des nobles polonais, afin d'établir des relations réciproques et intimes, et à perpétuité.

(Suivent les noms des familles des deux nations.)

Fait et signé à Horodfo sur le Bug, ce 2 octobre 1415.

Cet acte, qui précisait si bien l'état de la question, blessa profondément l'ambition de Witold. Il voulait que la Litvanie n'eût d'autre pouvoir que le sien; il voulait gouverner selon son bon plaisir, comme il l'avait fait après le dépurt de Whadislas pour Krakovie. Mais il dissimula ses véritables sentiments et parut consentir à tout; plus tard, quand il faffut mettre à exécution l'acte de Horodlo, il éluda ou il chercha à lui donner une fausse interprétation.

En quittant Horodlo, Wladislas et Witold se rendirent à Wilna, ensuite ils allèrent en Samogitie; partout ils convertissaient les patens, et dans ce voyage, ils fondèrent l'évêché de Samogitie et posèrent les fondements de la cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul, à Miédniki ou Wornie, capitale de ce duché. Outre cela, Witold fit élever des églises dans les villes de Eyragola, Kroze, Miédnik, Rosiénie, Widukle, Koltyniany, Cetra et Lukniki (1413).

Pendant que les deux princes s'occupaient d'organisation intérieure, les chevaliers Teutoniques envalurent la Samogitie et la Litvanie. Whadislas et Witold se portèrent aussitôt en Prusse, pour venger cette nouvelle trahison; ils s'emparèrent de Nidbourg, d'Alfenstein, Bischofswerder, et de quelques autres villes, et ils auraient poussé plus loin leur conquête sans l'intervention du légat du pape Jean XXIII. Encore une fois la paix fut conclue entre les Polono-Litvaniens et l'ordre Teutonique (1414).

Dès que la paix fut conclue, les Teutoniques poussèrent les Tatars à faire une nouvelle excursion en Pologne; ceux-ci ravagèrent Kijow, et

se retirèrent avant que les troupes fussent en mesure de les chasser du territoire.

A cette époque, la doctrine de Jean Hits se propageait en Bohême. L'arrêt du concile de Constance, qui avait condumné Jean Hus au bûcher, malgré le sauf-conduit de l'empereur Sigismond, avait exaspéré ses prosélytes; aussi les Bohémiens, après la mort de Wenceslas, ne voulurent pas donner la couronne à Sigismond, et ils l'offrirent à Wladislas : la tolérance religiouse dont on jouissuit en Pologne les détermina dans ca choix (1120). Cétait la seconde fois que le trone de Bohême était offert au roi des Polonuis : l'intérêt de la Pologne aurait voulu qu'il l'acceptât, mais il céda aux couseits des Polonais, qui craignirent de voir leur patrie exposée encore une fois aux matheurs du règne de Louis de Hongrie. Le clergé, dans des intentions peut-être moins pures, usa aussi de son influence; le clergé catholique haissait la doctrine de Jean Hus, et il repoussait avec horreur tout ce qui pouvait rapprocher la Pologne de la Bohême. Włudisłas remercia les ambanadeurs de Bohême, et les rénvoya avec un refus. Si ce roi n'ent pas été si désintéressé, il cut accepté la couronne pour se venger des perfidies de Sigismond!

Les ambassadeurs, n'ayant pu fiéchir Wladislas, offrirent la couronne à Witold. lei ils trouvèrent moins d'opposition; tout pouvoir, toute grandeur flattaient l'ambition du grand-dus; mais ne pouvant quitter son duché pour aller prendre possession du trône, il envoya en Bohêmo Sigismond Korlbutowicz, neveu du roi, pour gouverner par intérim; mais l'empereur Sigismond employa tant de supplications, tant de promesses, tant d'hypocrisie anprès de Wladislas, qu'il obtint le rappel de Koributowiez, pour s'introniser à sa place. Le court séjour de Koributewiez en Bohême l'avait converti à la doctrine de Jean Hus; les prêtres redoutèrent un moment son influence, il y cut effroi, presque menace, mais tout se passa sans révolte ouverte, sans efficies de sang, et Koributowicz, tout Hussite qu'il était, put rester en Pologno.

Pendant ces terreurs du catholicisme, les Teutoniques guerroyaient encore en Pologno et en Litvanie; mais toujours battus, its fluirent par conclure la paix, le 8 mai 1422, à Mieluo, dans la terre de Culm.

Dans cette même année, le grand-due de Berg fit sa soumission à Wladislas, en le supplient de lu donner sa protection; mais la position géographique de ses États ne permit pas au roi de lui accorder ce qu'il demandait.

La paix de Mielno, rassurant Witold sur ses possessions de l'ouest, lui permit de contrecarrer les intrigues des chevaliers du Porte-Glaive en Livonie, et de faire connaître le sentiment de sa force aux Pskowiens et aux Novgorodiens, sur la sidélité desquels il ne pouvait pas compter. Il réunit les Litvaniens, les Samogitiens, il enrôle dans l'armée des Bohémiens, des Walaques, et ouvre la campagne; la rébellion aura affaire à forte partie; il assiège d'abord Opoczka, mais la trahison lui aplève cette conquête. D'Opaczka il se porte sur Woronocza; la force qu'il déploie rend la résistance impossible : les Pskowiens se soumettent et paient au grand-duc de forts tributs. Après la soumission des Pskowiens, Witold se dirige sur Novgorode-la-Grande; il s'empare de Porchow; la terreur précède l'armée litvanienne; les Novgorodiens se hâtent de se soumettre et de paver le tribut; enfin la paix est conclue à Novgorod, et cette paix est tout à l'avantage des Lityaniens (1425).

Cette expédition, si glorieuse, devait terminer la carrière militaire de Witold; depuis lors, il fat sourd à toutes les intrigues et résista à tous les piéges que l'empereur Sigismond voulait lui tendre pour le séparer de Wladislas; mais voulant conserver son influence sur le roi. il le maria à Sophie, sa pièce et fille d'André, duc de Küovie. Witold prévoyait que Wladislas n'aumit jamais d'enfant; car, après plusieurs mariages, le trône était encore sans héritier; mais Sophie dejoua ses projets, car elle donna à Władisłas deux garçons. Grand fut le désappointement de Witold, car il espérait que ce mariage servirait son ambition; il espérait que l'influence de Sophie ferait révoquer les décisions de Horodlo, et qu'un jour il pourrait être roi de Pologne; mais en l'aunée 1427, Wladislas, malgré ses soixante-dix-neuf ans, donna encore un nouvel héritier au trône; le prince royal recut le nom de Kasimir. Witold, irrité par ses mécomptes, accusa la reine d'intidelité. Le roi, croyant un moment à cette calomnie, demanda le divorce: mais l'innocence de la reine fut reconnue, et tout rentra dans l'ordre.

L'empereur Sigismond, voyant que cette intrique n'avait pas réussi, caressa encore l'ambition de Witold, et, toujours dans le but de le séparer de la Pologne, il lui promit son aide deurs à Wilna; ils devaient précéder l'arrivée

pour le faire roi absolu de la Litvanie. Witold crut cette fois aux promesses de Sigismond; mais pour amener l'acte de séparation, il conçut l'idée d'assembler un congrès. Ce congrès ent lieu en effet, et se réunit à Luck en Wolhypie. L'empereur voulait jeter la division entre la Polagne et la Litvanic, pen lui importait que Witold fût roi; et il voulait aussi engager les puissances chrétiennes à former une ligue contre les Turks, qui devennient tous les jours plus puissants. Le congrès s'ouvrit le 6 janvier 1429. Cette réunion de rois, d'empereurs, de princes, est une des plus nombreuses que cite l'histoire du monde. L'empereur Sigismond et l'impératrice sa femme, le roi Wladislas, le roi Erik XIII de Danemark, les ducs de Mazovie, de Tver, de Rezan, les princes de Suède, les grands-muitres des chevaliers du Porte-Glaive et des chevaliers Tentoniques, les khans des Tatars, les ambassadeurs de l'empereur Paléologue, Jes grands de la Pologne, de la Litvanie et des terres russiennes remplissaient avec leurs suites la ville de Luck et les villages environnants. Les uns étaient venus au congrès pour faire de la diplomatie, et les autres pour voir Witold, ce guerrier dont le nom répandait la terreur dans le Nord et dans l'Orient. Witold traita les monarques avec une libéralité inouïe; chaque jour, au dire des chroniqueurs, on consommait sept cents tonneaux de liquides, sept cents bœufs on génisses, quatorze cents élans et brebis, et cent sangliers. Ces repas homériques se répétèrent pendant sept semaines. Witold espérait qu'il sernit proclamé roi de Litvanie, il prolongeait le congrès dans ce dessein; mais les Polonais s'élevèrent de tontes leurs forças contre une séparation entre les deux nations; l'éloquence de Zbigniew Olesnicki fut si puissante, si persuasive, que le congrès abandonna les intérêts de Witold et de Sigismond. Olomicki avait été secondé par Jean Tarnowski et un grand nombre de sénateurs; l'intrigue et l'ambition échouèrent devant le patriotisme.

Witold, désolé de sa déception, pria Wladislas de venir à Wilna, et de lui accorder momentanément au moins la couronne de Litvanie, pour le sauver d'un affront qu'il avait subi aux yeux de l'Europe; mais ses instances furent sans pouvoir, et Wladislas cut préféré abdiquer en faveur de Witold, que de troubler la tranquillité des deux États. Sigismond ne renonçait pas à son projet, et envers et contre tous, il envoya ses ambassadeurs à Wilna: ils devaient précéder l'arrivée

de la couronne et du sceptre dont il voulait gratifier Witold. Mais encore une fois les Polonais déjouèrent son complot; toutes les frontières furent si bien gardées, que rien ne put parvenir à Witold. Après ces événements, Witold mourut, à Troki, le 27 octobre 1450, agé de quatrevingts ans et plus. On l'enterra dans l'église cathédrale de Wilna.

La diète de Jedino, ouverte dans le district de Radom (12 janvier 1430), avait précédé le décès du grand-duc. La noblesse polonaise, dans ces délibérations, voulant ôter à Witold tout espoir de succéder à Wladislas, déclara que la couronne passerait aux enfants de Wladislas, mais que Witold conserverait ses anciens priviléges, et que d'autres lui seraient accordés.

Witold eut à peine fermé les yeux, que Swidrigellon, frère du roi, leva l'étendard de la guerre civile. Il poussa l'audace jusqu'à faire arrêter le roi, et tous ceux qui l'avaient accompagné aux obsèques de Witold. La noblesse polonaise, en apprenant cette nouvelle, s'assembla à Warka, et déclara qu'une guerre contre la Litvanie devenait indispensable; mais avant d'en venir aux extrémités, elle envoya une ambassade à Swidrigellon; celui-ci céda aux représentations qui lui furent faites, et le roi fut délivré; mais il guerroyait toujours en Podolie. La noblesse se réunit à Sandomir, et cette fois elle résolut d'envoyer une armée contre le perturbateur; le premier engagement entre les troupes polonaises et les rebelles cut lieu en Wolhynie (1431); les chances furent quelque temps incertaines, mais enfin une trève fut conclue, et elle devenait une nécessité, car les Teutoniques ravageaient la Kuïawie, la terre de Dobrzyn; et au sud-est les Walaques envahissaient la Podolie (1431). Les guerres extérieures n'étaient pas les seules calamités de la Pologne ; le clergé voulait s'initier dans les affaires de l'Etat, il embrouillait toutes les questions.

Pour remédier à tout ce qui menaçait le pays, on convoqua les diètes; l'une se tint à Niepolomiçé, et l'autre à Siéradz (1452); mais on délibérait sans rien conclure; le roi eut donc recours aux négociations. D'abord il envoya des émissaires secrets en Litvanie, pour préparer les esprits, et ensuite il déclara que la conduite de Swidrigellon exposait le pays à tant de malheurs, qu'il proposait Sigismond Kieystutowicz, frère de Witold, pour le remplacer au gouvernement du grand-duché. Apiès cette déclara-

tion, le roi promit aux Russiens et aux Wolhyniens professant la religion grecque, qu'ils ne seraient point inquiétés dans les pratiques de leur religion, et que leurs églises, tant à Luck que dans les autres villes, ne seraient point transformées en églises catholiques.

Les armées polono-litvaniennes marchèrent contre Swidrigellon, et le forcèrent de s'enfuir du pays. Sigismond Kieystutowicz fut donc nommé grand-duc, mais, à vrai dire, il n'était que le lieutenant du roi Wladislas, et en acceptant la couronne ducale, il promit de ne jamais chercher à se faire nommer roi de Litvanie. Lui et son fils Michel prêtèrent serment de fidélité au roi et à la république de Pologne.

Swidrigellon, malgré ses défaites, ne se découragea point; il réunit des bandes de Russiens, de Tatars, et envahit encore une fois la Litvanie. Sigismond avec ses troupes se porta aú-devant de lui; ils se rencontrèrent près d'Oszmiana, à 12 lieues de Wilna (8 décembre 1432); Swidrigellon fut battu, et se sauva à Wilkomierz, et là il fut encore battu. En 1453, aidé par Strumillo et Rogalski, qui avaient des troupes à eux, et des châteaux fortifiés sur les frontières de la Mazovie, il tenta une autre invasion en Litvanie; mais Sigismond sut le repousser, et se maintenir dans son gouvernement.

La guerre civile n'était point éteinte, quand les intrigues des chevaliers Teutoniques nécessitérent une nouvelle expédition. Les Polonais entrèrent dans les possessions teutones; ils remportèrent plusieurs avantages sans décider la question. En Litvanie les querelles renaissaient entre Sigismond et Swidrigellon, et les Tatars parcouraient les duchés de Kiiowie et de Czerniéchowie en pillant et ravageant. Sur ces entrefaites, Wladislas Il Jagellon mourut à Grodek, près Léopol, le 24 avril 1454, à l'âge de quatre-vingt-six ans, dans la quarante-huitième année de son règne. On l'inhuma dans la cathédrale de Krakovie.

Władisłas eut quatre femmes: Hedwige, qu'il épousa en 1386, et qui mourut en 1399; Anna, comtesse de Cilli, qu'il épousa en 1400, et qui mourut en 1410. D'Anna il eut une fille nommée Hedwige, et mariée au marquis de Brandebourg. En 1417, il épousa Élisabeth Pileçka veuve de Granowski; elle mourut en 1420. Sa dernière femme fut Sophie, princesse de Kiïow; il l'épousa en 1422, et elle mourut en 1461. Sophie donna deux fils à Jagellon; Władisłas et Kasimir.

سائمة



Marie Louise de Genzaque Reino de Pologne

# SOUVENIRS HISTORIQUES.

#### MARIE-LOUISE DE GONZAGUE ET LES AMBASSADEURS POLONAIS A PARIS EN 1645.

Le roi de Pologne Wladislas IV perdit, à Wilna, en 1644, sa première épouse, Cécile-Renée d'Autriche; mais sa douleur trouva bientôt quelque consolation. Zawadzki, gentilhomme polonais, apporta à Warsovie le portrait de Marie-Louise de Gonzague. Wladislas, qui le vit, fut frappé de la beauté qu'il représentait, et, après quelques jours de réflexion, il envoya des ambassadeurs à Paris, afin d'obtenir la main de la princesse.

Le contrat de mariage fut signé à Fontainebleau, le 26 septembre 1645, par Louis XIV. Les ambassadeurs polonais firent leur entrée à Paris un mois après, et la cérémonie du mariage eut fieu dans la chapelle du Louyre, en présonce du roi de France et de la régente Anne d'Autriche, sa mère. Opalinski, palatin de Posnanie, épousa Marie-Louise de Gonzague, au nom de Wladislas. Anne d'Autriche prodigua de toutes parts l'éclat et la magnificence; elle daigna même servir de mère à la future reine de Pologne.

Renée Du Bec, veuve du maréchal de Guébriant, blessé mortellement à Rothweil en 1643, fut nommée par le roi ambassadrice extraordinaire. Cette fonction tout honorifique devint réelle et même épineuse, par les préventions inspirées au roi de Pologne sur la conduite passée de son épouse.

Marie-Louise, une des plus belles princesses de l'Europe, captiva d'abord Gaston d'Orléans, père de Louis XIII, lorsqu'il était héritier présomptif de la couronne. Mais, oubliée par lui, et ne cessant d'être sensible, elle écouta favorablement la passion de Henri d'Essiat, marquis de Cinq-Mars, grand-écuyer et savori intime de Louis XIII. Ce monarque, qui avait para l'affectionner, n'empêcha pas l'arrêt du jugement porté contre lui par la tyrannie de l'implacable Richelieu, qui, ayant découvert les projets ambitieux auxquels Marie-Louise l'associa, le fit enfermer dans un bateau, amener de Tarascon à Lyon, où il fut décapité le 12 décembre 1642. Le jour de son exécution, en regardant à sa montre, Louis XIII dit: Dans une heure, M. le grand - écuyer passera mal son temps. Ce peu de paroles, prononcées d'un sang-froid qui prouve l'ingratitude de ce monarque, donnera une idée du caractère de Louis XIII.

Les diverses circonstances dans lesquelles se trouva la princesse indisposèrent Wladislas; il feignit une attaque de goutte, et voulut renvoyer en France l'épouse qu'il s'était choisie. Mais la maréchale de Guébriant agit avec une adresse admirable; elle parvint, à force d'instances, à déterminer Wladislas à recevoir la princesse. Celui-ci, en reconnaissance de la conduite qu'avait eue madame la maréchale, ordonna qu'elle fût traitée comme l'avait été l'archiduchesse d'Inspruck, sœur du grand-duc de Toscane, lorsqu'elle lui présenta sa fille, devenue reine de Pologne.

En exhumant les souvenirs du passé, nous rappelons à la mémoire des contemporains des détails curieux sur l'entrée des ambassadeurs polonais à Paris. Tous les événements qui ont uni les deux nations à différentes époques nous sont précieux; ils sont les premiers chaînons de cette sympathie qui nous soutient et qui nous console dans nos jours de souffrance et d'espérance.

Le dimanche 29 octobre 1645, M. de Berlize, l'un des introducteurs, se rendit à onze heures du matin, avec les carrosses du roi, à l'hôtel d'Elbeuf, parce que le duc de ce nom et le prince d'Harcourt, son fils, avaient ordre de recevoir les ambassadeurs polonais qui avaient diné à Reully, à la maison appartenant au sieur de Rambouillet, Un différend survint entre les ambassadeurs et le duc d'Elbeuf; celui-ci prétendait les rencontrer en chemin, et les ambassadeurs ne voulurent point partir ni monter à cheval avant que le duc les cut salués à Reully. Quoique la prétention du duc fût nouvelle, il fallut la régler, et le jour était sur son déclin lorsque les ambassadeurs entrèrent à Paris par la Porte Saint-Antoine.

Girault, adjoint des introducteurs, sit ranger la troupe, qui était à cheval, se plaça à la tête, et la fit marcher dans l'ordre suivant : Le capitaine des heïduques (ou gardes du palatin de Posnanie) était aussi ambassadeur, il se présenta le premier, et ouvrit le cortége.

Il était vêtu d'un dolman ou justaucorps de satin jaune, recouvert d'un long manteau double de martre-zibeline; le bonnet qu'il portait sur la tête était de drap d'or, fourré ainsi que le manteau, et orné de plumes de héron, soutenues et attachées avec une agrafe de pierres fines. Il tenait à la main un busdigan, espèce de massue dont chaque extrémité était garnie d'argent doré. Un cimeterre magnifique, chargé de grosses turquoises, pendait à son côté. Son cheval était sellé et houssé de drap semé de broderies d'or; les deux étriers à la polonaise étaient larges et d'argent massif; la bride, le poitrail et la croupière, enlacés de chaînons d'argent admirablement travaillés. Une longue épée tombait d'un côté de la selle. Sa compagnie, composée de trente hommes, marchait à pied. Ils étaient vêtus d'un zupan de drap rouge. Les manches de l'habillement, ouvertes sur l'épaule, flottaient gracieusement; le manteau, de la même couleur et de la même étoffe, était retroussé sur l'épaule et retenupar huit boucles d'argent; ils avaient le bonnet en tête, garni de fourrure, au-dessus de laquelle on voyait une lame d'argent au lieu de plumes. Pour armes, ils portaient une carabine sur l'épaule droite, et une lourde hache sur la gauche. Leur tête était rasée; une longue mèche de cheveux était conservée au sommet pour ornement du chef; leurs moustaches étaient trèslongues.

Quatre hommes marchaient dans le même costume, portant chacun une enseigne de deux couleurs également partagées, jaune et rouge. Six tifres suivaient ceux-ci, puis marchait l'évêque de Warmie. Un autre ambassadeur suivait, couvert d'un zupan de satin cramoisi et d'un manteau en velours de la même couleur, fourré de martre zibeline; son bonnet, aussi richement orné que celui du premier capitaine, son cheval, le reste de l'équipage, ainsi que sa compagnie, ressemblaient parfaitement à ceux du précédent. L'habillement différait seulement par la couleur, et, au lieu de huit boucles d'argent, ils en portaient seize de chaque côté.

Del Campo les suivait avec les gentilshommes de son académie. Immédiatement après venait le capitaine des carabiniers de l'ambassadeur palatin, vêtu d'un justaucorps d'étoffe en soie incarnat; le manteau, en velours vert, était magnifiquement brodé d'or, le bonnet vert garni d'une aigrette assez touffue. Il montait un cheval admirablement harnaché; un riche cimeterre pendait d'un côté, et un autre aussi beau était attaché à la selle. Sa compagnie, composée de vingt-six hemmes habillés de drap rouge galonné, le suivait à une certaine distance; ils étaient armés de carabines, l'épée à la ceinture, et le grand cimeterre attaché à la selle.

L'écuyer de Vaux marchait avec les gen ilshommes de son académie; leurs chevaux superbes étaient parés de glands d'or.

Trzeciecki, premier gentilhomme de la chambre du même ambassadeur, s'avançait vêtu d'un zupan de satin violet; son manteau sans collet était en tabis de la même couleur, doublé de martre. Il tenait à la main un marteau d'acier, dont le manche était doré. Son épée et son cimeterre couverts de pierres fines ajoutaient à l'éclat qui l'entourait; la selle, en drap de soie violet, couverte de broderies d'argent, ainsi que la housse, qui tombait jusqu'à terre, ne laissait pas moins voir l'élégance du cheval. Il conduisait vingt-quatre hommes de la chambre de l'ambassadeur, et cette marche si brillante paraissait, devenir de plus en plus magnifique, à mesure que le cortége avançait.

La compagnie de Trzeciecki était habillée de dolmans de satin jaune, très-amples, allant à merveille à ceux qui les portaient; le manteau fait en velours cramoisi, doublé ainsi que le dolman; il était garni de boutons d'or à queues d'un fil du même métal; tous montés sur des chevaux choisis, superbement harnachés. Ils étaient porteurs d'un arc, et d'un carquois de velours garni de flèches dorées.

Hornolfiniet son académie suivaient Trzeciecki; ils étaient devancés par le premier gentilhomme de l'évêque de Warmie. Celai-ci vêtu d'un zupan de satin blane bordé d'une large bande de fourrare, surmontée d'une lame d'argent. Son manteau de velours amaranthe doublé de toile d'argent. A la main il tenait une massue d'or élégamment ciselée. Seize gentilshommes formaient la suite; leur zupan était de satin gris de lin parsemé de broderies argentées; le bonnet de velours vert avec un bouquet de plumes d'autruche; leur monture ne différait pas de celle des autres; leurs armes étaient étincelantes d'or et de pierreries, et l'admiration croissait à chaque pas des nouvelles compagnies.

Un peu plus loin on aperçut Memon avec son

académie; puis six trompettes, dont trois du palatin, vêtus de zupans de satin jaune; bonnets et manteaux de drap rouge accompagnés de broderies. Les trois autres trompettes avaient des zupans de satin blanc, bonnets et manteaux en drap vert. Les banderoles des trompettes, parsemées d'or et de soie, portaient les armes de leur maître.

Bilinski, écuyer du palatin, faisait mener devant lui un cheval turc blanc de toute beauté. Il marchait lentement en balançant sa tête chargée d'un bouquet de plumes de héron. Une énorme rose de rubis entourée d'autres pierres fines couronnait son front, et éblouissait les yeux des spectateurs. Bilinski portait un costume d'une magnificence extrême, quoique les couleurs en fussent plus sérieuses. Son zupan, en satin d'un rouge pourpre, était bordé de martre brune à reflets argentés; le manteau jeté sur ses épaules était d'un velours gris-de-fer, fourré de la même martre, et retenu par des ganses d'or; de gros glands pendaient aux extrémités de ces mêmes torsades, et son bonnet était d'or mat.

La selle de son cheval turc, de brocart d'or, était parsemée d'une grande quantité de turquoises et de diamants; la housse en broderies d'or gracieusement dispersées çà et là sur le fond; la bride, la croupière et le poitrail étaient couverts de chaînons et de lames dorés si ingénieusement travaillés, qu'ils étaient aussi souples et aussi flexibles que s'ils eussent été de cuir. Ce modète des coursiers était fourré d'argent, et portait à sa selle une épée de grande dimension, dont le fourrean d'argent massif était incrusté d'émeraudes et de rubis.

A quelque distance, trois musiciens, habillés de satin de diverses couleurs, ouvraient la marche de plusieurs gentilshommes polonais, se trouvant à Paris comme voyageurs; ceux-ci étaient vêtus à la française.

Le comte de Noailles, que la princesse Marie-Louise de Gonzague avait envoyé à la rencontre des ambassadeurs, se trouvait à la tête de la moitié de l'académie du maréchal de Poix, conduite par le baron de Biron en l'absence de l'écuyer. L'autre moitié marchait sous les ordres du comte de Barrault, envoyé par la même princesse.

Le colonel polonais Szodrowski, capitaine des gentilshommes d'honneur du palatin de Posnanie, se présenta après la cour de la princesse. Il montait un cheval turc dont la robe était moitié blanche et moitié isabeline, selle de broderies couvertes de petits croissants d'argent doré. Le

colonel, vêtu de toile d'argent très-brillante, était coiffé d'un bonnet en même tissu, doublé de martre zibeline, garni de deux superbes plumes de héron; de riches pierreries en forme d'étoile, placées au-dessous du bouquet de plumes, paraissaient le soutenir.

Trois hommes marchaient à pied à ses côtés; leurs casaques dorées à la turque ne formaient également qu'une nappe d'or éblouissante; ils avaient pour armes une longue hache, dont le manche était incrusté de turquoises et d'une infinité de pierres aussi rares.

Jamais Paris n'avait vu tant de magnificence; tout le luxe somptueux d'Orient semblait s'être réuni dans cette capitale, et de quelque côté que les regards se tournassent, ils ne découvraient que l'or et les pierreries les plus étincelantes.

Alors se firent voir des seigneurs que le roi, la reine, le duc d'Orléans, le prince de Condé et le duc d'Enghien avaient envoyés au-devant des ambassadeurs. Immédiatement après parurent Opalinski, cousin du palatin; Alexandre Sielski, maître d'hôtel de l'évêque, et Stanislas Kostka, comte de Steimberg. Ils étaient habillés de justaucorps verts; par-dessus, une veste de brocart d'or à fleurs, garnie, depuis le haut jusqu'à la taille, de boutons enrichis de diamants, d'émeraudes et de rubis; leurs bonnets étaient chargés de grandes aigrettes. Ils montaient des chevaux turcs harnachés en lames d'or couvertes de diamants, ayant au cou des chaînes d'argent doré, qui les entouraient plusieurs fois.

Adrien Slupecki, neveu de l'évêque, Evariste Belzki, François Ciszwicki, Stanislas Watta, camérier du palatinat de Posnanie et maréchal de l'ambassade, étaient montés et vêtus aussi élégamment que les précédents.

Jean Traginski était couvert d'une veste de brocart d'or fourrée de zibeline, ainsi que le bonnet orné d'un bouquet de plumes de héron, dont le bas resplendissait de diamants. Son cheval turc avait une bride d'or toute façonnée; la selle et la housse de velours cramoisi étaient semées de croissants d'étoiles dorées et argentées. Son front était orné d'une enseigne de diamants et d'une touffe de plumes. Le coursier fut encore plus admiré par son adresse et son agilité, que par sa beauté et ses ornements. Son cavalier le fit mettre à genoux; il baissa la tête jusqu'à terre en passant devant le Palais-Royal; il agita son élégant panache, et parut saluer avec respect le roi et la reine placés à l'un des balcons, pour jouir du

brillant spectacle de cette majestueuse cavalcade.

On admira aussi plusieurs autres grands seigneurs, parmi lesquels se trouvèrent Morsztyn, Jean Czarny Zawisza, Orzechowski, neveu de l'évêque, et Dienheim Chotomski.

Le secrétaire de l'ambassade, vêtu avec magnificence, et fort avantageusement doté par la nature, accompagnait Roncagli, ministre résident de Pologne, dont le cheval, harnaché de velours noir, était conduit par le marquis de Miossens, licutenant des gens d'armes du roi. On vit encore Cieklinski, noble sénateur de la république de Pologne, vêtu de toile d'or fourrée de lynx, le bonnet en velours gros bleu, et monté sur un cheval arabe supérieurement paré.

Le prince Radziwill et Zamoyski, fils du grandchancelier de Pologné, suivaient Cicklinski, et étaient tous deux habillés à la française d'une manière fort recherchée.

Ce fut alors que parurent les deux ambassadeurs, ayant devant eux le sieur de Berlize, et à leurs côtés le duc d'Elbeuf et le prince d'Harcourt son fils.

L'évêque, la main appuyée sur son collègue, était revêtu de ses babits les plus beaux. Une robe de soie violette, la plus magnifique qu'on puisse voir, tombait jusqu'à ses pieds; il portait un l'onnet gris sur la tête, et avait sur l'épaule une large fourrure d'hermine doublée de satin blanc. Autour de son cou était un collier de diamants, et sur sa poltrine brillait une croix d'or admirablement travaillée.

Le palatin avait une casaque de brocart d'or, couverte de pierreries si étincelantes, qu'elles paraissalent surpasser l'éclat de celles que nous avons déjà tant admirées. Son sabre et ses étriers, couverts de saphirs d'un bleu céleste, se détachaient de la housse qui couvrait un cheval d'une rare beauté. Ses pleds avaient quatre fers d'or massif, dont l'un se détacha dans la rue, n'ayant été cloué peu solldement que pour faire preuve de luxe. Puis, venaient des carrosses parmi lesquels on en remarqua six plus extraordinaires que les autres, par l'équipage et la richesse des harnais.

Les voitures étaient remplies par les personnes de la suite de l'ambassadeur, telles que les confesseurs, les médecins, quelques Jésuites, et autres ecclésiastiques tant allemands que polonais; tous élevés aux grandes dignités.

Parmi les chevaux, il y en avait quatre turcs; vingt-trois étaient ferrés d'argent et tous magnifiquement ornés.

Ce fut dans cet ordre éclatant et unique que les ambassadeurs traversèrent presque toute la ville de Paris; c'est-à-dire depuis la porte Saint-Antoine jusqu'à la rue Neuve-Saint-Honoré, où ils descendirent à l'hôtel de Vendôme. Dès qu'ils furent arrivés, le roi les envoya complimenter par M. de Liancourt, premier gentilhomme de la chambre du roi, et la reine leur adressa le comte d'Orval, son premier écuyer.

Deux jours après cette entrée triomphale, les ambassadeurs obtinrent leur première audience; elle fut accompagnée des mêmes cérémonies qu'à leur entrée; à l'exception cependant que les principaux seigneurs furent choisis et invités par le duc de Joyeuse à monter dans les carrosses de la cour.

Tous les princes et tous les grands de la cour de Louis XIV furent prévenus de se rendre au Louvre, où résidaient Leurs Majestés. Le grandmattre des cérémonies de Rhodes accueillit l'ambassade tambour battant. Cent Suissos, commandés par le lieutenant Sainte-Marthe, étaient rangés avec un ordre parfait au pied du grand escalier du Palais-Royal. Les ambassadeurs y rencontrèrent le marquis de Chaudenler, capltaine des gardes écossaises; il se plaça devant le grand-maître des cérémonies, et les deux ambassadeurs de Wladislas IV, conduits par le duc de Joyeuse, entrêrent dans la galerie. A mesure que les seigneurs polonafs pénétralent dans la galerie, le grand-maitre des cérémonies royales les faisait placer en haie afin de laisser un libre passage aux envoyés du roi de Pologne.

Ceux-ci, après avoir respectueusement salué le roi et la reine, prononcèrent des discours en latin, et présentèrent leurs lettres de créance. Le comte de Brienne, secrétaire d'Etat, les prit des mains de Leurs Majestés, et fut chargé par elles de les déposer dans les archives du royaume.

Au sortir du Palais-Royal, les ambassadeurs se rendirent à l'hôtel de Nevers pour présenter leurs hommages à la belle princesse de Mantoue, qui voulut bien les recevoir à l'entrée d'une salle richement décorée. Ils lui parlèrent en latin, et la prièrent humblement d'accepter une croix en diamants de la valeur de 100,000 écus.

L'évêque d'Orange répondit à la harangue des ambassadeurs, et la princesse leur future reine les conduisit jusqu'au milieu de la saile où elle les quitta. Le 27 novembre 1643, elle était déjà sur la route de Pologne.

CALISTE NALENCZ-BORZEWSKI.

## L'ARRIÈRE-BAN OU POSPOLITE RUSZENIE, LA CONFÉDÉRATION OU ZWIONZEK, LA MUTENRIE OU ROKOSZ.

La phrase que M. Léon Thiessé a placée comme épigraphe à la tête de son Résumé de l'Histoire de Pologne, résume parfaitement le caractère politique de la nation polonaise, dont l'existence entière fut un long combat pour la liberté. Elle eût pu, dit M. Thiessé, comme le plus grand nombre des sociétés modernes, acheter, par le despotisme, le repos et la sécurité; mais elle ne crut pas la liberté trop chère, au prix des orages politiques et des discordes civiles. Jalouse de ses droits, jalouse même de leurs abus, elle aima mieux subir les périls d'une constitution imparfaite, que de courir les hasards d'une réforme dont le pouvoir arbitraire eut pu se prévaloir... Aussi ses annales présentent-elles un drame plein de chaleur et de mouvement Souvent on se croit transporté à Sparte, à Rome; on voit l'orageuse tribune; on assiste aux combats de la parole; on observe l'arène ensanglantée. Souvent les partis s'arment, se heurtent; il semble que la société tout entière va se dissoudre; mais bientôt, comme par l'effet d'un pouvoir magique, le calme sort de la tempête même: quelquefois, avec un sentiment de surprise, on voit une population immense se lever spontanément en masse, former une ligue, entrer en campagne, et, dans ces mouvements de guerre civile, n'exercer cependant qu'un pouvoir légal et reconnu par la constitution. La Pologne en effet est, pour l'homme accoutumé à la marche régulière des sociétés modernes, un phénomène continuel. Le désordre même y a ses règles, la guerre civile y a son code. Placée sur les confins de l'Europe civilisée, vrai boulevard du monde chrétien contre les invasions des barbares, la Pologne n'est jamais parvenue à organiser une armée permanente : elle eut en beaucoup de circonstances des soldats nombreux, mais presque Jamais des troupes régulières et disciplinées. On faisalt consister la sécurité et l'intégrité de la patrle sur la pointe des sabres; on abandonnait les ports maritimes, et on négligeait les forteresses, les regardant comme des écueils contre lesquels Indépendance nationale pouvait se briser, et

comme des instruments de la tyrannie de quelque ambiticux qui voudraient imposer des fers à la république. Tout y était libre et ouvert. - La fertilité du sol polonais appelait à l'agriculture ; les agressions des voisins et les invasions des barbares amenaient des guerres continuelles : de là deux classes différentes dans la nation : celle d'agriculteurs longtemps libres, ensuite réduits à l'esclavage; et celle d'hommes de guerre ou la noblesse. Celle-ci, combattant sous les yeux des rois, alors maîtres de toute la terre polonaise, recevait, à l'exclusion du reste des citoyens, comme partout ailleurs, des donations. des dignités et des récompenses. Tant que des rois énergiques tinrent les rênes de l'Etat, cette noblesse fut retenue dans les bornes convenables; mais à la suite du partage de la Pologne par Boleslas III, à la suite du morcellement de l'autorité suprême, à la suite de la vénalité de la couronne, le pouvoir de cette noblesse, en croissant. en envahissant tout, en pesant sur tout, rompit l'équilibre entre elle, le peuple et le trône. L'accroissement des richesses et du pouvoir d'une partie de la nation motiva l'assujettissement de l'autre, et l'ébranlement de l'ensemble. - Dès lors une seule classe constituait l'Etat, une seule classe formait la nation libre et souveraine: ces deux cent mille gentilshommes, libres et égaux entre eux, réglaient les destinées du pays, conduisaient les affaires publiques, remplissaient toutes les fonctions religieuses et civiles, et se réservaient à eux seuls le droit de porter les armes. de combattre l'ennemi et de mourir pour la patrie.

Les Polonais sont nes pour la guerre — Ils en adorent le fruit » — a dit un anoien historien. Quand l'ennemi menaçait le pays, le roi envoyait les vici, ou les ordres à la noblesse de se tenir prête à la guerre, de monter à cheval, et de se rendre sur les lieux de sa destination.

On donnait le nom de pospolite à cette levée de boucliers. Avant l'invention de la poudre et des armes à feu, quand le sort d'un combat se décidait par le choc et le conflit d'un individu avec l'autre, la dextérité, la souplesse, et la force physique que les Polonais acquéraient dans les tournois, étaient suffisantes pour les faire triompher de leurs voisins, pour défendre et étendre même les frontières du pays, D'ailleurs il était facile aux rois de réunir, au besoin, un nombre d'hommes nécessaires pour conjurer l'orage; il leur était facile de les congédier quand le danger était passé. Les victoires qu'on remporta sans peine sur l'ennemi, pendant des siècles entiers, accréditérent l'opinion que, sans avoir besoin d'entretenir une armée prête au combat, sans administration, sans finances, il suffisait de monter à cheval pour repousser l'agression. La lenteur avec laquelle s'assemblaient ces levées faisait manquer les plus belles occasions; les rébellions, les dispersions des soldats qui n'obtenaient pas leur solde, détruisaient les plus brillantes expéditions, nécessitaient des oppressions nouvelles, occasionnaient des calamités sans fin. Et quoique souvent le courage naturel du Polonais, électrisé par le sentiment du bien commun. désarmat l'ennemi et gagnat des batailles, la gloire était pour les vainqueurs, l'avantage pour les vaincus.

Toute la force militaire consistait en cavalerie qui était de trois sortes : les husards, les cuirassiers et les kosaks; l'éclat et le luxe des armures et des chevaux caractérisaient les deux premières: « Cette noblesse, dit un auteur français du xvme siècle, est leste et courageuse : elle marche couverte de peaux de tigre, de léopard et de panthère; les chevaux sont vifs et superbement harnachés; mais ces gentilshommes sont peu soumis aux ordres de leurs chefs. Ils négligent impunément de se rendre au lieu fixé par les lettres de convocation; et lorsqu'ils ne sont pas payés, ce qui arrive presque toujours, ils se retirent sans congé. Leur marche n'est pas plus régulière. Ils commettent mille désordres dans le royaume même, et comme il n'y a jamais de vivandiers dans une armée polonaise, et qu'on ne fait point de magasins, ils pillent de tous côtés. . - Władislas Jagellon, qui ne possédait pas encore la Prusse, la Poméranie, la Kourlande et la Livonie, mit en mouvement contre les chevaliers cent cinquante mille nobles; son fils Kasimir anéantit la puissance de l'ordre Teutonique avec l'appui de soixante mille nobles; et quatrevingt mille suivirent Jean Albert dans la malheureuse expédition contre les Walaques. — Comme il n'y avait pas d'organisation militaire, chacun s'équipait et s'armait comme il pouvait. - Dans la fameuse expedition de Vienne, le prince de Lorraine lit observer à Sobieski un régiment polonais, remarquable par la pauvreté de son équipement: « Ce régiment, dit le roi en souriant, a l'habitude de s'habiller aux frais de l'ennemi. • Effectivement il se distingua dans la bataille, et reparut couvert des dépouilles turques. — Ce fut sous Etienne Batory qu'on vit paraître pour la première fois, en 1578, la loi qui ordonnait aux villes, bourgs et villages royaux, de fournir des fantassins, à raison du nombre d'arpents. On forma un corps d'infanterie, composée de pobles, qui, rivalisant avec les Hongrois, fit des prodiges de valeur pendant la campagne de Moskovie. La plus grande partie de cette infanterie n'avait pas encore vu le feu, et beaucoup de citoyens de marque, comme l'atteste Karamsine, se mirent au rang de simples soldats. L'histoire ne fait plus mention de pareilles recrues.

Les rois tenaient à leur solde des soldats étrangers, dont le nombre n'a jamais surpassé quatre mille, et se composait pour la plupart des Allemands et des Bohémiens. — Dans les temps les plus florissants de la république, la garde royale ne montait qu'à seize cents cavaliers; et le roi Wladislas IV fut obligé de promettre à la noblesse qu'il n'augmenterait pas ses gardes, dont l'effectif ne pourrait aller au delà de douze cents hommes. - Cependant les Jagellons sentaient déjà la nécessité d'une armée permanente. Sigismond Jer et son fils Auguste avaient même obtenu de la Diéte que la quatrième partie des revenus des domaines royaux ou des starosties serait consacrée à l'entretien d'une armée régulière, qui prendrait le nom de l'armée du guart. - Mais l'administration de ces domaines était si mauvaise, ou plutôt les starostes avaient poussé si loin leur arbitraire, qu'un manuscrit de la Diète de 1652 atteste que de la quatrième partie du revenu des domaines royaux on ne saurait entretenir plus de mille hommes de troupes régulières ou du quart. - Sigismond Ier, suivant les avis d'Ostafi-Daszkiewi, simple paysan des domaines de Constantin d'Ostrog, mais homme d'un esprit pénétrant, et naturellement porté aux exploits héroïques, chercha à organiser les Kosaks de Zaporog, pour assurer ses frontières du midi contre les invasions des Turks et des Tatars. Batory les divisa en corps de troupes réglées, et se concilia leur dévouement par de nombreux priviléges. Les violences de l'aristocratie polonaise détruisirent ces mesures salutai-

res, et firent tourner contre la Pologne les armes de ce peuple belliqueux, accoutumé à la défendre. La charge de grand-général, organisée sous le regne de Sigismond 1er, ne devait s'exercer que durant la guerre : Batory consentit à confier le commandement de l'armée à un général perpétuel, et dépendant immédiatement de la Diète. La noblesse polonaise, instruite dans l'école de l'adversité, reconnut elle-même le besoin d'adopter les réformes administratives et militaires, que les Etats voisins avaient déjà depuis longtemps développées chez eux; mais il était trop tard, la politique étrangère épiait les moindres mouvements de cette noblesse, et tandis qu'elle paralysait ses efforts pour la formation d'une armée nationale, Pierre Ier envoyait trente mille Moskovites au roi saxon, pour les discipliner en Pologne. Enfin, lorsque les constitutions de 1717 pourvurent à l'entretien d'une armée régulière, les agents moskovites firent en sorte que toute la solde fût mise en officiers à brevet, et qu'il n'exislat pas six mille soldats sous les drapeaux. Les profecteurs de la Pologne en avaient six fois autant dans ses provinces.

Cependant la noblesse augmentait ses exigenres, à me sure des concessions qu'elle obtenuit, et désarmait l'autorité royale en lui ôtant ses plus belles prérogatives, celles de nommer le gépéralissime des armées et de faire rendre la justice au peuple; chaque noble polonzis posséduit en outre le droit périlleux d'entretenir des froupes à ses frais, et d'élever des forteresses. Ces troupes se nommaient troupes de famille, et se réunissaient, en temps de guerro, aux armées de la couronne; souvent aussi elles servaient à atisfaire les vues personnelles des seigneurs, leur dounaient les moyens de fomenter la guerre civile, et attiraient sur le pays les malheurs d'une guerre inutile et sanglante. C'est ainsi que Démétrius Wisniowiecki, cherchant à s'emparer de la Walaquie pour son compte, facilita à la Turquie les moyens d'établir sa domination dans cette province; c'est ainsi que l'ambition démesurée de Georges Mniszech entraîna la Pologne dans une guerre sanglante, en voulant placer sur le trône de Moskovie le faux Démétrius et sa fille Marine; c'est ainsi, enfin, que Georges Lubomirski, oubliant ses devoirs de citoyen et de dignitaire de la couronne, leva l'étendard de la rébellion contre son propre souverain, et vint aggraver les calamités du règne de Jean-Kasimir par une lutte fratricide.

Sans doute les rois Jagellons enssent assuré le bonheur et la gloire de la Pologne, sans cette opposition constante de l'intérêt particulier à l'intérêt national; mais tous les efforts des diétines et des diétes tendaient plutôt à perpétuer les malheurs qu'à leur porter un remède salutaire. Il s'était introduit dans ces assemblées un esprit de licence et de faction qui les faisait dégénérer en guerres civiles. La différence des religions vint y jeter d'autres germes de discorde. - Les choses en vinrent à ce point que la Diète, assemblée à Warsovie pour le choix du successeur de Wladislas IV, était sur le point de s'enfuir devant un parti de Tatars et de Kosaks, lorsqu'une dispute élevée entre eux, sur le partage du butin, obligea leur chef à faire sa retraite. Ce fut sous ces malheureux auspices que Jean-Kasimir changea son bonnet de Jésuite et son chapeau de cardinal contre la couronne vacante de son fière. Une guerre désastreuse fut suivie d'un décret politique, peut-être encore plus funeste à l'indépendance nationale: c'est le liberum veto accordé à chaque membre, en sorte qu'un seul des nonces ou députés eut le pouvoir de faire rejeter d'un seul mot toute loi et toute mesure proposées'; et qu'en ajoutant à ce fatal ecto les deux mots sisto activitatem, chacun put disperser l'assemblée générale, et, ce qui paraît incroyable, anéantir toute décision prise dans la même Diète, avec la plus calme et la plus parfaite unanimité.

Ce droit, qu'il faut bien distinguer du veto des tribuns de la république romaine, puisque celuici n'était ni aussi étendu ni aussi désorganisateur, ce droit unique dans la législation des peuples, fut quelquefois utile aux rois et au sénat, pour arrêter les délibérations d'une Diète turbulente. Mais son effet ordinaire fut de neutraliser les efforts que des esprits sages faisaient pour améliorer la constitution; et souvent il organisa l'anarchie au premier mot d'un séditieux. Quelquefois on vit celui qui voulait contrarier la volonté générale, payer de sa vie l'usage de ce privilége, comme ce gentilhomme litvanien qui fut tué à coups de sabre dans l'élection de Michel Koribut Wisniowiecki; et alors son suffrage étant réduit à rien, on avait encore l'unanimité. Hors ce moyen violent, il n'y avait d'autre parti à prendre que de convoquer une autre Diète, ou de former une confédération, qui ne devenait légitime que par la réunion des autres, et l'approbation de ses actes par le sénat, mais qui amenait souvent une espèce de guerre civile.

parce qu'il s'en formait de semblables dans les partis contraires.

L'acte de la confédération devait être déposé au greffe du district où il avait été rédigé : cet acte, signé par les divers confédérés, était rendu public, et on le présentait à la signature de tous les palatinats. Les confédérés nommaient un maréchal, délibéraient, formaient des diètes, et enfin représentaient en petit l'image de la république. Le plus grand avantage des confédérations, c'est qu'elles ne reconnaissaient pas le droit du liberum veto, Tout s'y traitait à la pluralité des suffrages, comme dans les anciennes Diètes, et personne n'avait le droit de dissoudre ces assemblées. La noblesse polonaise, en se confédérant, semblait sacrifier son indépendance aux nécessités urgentes de la patrie; elle se soumettait, pour la durée de la crise, aux contributions, au service personnel, aux règlements de police qu'établissait alors le conseil général de confédération. Cé conseil partageait l'autorité avec le maréchal général, qui exerçait une espèce de dictature; recevait les ambassadeurs, donnait des ordres aux tribunaux, disposait des biens des particuliers, des revenus des évêques, et même du roi; levait des troupes, commandait les armées, exerçait même le droit de vie et de mort jusqu'à ce que l'Etat fût délivré du danger dont il avait été menacé.

On ne doit pas confondre une confédération avec la conjuration nommée Rokosz, par un emprunt fait aux Hongrois qui appelaient ainsi leurs confédérations, étant tenus, quand le royaume était en danger, de se réunir dans la plaine de Rokosz, près de Pesth, sous peine de mort. Le Rokosz polonais était une insurrection ouverte contre le roi, soit que l'armée voulût simplement se soustraire à son autorité, soit qu'il ne pat la payer ou la faire subsister; alors les nobles, devenus maîtres absolus de leurs soldats et d'euxmêmes, s'organisaient à leur gré, vivaient à discrétion chez les habitants du pays. Un désordre effréné, des brigandages sans exemple, étaient la suite ordinaire de ces conjurations; mais hors le cas où le roi violait ouvertement le traité de son couronnement, le rokosz paraissait abominable, même aux yeux des Polonais les plus entêtés d'une indépendance absolue.

C'est ainsi que la Pologne, comme l'observe M. Thiessé, a demandé et obtenu tous les dangers d'un système électif, et toute la gloire d'une législation républicaine. Mais de la liberté sans sement de la puissance publique. Dans une situation aussi funeste, qu'un voisin ambitieux se présente, et il faut périr. > - C'est ce qui arriva à la Pologne. — La confédération de Tyszowice sanya le trône de Jean-Kasimir et l'indépendance polonaise; la confédération de Bar ne fit qu'ajouter une page brillante aux annales héroiques de la Pologne; entin le complot de Targowiça, décoré du nom de confédération, transmit à l'indignation de la postérité le dernier acte d'une aristocratie dégénérée et corrompue. -Nous ne pouvons mieux terminer cet article qu'en citant les paroles de l'auteur des Chants historiques polonais: L'anarchie put bien momentanément assoupir l'esprit belliqueux des Polonais; elle put enraciner l'habitude de désœuvrement, le dégoût d'une activité constante, le désir invincible des jouissances; mais, tout en leur imprimant ces défauts, elle a conservé, dans toute leur plénitude, la hardiesse, le noble dévouement pour le pays, et, si je puis m'exprimer ainsi, cette volonté de fer d'être une nation. Que d'exemples de ces vertus ne nous offrent pas les fastes de notre histoire! Ces grands même qui à la légère se déchargèrent des obligations et des impôts publics, toutes les fois que le pays se trouvait dans le besoin, amenaient pour sa défense des milliers de guerriers. A la Diète de Piotrkow, en 1562, Sigismond-Auguste ayant déclaré à la face de la pation que, par suite de la dissipation de ses pères, les domaines et les revenus de la couronne étaient tellement dilapidés que le roi n'était plus en état d'opposer une armée aux Tatars ni aux Moskovites, le sénat et les nonces s'approchèrent l'un après l'autre du trône, déchirant leurs priviléges, et restituant à la couronne les propriétés de la couronne.

bornes naît l'anarchie, et de l'anarchie l'anéantis-

Dans les derniers temps, on a vu avec quel enthousiasme notre jeunesse cournit aux armes l'avec quelle bonne volonté le peuple villageois saisissait les instruments agricoles pour repousser l'ennemi! avec quelle tendre libéralité la vieillesse déposait ses épargnes sur l'autel de la patrie expirante! le beau sexc, ses précieux ornements! Ils aimaient toujours la patrie, les Polonais nos ancêtres, parce que c'était une terre qui leur avait procuré les bienfaits de la liberté; et nous autres, nous l'aimons davantage peutêtre, parce que nous l'avons vue si injustement accablée, si malheureuse!

XAVIER GODEDSKI.

# GÉOGRAPHIE, STATISTIQUE.

### NOTICE GÉOGRAPHIQUE, STATISTIQUE ET HISTORIQUE SUR LES TERRES RUSSIENNES

DE LA POLOGNE.

§ 1º7. - Géographie, hydrographie, géologie, statistique.

La Pologne, comme tous les Etats de l'Europe, se partageait jadis en différentes provinces qui se résumaient dans trois parties distinctes: 1º la Grande-Pologne, partie occidentale (aujourd'hui grand-duché de Posen et, en outre, une portion du royaume de Pologne); 2º la Petite-Pologne, à l'est et au midi (Krakovie, Sandomir et terres russiennes); 3º le grandduché de Litvanie. - La Prusse royale (Dantzig, Elbing et Culm) formait un Etat régi par des lois particulières et faisait partie de la Grande-Pologne. La Prusse ducale et la Kourtande, fiefs de la couronne de Pologne et enclavées dans son orbite, étaient régies par des ducs relevant de la république polonaise. La Livonie lui appartint également, mais temporairement, et lui attira de nombreux désastres. La Valaquie et la Moldavie juraient fidélité et obéissance au roi de Pologne, quand elles avaient un ennemi sur les bras, ou bien lorsque les bospodars se disputaient le pouvoir qu'ils briguaient tour à tour à Constantinople et à Krakovie.

Abordant notre sujet, nous allons décrire celles de ces provinces qui renferment les habitants les plus rapprochés de la race polonaise par leur dérivation et leur idiome slavon, et qui forment le midi de ses vastes possessions d'autrefois; nous voulons parler des terres russiennes de la Pologne.

La Léchie, ou la Grande-Pologne, est la plus ancienne de ses possessions; vient ensuite la Crobatie-Blanche, qui s'appuie, d'un côté, aux Karpates, et, de l'autre, au San, à la Wistule et à la Piliça. Après l'acquisition de cette dernière province, vers la fin du xº siècle, la Pologne s'étendait à l'est et au midi des possessions slaves, ayant pour limites la rive droite du Borysthène et le littoral du Pont-Euxin. Cette région, la plus fertile en produits, la plus riche en souvenirs

historiques: guerres, invasions, révoltes, massacres; témoin du patriotisme le plus héroïque et des incursions les plus barbares, se présente à nos yeux sous des couleurs si vives, que nous craignons vraiment de l'aborder dans un cadre aussi resserré, tant la tâche de les rendre avec sidélité nous paraît difficile.

Si l'on prend une carte géographique d'Europe, et que l'on marque de son index le pays situé entre les 20° et 28° de longitude est du méridien de Paris, et les 46° et 52° de latitude nord, on aura devant soi la contrée que nous allons décrire. Ce pays descend du versant nord-est des Karpates et s'étend vers les rives du Dniéper et de la mer Noire. Ses eaux courent vers les marais qui forment ses limites, s'épanchent dans le Prypéç et rentrent, par le lit de ce dernier, dans le sein du Borysthène. Cette inclinaison générale vers le midi a diverses pentes, dont il est bon d'indiquer les ramifications; le cours des rivières nous aidera dans cette tâche.

Le San est le dernier sleuve, à l'est, qui sort des hauteurs des Karpates; il se dirige vers le nord afin de porter le tribut de ses eaux à la Wistule. Près de lui le Dniester (Tyras) prend naissance; il court d'abord au nord, s'arrête, décrit un demi-cercle, serpente vers l'orient jusqu'à Yampol, et de là, franchissant les cascatelles, atteint rapidement son liman (petit golfe), qui débouche près d'Akerman, dans la mer Noire. Nombre de petites rivières lui apportent leurs eaux; elles accourent des Karpates et des monticules dont Léopol est le principal. Le bassin du Dniester touche de sa tête Przemysl; de son flanc droit, les Karpates et les bassins du Pruth et du Sereth, tributaires tous deux du Danube; de son flanc gauche, les monticules de Miodobor en Podolie et le bassin du Boh; ses pieds se perdent dans les alluvions de la mer Noire.

Le Bug s'échappe des monticules de Léopol,

court vers le nord, entraîne dans sa marche rapide les ruisseaux qui lui arrivent de l'ouest, près de la ville de Nur, en Mazovie, joint le Naren à Seroçk, pour se perdre ensemble dans le vaste sein de la Wistule, sous les remparts de Modlin. Le lit de ce sieuve a peu de profondeur; il existe bon nombre de gués, et ses eaux forment des bras multipliés jusqu'à Krylow (frontière du royaume de Pologne actuel et de Wolhynie), où le lit se rétrécit et s'enfonce de plus en plus, puis il devient navigable. Ses rives sont partout abordables. La largeur moyenne du sieuve ne dépasse pas 60 toises, et il porte des bateaux du poids de 800 à 1500 quintaux. Le Bug parcourt en ligne directe 123 milles de Pologne.

Le Boh (Hipanis), dont le nom ne diffère du précédent que par la prononciation, et qu'on appelle quelquefois le Bog russien, tandis que le nom du véritable est tiré du polonais, prend sa source dans les monticules de Miodobor, près des confins de la Wolhynie et de la Podolie. Son penchant est oriento-méridional; il entraîne avec lui peu de rivières, attendu que le terrain qu'il traverse est granitique. Sa marche est rapide et son lit accidenté par de nombreuses cascades qui le rendent impropre à la navigation. Cette rivière parcourt ainsi près de 100 milles, et se perd dans le liman du Dniéper.

Le Prypéç coule de l'ouest à l'est par un pays platet le plus marécageux de la Pologne. Il forme la frontière septentrionale de la région que nous décrivons, et se grossit en route de quinze rivières, d'où dérive son nom qui veut dire : trois fois cinq (Trypiat, en idiome russien). La source des rivières qui lui affluent du midi se trouve sur le versant septentrional des monticules de Miodobor. Le Prypéç arrose 87 milles de pays, et cette rivière, jointe par le canal d'Oginski au Niémen, et par le canal de Muchawieç au Bug, sert de point central à la navigation entre la Baltique et la mer Noire.

Le Dniéper (Borysthène), le plus grand fleuve de la Pologne, forme en partie sa limite oriencale du nord au sud dans une étendue de 578 milles, dont 250 sont navigables. Sa source s'élève de 4250 pieds au-dessus de la mer où il débouche. La navigation sur ce fleuve devient parfois complétement impraticable, surtout dans la saison des eaux basses et dans la partie qui va depuis la ville d'Ekaterynoslav jusqu'à Alexan-drovsk, à cause des grands rochers qui surgissent à 10 ou 15 pieds au-dessus de la surface du fleuve et qui en obstruent le passage. Ces cataractes s'appellent, dans la langue vulgaire, Porohi ou Porogui (seuils); elles sont au nombre de treize. On a fait sauter la plus haute, et, pour les autres, on s'occupe de pratiquer des écluses. Au-dessous des Porohi, en se dirigeant vers l'embouchure, on rencontre soixante-dix îles situées sur le fleuve et habitées jadis par les Kosaks zaporogues (mot qui veut dire habitants au delà des seuils: transcataractiens). Le Duiéper débouche dans la mer par le liman de son nom. Ce liman est long de 15 lieues et large de 2 1/2; ses eaux n'ont que 8 pieds de profondeur.

Les cinq bassins du Dniester, du Bug, du Boh, du Prypéç et du Dniester entourent et arrosent, avec leurs nombreux affluents, le pays qui nous occupe. Leurs eaux se répandent dans tous les sens, et, si elles ne sont d'aucune utilité pour la navigation intérieuré, leur cours est néanmoins pour la culture d'une valeur inappréciable. En outre, elles rafratchissent l'air, excepté vers les extrêmes frontières du nord et du midi, où les eaux sont stagnantes. Les marais du Prypéç et les lacs situés dans le gouvernement de Kherson mériteraient un soin particulier de la part de tout gouvernement désireux d'assurer le bien-être et la salubrité du pays.

La région que nous décrivons est partagée en six provinces et régie par trois administrations distinctes, quasi-polonaise, autrichienne et moskovite.

La première contrée s'offrant à nous se compose des trois arrondissements du palatinat de Lublin, dans le royaume de Pologne, qui faisaient jadis partie de la terre de Chelm (prononcez : Khèlme ), et du palatinat de Belz. Ces trois arrondissements de Krasnystaw, Hrubicszow et de Zamose ont en étendae 21,860 milles carrés géographiques, et comptaient, en 1833, 318,921 habitants (1463 par mille carré): Leurs rivières principales sont : le Bug, qui forme la frontière de la Wolhynie; le Wieprz, qui court à l'ouest, vers la Wistule; Chueswa, son affluent; Tanew, tributaire du San. Le sol, marécageux vers les confins septentrionaux, offre des terrains crayenx aux environs de la ville de Chelm, bâtie sur une montagne de même nature. Plus haut, vers le midi, la forteresse de Zamosc est entourée de marais. A sept lieues à l'ouest, à Frampol, on trouve plusieurs carrières de pierre de taille, qui fournirent des matériaux pour la construction de la forteresse. L'agriculture occupe principalement les habitants; l'in- [ dustrie est presque nulle.

Neuf arrondissements de la Galicie, c'està-dire Zolkiew (faisant partie de l'ancien palatinat de Belz), Przémysl, Sambor, Lwow, Stryi, Stanislawow, Zloczow, Brzezany et Kolomyia, composaient l'ancien palatinat russien ou de Léopol, et ont une étendue de 76,865 m. c. g. avec 1,947,439 habitants (2,556 par m. c.). Ce pays, appelé Russie-Rouge, est généreusement doté par la nature; il ne lui manque que ce qui dépend de l'homme, l'industrie. Le versant septentrional des Karpates recèle dans ses fiance de riches métaux; on y trouve des mines de fer, de zinc, d'étain, de cuivre, d'argent et même d'or, qui s'échappe parfois en paillettes du flanc des montagnes, et se mêle au cours des rivières. Les sources et les étangs salés abondent; les eaux ferrugineuses, sulfureuses, aigres (aqua acidula) jaillissent de nombreuses sources; le sol produit toutes sortes de grains, et les bois couvrent un tiers du pays. (Voyez les KARPATES et LEOPOL, vol. I, p. 417 à 421, et 457 à 464.)

A l'est de l'ancien palatinat russien s'étendait la Podolie, dont les limites différaient de celles qui comprennent aujourd'hui le gouvernement de ce nom. Elle se composuit de trois districts, Kamiéniéc, Latyczow et Czerwonygrod, et était fermée à l'est par la rivière Morachwa (Morakhva) qui se perd dans le Dniester, près d'Yampol. De nos jours on a enclavé dans ce gouvernement de Podolie l'ancien palatinat de Braçlaw (Bratzlave), et on en a retranché, du côté de l'ouest, l'ancien district de Czerwonygrod, qu'on a partagé en deux arrondissements. Tarnopol et Czortkow, faisant partie de la Gallicie autrichienne.

Le gouvernement actuel de Podolie s'étend sur 730 miles c. g. de superficie, et compte 1,400,000 habitants; en y adjoignant les deux arrondissements sus-mentionnés, il en résultera que la Podolie contient aujourd'hui 85,462 m. c. g., et 1,784,789 habitants (2,089 par m. c.).

La Russie-Rouge et la Podolie furent appelées de tout temps terres où coulent le lait et le miel, et leur fertilité en toute espèce de produits natorels leur avait valu cette métaphore. La Podolie surtout abonde en grains et bétail; les bœuss et le blé géant de Podolie ont une renommée européenne.

national, fort et éclairé, pour en faire une des plus belles contrées de l'univers.

Le pays qui s'étend à l'est de la Podolie, vers le Duiéper, et qu'on nomme le gouvernement de Kitow, s'appelait jadis l'Ukraine polonaise, pour le distinguer de l'Ukraine russe, c'est-à-dire moskovite, située de l'autre côté du Dniéper, vers le Don, et qui comprend trois gouvernements, Czerniechow, Poltawa et Charkow (Kharkoff). G'est, à proprement parler, le pays des Kosaks, appelé Petite-Russie. Les Polonais le nommaient Ukraine, parce qu'il était situé sur les confins de leurs frontières; Ukraine (Ukraina) veut dire en polonais contrée située sur les bords du pays. L'Ukraine polonaise cis-borysthénienne est encore plus fertile que la Podolie; le sol n'y réclame aucun engrais, il est imprégné de salpêtre, et vivisie merveilleusement la culture du blé : pour remuer la terre, il faut atteler six et huit bœufs à la charrue, tant elle est grasse. Les pâturages fournissent une nourriture abondante aux bestiaux, qui se font remarquer, surtout les bœufs, par leurs cous énormes et leur poil gris. Les herbes y croissent si haut, que le bétail s'y cache entièrement; souvent les habitants les brûlent, afin d'étendre la culture du blé. Le mûrier vient avec facilité; depuis quelques années on s'occupe activement de la fabrication de la soie, et on a déjà obtenu des résultats satisfaisants.

Le gouvernement de Kijovie contient 936 m. c. g., et compte 1,350,000 habitants (1421 par m. c.).

Il nous reste encore à esquisser deux provinces, la Wolhynie et les Champs-Déserts, actuellement le gouvernement de Cherson et partie de celui d'Ekaterinoslav; la première au nord, la seconde an midi de la Podolie et de l'Ukraine.

La Wolhynie s'étend à l'est du Bug, vers le Dniéper, et contient les trois arrondissements russiens du palatinat de Lublin. Sur un terrain de 1300 m. c. g. on compte 1,300,000 habitants (1,000 par m. c.); on voit que la population y est moindre que dans la Galicie et la Podolie. Le sol, quoique très-fertile, n'égale point en production les provinces précédentes. En descendant vers le Prypéc, le pays devient de plus en plus sablonneux et marécageux; les bois et les pâturages permettent de se livrer avec fruit à l'éducation du bétail et des abeilles; l'agriculture, bien que négligée, offre néaumoins de grands avantages : les grains de la Wolhynie sont répu-Il ne manque à ces pays qu'un gouvernement | tes comme donnant de tous la farine la plus

abondante et la plus blanche. L'industrie s'exerce dans la fabrication des draps, de la toile, des cuirs, de la verrerie, du fer, du papier, de la faience et de la porcelaine. En 1833 on y comptait 211 ateliers, avec 3,720 ouvriers; c'est le pays le plus industriel de la Russie polonaise.

Le gouvernement de Cherson, faisant jadis partie du palatinat de Braçlaw et de l'Ukraine, puis dévasté et possédé par les Tatars et les Kosaks sous le nom de Campi Deserti (Dzikie Pole), transformé, dans le dernier siècle, en Nouvelle-Servie, du Dnieper au Boh, et en Pays des Tatars, du Boh au Dniester, métamorphosé (4795) en Nouvelle-Russie, et enfin, en gouvernement de Kherson (1802), est une vaste steppe, qui de tout temps servit de pâturages aux nombreux troupeaux entretenus par les Kosaks et les Tatars, et que les colons de toutes nations, notamment les Allemands, se plaisent à soigner de nos jours. Le sol offrirait pourtant des avantages à la culture du blé, de la vigne et de toute espèce de légumes; mais les grands frais qu'entraînent l'établissement de fermes-modèles, le manque de chauffage et de matériaux de construction. la disette d'eau douce, les sauterelles, et le vent impétueux du nord qui ne rencontre aucun obstacle dans la steppe, rebutent les agronomes les plus entreprenants. Sur une étendue de 1206 m. c. g. on ne trouve que 400,000 habitants (354 par m. c.); c'est la population la plus clairsemée. En y ajoutant le district d'Ekaterinooslav, situé à la rive droite du Dniéper, et qui appartient au gouvernement du même nom, s'étendant principalement sur la rive gauche du fleuve, nous aurons 1377 m. c. g. et 487,143 habitants.

Le chiffre total des provinces dont nous venons de donner une esquisse statistique s'élève à 545,888 m. c. g., et à 7,188,292 habitants. Nous empruntons ces chiffres aux statistiques officielles les plus récentes du royaume de Pologne et de la Galicie, ainsi qu'aux recherches de M. Schnitzler, quant à la partie moskovite; nous disons recherches, car, en Russie, les données statistiques n'ont rien d'absolu.

Les Karpates sont regardés, tant par les écrivains nationaux qu'étrangers, comme formant la tige de tous les terrains qui s'étendent au nord, au midi et à l'orient de ces montagnes. Pourtant M. Pusch, employé à la direction des mines du royaume de Pologne, après avoir exploré scrupueusement le pays, a émis sur la nature géolo-

gique de ces contrées des opinions qui contredisent les idées reçues, et ses remarques ont été approuvées par les hommes spéciaux. Nous les citons textuellement, afin que les savants étrangers puissent en apprécier le mérite : « La Podolie, dit M. Pusch, commence sur les limites de la Transylvanie, de la Bukovine et de la Moldavie, où les Karpates descendent rapide-» ment de l'est au midi. Ce pays, situé un peu » haut, forme en quelque sorte une plaine dé-» serte, sans aucune élévation et où seulement les rivières ont creusé, dans la direction du » sud-est, de profonds ravins, peuplés exclusivement par les hommes. En levant de là les yeux, il nous semble apercevoir des montagnes; mais » en nous portant sur les confins de ces vallées, nous trouvons devant nous une vaste plaine insaisissable à l'œil; les montagnes disparaissent, et en baissant le regard, nous voyons de p grands ravins, ce qui a donné au pays son nom de Podolie (en polonais, pays bas). Les montagnes de Miodobor, tracées sur plusieurs cartes orographiques, n'existent point ; leur nom sest donné au terrain élevé de Podolie entre les rivières de Boh et de Bozek, et paraît dériver de la ville de Miedzyboz, qui veut dire ville située entre ces deux rivières ; les habi- tants auront métamorphosé le nom de Miedyboz en celui de Miodobor, source de miel. La Podolie est une haute plate-forme, inclinant · vers le midi, et se perdant à l'est dans des » plaines très-basses ; son dos s'allonge entre le Dniester et le Boh, mais il est peu sensible. La plate-forme commence véritablement en Wolhynie, entre Wisniowiec, Zbaraz, Bialozorka et Kupiel, où les rivières de Zbrucz . (Sbroutsch), Siucz (Sloutsch), Horyn (Ghory-· gne) et le Boh ont leurs sources ; elle descend vers le sud et se perd sous Balta (ville frontière au midi du gouvernement de Podolie), dans la , steppe de Jedyssan. Il n'y a point, comme nous · l'avons déjà dit, de montagnes dans cette répion; mais il se trouve des élévations à l'est, dans le district de Machnowka (gouvernement de Kiiovie), d'où découlent la rivière de Tetérow vers le nord, le Ros à l'est, et le Isob au · midi, vers le Boh. Une autre position sembla-» ble se rencontre entre Balta et Krzywe-ieziore (dans le district de Balta), sur la Kodyma, d'où » s'échappent le Berezow, le Teligut et le Kuïal-

nik. La Russie méridionale est une plate-forme

» graduée, inclinant vers le midi; les cataractes

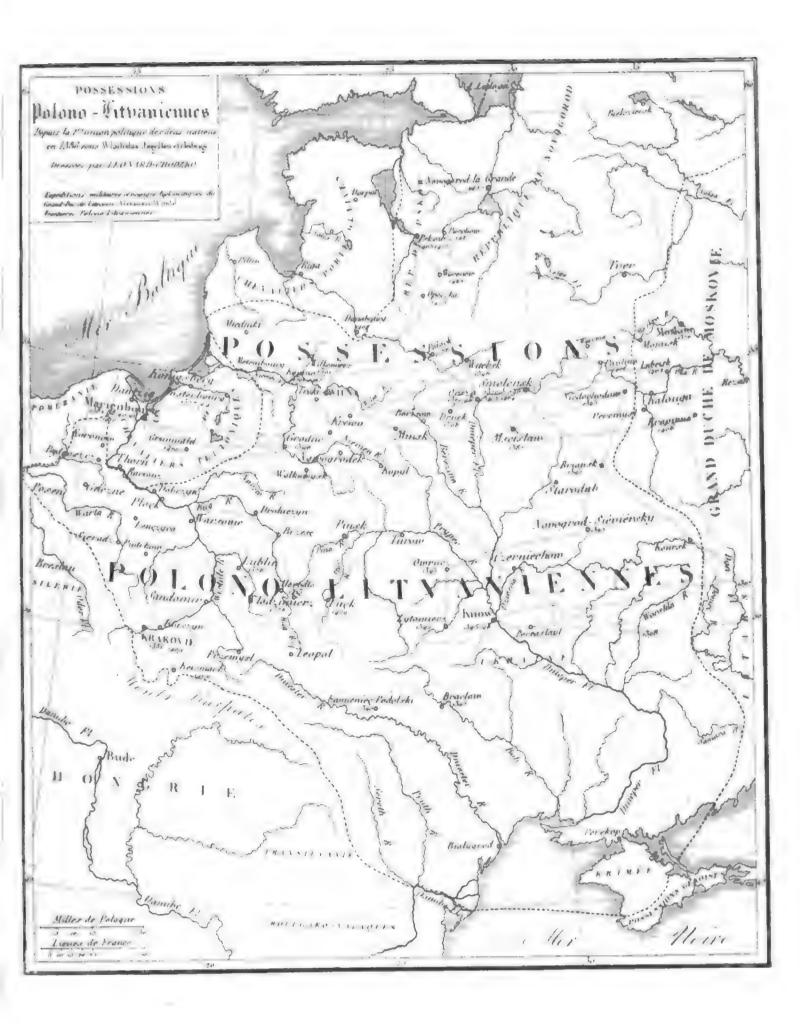

du Dniéper, du Boh et du Dniester en font preuve.

Nous devons ajouter à ces savantes recherches, que le lit granitique du Boh finit à Alexandrowka, à 10 lieues de la frontière podolienne au midi. Le sol, en descendant vers la mer, est couvert d'une terre glaise mêlée de sable, qui s'accroît rapidement, surtout entre le Boh et le Dniéper, où la sécheresse s'oppose à toute végétation. Les lles du Dniéper, au-dessus des cataractes, et le lit du Dniester dans la même ligne, indiquent assez que le terrain granitique est fini et que les alluvions commencent.

Les villes riches et importantes, et tous les lieux remarquables des terres russiennes devant avoir leurs descriptions spéciales, nous nous bornerons ici à la simple énumération de leurs noms. Ainsi, dans le royaume de Pologne (palatinat de Lublin) on trouve Chelm, Krasnystaw, Zamosc. Krylow; en Gallicie, Przemysł, Léopol, Brody, Halicz; en Podolie, Kamiéniéc, Trembowla, Mohylew; sur le Dniester, Bar, Winniça, Braçlaw, Balta; en Wolhynie, Włodzimierz, Luck, Dubno, Krzemieniec, Ostrog, Nowogrod-Wolynski, Zytomierz; en Ukraine, Kiiow, Bialacerkiew, Kaniow, Human, Zofiowka, Targowica, Czerkassy, Czehryn; dans la Nouvelle-Russie. Ekaterynoslaw (ancienne forteresse polonaise, Kudak), les cataractes du Dniéper et les îles des Kosaks zaporogues, Kherson, Oczakow, Odessa (ancien port polonais, Kaczybey) et Akerman (en polonais, Bialygrod).

Dans chacun de ces lieux la Pologne a laissé de nombreuses traces de sa domination, traces qui ne seront point perdues pour la postérité. Ce que Léopol est pour la Russie-Rouge, Odessa l'est également pour la Podolie et l'Ukraine, et Zytomierz pour la Wolhynie. Przemysl et Halicz, Bar et Targowiça, Czerkassy, Kudak et Human, Kamiéniéç et Ostrog, Kiiow et Kaniow, sont encore tout palpitants de souvenirs historiques, et leurs fastes offrent des pages pleines de faits héroïques et de revers non moins glorieux.

§ II. - Costumes, mœurs, habitudes du peuple.

Le peuple de ces contrées s'appelle, en langue du pays, Rusini, Rusniacy (Russiens, Rousniaques), qu'il ne faut pas confondre avec les Rossyanie, Moskale (Russes, Moskovites). Leurs mœurs, leurs habitudes, leur langue, leur histoire, tout diffère depuis plusieurs siècles; il n'y a absolument que la ressemblance de nom, laquelle

n'existe point pour ceux qui savent faire la distinction entre les deux langues russien ou petitrussien et russe-moskovite : les Russes la font également dans leurs écrits, oukases et recensements. On verra plus loin que le nom russe resta à ces pays par suite d'une invasion qui s'annula d'elle-même, en ne laissant que son nom, comme les Francs ont laissé le leur à la Gaule.

La population se compose de différentes nations; la noblesse est toute polonaise; les bourgeois sont en partie Allemands, en plus grande partie Juifs, et quelque peu Polonais et Russiens; par-ci par-là, on rencontre des Arméniens, peuple marchand et industrieux, des Moldaviens, des Grecs et des Russes. Le Polonais domine, le Russe tient garnison et commande, l'Allemand manufacture et défriche, l'Arménien, le Grec et le Moldavien commercent et voiturent, le Juif trafique de tout et suce le pauvre paysan russien qui, lui, travaille et chante.

Ce peuple, doté par la nature de toutes les belles qualités, l'amour du travail, l'ardeur dans le combat, le dévouement en amitié, l'insouciance et la gaieté dans la misère, est encore, surtout sous le gouvernement moskovite, traité à l'égal de l'animal, et n'est compté que pour âme, non pas ame, cette précieuse parcelle de nous-mêmes qui nous est descendue des cieux pour vivisser notre corps et ennoblir nos destinées, mais Ame qui signifie dans le langage officiel de Russie. serf, vilain. Remarquons encore que la femme n'est pas même une ame, mais une demi-ame; et s'il arrive (ce qu'on ne voit que trop souvent) à un seigneur d'engager ses ames, la banque de l'empire lui prête sur chaque serf la valeur de 200 roubles (francs), tandis que la femme ne représente à ses yeux que la moitié de cette somme, c'est-à-dire 100 roubles.

Que l'on juge d'après cela dans quel état d'abjection on tient des êtres humains, auxquels la nature a donné un terrain fertile avec profusion, un soleil pur, un air vivifiant, une imagination ardente, un cœur noble et généreux, et dont la perversité des grands de la terre trafique comme d'un vil bétail ... Là, tout respire l'amour et la vie, hors l'ame qui souffre et languit. Pourtant la nature est plus forte que toute l'astuce et la cruauté humaine; joyeux par caractère, le Russien jouit des dons heureux que lui accorda la Providence, et, quand la chaîne de l'esclavage devient par trop pesante, il demande au Ciel les consolations nécessaires; mais, malheureusement.

l'ignorance dans laquelle on le tient ne lui permet pas de distinguer la vraie foi de la superstition, et bien souvent celle-ci prédomine en lui. Il aime les contes de sorcières, de démons, de vampires; ces derniers sont l'épouvantail des jeunes filles, qui craignent pour le sang vif et pur qui colore leur visage d'albâtre et anime leur œit pénétrant.

Les songes jouent aussi un grand rôle dans les destins des belles Russiennes; c'est leur oracle infaillible, plus infaillible que les antiques prédictions des sibylles. Un songe heureux, au jour voulu, indique la figure et le nom de l'époux désiré, et après l'avoir vu durant son sommeil, la jeune fille le rencontre ensuite dans le village. Une douce familiarité s'établit; à l'aide de la croyance, des gages sont donnés, reçus, et, quand il n'est plus temps de fuir le danger, les beaux rêves dorés se changent parfois, hélas! en amères réalités... Une jeune fille devrait toujours taire ses rêves.

Le mariage est le point culminant de la vie, et les Russiennes le sentent parfaitement tout comme les autres femmes de notre planète : aussi ne négligent-elles rien de ce qui peut amener l'accomplissement du plus cher de leurs vœux. La veille de la Saint-André, afin de voir en songe l'amant promis, elles disent avant de se coucher neuf Pater debout, neuf à genoux et neuf assises; cette prière terminée, les jeunes filles répandent des graines de lin et se mettent à chanter :

Swiaty Andréiu! Ja na tehe lon sièiu. Daj mene znaty Z kim budy zhératy.

· Saint André, le jour de ta fête je sème le lin; • fais-moi savoir avec qui je dois le cueillir. •

Dans la Russie-Rouge, les jeunes paysannes vont se baigner le jour de la fête du même saint; puis, après le bain, elles s'approchent du toit d'une chaumière et en retirent les brins de paille; celle qui, par hasard, attrape un épi encore garni de ses grains, est sûre d'obtenir, dans l'année snivante, un riche époux; un épi vide annonce un pauvre mari, et la paille sans épi pronostique le célibat pour tout le cours de la même année. Ces superstitions exercent une grande influence sur la conduite des jeunes filles; mais si le présage s'accomplit, presque toujours c'est plus souvent sous le dernier rapport que sous les deux autres, c'est-à-dire sous celui de la paille sans épi.

On observe encore chez ce peuple quelques restes de paganisme, principalement dans la région située sur les bords du Dniéper, où la fête des Rusalki (les ondines slaves) jouent le principal rôle. Cette fête se célèbre le second jour de la Pentecôte; nous en reparlerons dans la suite.

Le costume des paysans russiens est simple, commode, et même, dans le midi, très-pittoresque. Dans la Russie-Rouge, en Wolhynie et en Podolie, il diffère peu de celui que portent les habitants des environs de Varsovie, excepté que l'habit ou la robe de l'homme est plus ample et d'un drap plus grossier. Il a fréquemment la forme d'un manteau, et il est alors pourvu d'un capuchon de drap suspendu à plat; on appelle ce manteau oponeza. Quand vient la mauvaise saison, les paysans s'en garantissent le visage contre le froid, en ne laissant voir que les yeux et le bout du nez par des ouvertures pratiquées à cet effet. Leurs fourrures en peau de mouton ne sont presque jamais recouvertes de drap, mais la peau tannée, lorsqu'elle est neuve, est d'une blancheur éblouissante; quelquefois on place des broderies sur les coutures. Les semmes ornent de galons en or et en argent leurs jupons et leurs par-dessus du dimanche; les jeunes filles tressent leurs cheveux et les entrelacent d'une multitude de rubans.

Rien de plus pittoresque que le costume d'un jeune paysan de l'Ukraine, surtout quand il a été employé pendant quelque temps comme Kosak au service de son seigneur. Il porte habituellement une veste serrant le corps et boutonnée par devant au moyen d'agrafes : des deux côtés de la poitrine sont des poches, piquées à raies et pouvant contenir des cartouches; une large ceinture écarlate lui serre en outre les reins : il v suspend une espèce de poche en cuir, ornée de boutons de métal et contenant un briquet ; au près de la ceinture pend un couteau maintenu par une courroie; un pantalon de toile très-large est fixé par des cordons au bas de la jambe et retombe sur la tige de ses amples bottes. Ajoutez à cela un bonnet en peau de mouton à fond de velours ou de drap d'une couleur éclatante, qui incline de côté, et orné d'un gland en or, comme les bonnets à poils des trompettes des classeurs de la cavalerie française, une bourka, on petit manteau en feutre de poil de mouton imperméable. qui le garantit de la pluie lorsqu'il parcourt les steppes à cheval, et enfin un fouet court et roide en sautoir sur une courroie qui sert d'éperon à



la monture et de déseuse contre les voleurs, et rous aurez le costume complet d'un enfant des cours de l'Ukraine.

Un grand nombre de jeunes Kosaks ukrainiens jonent d'un instrument appelé théorbe; c'est une espèce de guitare à long manche, garnie d'une multitude de cordes. Ils s'en accompagnent en chantant : bien souvent ils dansent et chantent en même temps. Leurs chants favoris, nommés dunki, sont tristes et langouroux; il en sera parlé à sa place.

Nous joignons à cet article la gravure du costume du paysan russien, comme il le porte sur le bord du Dniéper; c'est le vrai milieu des Rousniaques; ils v ont conservé leur écorce primitive. Le Russien de Lublin et de la Gallicie, plus en contact avec le peuple polonais, quoique toujours fier de sa nationalité, de sa religion, et désirant se distinguer autant qu'il peut par sa vie domestique, s'est un peu amalgamé avec ses voisins, pressé qu'il est par les colons mazoviens et allemands. Son culte grec-uni le rend plus sotiable avec le catholique qu'il rencontre fréquemment dans les églises, car la sainte Vierge de Poczaiow, aussi puissante en fait de miracles que celle de Czenstochowa (qui habitait jadis en Russie-Rouge, à Belz), prodigue également ses dons aux Grecs et aux Latins, lesquels obéissent à leurs seigneurs, paient la dime et apportent des offrandes à l'église. Le Grec-Russe qui, à la haine la plus prononcée pour tons ceux qui ne partagent pas son culte, joint le mépris, se croit seul vrai croyant; mais qui est-ce qui ne croit pas à sa perfection exclusive? D'ailleurs cet orgueil de soi-même développe aussi de belles qualités; s'il vous méprise et vous brave dans votre colère, il tous protége dans le malheur; entrez chez lui, il vous salue, vous invite à vous asseoir et vous offre ce qu'il a de meilleur dans sa chaumière de rosenux et d'argile, blanche, propre, aboutissant à un jardin où vous tronvez des fruits d'une saveur délicieuse. C'est le peuple russien de la Podolie et de l'Ukraine, ame; donnez-lui la liberté et la conscience de lui-même, et vous en ferez le peuple le plus brave et le plus loyal. L'esprit des Wolhyniens est plus sombre; dans le nord de cette province, c'est-à-dire en Poléssie, il ne jette aucun éclat : les bois touffus et les marais v absorbent les rayons du soleil; mais la bravoure, cette première vertu des Slaves, égale ses habitants aux antres de la même race.

se compose de toutes hations; c'est une colonie de tous les peuples, où les troupeaux de bonne race tiennent le premier rang. Là, le mouton. est une ame par excellence et souvent compte pour beauconp plus qu'un serf; ils sont au nombre de 250,000, selon le dernier recensement officiel (1838). La population ne s'élève qu'à 400,000 individus. Déduisez de ce chiffre les habitants des villes, les colonies libres, et vous aurez une égalité parfaite entre le nombre des ames et celui des moutons. Le seigneur moskovite s'entend parfaitement à tondre les deux éspèces.

Les Kosaks, quoique jadis possesseurs et même propriétaires de l'Ukraine polonaise, n'entrent point dans notre cadre; ils sont transplantés sor d'autres rives, et vivent au delà du Dniéper, vers le Caucase. Malgré les souvenirs qu'ils ont laissés sur notre terre, souvenirs grands et tristes tout à la fois, comme leur existence fut passagère, nous préférons parler d'eux ailleurs.

#### § Ill. - Histoire politique.

En abordant l'histoire des terres russiennes, nous éprouvons le besoin de rappeler le nom des peuples slaves qui habitalent ces contrées, avant qu'on les baptisat du nom de Russiens, dont l'origine n'est pas elle-même bien résolue dans le monde savant. Nous conduirons successivement nos lecteurs de l'ouest à l'est.

Les Crobates-Rouges occupaient le pays à droite du San, et les hanteurs du Bug et du Dniester; c'est la Russie-Rouge, avec la terre de Chelm, des temps plus rapprochés. La race des Crobates se prolongeait bien loin à l'occident, vers le midi, par les Karpates, et passait le Danube, où elle prenait le nom de Crobates-Blancs; elle forma plus tard la Petite-Pologne, et la partie slave des possessions hongroises. Au nord de la Crobatie-Rouge demeurait une fraction de ce même peuple, s'appelant Buzanie, et tirant ainsi son nom de la rivière dont il habitait les bords. Plus à l'est étaient les Luczanie, ayant pour capitale la ville de Luck, les Dulebi et les Wolhynianie (Wolhvniens), dont le nom resta à la province entière. A l'extrême est restaient encore les Drewlanie, avec leur capitale Ishorostyn. Les Polanie occupaient l'emplacement du gouvernement actuel de Kiiovie; une autre partie des Polanie habitait à l'occident, sur la Warta, où La population du gouvernement de Kherson sont maintenant les villes de Gnèzne, Posen, Kruswiça, berceaux de la nation polonaise et ancienne Léchie, nom que lui donnent encore aujourd'hui les Polanie du Dniéper, oubliant ainsi leur commune origine. De Kiiow à l'ouest et au midi, vers le Pont-Euxin, sur les rives du Dniester, habitaient les Tyrwency. Les Maggiars ou Hongrois occupaient les bords de la mer, et les Kosars s'étendaient sur les bords du Dniéper, dans le gouvernement actuel d'Ekathérisnoslav; ces deux derniers peuples n'avaient aucune communauté d'origine avec les Slaves.

Toutes les invasions des barbares vinrent de l'est et du nord; la Slavonie n'en fut point à l'abri. Tandis qu'elle lançait les nations germaniques à l'occident, elle fut elle-même attaquée par d'autres peuplades, qui, attirées comme par l'action de l'aimant, se ruaient de l'Europe sur l'Asie. Mais nous ne répéterons pas ici toutes les notions erronées ou exactes que nous ont laissées les géographes et les historiens à cet égard ; ce serait faire revivre d'inutiles et éternelles discussions, car on sait que les savants trouvent toujours et en tout matière à controverse. Au lieu donc de nous appesantir sur leurs recherches, concernant les établissements des Grecs milésiens dans ces contrées, et leur commerce avec la Slavonie, nous aimons mieux commencer tout de suite par l'époque où les Varègues s'emparèrent de ces provinces.

Les peuples slaves dispersés dans la vaste région située entre la Baltique et le Pont-Euxin, vivaient divisés en petits Etats, qui n'étaient que des communes soumises à l'action de gouvernements démocratiques. Les Varègues (Normands de l'est) parcouraient la mer Baltique, et envahissaient son littoral; peu à peu ils s'avancèrent dans le pays, et commencèrent à inquiéter la ville de Novogorod, sur le lac Ilmen, dans le gouvernement actuel de Novogorod, voisin de Saint-Pétersbourg. Les richesses de cette ville, puissante par son commerce, excitèrent la haine et l'envie de ses voisins, tandis qu'elles semaient la division parmi ses propres habitants. Cet état de choses favorisait les Varègues; de riches habitants se liguèrent avec eux, et leur adjugèrent une espèce de pouvoir monarchique et féodal, tant pour maintenir la sûreté à l'intérieur, que pour apaiser leur propre avidité. Les Varègues ne demandaient pas mieux; ils établirent bien vite leur puissance, et se mirent ensuite à piller les Novogorodiens et leurs voisins. C'est ce qui arrive toujours à deux ennemis qui

en appellent un troisième à leur aide; celui-cibat d'abord l'un par l'autre, et plus tard les opprime tous deux.

Avec les Varègues parut le nom de Russien. D'où provient-il? Quelle est sa dérivation? On l'ignore; ce qu'il y a de sûr, c'est que les Varègues l'ont appliqué (à tous les peuples slaves vaincus, soit par leurs armes, soit par leur astuce, ces deux grands leviers de la puissance moderne de l'empire de Russie.

Rurik, prince varègue, entra donc à Novogorod en 862, et y fonda sa domination. Ses lieutenants, après l'établissement de leur maître, s'en forent dans diverses contrées, afin de tenter également la fortune. Deux d'entre eux, Askold et Dir, se confièrent aux vagues du Daiéper, et descendirent vers Kiiow, ville riche et populeuse, célèbre par son commerce avec Byzance; les deux guerriers varègues parvinrent à y établir leur puissance du vivant de Rurik. On ne peut pas bien préciser la date de cette conquête; seulement on est certain qu'en 879 Oleg, lieutenant et favori de Rurik, après avoir égorgé son maître, et pris les rênes de l'Etat sous le nom de son fils Igor, arriva à Kijow, où attirant Askold et Dir dans un guet-apens, il les fit massacrer, puis établit son pouvoir à Kiiow et dans les lieux environnants.

Ce système d'assassiner et de s'emparer ensuite des biens de la victime servit plus tard de modèle aux princes qui suivirent Oleg, ce favori meurtrier de son maître. Le cadavre du prince régnant, nous pouvons le dire sans crainte d'être démenti par qui que ce soit, était toujours dans ces temps-là le plus sûr marchepied pour monter sur le trône. Et même de nos jours, combien n'avons-nous pas vu d'exemples semblables en Russie, sauf toutefois l'apparat moderne? On y met un peu plus de retenue, d'hypocrisie; jadis on tuait et on diffamait la mémoire de la victime, aujourd'hui on étrangle ou on empoisonne, puis on fait célébrer des messes pour le repos de l'âme du décédé en Dieu.

Oleg, appréciant toute l'importance de Kilow, l'embellit et y transporta de Novogorod la capitale. Le nom de russien sut donné à ces contrées, et les barques des Varègues commencèrent à fréquenter le Pont-Euxin, qu'ils appelaient Ruskie Moré (la mer Russienne). Constantinople se ressentit du voisinage des pirates, et chercha à se précautionner contre eux. Pendant que les Varègues inquiétaient le midi, ils surent attaqués à leur tour, à l'est par les Petchengues, et à l'ouest

par les Drévliens; il fallut se défendre et s'attaquer continuellement : ces combats incessants entretinrent l'esprit belliqueux des Varègues, et ne leur permirent pas de s'assoupir dans la mollesse de Kijow.

lgor, fils de Rurik, succéda à Oleg, mort en 913. Les Drévliens tuèrent Igor. Olga, simple paysanne de Pleskow, donnée pour femme à Igor par les soins d'Oleg, son tuteur, succéda à son mari, dont elle vengea la mort sur les Drévliens. Par quels movens et par quels supplices? Parcourez la chronique de Nestor, et vous frémirez d'épouvante à la lecture de pareilles atrocités. Cependant, celle qui les commettait était belle, spirituelle, aimable, et même dans un âge avancé, se trouvant à Constantinople, afin d'y être baptisée, sit tourner la tête à l'empereur d'Orient; les choses allèrent si toin, qu'elle ne put se dégager d'une promesse de mariage, que par une raillerie perfide.

Son fils, Sviatoslaf, méprisa la religion chrétienne qu'elle avait embrassée avec zèle et propagée parmi les Kiioviens, puis alla ravager l'empire d'Orient, revint à Kiiow et fut tué en 972, par les Petchengues, au-dessous des cataractes du Dniéper. Un de ses fils, Oleg, périt à la bataille d'Owrucz, en 980; un autre, Yaropolk, fut assassiné la même année par Vladimir, troisième fils de Sviatoslaf; Vladimir s'empara énsuite de la femme de son frère, et la contraignit de partager sa couche. Nestor nous apprend que ce fut un des plus grands débauchés de son temps; il possedait cinq femmes, entretenalt huit cents concubines dans trois villes de ses États, et faisait, en outre, violence à toutes les jeunes filles qui lui plaisaient. Malgré ces défauts, ce fut tout à la fois un grand monarque et un grand conquérant; il dompta plusieurs peuples sur le Danube. s'avança vers Constantinople et força l'empereur Bazile de lui donner sa sœur Anne en mariage. Avec cette dernière, la religion chrétienne du rit grec fut introduite en Russie, dans l'année 988. Par suite de l'affaiblissement qui accompagne l'excès des voluptés, Vladimir perdit de sa férocité, et l'Orient respira un peu. Les conquêtes de Vladimir atteignirent le San et le Bug, du côté de l'occident; en 981, il y fit bâtir une ville forte, et lui donna le nom de Wlodzimiérz (en Wolhynie). Les Slaves absorbèrent ainsi les Varègues, et prirent, en revanche, leur nom de Russiens.

en Léchie, dans l'année 96%, par l'influence de la princesse bohémienne Dombrowka, qui épousa le prince léchite Miecysclaw (Miécislas), anssi luxurieux que Vladimir, et guerrovant avec malheur dans le nord-ouest de la Slavonie, tandis que Vladimir s'avançait vers ses domaines. Les Czechy (Tchèkhes, Bohémiens) occupaient la Crobatie-Blanche, et séparaient, en quelque sorte, les États russiens et ceux de la Léchie.

Mais si l'orient et le midi furent pour le culte grec, le nord et l'ouest des pays slaves étaient pour le culte latin. Cette différence de culte mêlée aux noms des Léchites et des Russiens, partagea alors les États slaves de l'est en deux nations distinctes. Depuis ce temps, le Bug et le San séparèrent deux peuples de la même race, et furent témoins de luttes terribles, interrompues seulement par des tiers, et qui amenèrent l'établissement de la domination polonaise.

Reprenons le fil de l'histoire. - Vladimir mourut en 1011, et partagea auparavant ses États entre ses fils. La partie dont nous nous occupons fut divisée en trois corps de province : ceux de Kijovie, de Wlodimirie sur le Bug, et de Przémysl sur le San; la Kiiovie fut censée le principal des États russieus. La Pologne fut dominée par le bras vigourcux de Boleslas-le-Grand, qui, après la mort de son père (992), s'empara du pouvoir, en chassa ses frères, et fonda l'unité de la Léchie, transformée bientôt par lui (999) en royaume de Pologne. Avant d'en venir là, il avait expulsé les Bohémiens de la Crobatie-Blanche, soutenu une campagne contre les Russiens (932) sur le Bug, et conclu la paix avec Vladimir-le-Grand. Plus tard il fit deux expéditions contre les usurpateurs de Kiiow; mais les envahissements des Allemands le forcèrent de voler à la défense de l'occident de son empire. (Voyez t. 1, p. 35 à 40.)

Les victoires de Boleslas-le-Grand font époque dans notre histoire, et servent de foudement aux droits de la Pologne sur les terres russiennes. La Léchie, inquiétée sans relâche par la turbutence des princes russiens, occupés à se déchirer continuellement entre eux, fut forcée, à plusieurs reprises, d'entrer sur leur territoire, afin de réprimer leurs désordres (t. I, p. 58 et 120). Ces guerres et ces massacres perpétuels finirent par détruire l'unité russienne. Un prince russien pilla Kiiow en 1169, et transféra ensuite sa capitale à Wladimir, sur la Kliazma; une autre La religion catholique s'établit généralement | branche s'établit à Halicz, dans la Russie-Rouge

Kiiow resta isolée et perdit ainsi sa suprématie. Les princes de Vladimir sur la Klazma dominèrent la rive gauche du Dniéper, vers le nord, et les Haliciens la rive droite, vers le midi et l'ouest. Les Etats de ces derniers entrent dans notre cadre.

Parmi les princes polonais qui furent obligés d'intervenir dans les dissensions des princes russiens, et de les raffermir sur le trône ou bien de les en chasser, on compte Boleslas Bouche-de-Travers, Kasimir-le-Juste, Leszek-le-Blanc, et Boleslas-le-Chaste (t. I, p. 159, 295, 515, 514 et 515).

L'invasion des Tatars (1240) mit un terme définitif à ces querelles, et plaça sous la souveraineté des envahisseurs les princes russiens. Les barbares tentèrent également de dévaster la Pologne, mais leur domination s'arrêta à l'Ukraine et à la Podolie. Ils régirent leurs conquêtes au moyen de gouverneurs appelés Baskaki, mais les atrocités de ces hordes ne tardèrent pas à les dépeupler presque entièrement: on ne rencontrait plus que des déserts sans fin, des ruines et des tombeaux, sur cette terre qui respirait naguère une vie si active.

La Russie-Rouge, quoique molestée par les Tatars, les Russiens de l'est et les Polonais, fut plus heureuse, et, en dépit de nombre d'invasions, conserva ou rétablit toujours comme par enchantement son état prospère. La succession la remit définitivement entre les mains des princes polonais. Presque en même temps les Litvaniens conquéraient sur les Tatars la Podolie et l'Ukraine. (Voy. quant à l'histoire de la Russie-Rouge, l'article sur la ville de Léopol, vol. I, p. 489 et suivantes.)

Gédymin (Guédymine) défit en 1321, sur la Piérna ou Irpien, les princes russiens tributaires des Tatars, les chassa du pays, et après avoir laissé garnison à Kiiow, s'avança vers la mer Noire. Cette victoire mit le comble à la puissance litvanienne; les frontières de la Litvanie s'étendirent de la Baltique au Pont-Euxin; elles touchaient à l'ouest aux pays polonais, et à l'est aux domaines russes des princes varègues, ainsi qu'aux villes libres de Novogorod-la-Grande et de Pskow, qui avaient fini par secouer la domination des princes varègues.

Les ducs litvaniens partagèrent entre eux les pays conquis, et s'occupèrent ensuite de les repeupler. Tandis qu'ils étaient à la besogne, Kasimir le-Grand hérita de la Russie-Bouge, c'est-lagellons, à adhèrer à l'union.

à-dire du royaume de Halicz, qui embrassait avec ce dernier pays, la Wolhynie et la terre de Brzésç en Litvanie. (Voy. t. II, p. 7 et suivantes.) La Podolie et l'Ukraine appartenaient de droit au royaume de Halicz, et la noblesse polonaise ne cessa de protester contre la domination des Litvaniens, lorsque ceux-ci s'établirent dans ces provinces, et voulurent se les approprier pour jamais. Ce fut le sujet de longs débats entre la Pologne et la Litvanie (1349-1366), débats qui finirent momentanément à l'avantage des Litvaniens; l'héritage de la Pologne passa alors sous la domination de leurs princes. Luck, Wlodzimierz en Wolbynie, Brzesc et Chelm, restèrent fiefs de la couronne de Pologne entre les mains de Lubart, prince litvanien. La Podolie, soumise d'abord aux Polonais, devint, par suite des incursions des Tatars, l'apanage des princes Koryats, cousins et vassaux des princes de Litvanie. Plus tard on déposa plusieurs de ces princes, à cause de leur félonie.

Unie à la Litvanie en 1586, la Pologne punit les vassaux rebelles, et reprit la Podolie, vers 1432. Buczacki en fut nommé gouverneur, et tant que lui et ses descendants vécurent, cette province dépendit de la Pologne. En 1448, durant la diète de Lublin, et dans les diètes suivantes qui furent si nombreuses sous le règne de Kasimir IV, la noblesse litvanienne demanda qu'on lui rendit la Podolie; mais les Polonais répondirent qu'ayant été acquise à titre d'héritage par Kasimir-le-Grand, elle ne fut jamais possession légitime en d'autres mains. Cette résolution n'apporta qu'un faible remède au mal, car la Pologne, afin de garder plus sûrement sa propriété, octroya à la noblesse russienne de Podolie les priviléges des nobles polonais. La Litvanie et les pays russiens gémissant encore sons le régime féodal, il s'ensuivait que l'égalité était loin d'y régner parmi tous les membres de la noblesse, tandis que ce système n'existant point en Pologne, tous les nobles avaient droit aux mêmes priviléges. Cette égalité des prérogatives offusquait bien les kniaz (ducs) féodaux russiens et litvaniens, mais attachait en même temps la noblesse non titrée à la Pologne.

L'union des Eglises latine et grecque, accomplie vers ce temps à Florence, concourut également à poloniser les terres russiennes cis-borysthéniennes. Isidore, métropolitain de Kiiow, appela tous les Russiens, sous la domination des Jagellons, à adhérer à l'union. L'influence réunie des priviléges et du culte consolida donc la suprématie polonaise, et anéantit les divisions que l'invasion des Varègues et du rite grec avait semées parmi les races slaves.

Cependant les kniaz, lésés dans leurs intérêts, fomentèrent bientôt de nouvelles dissensions et s'emparèrent, en 1457, d'une partie de la Podolie, celle qui constituait jadis le palatinat de Braclaw, et qui s'étendait presque jusqu'à la mer Noire. Peu à peu les Tatars, profitant aussi de la négligence litvanienne, commencèrent à s'établir sur le littoral; les vastes domaines des Iazlowiecki, descendants des Buczacki, furent incendiés par eux. Les Turks conquirent Akerman en 1484, et s'avancèrent au cœur du pays. Le traité de 1533, entre Sigismond Ier, roi de Pologne, et le grand-seigneur, ramena la paix et fit prospérer la Podolie et l'Ukraine. L'union définitive de la Pologne et de la Litvanie, accomplie à Lublin en 1569, avait rendu ces pays à la Pologne, ainsi que la Wolhynie; ils furent incorporés à la province de la Petite-Pologne et formèrent cinq palatinats que nous avons décrits plus haut.

Cette jonction ne mit cependant pas fin aux malheurs de ces contrées; tous les maux qu'entraine la guerre la décimèrent sans relâche; la religion y participa bien un peu, mais ces désastres, dus à l'intolérance, n'approchèrent pas de ceux qu'enfanta l'arrogance de la noblesse secondaire, qui, en secouant le joug des grands, se mit à tourmenter le pauvre paysan et voulut le tenir constamment attaché à la glèbe. Ils oublièrent bien vite que la Pologne les gratifia de l'égalité; au lieu d'en remercier la Providence, en libérant leurs serfs, ils sévirent encore plus inhumainement que par le passé contre eux, et leur exemple encouragea en quelque sorte les exactions des nobles sur les paysans dans d'autres provinces de la Pologne.

Mais l'esprit sier et les bras vigoureux des Russiens s'opposaient énergiquement à cette oppression, et, poussés à bout, ils repandirent abondamment le sang des nobles et le leur. Sans entrer dans les détails sur les luttes et tous les combats qui ont ensanglé ces contrées, nous nous bornerons, pour le moment, à retracer simplement les diverses phases que subit le peuple de la souche dite russienne.

Les possessions polonaises dépassaient le Dniéper et embrassaient la Russie mineure, c'està-dire le gouvernement actuel de Czerniechow, de Poltawa et de Kharkow; cette partie des terres

russiennes joue aussi un grand rôle dans le récit qui va suivre. Une fois que la Pologne en fut mattresse sans contestation, elle songea à l'organiser de son mieux; plusieurs seigneurs polonais, tels que les Sieniawski, les Wisniowiecki, les Koniecpolski, obtinrent dans ce but de la munificence des rois et des diètes de vastes concessions de terres dans ces contrées : ils y fondèrent d'importantes colonies et cherchèrent à y enraciner de plus en plus la puissance polonaise. Cette tendance leur suggéra même des moyens qui ne s'accordaient pas avec la bonne politique et la justice; on opprima les paysans, on leur inculqua, par des procedés violents, l'union catholique, qu'on voulut rendre plus forte par la confirmation de Brzesc en Litvanie (1596). Si on cût procédé par les voies évangéliques, par la douceur, ou même par l'adresse et l'habileté, on eût pu espérer des résultats avantageux ; mais la fougue des intendants des seigneurs poussa tout à l'extrême. Tandis que les Juifs soutiraient au malheureux paysan son dernier denier pour l'eau-de-vie dont ils l'enivraient, eux, intendants, lui arrachaient sa dernière vache pour la redevance au maître; puis le prêtre catholique accourait réclamer la dime et ses anciennes prérogatives. Pressuré, ruiné, force était au paysan d'opposer à tant d'exactions une résistance d'inertie, et le fouet venait alors meurtrir son corps. Cet état de choses ne pouvait durer longtemps.

Les Tatars faisant de continuelles incursions sur la terre de Pologne, afin d'arrêter leurs courses, on forma, sous Sigismond Ier, une cavalerie composée du peuple de l'Ukraine et des déserteurs des diverses nations, à laquelle on donna le nom de Kosaks. Ces soldats défendaient bravement les frontières menacées et souvent même, par représailles, exploitaient les terres des envahisseurs, les Tatars et les Turks. Leur nombre s'accrut considérablement, et leurs richesses tentèrent la cupidité de leurs maîtres; on voulut les traiter tout à fait en esclaves, en paysans. Mais de braves soldats ne se laissent pas opprimer ainsi, et les Kosaks trouvèrent des nobles, mécontents ou avides de butin, qui se mirent à leur tête. De là les guerres qu'ils soutinrent contre l'aristocratie polonaise et non contre la Pologne, qu'ils estimaient toujours, comme en font foi leurs propres déclarations. Ils prouvèrent qu'ils étaient capables de se battre afin de vivre libres et, malheureusement pour l'humanité, pour se venger aussi de leurs oppresseurs. Le xvne siècle fut témoin de ces luttes sanglantes, qui finirent hélas! par l'asservissement complet du peuple russien et l'affaiblissement, d'abord de la Pologue, et ensuite par son anéantissement.

Le 6 janvier 1654, Bogdan Chmielnicki, chef des Kosaks de l'Ukraine, se mit lui et les siens sous la protection de la Moskovie. La Pologne perdit donc ses plus braves garde-frontières et tout le pays au delà du Doiéper, ainsi que la ville de Kijow; la trève d'Andruszow, en 1667, et la paix de Moskou, négociée par Grzymultowski et Oginski, en 1686, la privérent légalement de ces possessions. Une autre partie de l'Ukraine et de la Podolie passa également aux mains des Tucks, qui, en 1672, envahirent ces provinces; le traité de Buczacz, de la même année, leur en adjugea la jouissance, et le roi de Pologne, le roi Michel Korybut, s'obligea de plus à payer un tribut annuel à la Porte. Ce traité ignominieux ne fut jamais exécuté, et Jean Sobieski, par la paix de Zurawno, en 1676, en affranchit les Polonais et les sit rentrer en possession de la moitié de l'Ukraine. L'autre moitié, c'est-à-dire le gouvernement actuel de Kherson, resta, par portions égales, au pouvoir des Turks et des Kosaks zaporogues, qui se déclarèrent vasseaux de la Turquie. La Pologne perdit ainsi complétement les bords de la mer Noire, et cette brave milice, qui lui fut jusque-là d'une grande utilité. La faible partie qui lui resta au-dessous de Raszkow, sur le Dniester, ne signifiait plus rien. Les Turks conservèrent, en outre, la Podolie et la ville de Kamiéniéç jusqu'en 1669, époque de la paix de Karlowitz.

Depuis l'invasion des Musulmans, nobles et paysans quittaient à l'envi le pays, qui devint bientôt un désert sons la domination ottomane. La prospérité lui revint avec le pouvoir polonais; mais la partie basse sut à jamais ruinée.

Les Turks occupèrent la région située entre le Dniester et le Boh, appelée par les habitants Pobereze, et les Kosaks zaporogues celle entre le Boh et le Dniéper, qu'on transforma plus tard (1754) en Nouvelle-Servie, quand la Russie s'en empara au détriment de la Porte. Les Kosaks, mécontents à juste titre qu'on introduisit des étrangers chez eux, et de ce qu'on voulait les attacher à la glèbe, se soulevèrent; mais leurs tentatives de rébellion furent réprimées sévèrement par le cabinet de Pétersbourg, qui se montra plus tolérant pour leurs excursions en

Turquie et en Pologne, Leurs courses en Pologne se nomment rzezie haydamaçkie (les massacres des Haydamaçks, Kosaks); la plus mémorable est celle de 1768, où 50,000 habitants entassés dans la ville de Human et ses environs furent massacrés par ces brigands. La tzarine Catherine II, ne pouvant maîtriser elle-même les mauvais penchants de cette race pillarde, se vit forcée de la transplanter, en 1775, sur le Kouban, vers le Caucase, où elle forme aujourd'hui la milice des Kosaks de la mer Noire.

Malgré tant de désastres, il restait encore à la Pologne une partie considérable des pays russiens, c'est-à-dire les gouvernements actuels de Kijow (moins la ville avec son arrondissement), de Podolie, de Wolhynie, et enfin la Russie-Rouge, Bientôt ces terres passèrent entre les mains d'avides voisins, qui n'attendaient qu'une occasion pour déchirer le sein de la Polegue. Mai avant l'arrivée de ce moment fatal, les sentiments les plus énergiques, les plus nationaux y éclatèrent de toutes parts. Dès 1768, la confédération de Bar commença à agir contre l'empire moskovite, baptisé en celui de Russie, qui, par vengeance, déchaîna les Haydamacks sur les défenseurs de l'indépendance nationale. Puis plus tard, en 1792, quelques aristocrates polonais voyant que la nouvelle constitution du 5 mai 1791 arrachait de leurs mains le fruit des labeurs du paysan, formèrent un complot, qu'ils décorèrent du nom de confédération, à Targowiça. dans le palatinat de Braçlaw, et invoquèrent l'appui de Catherine II pour leurs insâmes menées.

A la suite du premier démembrement (1772), la Pologne perdit la Russie-Rouge, envahie par l'Autriche, qui semblait protéger les confédérés de Bar. Après la rébellion de Targowiça contre la loi nationale et le second démembrement (1795), les palatinats de Kiiow, de Braçlaw, la Podolie et la moitié de la Wolhvoie devinrent la proie de la Russie, qui excitait et soutenait de ses armes les menées des traitres. L'Autriche et la Russie recueillirent encore les fruits de leur astace et de leur force brutale en 1795, année où la Pologne cessa d'exister politiquement. Ces deux puissances se partagèrent alors le restant du butin; l'empereur d'Autriche se titra du nom de roi de la Gallicie et de la Lodomerie (de Halicz et de Wlodzimierz), mais le tzar de Moskovie garda purement et simplement son titre d'emperenr de toutes les Russies, quoique les Russies polonaises n'eussent jamais fait partie du tzarat



moskovite dont Pierre I<sup>er</sup> forma l'empire russe. Une petite partie de la Russie polonaise fut enclavée en 1809 dans le grand-duché de Warsovie, et le royaume de Pologne la conserva depuis dans le palatinat de Lublin, comme une parcelle de drap mortuaire.

Cette Russie slave (la Moskovie est une Russie slavo-tatare) partagée en trois parties, et qui aigrit l'empereur d'Autriche contre l'empereur de Russie, tandis que celui-ci n'aspire qu'à s'emparer de la Gallicie, qu'il prétend être son héri-

tage vladimirien, peut un jour offrir un vaste champ aux combats où se décidera le sort de la Slavonie occidentale; mais si, avant cette époque, le peuple slavo-russien apprend qu'il n'est le patrimoine ni des Habsbourgs ni des Hostein-Gottorp, on verra luire dans ces contrées une liberté et une civilisation dignes au plus haut point de la sympathie et de l'appui de toute l'Europe chrétienne.

Passons maintenant à la description de la capitale de Podolie.

## KAMIÉNIÉÇ-PODOLSKI.

La ville de Kamiéniéç est située sur les bords du Smotrycz, par 48° 40′ 41″ de latitude nord et 24° 45′ 45″ de longitude est, méridien de Paris. Elle est à 85 milles de Pologne (45 au degré) au sud-est de Krakovie. Bâtie sur une plate-forme entourée d'eau, tout concourait à lui donner de l'importance, et maintes fois elle servit jadis de boulevard à la Pologne contre les attaques des hordes barbares. Mais, si aujourd'hui ses défenses naturelles existent toujours, celles dues à la main des hommes tombent de toutes parts en ruines.

L'île qui sert de point d'appui à la ville se compose de couches d'argile dure et de calcaire brun; ce dernier minéral abonde, ainsi que la chaux, et a servi comme matière principale dans la construction des maisons. Le granit, recouvert par le calcaire, renferme des morceaux d'un très-beau quartz. On rencontre dans quelques endroits de l'albâtre, et l'on présume qu'un peu plus bas on trouverait du marbre. Parmi les pétrifications, le madrépore est le plus nombreux; et, par-ci par-là, on voit des couches de pierres granitiques.

La ville est donc bâtie sur un terrain pierreux, d'où lui vient son nom; Kamiéniéç, en polonais, veut dire ville en pierre. De grands rochers escarpés l'entourent au nord et à l'est, et ces masses semblent s'élancer au ciel ou incliner humblement leur front vers la terre.

Les autres monticules offrent un aspect plus riant et se prolongent jusqu'à ceux du Miodobor, où le Boh et le Bozek ont leurs sources. Çà et là l'œil admire de charmants bosquets et des bois d'une lieue d'étendne; ceux de Pudlowçe, de Zwanieç et de Kubaczow forment une ceinture d'éclatante verdure, et, dans la belle saison, les habitants en font l'objet de leurs promenades favorites.

Tout autour de la ville sont des murailles en état d'abandon; leurs bastions et leurs rondelles servaient jadis à braquer les canons. Les trois portes, situées à l'ouest, s'appellent Laçka, Ruska et Zamkowa (polonaise, russienne et du château).

Avant d'entrer à Kamiéniéç, on rencontre un petit château fort, dit château souterrain; il servait à défendre l'approche des montagnes qui entourent la ville. Ce château, déjà séparé en deux par un pont-levis, est traversé par un filet d'eau qui, de la rivière Smotrycz, parcourt un canal creusé à ce dessein. Des remparts, des bastions et des ouvrages d'artillerie environnent le château; on y arrive par un chemin escarpé, bâti en pierre par les Polonais et les Turks.

La ville possède par elle-même des rues bien droites, larges, pavées et entretenues avec beaucoup de propreté; ce qui, du reste, est facile, car le terrain est assez solide pour pouvoir résister à l'action des pluies. Les maisons portent l'empreinte du goût oriental et sont toutes bâties en pierre.

Au milieu de la place Carrée, la seule place qui existe, s'élève l'Hôtel-de-Ville, surmonté de l'aigle blanc et du cavalier armé, ancien emblème de la république polonaise. Quand on entre dans la salle de l'Hôtel-de-Ville on aperçoit l'aigle moskovite et au-dessous, une grande tablette de pierre incrustée dans le mur, avec l'inscription suivante en gros caractères:

PRO RESTAURATIONIS
SUMPTU
PALATINATUI
PODOLIÆ
GRATITUDINEM
INSCRIBIT
S. P. O. G. CAMENECENSIS
ANNO DOMINI MOCGLIV.

- Pour les frais de restauration, le sénat et le peuple de la ville de Kamiéniée inscrivent ici
- leur reconnaissance envers le palatinat de Po-

dolie, An du Seigneur 1754.
 pans les bâtiments qui entourent la r

pans les bâtiments qui entourent la place, et même dans ceux de l'Hôtel-de-Ville, se trouvent des boutiques et des magasins remplis de toutes espèces de marchandises.

Les églises constituent à Kamiéniéç, comme dans toute la Pologne, le principal ornement de la ville. Les anciens Polonais, peu soucieux des besoins de la vie matérielle, aimaient à consacrer leurs biens à la fondation ou à l'entretien de monuments pieux; et de tout temps le clergé exerça une grande influence, tant sur l'esprit de la noblesse que sur celui des pauvres paysans, ce qui lui valut d'énormes richesses, dont les gouvernements actuels s'emparèrent sans avoir égard aux clauses de la donation.

Parmi les églises de Kamiéniéc, le premier rang appartient à la cathédrale, placée sous l'invocation de saint Pierre et saint Paul. La basilique est élevée sur l'un des rochers qui environnent la ville; sa hauteur porte 200 pieds, sa longueur 140 et sa largeur 124. L'architecture en est gothique, et sa façade, tournée à l'ouest, fut restaurée par les soins de l'évêque Nicolas Dembowski; elle est surmontée d'une croix en grès, et, de chaque côté de la croix, on a placé les statues des deux saints patrons de la cathédrale. Au-dessus des portes et des armes des restaurateurs du monument, on lit l'inscription suivante : Deo G. O. M. illustrissimo, excellentissimo, reverendissimo domino Nicolai a Dembowa Gora Dembowski episcopo Camenecensi, præposito Miechoviensi, hujus basilica restauratori, capitulum cathedrale obligatam imponit memoriam anno Domini 1754.—Tout l'extérieur de l'église a l'apparence d'une nouvelle construction, par suite de travaux récents faits en 1816, époque où l'intérieur sut également restauré. Les cent cinquante piliers de la nef lui donnent un air de majesté que rehaussent encore les quatorze autels servant à célébrer l'office divin. Le maître-autel s'élève jusqu'à la voûte ; c'est un ouvrage en bois, orné en bas des statues de saint Pierre et saint Paul, plus haut de celles de saint Stanislas et saint Étienne, et au faite de celle du Père éternel. Le fond de l'autel, peint à fresque, représente la vue de Jérusalem; Jésus-Christ sur la croix, sa mère et saint Jean évangéliste, debout auprès d'elle, et sainte Madelaine, agenouillée,

en forment, au milieu de l'autel, le groupe principal.

Au nord de la cathédrale on voit une colonne

ou minaret (dzamia), élevée par les Musulmans

et assise sur un piédestal carré, haut d'une trentaine de pieds. La colonne, construite en pierre, fer et plomb, est haute elle-même d'au moins 180 pieds; elle se dresse majestueusement, et on peut circuler de l'église dans son intérieur au moyen d'un escalier de 150 degrés. Parvenu au haut de cet escalier, ou pénètre dans une spacieuse galerie régnant autour de la colonne. De cette élévation le coup d'œil est magnifique; Kamiéniée et ses environs offrent un tableau ravissant; on aperçoit même, à l'aide de longues-vues, la forteresse de Chocim, éloignée de deux milles (trois lieues et demie) et située sur la rive droite du Dniester. La colonne, qui s'élève encore plus haut, est couronnée d'une statue en cuivre de la sainte Vierge de l'immaculée conception. Ce fut durant leur séjour à Kamiéniée que les Turks élevèrent ce monument, et ils placèrent à son sommet l'emblème de leur foi, le croissant; de là, les muslemines appelaient jadis les croyants à la prière dans la mosquée qui avait remplacé la cathédrale. Quand la ville rentra sous le pouvoir des Polonais, il fut stipulé dans les clauses de la capitulation que la colonne et son croissant demeureraient à jamais où ils étaient; mais l'esprit jésuitique trouva moyen de satisfaire aux exigences de la foi, tout en ayant l'air de respecter les conventions : on fit donc fondre à Dantzig une statue de la Vierge, et on la plaça sur le signe vénéré des Turks, qui ne purent s'en facher : la lettre du traité avait été respectée.

A quelque distance de la cathédrale, on aperçoit une tombe où ont été déposés les os et les cendres des morts qui y pourrissaient jadis. Sur cette tombe une petite colonne supporte la statue de Jésus-Christ.

L'église ci-devant des Jésuites, et maintenant de l'école du district, se fait remarquer par sa belle architecture et le souvenir de ses anciens possesseurs.

L'église des Dominicains avec son cloître, fondé et bâti en bois en 1560, par les princes Koryatowicz, et construit en pierre après la retraite des Turks, par Michel Potoçki, staroste (gouverneur) de Trembowla, est également un édifice remarquable. La chaire en pierre est façonnée d'une manière pleine de goût, et supporte l'inscription turque : Allah, Allah, Resul Allah:

Dieu est Dieu, et Mahomet son prophète. Le front de l'église est orné d'une tour en pierre renfermant une horloge.

L'église des nonnes de Saint-Dominique, bâtie par les soins d'Elisabeth Cieplowska, fut reconstruite en 1713, aux frais des nonnes venues de Léopol (Lwow).

L'église des Carmes avec son cloître, détruit par les Turks, qui construisirent à sa place une batterie, fût bâtie grâce aux dons recueillis et aux dotations particulières de Michel Potocki, le même qui reconstruisit l'église des Dominicains.

L'église de la Trinité est d'une architecture fort simple. Un ange s'élève dans les airs et tient deux esclaves encore enchaînés; il offre l'image des travaux de l'ordre religieux des Trinitaires, qui avaient pour mission de racheter les esclaves chrétiens des mains barbares.

L'église des Arméniens, fondée en 1767, possède une image miraculcuse de la sainte Vierge.

La chapelle privée de l'archevêque gréco-russe renferme une belle mosaique, et est peinte dans le goût romain.

La cerkiew (église gréco-russe) de Saint-Jean, autrefois cathédrale des Grecs-unis, est remplie de goût et de majesté. Durant la domination turque, elle servit de mosquée au grand-visir.

La cerkiew de la Sainte-Trinité est jointe à un cloître de moines gréco-russes, nommés Czerncy. Ce cloître est une archimandrie ou abbaye grecque-russe de première classe.

Il existait encore jadis un plus grand nombre d'églises à Kamiéniéç; nous nous contenterons de rappeler leurs noms de Sainte-Catherine, de Saint-Paul et Saint-Pierre, de Saint-Stanislas, de la Sainte-Vierge, de Saint-Michel, de la Nativité de Jésus-Christ et de la Sainte-Croix, cette dernière derrière le château.

A une lieue de la ville et sur une montagne, près de la route septentrionale, se trouve un cimetière entouré de murailles et garni intérieurement de fossés. On y enterre les catholiques romains, les Arméniens et les Grecs-unis. Une église petite et élégante embellit ce lieu.

Plus près de la ville, on voit le cimetière grécorusse, et à une demi-lieue d'elle, en arrivant de Zwanieç, on rencontre du côté du château le cimetière des réformés : il est entouré de murs et bordé de tilleuls.

Le reste de Kamiéniéç n'offre rien qui mérite d'attirer notre attention. Nous mentionnerons seulement les sources d'eau salée qui se trouvent

dans plusieurs endroits de la ville et même dans des cours particulières. Un puits taillé dans le roc, près de l'église de la Trinité, en renferme une des meilleures et des plus abondantes; une autre source existe du côté du château, et une troisième au delà de la porte russienne.

Kamiéniéç est la résidence d'un évêque catholique et d'un archevêque gréco-russe, ainsi que des employés civils et ecclésiastiques du gouvernement de Podolie. Elle possède une école de district, des séminaires catholiques et grécorusses, et une institution de jeunes demoiselles. On y compte deux pharmacies, l'une privée et l'autre qui appartient au comité de l'administration générale des hospices, résidant à Kamiéniéç. Elle renferme également un hôpital pour les malades et les alienes; le général Witt mit à la disposition de ces derniers un vaste et ágréable jardin. Il y a encore une société de bienfaisance composée de dames nobles, qui secourent les pauvres à l'aide de fonds recueillis par des quêtes, des concerts et des spectacles d'amateurs donnés au profit de l'humanité souffrante.

De temps à autre des acteurs de profession viennent réjouir les habitants, et c'est toute la vie intellectuelle de Kamiéniéç, car le reste du temps on ne s'occupe que de commerce et d'industrie.

Les Arméniens ont établi de grandes mégisseries, où l'on prépare plus de seize cents pièces par an. Deux chapelleries, une savonnerie dans le faubourg de Karwassary (probablement Caravansérail des Turks), et deux tuileries, voilà pour le surplus des fabriques et manufactures qui comptaient en 1820 deux cents ouvriers.

Le commerce se fait avec les villes marchandes du pays, telles qu'Odessa et Berdyczow, pour les étoffes et autres marchandises, et pour les vins, avec la Hongrie et la Moldavie. Le système de douanes adopté par la Russie et vexatoire pour le commerce, empêche son développement dans les pays frontières de l'empire; aussi Kamiéniéç, jadis forteresse, ne jouit-elle d'aucune importance sous ce rapport. On n'y voit point de marchands de la première ghilde ou classe, mais seulement ceux de la seconde et de la troisième, qui ne sauraient lui donner l'apparence d'une forte place commerciale.

C'étaient autrefois les Arménieus qui s'occupaient principalement de négoce, mais depuis que les Juifs se sont introduits à Kamiéniéç avec les Moskovites, en 1795, ils ont battu en retraite, ne pouvant lutter contre le mauvais vouloir des gouvernants et la concurrence de leurs protégés.

En 1822 on y comptait six cents maisons et huit mille habitants, dont les Juiss formaient la moitié. Le rapport officiel de 1830 porte la population jusqu'à quinze mille cinq cent quatrevingt-dix-neuf individus; mais ce dernier chiffre nous paraît exagéré.

La fondation de Kamiéniée ne date que du milieu du xive siècle, malgré toutes les dissertations des chroniqueurs en faveur de l'ancienneté de cette place, et le lieu où on a élevé la ville s'appelait jadis Klepidawa et Petridawa. M. Laurent Marczynski, prédicateur à la cathédrale, et dont l'ouvrage nous a fourni de nombreux renseignements, présume que le premier nom vient des Grecs, qui visitaient souvent la Podolie, et qui, par suite des bois qui entourent Kamiéniéc, et des brigandages que l'on y commettait, ont pu lui laisser ce nom de Klepidawa, formé du mot grec kleptys, voleur. Quant à celui de Petridawa, c'est au latin qu'il a recours; il le fait dériver de petra, pierre, ce qu'on peut lui accorder sans hésitation.

Après la conquête de la Podolie par les Litvaniens, un des fils d'Olguerd, le prince Koryat, en fut nommé gouverneur; et, selon le chroniqueur Mathieu Stryikowski, les quatre fils du prince chassant un jour dans les environs, aperçurent un site qui leur parut favorable pour établir une position fortifiée. Ils y firent donc bâtir un château, à l'ouest de l'île où s'élève la ville, sur la pente du rocher, et l'entourèrent de murailles garnies de meurtrières et de bastions. La ville fut ensuite fondée sur la plate-forme de l'île. Quand positivement et comment? on l'ignore; seulement les chroniques nous apprennent qu'afin de peupler la nouvelle cité, le prince Georges Koryatowicz, hospodar et prince de Podolie, octroya, en 1374, à la ville et à ses habitants, divers priviléges et dotations en forêts et terrains. Il établit aussi un tribunal de municipalité où les bourgeois devaient vider leurs affaires litigieuses.

Les Arméniens sont des bourgeois de Kamiéniéç les plus anciens et les plus estimables, car ce sont eux qui s'y établirent les premiers, et qui, par leurs capitaux autant que par leur industrie, donnèrent de l'importance à l'endroit. Les rois de Pologne savaient récompenser et exciter leur zèle, et les nombreux priviléges dont ils jouissaient en font preuve. En 1443, Jean de Czyszow, castellan et staroste de Krakovie, lieute-

niens de Kamiéniée le privilége de commercer, dit : « Ce privilége n'est point une faveur nonvelle, attendu que lesdits Arméniens ont prouvé
par-devant les seigneurs polonais et par des
documents authentiques, qu'ils avaient obtenu
du roi Wladislas Jagellon, d'immortelle mémoire, la confirmation des anciens priviléges
dont les Arméniens jouissaient sous la domination des princes de Podolie, tels que de vendre
les draps et autres marchandises; et que ce
glorieux monarque ordonna unx starostes et
palatins de Kamiéniée de soutenir et protéger
les droits des Arméniens à cet égard.

nant du roi en Pologne, octroyant aux Armé-

Les Polonais et les Russiens participaient aussi aux droits de bourgeoisie. La ville était divisée en trois parties; l'Hôtel-de-Ville et son cercle appartenaient aux Polonais, qui avaient un président, proconsul, et des échevins, consuls; les Arméniens et les Russiens occupaient le marché et la partie du nord : ils avaient également leurs magistrats séparés, c'est-à-dire leurs maires, nommés par le roi de Pologne, et leurs échevins

Ces trois nationalités ayant des droits distincts, chacune d'elles tirait de son côté, et cherchait à faire valoir ses priviléges au détriment des deux autres. Ensuite, les maires nommés par la couronne avaient un penchant particulier à vouloir abuser de leur autorité, et de là des plaintes, des récriminations retentissant sans relâche autour du trône. Cet état de choses porta, en 1491, le roi Kasimir IV à laisser temporairement aux bourgeois le libre choix de leur principal magistrat, et celui-ci fut investi du pouvoir de juger les affaires criminelles et civiles des Russiens; nul autre n'avait le droit de s'immiscer dans leurs différends, et la tâche des starostes se bornait à apaiser les querelles de la noblesse de Podolie et aux affaires de police.

Chaque roi, en montant sur le trône, confirmait les privilèges accordés par ses prédècesseurs, ou en octroyait de nouveaux. Nous passerons sous silence l'énumération de ces privilèges, d'ailleurs peu importants, et qui concernaient la libre fabrication de la bière, de l'hydromel et de l'eau-de-vie, pour arriver aux améliorations notables et aux événements administratifs de la cité.

Un Arménien, nommé Narsès, fit, en 1638, les fonds nécessaires pour le percement d'un puits au milieu de la ville; mais ce fut seulement sous la domination turque qu'elle se trouva approvisionnée d'eau potable; de nos jours encore, on

ne se la procure que moyennant un prix assez cher, vu la grande élévation de Kamiéniéç audessus de l'île qui l'entoure.

En 1512, la ville fit un procès aux possesseurs des bois voisins, afin de pouvoir y jouir de ses droits de coupe réglée, droits qui lui avaient été accordés dans de certaines proportions, du temps où ces bois appartenaient à la couronne. Malgré l'opposition des propriétaires, la diète de Piotrkow décida en faveur de la ville; Sigismond Ier, en 1518 et 1525, et Stanislas-Auguste, en 1765, confirmèrent de nouveau ce privilége; mais les possesseurs nobles trouvèrent toujours moyen d'en empêcher l'exécution. Ajoutons en passant que jadis, alors que l'omnipotence de la noblesse polonaise existait, l'exécution des arrêts judiciaires rendus contre elle ne pouvait avoir lieu par les gagnants qu'avec l'assistance de leurs voisins et amis; la sentence rendue, il fallait la faire exécuter à ses risques et périls : or, comme les nobles seuls avaient le droit de porter des armes, il s'ensnivait: qu'eux seuls également, à peu d'exceptions, obtenaient justice. Kamiéniéc ne pouvait rassembler une armée tout exprès pour s'assurer la jouissance de quelques mesures de bois; il lui cut fallu soutenir chaque fois une guerre en règle contre la noblesse voisine, qui, dans ces sortes d'occasions, savait toujours se prêter un appui charitable et mutuel. Donc, et en dépit de son privilége, la ville dut payer le bois dont elle eut besoin.

En 1594, Sigismond III, le roi le plus catholique de Pologne, défendit aux Juiss de s'établir soit dans Kamiéniéc, soit dans ses environs; le séjour même temporaire des enfants d'Israël ne pouvait dépasser trois jours, sous peine d'amende et de prison, tant on craignait les rapprochements avec cette race, qui est regardée comme la lèpre du pays. Entrés furtivement à Kamiéniéc en 1699, et chassés de nouveau en 1750, les Juifs ne parvinrent à s'y établir définitivement qu'en 1795, lors de la domination des Moskovites. Depuis lors, et par des moyens pécuniaires, qui sont seuls tout-puissants sous le gouvernement russe, ils acquirent même le droit de bourgeoisie, et siégent dans les tribunaux municipaux, où leur fanatisme et leur astuce corrompent toute justice en faveur de leur coreligionnaires.

Jean-Kasimir, pour récompenser les habitants de la valeur qu'ils avaient montrée durant le siège de Kamiéniéç par les Kosaks, les Hongrois et les Suédois, dota les maires et éche-

vins de la propriété des terrains situés hors des barrières. En 1670, le roi Michel Wisniowiecki, en reconnaissance des mêmes services, octroya à la ville les priviléges de Léopol, et ordonna que le maire (bourgmestre) ne serait plus choisi par les citoyens, mais que le conseil serait présidé à tour de rôle par tous les membres composant le magistrat (municipalité).

Après la remise de Kamiénieç à la Pologne par les Turks, Auguste II décréta la création d'un corps de francs-tireurs, à l'instar de ceux de Krakovie et de Léopol, et il lui octroya des priviléges analogues. Des prix furent établis pour les tireurs qui visaient le mieux à la cible.

Stanislas-Auguste permit aux magistrats de porter des armes, et consacra 30,000 florins à la réparation des fortifications. Il ordonna en même temps que le commandant de Kamiéniéç fût noble; et, à cette occasion, la ville fit graver sur la porte du château la légende suivante: Optimus princeps in pace bello prospiciens, securitati publicæ MDCCLXXI. Le meilleur des princes songeant à la guerre pendant la paix, à la sécurité publique en 1771. Stanislas ne prouva point par la suite qu'il sût défendre ce qu'il fortifiait si bien, et l'inscription resta comme un sarcasme de l'incapacité de ce roi indolent.

On institua en 1785 une commission boni ordinis, qui, après cinq années de graves délibérations, et entre autres objets de grande importance, décida que l'habillement noir appartiendrait exclusivement aux magistrats, et que tout particulier yêtu de cette couleur paierait l'amende. La justice se fit donc toute noire.

Tels sont les fastes administratifs de la ville forte de Kamiéniéç. Pour l'état présent nous n'avons rien à y ajouter, sinon qu'en 1812 l'empereur Alexandre décida qu'à l'avenir Kamiéniéç cesserait d'être regardée comme place fortifiée; aussi depuis ce moment l'aspect militaire n'anime plus la ville, qui, ne pouvant s'élever par le commerce, garde sa position, et attend une occasion propice pour servir de nouveau la cause nationale.

La Podolie et tout le pays russien que nous avons décrit plus haut furent tourmentés sans relâche par des guerres, des invasions et des massacres. Longtemps Kamiéniéç sut se mettre à l'abri de ces terribles luttes, tant sa situation était admirable et l'esprit de ses habitants parfait. Lorsqu'en 1621 le sultan s'approcha d'elle, et qu'il vit ses nombreuses défenses, il demanda à un des siens qui l'avait rendue si forte. • Dieu,

répondit le guerrier. — Eh bien ! que Dieu l'attaque, » reprit le sultan, et il passa outre. En 1633 et 1656, les ¡Tatars et les Kosaks investirent la ville, mais ils levèrent bien vite le siége à l'approche des Polonais.

Ge que la force tenta vainement, la trahison, ou plutôt la négligence et de mesquines rivalités l'accomplirent. Michel Korybut, le plus faible de nos rois, régnait, et, vrai fantôme de monarque, cherchait inutilement à dominer la turbulente noblesse de Pologne. Profitant de ces discordes, Mahomet IV envahit en 1672 l'Ukraine, et menace ensuite la Podolie; le grand-maréchal Jean Sobieski envoie aussitôt des renforts à Kamiéniéc, mais le commandant, imitant la désobéissance du grand-maréchat envers son souverain, refuse tout secours, et la ville ne tarde pas à être assiégée. Il lui fallut capituler, et, le 29 septembre, l'armée ottomane prit possession de Kamiéniée; Mahomet IV fit son entrée à cheval dans la cathédrale, comme jadis son prédécesseur, Mahomet II, entra dans l'église de Sainte-Sophie à Constantinople.

Les nobles et les prêtres quittèrent Kamiéniéç; il n'y resta que les Arméniens. Tout fut rebâti ou rasé, et les Turks lui donnèrent l'aspect oriental, qui s'est conservé en partie jusqu'à nos jours.

Jean Sobieski chercha vainement en 1675 à reprendre Kamiéniéç sur les Turks, qui rendirent en 1676 la moitié de l'Ukraine aux Polonais, mais gardèrent la Podolie et la ville qui nous occupe. Jacques Sobieski, fils du roi, ne fut pas plus heureux dans ses efforts pour reconquérir Kamiéméç que son père. Les chances étaient pourtant plus favorables, et les Turks, battus près de Vienne et culbutés tant de fois par le grand Sobieski, n'eussent pas fait trop de résistance; mais la désunion qui régnait dans le camp polonais vint ranimer leur courage. Les deux généraux en chef, Jablonowski et Potocki, disputèrent au prince Jacques le commandement de l'armée, qui, en l'absence du roi, devait pleine obéissance aux dignités dont ils étaient revêtus. Force fut un prince de céder, car la noblesse polomaise défendit toujours opiniatrément ses prérogatives, dut même le bien de l'Etat en souffrir.

Malgré ces écheos soccessifs, Jean Sobieski ne

désespéra cependant pas de la reprise de Kamiéniéç, et il fit construire dans ce but les fameux remparts de la Sainte-Trinité, situés à 2 milles de la ville (4 lieues) au sud-ouest, et à 5,4 de lieue de Chocim, forteresse turque sur le Dniester; il voulut couper toute communication militaire entre les deux points. Mais la mort vint l'arrêter dans sa noble entreprise, et priver la Pologne et le monde chrétien de l'un de ses plus vaillants défenseurs; Jean III termina ses jours en 1696, à Willanow, à 2 milles de Warsovie.

Son successeur, Frédéric-Auguste III, électeur de Saxe, s'obligea par les pacta conventa à racheter de ses propres deniers Kamiéniéc, des mains des Turks; il tint sa promesse, et par la paix de Karlawitz en 1699, la terre de Podolie et Kamiéniéc rentrèrent au pouvoir des Polonais.

Depuis cette époque jusqu'à l'invasion des Russes, la ville jouit d'une certaine tranquillité, si ce n'est pourtant en 4769, année où l'évêque du lieu, Adam Krasinski, chaud promoteur de la confédération de Bar, la mit quelque peu en émoi. Mais la stricte neutralité du général Witt, commandant et partisan du roi Stanislas-Auguste, sut réprimer l'ardeur des habitants; grâce à elle, ni Russes ni Polonais n'envahirent la ville. Dans le vaste mouvement national qui grondait à ses côtés, Kamiéniéç demeura telle qu'un rocher au sein de la mer orageuse, et dont la fougue de l'onde frappe en vain le granit.

De nos jours, la guerre de 1834 y réveilla le vieux patriotisme polonais, et le district de Kamiéniéç fournit cinq cents colontaires à l'armée nationale. On ne profita pas malheureusement de l'enthousiasme d'alors, et pour s'être trop fié à la justice de notre cause et à la sympathie des nations amies, on succomba, mais avec gloire l.. Comme toutes les autres parties de la Pologne régénérée, la Podolie éprouva les effets de la vengeance moskovite; plusieurs milliers de membres de la petite noblesse de province furent traînés en Sibérie, et la ville gémit sous le jong d'une forte garnison, dont l'entretien reste le plus souvent à la charge de ses malheureux habitants.

A. SLOWACZYNSKI.

## SOUVENIRS HISTORIQUES.

## STANISLAS LE PECHEUR.

(Évenements de 1809.)

Après la bataille de Raszyn (19 avril 1809), où huit mille Polonais commandés par le prince Poniatowski combattirent avec succès contre quarante mille Autrichiens, Ferdinand, archiduc d'Autriche, proposa une convention où il fut décidé que les Polonais évacueraient la capitale, et qu'elle garderait une parfaite neutralité à la sortie des troupes.

L'armée polonaise, réduite à six mille braves, se retira avec les munitions, emportant seulement avec elle ce qui pouvait lui être nécessaire durant la guerre qui venait de s'allumer. Les sénateurs s'assemblèrent, ils résolurent avec les ministres, le conseil d'État et les autorités nationales de se joindre aux soldats, afin de partager leur sort en les aidant à sauver la patrie du danger qui la menaçait. Déjà la cavalerie et l'artillerie saxonnes s'éloignaient de la Pologne pour retourner dans leur pays, et cet abandon imprévu, loin de décourager les Polonais, semblait accroître leur ardeur.

Le 21 avril 1809, le soupçonneux Ferdinand ît son entrée à Warsovie, accompagné de son état-major. Le quartier général autrichien fut entouré de canons et de postes innombrables, qui se relevaient fréquemment. Cet appareil de défense confirma la mésiance qu'il avait toujours manifestée contre les citoyens les plus connus par leur patriotisme, et les patrouilles qui parcouraient la ville pendant la nuit prouvaient que le séjour qu'il s'était choisi n'était pas aussi paisible qu'il l'avait supposé.

Poniatowski traversa le pont de bateaux construit sur la Wistule; il le sit abattre après son passage, et s'établit dans le faubourg de Praga. Par cette disposition, les espérances de Ferdinand furent trompées, car il s'attendait à ce que le prince se rendit auprès de Frédéric-Auguste, roi de Saxe et grand-duc de Warsovie. De son palais, Ferdinand regardait avec un sentiment d'étonnement cette poignée d'hommes dont le maintien sier et l'attitude martiale semblaient déser son armée, en n'opposant à tant de sorces réunies, que la seule valeur qu'inspire l'amour

de la patrie! Assailli d'inquiétudes, redoutant de nouveaux revers, Ferdinand se tint sur ses gardes, et se disposa à répondre aux premières attaques.

Poniatowski fit lancer des bombes à Warsovie. afin que l'ennemi apprit à respecter la garnison de Praga; il envoya en même temps un parlementaire à l'archiduc, pour le prévenir qu'il commencerait la destruction de la ville par son propre château, si les Autrichiens osaient l'attaquer dans cette position, et l'archiduc convint avec le prince que la prise de Praga du côté de. Warsovie serait interdite. Cette adhésion presque forcée au vouloir de Poniatowski nuisit beaucoup aux projets de Ferdinand, qui, surpris de sa faiblesse, honteux encore de sa défaite, malgré la multitude de ses soldats et la bonne organisation de ses régiments, résolut de traverser la Wistule et de livrer l'assaut aux Polonais. Le désir qu'il avait de les vaincre, la gloire dont ils s'étaient couverts par leur résistance, animaient en lui une soif de vengeance que son amourpropre ne pouvait plus endurer. En comparant ses forces aux leurs, le triomphe était certain, et quelques milliers d'hommes lui disputeraientils plus longtemps la victoire?

Mais l'impérieux Autrichien ne savait pas ce que peut l'âme sur la force du bras? Il ignorait que l'amour de la patrie rendait les fils de la Pologne invincibles, et que leur devise à tous est de vaincre ou de mourir en braves!

Le silence est souvent le précurseur d'un grand événement! La tranquillité régnait déjà dans la ville, quoiqu'il ne fût que neuf heures du soir; et ce calme apparent, dans lequel était plongée la capitale, n'était interrompu que par les wer da (qui vive) des sentinelles autrichiennes placées de distance en distance sur les bords de la Wistule.

Au milieu d'une obscurité profonde, un homme s'avança dans le quartier des poissonniers; il arriva à la porte d'une pauvre petite maison habitée par un pêcheur et sa famille. L'étranger, satisfait de n'avoir point été arrêté pendant sa course, frappa avec vigueur à une porte bâtarde qui s'ouvrit aussitôt. . Jésus-Christ soit loué! ditil en pénétrant dans ce simple asile. - Amen, répondit le maître du logis, qui pria son bôte de s'asseoir près d'une large cheminée où brûlaient les restes d'un bateau saccagé la veille par l'ennemi. - Ecoute, Stanislas, aimes-tu ta patrie? - Si je l'aime! ò seigneur, pourquoi vous permettez-vous de m'adresser une pareille question! N'avez-vous donc rien appris, monsieur, sur Stanislas le pêcheur, qui vous le fit connaître assez pour éviter de le blesser dans ce qu'il a de plus cher au monde? Depuis l'âge de seize ans, j'ai servi mon pays; mais à la bataille de Zielençe, gagnée en 1792 par notre prince Joseph (Poniatowski), un chien de dragon moskovite a tellement fait le moulinet avec moi, qu'il a fini par me couper deux doigts à la main droite. Cet accident m'a laissé sans consolation, et je gémis chaque jour d'avoir perdu l'espoir de mourir sur le champ de bataille. - Rassure-toi, mon brave, il est encore des moyens de servir ton pays; le prince Poniatowski... -Ne me parlez pas de ce traitre, interrompit brusquement le pêcheur; je croyais, ainsi que toute la nation, qu'il était notre protecteur, notre sauveur. Eh bien! qu'a-t-il fait? Il abandonue lachement Warsovie, et regarde sans doute d'un œil paisible les volées d'Autrichiens qui commencent à se trouver si bien à l'aise dans notre chère capitale. - Erreur que tout ceci! tu es mal informé, tes reproches deviennent injustes, repartit le mystérieux envoyé; le prince n'a quitté Warsovie, que parce qu'il lui était impossible de la défendre pour la conserver, et les conditions qu'il a prescrites à Ferdinand suffisent pour le réhabiliter dans ton opinion; sa conduite est digne de tout éloge, et rappelletoi que s'il bivouaque aujourd'hui à Praga, c'est qu'il observe les manœuvres de l'ennemi; c'est qu'enfin.... Mais je perds des moments précieux à disserter. Dis-moi, encore une fois, aimes-tu ta patrie?—Par le Saint-Esprit! pourquoi me reiterer cette question? Ne vous ai-je pas fait connaître mes sentiments, et ne savezvous pas que lorsqu'il s'agit de la Pologne, la même réponse se trouve dans le cœur de chacun de ses fils? si vous êtes comme moi dévoué à sa noble cause, ne m'interrogez plus et disposez de ma vie!.... - Ah! je me reconnais dans toi-même, tu es le brave qu'il me faut, écoute mes instructions : « Le sort de la Pologne en-» tière dépend de cet écrit; si tu le remets de-

» main à midi, entre les mains du gouverneur de Praga, tu sauves ton pays; tu lui rends l'indépendance, et tes compatriotes n'oublieront jamais l'étendue de ton sacrifice. - Ne savezvous pas, dit le pêcheur, que le pont est détruit; les bateaux sont brûlés ou occupés par l'ennemi, et toutes les communications sont interceptées? - Je n'ignorais pas ces obstacles, mon cher Stanistas, et je t'ai trouvé seul digne et capable de les surmonter. - Que Dieu nous protége! s'écria le patriote, après un instant de réflexion; oui, je partirai. Donnez-moi ce papier. Si je suis vivant, il sera à Praga à l'heure que vous m'indiquez; si je meurs, dit-il en élevant les yeux vers le ciel, mes vœux seront exaucés, car je mourrai pour mon pays! . - L'étranger lui pressa la main en silence, ce serrement muet fut la seule garantie que l'inconnu désirait. — Ils échangèrent encore quelques paroles; le dévoué pêcheur consia sa famille à celui qui l'en séparait, et ajouta : « Si je meurs, promettezmoi de pourvoir aux besoins de ma femme et de mes enfants; ils dorment maintenant, mais demain, cette nuit peut-être, ils n'auront plus de père!..... Stanislas fut rassuré par un regard de l'étranger, ils s'embrassèrent, et l'inconnu disparut, >

La nuit, avec son manteau d'ébène, répandait ses voiles sombres sur l'astre argenté en le dérobant parfois à la vue des mortels; de temps à autre, la lune paraissait à travers les nuages avec ses reflets blanchâtres, et se mirait dans les eaux de la Wistule dont le bruit des ondes, se frappant sur ses bords, amortissait les coups que Stanislas donnait à sa frêle barque pour la détacher de la rive afin de remplir sa mission.

Le vent de minuit devait seconder son entreprise périlleuse; quand tout à coup tombant dans l'eau, la lourdeur du bateau éveilla la sentinelle attentive: Wer da! s'écria-t-elle, et aussitôt de toutes parts fut répété ce cri d'alarme.

Les soldats furent prêts; leurs manteaux blancs, mèlés aux ombres de la nuit, les faisaient ressembler à ces spectres que l'imagination se crée pendant la terreur. Quelques bateaux conduits par les Autrichiens atteignirent Stanislas, qui fut arrêté, amené devant le commandant du poste. Un interprète arriva bientôt pour interroger le téméraire; les vêtements du pêcheur furent visités scrupuleusement; une chemise, un pantalon de toile, une ceinture de laine composaient son habillement; ses pieds étaient

nus, et un grand chapeau convrait son front cicatrisé. Tout fut enlevé, et Stanislas resta maître de son secret. Quel prodige!

Le dépôt confié au pêcheur échappa ainsi à l'œil scrutateur des Autrichiens: Stanislas portait à son cou un christ de bois d'aloës, dans lequel était un creux où l'on pouvait mettre des reliques; dans ce moment, il renfermait cet écrit, non moins saint, le salut de la patrie, qui promettait encore à tout un peuple un jour de résurrection!

Stanislas répondit à l'interprète que sa famille était restée depuis deux jours sans manger, ce qui l'avait décidé à essayer de prendre quelques poissons, et que le temps lui avait paru plus propice la nuit que le jour. Cependant, malgré cette déposition, la barque du malheureux fut brisée, et lui-même jeté au corps-degarde.

On comprendra aisément l'effroi de Stanislas en voyant monter le soleil sur l'horizon; chaque rayon lumineux le faisait tressaillir, et, ne pouvant dompter son impatience, il tenta de s'évader. Après bien des sollicitations, il obtint du commandant la permission de se promener à une certaine distance. Mais quelle fut l'indignation du pêcheur, lorsqu'il apprit qu'il resterait prisonnier jusqu'à midi! Que faire?

Arrière! s'écria une sentinelle, voyant Stanislas au bord du fleuve, occupé à examiner son cours.—Arrière! « répéta le soldat, en colère de ce que son avertissement ne produisait aucun esset; et Stanislas n'entendait rien. L'homme au manteau blanc s'approcha du prisonnier, le repoussa avec brutalité, lorsque Stanislas, sortant de sa rêverie, lui dit: « Que le diable t'emporte!» et le saisissant vigoureusement, il s'élance dans la Wistule avec l'Autrichien, et ils disparaissent tous deux sous les flots.

commanda à son tour l'officier, embarrassé et indécis. Au même instant, trente coups atteignirent les deux objets flottant sur la surface. Un bateau s'approcha après cette détonation meurtrière; le premier corps fut celui du soldat ennemi, et l'autre..... le chapeau de Stanislas! Où est-il? se demandèrent-ils réciproquement. Mais personne ne put satisfaire à leur question.

Pauvre Stanislas! sa mort est infaillible, il ne leur échappera pas! Quelle que soit la direction qu'il prenne, il doit périr..... Le fleuve est large de près de 300 toises; son milieu est couvert de sable : les barbares l'accableront de balles; et s'il suit le cours de l'eau, il sera épuisé de fatigues, il ne pourra reprendre haleine; hélas! il faudra succomber!... Les instants s'écoulent, les yeux sont dirigés sur lui, ils aperçoivent le pêcheur: mille coups partent ensemble, mille coups le manquent. On charge à mitraille la pièce de canon la plus proche; un nuage de poussière brûlante obscurcit l'endroit où l'on découvrit le malheureux. — Il est là, sans doute, haletant entre la douleur et la mort; mais il faut attendre que la fumée soit dissipée.

L'anxiété n'était pas seule pour les Autrichiens; de la vieille cité, à un étage élevé, un homme avec une longue-vue braquée sur la rive droite de la Wistule, observait avec une attention désespérée cette scène déchirante, et le péril que courait le pauvre pêcheur, rampant sur le sable, pour se dérober à l'acharnement de l'ennemi. Que va-t-il devenir? Nos espérances serontelles cruellement décues? « Seigneur, s'écria l'homme à la lunette en entendant ce craquement horrible, sauve la Pologne! » et la lunette lui tomba des mains..... Pourtant il la reprend, ses regards hésitent à fixer la place où furent dirigés les coups; il est en proie aux tortures les plus pénibles, car si Stanislas a été frappé, l'inconnu mystérieux du quartier des poissonniers n'entrevoit plus de salut pour sa patrie!

O miracle! ò bienfait de la Provideuce divine! le fidèle pêcheur est parvenu à l'autre bord; une perche surmontée d'un linge blanc est le signal convenu avec l'étranger. Stanislas respire encore, la Pologne sera sauvée, et les cloches de Praga célèbrent à midi la nouvelle transmise par l'acte héroïque d'un vrai fils de la Pologne! La suite appartient à l'histoire; le lecteur goûtera seul les sensations qui l'auront ému, et il conviendra, les larmes aux yeux et la joie dans le cœur, que ce sacrifice et ce dévouement sont dignes d'un enfant de Warsovie!

Le commandant de Praga, instruit des choses de la plus grande importance, s'engagea le même jour, 25 avril 1809, à livrer la fameuse bataille de Grochow, où le général autrichien Mohr fut battu complétement. Cette victoire, une des plus décisives de cette campagne, refoula l'ennemi loin des bords de la Wistule, et six semaines après les Autrichiens étaient chassés du grand-duché de Warsovie.

JEAN RZEWUSKI.

## DANTZIG,

#### CAPITALE DE LA POMÉRANIE POLONAISE.

La Wistule, en roulant ses caux à travers les fertiles contrées de la Pologne, réfléchit trois cités polonaises sur trois principaux points du fleuve : l'antique et monumentale Krako e s'élance non loin des sources de la Wistule; la moderne et élégante Warsovie la domine au milieu de son cours; la commerciale Dantzig semble protéger son embouchure dans la Bultique. Nos lecteurs connaissent déjà Krakovie et Warsovie; aujourd'hui nous leur ferons connaître Dantzig, et le tableau de cette trilogie wistulienne sera complet.

Aspect général, impressions.

Gdansk, en polonais; Gedanum, en latin; Dantzig ou Danzig, en allemand et en français, est située au 54° 21' 5" de latitude, et 16° 18' 45" de longitude géographique. Deux petites rivières, la Radunia (Radaune) et la Motlawa (Mottlau), traversent la ville, pour se jeter par la rive gauche dans la Wistule, qui porte le tribut de ses eaux dans la Baltique à peu près à 2 lieues plus bas. La ville ne s'élève au-dessus du niveau de la mer qu'à 43 pieds.

On remarque à Dantzig les édifices qui se rencontrent ordinairement dans les villes grandes et riches. Cependant, l'aspect général en est triste, car les rues y sont étroites et les maisons bâties lourdement, dans l'ancien goût gothique mixte. Mais autant l'intérieur est peu remarquable au premier abord, autant les dehors sont délicieux et pittoresques. Il est peu de cités en Europe qui présentent, dans leurs alentours, des paysages aussi riches et aussi variés. Tous les voyageurs se sont comme entendus pour admirer et célébrer la beauté pittoresque des environs de Dantzig; d'un côté, disentils, on croit voir la Hollande en miniature, et de l'autre, un abrégé des vallées des Alpes. A chaque pas, enfin, on trouve des sites qui semblent retracer aux yeux de l'observateur les beaux paysages de l'Italie. Mais pourquoi faut-il que la nature n'ait pas mis le climat de Dantzig en harmonie avec une position aussi heureuse?

Les Dantzikois ne jouissent réellement de leurs magnifiques environs que pendant trois ou quatre mois de l'année.

Le baromètre y est extrêmement variable. La température s'élève ordinairement de 20 à 22 degrés Réaumur pendant l'été; on l'a vue monter jusqu'à 30, mais rarement. En hiver, le froid est habituellement de 18 à 20 degrés au-dessous de zéro; on le voit souvent descendre jusqu'à 26 et 28. La situation de la ville, dans un terrain bas et presqu'en entier marécageux, en rend le séjour malsain pendant les fortes chaleurs. Toutefois, en temps de paix, la population y est florissante, et la mortalité peu considérable.

La rivière de la Mottlau, qui va se jeter dans la Wistule à la queue des glacis de la ville, sert de canal de communication pour les bâtiments marchands qui arrivent à Dantzig et qui en partent. Un bras de cette rivière forme une île nommée Speicherstadt. La Mottlau est très-utile à la défense de la ville, en ce qu'elle entretient le système d'inoudation créé autour de son enceinte.

Le port de Dantzig est formé par l'embouchure de la Wistule et désendu par les forts de Munde ou Weichselmunde et de Westerschanze. La rade, ou ce qu'on appelle proprement le golse de Dantzig, consiste dans une partie de la mer qui se trouve abritée contre les vents du nord par la langue de terre sur laquelle est située la petite ville d'Héla. Les sameux werders (Zulawy) forment une île basse et sertile entre la Wistule et la Mottlau.

Des vergers, des jardins, des maisons de campagne, des magasins, le mouvement des voitures, des charrettes, des bateaux et des vaisseaux, annoncent déjà à une certaine distance qu'on va voir une cité industrieuse, opulente et populeuse.

Les mœurs des Dantzikois offrent des traits estimables. Comme tous les habitants y sont ou commerçants ou manufacturiers, on voit partout l'activité de l'industrie et le calme des passions. En même temps, les relations commerciales qu'ils entretiennent avec toute l'Europe ont contribué à polir leurs mœurs, et ils ne sont pas

do tout étrangers nux 'charmes des heaux-arts, des lettres et des sciences. Il n'y à presque point de père de famille qui ne procure à ses enfants me édumtion conforme à sa fortune. Les jeunes demoiselles surtout s'adonnent à l'étude des langues; à la musique, à la danse, au dessin. Les jeunes gens se forment par les voyages.

Dans nette ville, les bons et les manyais citoyens sont très-peu mélés, et très-faciles à distinguer. L'intérêt général y soulève l'indignation publique contre tout individu qui manquemit d'honneur et de probité. D'ailleurs on y voit fort peu de ces germes de discorde qui éclatent souvent dans des capitales. Là, rien ne donne le droit de dominer les autres; ni les talents, ni les richesses, ni même les services rendus à la chose publique : l'égalité républicaine, qui peut-être restreint l'élan de quelques génies supérieurs, étouffe aussi beaucoup de vices et beaucoup de folies au moment même de leur naissance. Les Dantzikois ne souffrent pas de mendiants dans leur ville, parce qu'il y a des moyens d'occupation dans leurs nombreux ateliers publics, des asiles pour les infirmes dans leurs excellents hôpitaux, et des moyens d'amendement pour les vagabonds dans une maison de correction supérieurement organisée. L'institution d'une maison d'enfants trouvés empêche les assassinats d'enfants nouveau-nés, qu'on n'y voit jamais abandonnés dans les rues, comme il arrive quelquefois dans d'autres grandes villes.

Une circonstance qui contribue puissamment à éloigner la misère et la corruption, c'est que les priviléges exclusifs du commerce et de l'indestrie sont absolument incommes. Chacun exerçant librement la profession qui lui convient, fait prespèrer également la chose publique et ses affaires particulières. S'il arrivait qu'un méchant banne se trouvât élevé à une magistrature, il serait forcé de devenir probe; autrement son élévation n'aurait pas une longue durée, surtout s'il était négociant : ses confrères se disputeraient l'honneur de le renverser.

Quant aux jouissances de la vie, on y fait de fettus comptueux. La mode vent que toute famille aisée ait une maison de campagne avec un le jardin. On se couvre des étolles les mieux conditionnées et des meilleures pelleteries du nord. Les meubles sont souvent magnifiques. On a de belles bibliothèques, de superbes chevaux, et beaucoup de domestiques proprement veus. Mais ce luxe est mesure sur les revenus; il se montre dans des objets solides et utiles. Les femmes n'y ont point le droit de ruiner les familles et n'en sont que d'autant plus estimables et mieux aimées; c'est à leur influence qu'on doit de voir l'ivrognerie bannie des festins de Dantzig, où règne une gaieté douce et peu bruyante; rien d'ailleurs de plus ravissant que les petites réunions des jeunes gens des deux sexes pour faire de la musique.

# Coup d'œil historique sur la Poméranie polonaise.

Avant d'aborder l'histoire de la fondation de la ville de Dantzig et des événements dont elle fat témoin, il est essentiel de parler de cette partie de la Poméramie polonaise dont Dantzig fut le chef-lieu. D'ailleurs l'intérêt national réclame le redressement des torts par les preuves authentiques qui renversent victorieusement les envahissements et les prétentions erronées du cabinet de Berlin; sur cette province éminemment polonaise; et en attendant que le sabre fasse triompher nos droits, notre plume ne se lassera point de protester contre leur violation, et de réclamer la réunion de toutes les parties de l'antique république polonaise si iniquement détachées par les puissances voisines.

Avant le démembrement de 1772, la Poméranie se subdivisait en dix districts. Selon le système teutonique, on changeait les noms slaves-polonaisen termes germaniques, et les chefs-lieux des districts de Gdansk, Tozew, Nowe, Swieç, Tuchol, Gluchow, Mirachow, Puçk, Koscierzyn et Skorzewo, prirent dans les livres et sur les cartes géographiques les noms de Dantzig, Dirschau, Newenbourg, Schwetz, Tuchel, Sclochau, Mirchau, Putzig, Behrendt, Schoneck. Les deux autres districts de Lawenbourg et de Butow cessèrent d'appartenir à la Pologne depuis 1657.

Le palatinat de Poméramie avait pour frontières, au nord la mer Baltique, à l'est la Wistule, au sud la Kuïavie et la Grande Pologne, et à l'ouest la Marche de Brandebourg.

Le nom de Poméraniens, qui veut dire habitants des côtes, n'est conqu que par les écrivains du xi siècle, et celui de Poméranie, qui veut dire région maritime, ne l'est que par ceux du xip. Le premier prince des Poméraniens connu est Wortislas ou Wracislaw, en 1125, époque de l'introduction du christianisme en Poméranie; c'est ce Wortislas qui est la souche connue de la maison des ducs de Szczecin (Stettin). Ce prince laissa deux fils, Kasimir et Boguslas. Ces premiers descendants de Wortislas s'agrandirent à l'occident de l'Oder, vers le Mecklenbourg, et vers la Moyenne-Marche de Brandebourg d'anjourd'hui, où ils propagèrent la religion chrétienne. Ces deux frères furent créés princes par l'empereur Frédéric Ler, sous le titre de ducs des Slaves, environ vers l'an 1180. On dit qu'ils régnèrent à Demmin sur la Penne, qui était une de leurs conquêtes sur les Wilques ou Wilcy, Slaves idolâtres, jusqu'au xue siècle. Les descendants de cette famille y régnèrent jusqu'en 1637, année de leur extinction.

Quant à la maison de Poméranie qui a régné à Dantzig, elle descend d'un staroste ou gouverneur, appelé Sambor, qui vivait vers l'année 1175. Sambor était gouverneur pour le roi de Pologne, Kasimir-le-Juste, d'une province qui s'étendait le long de la Wistule, et qu'on appelait la Marche de Dantzig, mais qui ne faisait pas encore partie de la Poméranie. Swientopelk, fils du petit-fils de Sambor, gouverneur de la même province vers l'année 1212, épousa la fille d'un autre gouverneur, nommé Janus, qui commandait en Kassubie; et après la mort de son beau-père, Swientopelk s'empara de cet autre gouvernement vers l'an 1220. La Kassubie (Kaszuby), province de la Pologne, s'étendait entre la Persante et la Léba, et cette région maritime était appelée aussi Poméranie.

Vers la même époque (1220), Swientopelk s'allia avec Wladislas, dit le Cracheur, duc de Poznanie. Ce prince, expulsé alors de son Etat par un autre Wladislas, dit le Haut, son oncle, épousa une sœur de Swientopelk, nommée Hélinga, et quelques années après, Swientopelk, aidé de ce beau-frère, se révolta contre Leszek-le-Blanc, roi de Pologne, à qui appartenaient les provinces de Dantzig et de Poméranie ou de Kassubie. Leszek marchait pour réduire Swientopelk, lorsqu'il périt près de Gonzawa en 1227 sous les coups meurtriers de Swientopelk, laissant pour successeur un fils âgé de six ans, appelé Boleslas, connu depuis sous le nom de Chaste. Profitant de ce meurtre, Swientopelk usurpa la souveraineté dans ces gouvernements; il s'affermit dans cette usurpation pendant la minorité de Boleslas, et prit le titre de duc de Poméranie, qu'il transmit à son fils Mszczug (Mestvinus). (Voy. T. I, p. 296.)

Après la mort de Mestvin les provinces de Kassubie et de Dantzig revinrent à la Polo-

gne sous le titre de duché de Poméranie. Il y avait à l'époque de la mort de Mestvin deux princes descendus deWortislas Ier, dontl'un s'appelait Boguslas IV et l'autre Othon ler. Le premier de ces princes régnait à Demmin, l'autre à Stettin. Ils étaient tous deux fils de Barnim ler et petit-fils de Boguslas II, qui lui-même était petit-fils de Wortislas Ier. Ces princes, qui ne portaient pas le titre de ducs de Poméranie, mais celui de ducs Slaves, et celui des villes où ils régnaient, n'élevèrent point de prétentions à la succession du duc Mestvin, ne croyant pas sans doute avoir droit à d'anciens domaines de la couronne, usurpés assez récemment par Swientopelk, et que la Pologne n'avait cédés à Swientopelk og å son fils par aucun traité. Si quelqu'un avait pu disputer à Przémyslas, duc de la Grande-Pologne et depuis roi de Pologne, la succession du duché de Poméranie, c'eût été Wladislas-le-Bref, qui était le plus proche héritier de Leszek-le-Blanc et de Boleslas-le-Chaste, sur qui la Marche de Dantzig et la Kassubie avaient été usurpées.

Le duché de Poméranie fut possédé tranquillement par la Pologne pendant les règnes trèsagités de Przemyslas qui fut assassiné par les marquis de Brandebourg Othon et Jean en 1296; de Ottoacre Wenceslas, qui gouverna le royaume par ses lieutenants, et de Wladislas-le-Bref, qui succéda à Wenceslas en 1305. Les choses allérent ainsi jusqu'à la rébellion des Szwença, famille puissante et turbulente, qui appelérent en Poméranie, non les ducs Staves, mais le marquis de Brandebourg Voldemar d'Anhalt, vers l'an 1509, et dans le temps où Wladislas-le-Bref était occupé à recouvrer la Grande-Pologne, que les ducs de Silesie avaient envahie depuis 1303, Voldemar, auquel les Szwença avaient livré la ville de Dantzig, en fut chassé par Bogusz ou Boguslas, gouverneur du château, aidé par les chevaliers Teutoniques, à qui Konrad, duc de Mazovie, avait donné un établissement sur les frontières de la Prusse et de la Mazovie, environ quatre-vingts ans auparavant. Mais ces auxiliaires s'emparèrent eux-mêmes de Dantzig ainsi que des principales villes le long de la Wistule, en 1310. Tous les voisins se jeterent alors sur la Pomeranie: les chevaliers envahirent à peu près ce qui composait ce palatinat avant l'année 1772; les marquis de Brandebourg, ce qui composait, à la même époque, la partie septentrionale de la Nouvelle-Marche, le long de la

Drawa ou Drage; et les ducs des Slaves s'emparèrent de ce qu'on appelait les duchés de Kassubie et de Wenden ou de Vandalie, connus antérieurement sous le nom de Poméranie de Stolpe ou duché de Stolpe. La partie du duché de Poméranie envahie par les chevaliers Teutoniques, et qui seule conserva long temps le nom unique de Poméranie, fut cédée à cet ordre par Kasimir-le-Grand, par un traité passé à Kalisz en 1543; mais par un autre traité passé à Thorn en 1466, cet ordre la rétrocéda à la Pologne, sous le règne de Kasimir IV, fils de Wladislas - Jagellon. C'est alors que cette province fut érigée en palatinat de Poméranie.

La partie usurpée par les marquis de Brandebourg, et possédée par les électeurs de ce nom, ne leur avait jamais été cédée par aucun traité. Celle dont s'étaient emparés les ducs des Slaves leur fut maintenue par la permission tacite des rois de Pologne, avec lesquels ces princes contractèrent souvent des alliances, sans cependant qu'aucun acte ait jamais légalisé ce démembrement. C'est à cause de cette partie du duché de Poméranie qu'ils ajoutèrent à leur titre celui de ducs de Poméranie. Après l'extinction de la maison des ducs des Slaves, cette partie du duché de Poméranie passa aussi aux électeurs de Brandebourg et prit le nom de Poméranie brandebourgeoise.

Nous avons déjà dit qu'en 1343, la Poméranie fut cédée par Kasimir-le-Grand aux chevaliers Teutoniques; mais que, lors du traité de Thorn de 1466, l'ordre Teutonique la restitua à la Pologne; ajoutons que le traité d'Oliwa de 1660 lui en confirma la paisible possession. Ainsi, depuis 1290 jusqu'en 1772, c'est-à-dire pendant près de cinq siècles, il ne se trouva ni duc de Stettin, ni électeur de Brandebourg qui prétendit avoir des droits sur le palatinat de Poméranie, ou qui contestât ceux de la Pologne; et cependant Frédéric II, dit le Grand, l'envahit dans le premier partage de la république, mettant en avant de prétendues preuves historique sabriqués par le cabinet de Potsdam. Cette circonstance est d'autant plus remarquable que ce même Frédéric, quand il écrivait ses Mémoires sur le Brandebourg, qualifie d'injuste toute entreprise sur la Poméranie et la Prusse polonaise.

Histoire de Dantzig; événements mémorables.

D'après toutes les probabilités, la ville de Dantzig se trouvait originairement à l'embou-

chure même de la Wistule: mais avec le temps les sables amenés par le courant du fleuve firent alluvion au rivage, et insensiblement la ville se tronva éloignée d'à peu près deux lieues de la mer, ou de Weichselmunde. Selon les chroniqueurs de la Pologne, la fondation de la cité est attribuée à Wizimir, prince de la première dynastie polonaise de Lech, et qui au viie siècle faisait la guerre avec les Danois. C'est avec les bras des prisonniers danois qu'il fit élever une ville, et de là le nom de Dansvik, qui signifie port ou golfe danois. Selon d'autres écrivains, cette fondation ne daterait que du temps des guerres de Waldémar Ier, roi de Danemark, qui y établit, entre les années 1160 et 1170, une colonie danoise. Une troisième version bien plus reculée porte, qu'environ trois siècles avant l'ère chrétienne, un roi des Goths, nommé Bireck, courant la mer Baltique avec ses vaisseaux, voulut s'assurer de l'embouchure de la Wistule, et y éleva un petit fort auguel il donna le nom de Gothen-Schantz, qui signifie fort des Goths. Autour de ce fort il ne tarda pas à se former plusieurs établissements de pécheries, qui y trouvaient un abri et une protection contre les incursions des pirates. Ces établissements attirèrent eux-mêmes d'autres classes d'habitants; et le commerce, toujours à l'affût de ce qui peut lui convenir, changea promptement le hameau de pêcheur en une ville. Entin, la quatrième version veut que, près du château élevé sur la montagne de Gradowa, s'élevait un village nommé Wick. Dans le château demeurait un certain souverain vandale ou slave qui s'appelait Hadgel. Comme il n'était pas aimé, un jour que l'on dansait à Wick, on surprit Hadgel et on le tua; et de là, Dantzwick. Toutefois nous n'affirmons rien, nous reproduisons les opinions de nos devanciers, et nous laissons aux lecteurs le choix de ces origines.

Quant aux faits historiques, ils sont positifs. Depuis le règne de Boleslas-le-Grand (992-1025), jusqu'à celui de Boleslas-Bouche-de-Travers (1102-1159), et dans les guerres qui eurent lieu dans cet espace de temps, la ville de Dantzig figure souvent, quoique sans importance réelle, parce que la ville de Stettin était un point principal, où le commerce de la Pologne se débouchait plus avantageusement. Mais depuis l'époque du partage de la Pologne entre les fils de Boleslas-Bouche-de-Travers, en 1139, les Allemands envahissaient journellement les pos-

sessions polonaises, et la Poméranie subissait leur influence. Les gouverneurs de cette province, nommés par les monarques polonais, ne restaient pas toujours fidèles à leurs serments; de cette manière, l'un d'eux, Swientopelk, nommé par le roi Leszek-le-Blanc, se révolta et voulut être indépendant. Leszek se préparait à le punir, lorsque Swientopelk l'assassina à Gonzawa en 4227.

Mestvin, l'un des descendants de Swientopelk, étant mort sans postérité, donna en 1290 la Poméranie à Przemyslas, duc de Posen; mais celuici, étant déjà roi de Pologne, fut assassiné par les marquis de Brandebourg, qui en 1307 envahirent même Dantzig. Toutefois la citadelle de Dantzig et sa garnison restèrent fidèles aux Polonais. Les Teutoniques, qui étaient déjà établis en Pologne, promirent de prendre fait et cause pour la Pologne, et marchèrent sur Dantzig pour en chasser les Brandebourgeois; mais, au lieu de cela, ils font leurs propres affaires; ils entrent à Dantzig (août 1508), c'était l'époque d'une grande foire; ils se jettent traîtreusement sur la population, et dix mille victimes des deux sexes sont immolées à leur rage.

Afin de mieux garantir les résultats de leurs usurpations, les chevaliers Teutoniques élevèrent des remparts en 1342; toutefois, ces précautions n'empêchèrent point la reddition de Dantzig en 1410. En cette année, les Teutoniques, complétement battus dans la mémorable bataille de Grunwald et Tannemberg, furent forcés de remettre Dantzig à Wladislas-Jagellon. En 1452, les chevaliers parvinrent à s'en réemparer; mais, en 1454, la ville rentra dans la possession paisible de la Pologne, et en 1466, par le traité de Thorn, toute contestation quelconque des droits de la Pologne fut à jamais écartée.

La ville de Dantzig resta longtemps heureuse et florissante sous la domination bienfaisante des rois des Polonais. En effet, ils la comblèrent de prérogatives et de priviléges, l'affranchirent de tous tributs onéreux, reconnurent son indépendance civile, lui donnèrent le droit d'entretenir des troupes pour sa défense, et celui de se gouverner d'après ses lois, ses intérêts, ses usages. Mais, lorsque le trône de Pologne fut devenu électif, les factions étrangères se mirent en mouvement. La ville de Dantzig, peuplée d'Allemands, fut exposée aux intrigues allemandes. Dès la première élection, en 1573, les votes de la diète se trouvèrent partagés entre le duc Henri d'Anjou et l'archiduc d'Autriche. Dantzig s'était dé-

clarée hautement pour le prince autrichien, mais Henri d'Anjou resta trop peu de temps sur le trône de Pologne pour tirer vengeance du refus que les Dantzikois firent de le reconnaître. Dans la nouvelle élection qui eut lieu après la fuite de Henri, les Polonais élurent encore deux rois, l'empereur Maximilien II et Étienne Batory, prince de Transylvanie. Dantzig se déclara encore en faveur du premier, dont le parti était le moins nombreux. Sommée, en 1576, de reconnaître Étienne et d'abandonner Maximilieu, la ville, qu'entouraient des forces considérables, répondit qu'elle y consentirait à condition qu'on lui donnerait la faculté de présenter les motifs du refus qu'elle avait fait jusqu'alors, et surtout qu'on rétablirait ses droits et priviléges dans toute leur intégrité. C'était un prétexte ou un faux-fuyant; aussi les griefs des Dantzikois forent considérés comme une révolte ouverte contre l'autorité légitime, et Étienne ordonna d'employer la force pour soumettre les rebelles.

L'Cette ville avait dès cette époque des fortifications considérables; car, exposée aux incursions continuelles de ses voisins, elle avait eu soin d'employer ce moyen de se mettre à l'abri de leurs insultes. Prévoyant que les guerres civiles seraient fréquentes, elle redoubla d'efforts pour accroître ces moyens de défense, et, dès l'année 1572, elle fit venir d'Allemagne et de Hollande des ingénieurs, qu'elle chargea d'accroître ses fortifications et de faire les ouvrages nécessaires pour inonder une partie de ses approches. Dantzig se trouvait donc dans un état de défensive respectable, lorsque les troupes de Batory en formèrent le siége. Cependant, malgré sa résistance prolongée, les Polonais ayant employé pour la soumettre la méthode déjà connue du bombardement, elle fut obligée de subir la loi du vainqueur et de se rendre à discrétion. Le 12 décembre 1577 on signa la capitulation, en vertu de laquelle les Dantzikois prêtèrent serment de fidélité, payèrent cent mille écus à titre de dédommagement et vingt mille autres écus pour la réparation de l'abbaye d'Oliwa qu'ils avaient ruinée. En retour, ils furent confirmés dans leurs droits et dans celui du libre exercice de la religion évangélique.

En 1598, sous le règne de Sigismond III, quelques habitants soulevèrent une forte émeute contre les gens du roi; c'était à la suite des dissensions religieuses. En 1655, à l'époque de l'invasion des Suédois, Dantzig repoussa leurs at-

taques et resta fidèle à la Pologne. En 1697, après la mort de Jean Sobieski, le prince de Conti débarqua à Duntzig, dans l'espoir qu'il serait élu roi; mais il retourna sans avoir réussi.

Après de longues et continuelles vicissitudes, au milieu desquelles les Dantzikois, profitant de l'excellence de leur position, enrichirent et agrandirent leur cité, Dantzig se vit exposée aux horreurs d'un siège.

Auguste II, roi de Pologne, était mort, et Stanislas Leszczynski, qui avait déjà été élu roi sous la protection de Charles XII, fut réélu de nouveau. Les cabinets de Saint-Pétersbourg et de Vienne, qui s'étaient hautement opposés à son élection, ne se tinrent pas pour battus, et manœuvrèrent avec tant d'habileté que, trois semaines après la nomination de Stanislas, une faction composée de ces aristocrates qui se vendent toujours au plus offrant élut l'électeur de Saxe, sous le nom d'Auguste III. Afin de soutenir par la force cette nomination illégitime, le nouveau roi leva des troupes et attaqua Leszczynski du côté de la Saxe, tandis que les Moskovites envahissaient la Pologne de leur côté.

La ville de Dantzig, qui reconnaissait presque seule encore le pouvoir de Stanislas, lui offrit généreusement un asile, et ne craignit point, par cet acte de magnanimité, d'attirer sur elle la vengeance des envahisseurs étrangers. En effet, les Moskovites et les Saxons ne surent pas plutôt que Stanislas, suivi de quelques nobles Polonais, s'était réfugié dans Dantzig, qu'ils coururent l'assiéger. Le comte de Munich était à la tête des troupes alliées, et c'est sous ses ordres que la tranchée fut ouverte, au commencement de mars 1734.

L'Europe entière avait les yeux ouverts sur cet événement; on ne concevait pas comment Louis XV, gendre de Stanislas, ne prenait point ouvertement sa défense, et semblait lâchement l'abandonner à sa mauvaise fortune. L'étonnement augmenta encore lorsqu'on apprit que ce monarque se contentait d'envoyer par mer, à son beau-père, un secours de quinze cents hommes, commandés par un brigadier. Ce dernier, arrivant à la vue de Dantzig, s'imagina que sa commission n'était point sérieuse et alla relâcher en Danemark. Un Français, qui se trouvait dans ce royaume, allait montrer plus de courage et de générosité que le roi Louis XV et son brigadier.

Le comte de Pielo, ambassadeur de France à Copenhague, vit avec indignation cette honteuse

retraite. Il prit donc la résolution de soutenir le roi Stanislas à Dantzig, ou'd'y périr avec sa petite troupe. De Plelo part avec les quinze cents Français pour attaquer trente mille Moskovito-Saxons, arrive dans la rade de Dantzig, débarque, s'avance sur trois colonnes vers les retranchements ennemis, arrache les palissades, force les barrières et est sur le point d'entrer dans la ville. Cependant les Moskovites résistaient avec courage. Un grenadier de cette nation, étonné de la bravoure française, met en joue le comte de Plelo et ose lui dire qu'il va l'étendre mort, s'il continue à vouloir mener inutilement tant de hraves gens à la boucherie. Pour toute réponse, de Plelo lui passe son épée au travers du corps et poursuit sa marche. Le comte et ses grenadiers redoublent d'efforts : ils étaient sur le point de forcer la ligne, lorsque l'intrépide Plelo tombe mort, percé de mille coups. Ses soldats, animés par son dévouement sublime, se retranchent, fortifient leur camp, y soutiennent, pendant un mois, un siège et des combats continuels, et ne se rendent qu'au moment d'être forcés.

Toutefois, ces braves n'avaient point consenti à mettre bas les armes, avant d'avoir obtenu une capitulation honorable. Le général Munich avait promis de les faire conduire dans un port de la Baltique, où ils pourraient s'embarquer pour la France; mais, par une perfidie classique du cabinet tzarien, Munich prétendit que, la capitulation n'ayant point spécifié dans quel port de la Baltique il devait les faire conduire, il avait le droit de les diriger sur Saint-Pétersbourg, qui est aussi un port de la mer Baltique. Cette infame interprétation d'une capitulation solennelle devint pour les Français qui en furent la victime une source inépuisable de dégoûts et d'humiliations. Déclarés prisonniers de guerre par une violation manifeste du droit des gens, ils furent promenés pendant plusieurs jours dans les rues de Narva et exposés aux regards ébahis des Moskovites, par l'ordre exprès de la tzarine Anne, qui était bien aise d'habituer ses sujets à l'idée que les Européens du midi n'étaient pas invincibles.

Dans cette cruelle alternative, le roi Stanislas ne voulut pas rester plus longtemps dans la ville de Dantzig une cause de ruine et de destruction; il se déguisa en paysan et parvint à s'échapper, en traversant les positions ennemies, au milieu des plus grands dangers. Cependant l'évasion du roi ne ralentit pas le zèle des Dantzikois; ils ne

consentirent à capituler, le 9 juillet 1734, que lorsqu'il ne resta plus aucun moyen de défense. Auguste III, en faisant son entrée dans la ville, et voyant son état de délabrement, put facilement se convaincre combien il en coûte aux peuples pour recevoir des rois malgré eux. Il fit annoncer à l'Europe que l'ordre régnait à Dantzig, et il déclara par la diplomatie qu'il régnait par le choix libre et national du peuple!

Dantzig survécut au démembrement de 1772; mais le roi de Prusse, n'osant point s'en emparer de force, voulut amener sa soumission en gênant son commerce, en établissant des droits sur la Wistule et sur toutes les côtes de la mer, et surtout en favorisant, à son détriment, le commerce des villes voisines. Cependant tel était l'attachement des Dantzikois pour la Pologne, et surtout leur amour pour l'indépendance dont ils avaient toujours joui sous la domination polonaise, qu'ils aimèrent mieux supporter toutes les privations que de se soumettre à la Prusse.

Enfin, en 1795, à l'époque où le second partage de la Pologne fut arrêté entre les anciens coenvahisseurs, le cabinet de Berlin obtint de ceux de Saint-Pétersbourg et de Vienne l'autorisation d'employer la force des armes pour s'emparer de Dantzig. C'était, disait Frédéric-Guillaume, un faible dédommagement de tous les efforts que faisaient ses sujets pour soutenir la guerre contre la France républicaine.

Le général prussien de Blomer en forma le blocus le 8 mars 1793, puis somma la ville de reconnaître la domination paisible et paternelle de la Prusse, sous peine d'exécution militaire. Le peuple dantzikois, n'écoutant que sa haine historique et nationale contre les envahisseurs étrangers, voulait se défendre en désespéré. Mais les vœux du peuple furent vivement repousses par les hommes puissants et riches, dont un grand nombre était d'ailleurs gagné par les promesses flatteuses du roi. Le sacrifice de la liberté parut moins pénible que celui de la richesse, et, par un acte que sans doute il n'avait pas le droit de consentir, le sénat livra la ville et son territoire aux serviteurs du roi de Prusse: mais, retenu par une dernière honte, il stipula que les forts fussent livrés secrètement. Cette réserve faillit devenir funeste aux Prussiens et aux riches Dantzikois eux-mêmes.

En effet, le 3 avril 1793, les troupes prussiennes, suivant la convention, se mettaient secrètement en possession des lieux fortifiés.

Quelques braves du peuple, qui s'apercurent de leurs mouvements, s'imaginèrent qu'ils cherchaient à surprendre la ville, et crièrent aussitôt aux armes. Au même moment, les Dantzikois se trouvent rassemblés; les soldats eux-mêmes se révoltent contre leurs officiers qui voulaient les retenir. Le peuple se précipite en foule et tire sur les Prussiens. Un autre rassemblement s'étant emparé des batteries placées sur les hauteurs du Cavalier, les dirige sur le faubourg de Neugarten, habitation ordinaire de l'aristocratie et de la richesse; mais les Prussiens braquèrent leurs canons sur le peuple, qui fut obligé de se soumettre, tout en criant à la trahison; et dès ce moment la ville de Dantzig devint une annexe de ce royaume de Prusse, formé depuis deux siècles d'une suite non interrompue d'usurpations et d'injustes envahissements.

Dantzig, en perdant ainsi sa liberté, son indépendance et sa nationalité, recouvra promptement cette opulence qui, dans les grandes cités, semble tenir lieu de tout. Le commerce, encouragé par la Prusse, reprit un vaste développement, et son port devint de nouveau l'entrepôt général où venaient se rendre les marchandises et les productions du nord et du midi de l'Europe. Quelques bons esprits gémissaient encore d'avoir été obligés d'accepter la domination militaire de la Prusse. Plusieurs mouvements insurrectionnels eurent même lieu dans les moments qui suivirent la prise de possession. Mais tous les efforts des Dantzikois indépendants, pour briser les chaînes de leur esclavage, furent comprimés par les Prussiens, à la disposition desquels se trouvaient tous les ressorts de la puissance, et qui pouvaient traiter les habitants en sujets vaincus. Car la lâcheté du sénat, en traitant avec un envahisseur étranger, avait été telle, qu'il n'avait fait aucune stipulation pour la conservation des prérogatives et des priviléges dont jouissait autrefois cette antique cité polonaise.

Telle était la situation politique de Dantzig, au moment où le roi de Prusse ou plutôt une nouvelle coalition des rois se mit en tête de déclarer la guerre à la France napoléonienne.

La nouvelle du désastre de Iéna parvint bientôt à Dantzig. Peu confiante dans les dispositions des habitants à son égard, la cour de Prusse y entretenait une garnison nombreuse, toujours prête à s'opposer à tout mouvement national. Le général de cavalerie comte de Kalkreuth ,

POLOGNE



- Hotel-de Ville de Luntzig.

laip" de Les

avait été longtemps gouverneur de la ville, et il avait réussi à se faire aimer des Dantzikois; mais dès l'ouverture de la campagne, Kalkreuth fut rappelé auprès du roi, et avait été remplacé par le général de Manstein, homme aussi dur et cruel que le premier était bon et humain. Manstein crut que les palissades garantiraient la ville contre toute attaque, et à cet effet il ordonna l'abattage de tous les arbres dont les fossés étaient garnis, et qui couvraient les charmantes promenades qui entourent Dantzig. Les habitants portaient une sorte de vénération à ces arbres séculaires épargnés lors du siège de 1734; l'on vit même un bourgeois tellement exaspéré de voir abattre ceux qui ombrageaient sa maison, qu'il tira sur les travailleurs. Manstein le fit pendre; puis complétant ce qu'il appelait son système de défense, il fit brûler plusieurs faubourgs, et les valeurs consumées dans les divers incendies montèrent à plus de douze millions de francs.

Lorsque Napoléon arriva dans la Prusse orientale, il avait ordonné la formation d'un dixième corps d'armée sous les ordres du maréchal Lesebvre : les Français, les Polonais, les Saxons et les Badois en faisaient partie. La première attaque contre le poste de Stolzenberg eut lieu le .16 mars 1807. L'exaspération des Dantzikois fut telle, que Manstein fut rappelé le 18 mars, et Kalkreuth vint le remplacer. La garnison prussorusse était sorte de vingt mille hommes, et Lefebvre, qui commença l'investissement avec ses huit mille hommes, n'en eut jamais plus du double à sa disposition. Mais c'étaient des Français et des Polonais, et ils avaient une confiance aveugle dans leur général, et la plus haute opinion de sa propre valeur.

Les troupes, fatiguées de plusieurs combats de nuit, pliaient un jour : c'était le 13 avril, lorsqu'averti du danger, le maréchal Lefebvre, suivi de quelques généraux et de ses aides de camp, accourut an lieu du désordre. Un bataillon du 44º de ligne venait également d'arriver. Aussitôt le maréchal quitte son habit et ses insignes, et comme s'il n'était encore qu'un officier de fortune, il s'élance dans les rangs du bataillon en s'écriant : c Allons, enfants, c'est aujourd'hui no--tre tour. > En un instant, l'intrépide maréchal se trouve au plus fort de la mêlée. Electrisés par -tant d'héroïsme, tous les soldats veulent l'entourer, lui faire un rempart de leur corps. « Mes amis, leur crie-t-il, et moi aussi je veux combat--tre! . La charge bat, on court, et le maréchal, à

la tête de ses braves, se précipite dans la redoute, à travers une grêle de balles et de mitraille.
Le choc est violent: les Prussiens et les Moskovites se défendent avec une espèce de rage; mais
une dernière charge à la baïonnette décide la
victoire. Le grand Condé a longtemps lassé les
cent bouches de la renommée, parce que, dans
une action à peu près semblable, il avait lancé
son bâton de commandant dans la mêlée. Que
dire donc de Lefebvre s'élançant lui-même dans
la redoute, et montrant à ses soldats le chemin
du danger et de l'honneur?

Le siège et les combats duraient toujours, lorsque l'empereur Napoléon, apprenant le départ de Pillau du général russe Kamenskoï pour renforcer la garnison, donna ordre au maréchal Lannes, duc de Montebello, de se porter de Marienbourg sur Dantzig, et d'appeler à lui la division du général Oudinot, afin de renforcer l'armée assiégeante. Le 12 mai cette réunion out lieu. La présence inopinée de ce secours produisit un effet magique. Lefebvre s'était jeté dans les bras de Lannes et d'Oudinot. De ce moment la victoire ne devait plus être incertaine. Dantzig n'offrait plus qu'un spectacle de désolation; aussi, le 24 mai 1807, la capitulation fut signée. Le maréchal donna des ordres sévères pour que la discipline la plus exacte fût gardée. Les Dontzikois, étonnés de vivre au milieu de leurs vainqueurs, ne tardèrent pas à s'applaudir d'avoir changé de maltres; d'ailleurs ils revoyaient une partie de leurs compatriotes, les Polonais, et leur joie en fut extrême.

Parmi tant de braves qui se sont distingnés durant ce siége, les rapports officiels mentionnaient les Polonais suivants de tous grades: Bergonzoni, Downarowicz, Amilcar Kosinski, Kozierycki, Krasinski, Modzelewski, Niemoiewski, Michel Radziwill, Rembowski, Schmeler, Michel Sokolnicki, Antoine Sulkowski, Zaleski, Georges Zenowicz.

Dans les premiers jours de juin, Napoléon quitta son quartier général de Finckenstein, et arriva à Dantzig, où il fut reçu avec acclamation; mais il repartit bientôt pour Finckenstein, où il se trouvait plus à portée de la grande-armée.

Le général Rapp fut nommé gouverneur de la place, et par le décret du 28 mai 1807, l'empereurcréa Lefebyre duc de Dantzig, avec une dotation en domaines situés en France. Par le traité de Tilsitt signé le 9 juillet entre Napoléon et Frédéric-Guillaume III, les articles 19, 20 et 21

1.1

portaient les clauses suivantes quant à la ville de Dantzig : « La ville, avec un territoire de , deux lieues de rayon autour de son enceinte, sera rétablie dans son indépendance, sous la protection de S. M. le roi de Prusse et de S. M. le roi de Saxe, et gouvernée par les lois qui la régissaient à l'époque où elle cessa de se gouverner elle-même, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, ni la ville de Dantzig ne pourront empêcher par aucune prohibition, ni entraver par l'établissement d'aucun péage, droit ou impôt, de quelque nature qu'il puisse être, la navigation de la Wistule. La ville, les port et territoire de Dantzig seront fermés, pendant la durée de la présente guerre maritime, au commerce et à la navigation des Anglais. >

Durant sept années qui s'écoulèrent depuis 1807 jusqu'en 1813, la ville jouissait d'une parfaite tranquillité, et la forteresse fut restaurée par les soins du génie français. Mais à la suite de la désastreuse retraite de Moskou, Dantzig, Thorn, Modlin, Praga et Zamosc devaient servir d'appui à la ligne d'opération sur tout le cours de la Wistule. Les débris de l'armée française se réfugièrent donc dans ces places. La ville de Dantzig recut dans ses murs trente-cinq mille neuf cent trente-quatre hommes; mais il n'y en avait guère que dix mille sous les armes, au moment où les Moskovites et les Prussiens l'assiégèrent, dès le 21 janvier 1813. L'armée assiégeante, forte de trente mille hommes et commandée successivement par l'attaman Platoff, le général Lewis et Alexandre, duc de Wurtemberg, était pourvue de toutes les ressources, et cependant le général Rapp, avec ses braves, sut résister pendant près d'une année! En proje aux épidémies et à la famine, faisant plusieurs sorties éloignées, et livrant de nombreux et sanglants combats, ayant perdu près de vingt mille en morts, et le reste par la défection des troupes étrangères, la garnison, comptant à peine sept mille combattants, céda une place qu'elle avait défendue pendant huit mois de blocus et quatre mois de siège.

La capitulation fut signée le 29 novembre 1815, entre le duc de Wurtemberg et le comte Rapp. La garnison devait sortir le 2 janvier 1814. Les Français pouvaient rentrer en France, et les Polonais suivre le sort des premiers; les troupes des autres nations rentraient dans leurs pays respectifs, car le désastre de Leipzig avait déjà changé la face de l'Europe. Mais au moment

où les Français allaient prendre la route de leur pays, le duc de Wurtemberg annonce au général Rapp que le tzar Alexandre approuve la capitulation du 29 novembre, à l'exception, cependant, que les Français seront conduits au fond de la Moskovie. Cette infâme violation d'un traité aussi solennel souleva l'indignation générale. Un second traité fut signé le 29 décembre; les Polonais, au nombre de trois mille six cent vingt-six, durent être renvoyés dans leur pays, pour être outragés par le farouche Constantin; et cinq mille deux cents Français durent marcher à travers les plaines glacées de la Moskovie, pendant la saison la plus rigoureuse de l'année!

Au milieu de ces désastres, les militaires de tous grades, appartenant à differentes nations et qui composaient la garnison, donnèrent des preuves du plus beau courage; mais désirant, dans toutes les circonstances possibles, conserver religieusement les noms de nos compatriotes, je vais rappeler ceux qui méritèrent une mention particulière dans les rapports des chefs respectifs; et les noms de ceux qui furent décorés de l'étoile de la Légion-d'Honneur se distinguent par un astérisque. Les Polonais formaient alors un corps composé des cinquième, dixième, onzième régiments de ligne, le neuvième de lanciers; la première batterie d'artillerie à cheval, les dixseptième, dix-huitième et vingtième batteries d'artillerie à pied et une compagnie de sapeurs du génie. \* Bogatko (Laurent); \* Boguslawski, chef de bataillon; Brolinski; \* Czyzewski, lieutenantcolonel; \* Deskur, major; Dobrzanski, commandant les sapeurs; Dombski; 'Dybowski, chef de bataillon; Hann, commandant la vingtième compagnie d'artillerie; \* Kaminski (Henri), colonel; Katarbinski; Kaminski (Louis), chef de bataillon; \* Koss, capitaine du génie; Kowalski, capitaine ; Lépigé, capitaine d'artillerie ; Lipinski ; Matuzalek, sergent; Meynier; Naumann, capitaine de lanciers; Neyman (Mathieu), chef d'escadron; 'Nowicki, colonel, sous-chef-d'état-major-général; \*Ostrowski (Władisłas), chef d'escadron d'artillerie à cheval; Pomianowski, chef de bataillon; Potocki, chef de bataillon; \* Raczynski, capitaine d'infanterie; \* Radziwill (Michel), général de brigade; Razewski; Regulski, lieutenant de cavalerie; Rolbicki, chef de bataillon; Rumpel, capitaine de lanciers; Stokowski; Swiderski, capitaine d'artillerie; Szembek (Pierre), chef de bataillon; 'Sznayde (François), lieutenant de lanciers; Zarlinski; Zielinski (Ignace), chef d'escadron de lanciers.

Depuis 1815, la ville de Dantzig fut annexée aux États du roi de Prusse, et devint le cheflieu de la régence de Dantzig dans la Prusse occidentale.

### Commerce; navigation.

Dantzig était au nombre des viller les plus importantes de la ligue anséatique. Le roi Kasimir IV, en accordant les priviléges à la cité, s'était réservé la suprématie sur le port et sur les bords de la mer, laissant seulement aux Dantzikois le soin de les administrer: mais plus tard, ils s'arrogèrent le droit de l'entrepôt général (jus stapulæ); le roi Sigismond ler s'y opposa; sous les règnes suivants, cette discussion se renouvelait souvent, et les Dantzikois surent faire réussir toutes leurs prétentions. Toutefois le gouvernement de la Pologne ne cessait de tirer d'immenses ressources de cette ville. La position de Dantzig était d'autant plus admirable, que tous les produits agricoles de la Pologne pouvaient être descendus par le San, la Piliça, le Bug, la Narew, la Drwença, et déchargés ensuite à Dantzig par la Wistule. Dans les beaux temps de la Pologne, plus de mille bâtiments visitaient annuellement Dantzig. En 1619, on exporta jusqu'à 102,000 lasts de blé; les Polonais percevaient 75 %, et les Dantzikois trouvaient encore moyen de gagner 15 %, ce qui réellement faisait 400 %; et les artisans, industriels et manufacturiers de toute espèce affluaient dans la ville. Aussi le cabinet de Berlin attachait-il le plus grand prix à l'envahissement de Dantzig. En 1772, après s'être emparé de la Prusse polonaise, il vexait tellement le commerce de la Wistule, que la population de Dantzig, qui montait à quatre-vingt mille ames, descendit successivement à soixante et à quarante mille; mais quand cette ville tomba tout à fait au pouvoir du roi de Prusse, il lui redonna de la prospérité, et aujourd'hui sa population est de cinquante-cinq mille habitants, et le chiffre moyen des bâtiments qui chaque année visitent son port est de cinq cents. En 1834, ce nombre s'éleva jusqu'à six cent quarante-quatre bâtiments, et parmi eux on comptait sept navires anséatiques, trois russes, dixsept suédois, soixante-deux norwégiens, trente-

huit anglais, cinquante-quatre hanovriens, douze oldenbourgeois, cent trente-trois hollandais, quatre belges, un français et deux cent quatre-vingt-cinq prussiens; l'importation était de 61,996 tonnes de marchandises, l'exportation de 50,021 tonnes. Dantzig possède quatre-vingts bâtiments à elle, avec trois mille matelots. Deux grandes foires, du 5 août et du 11 novembre, attirent une foule innombrable.

#### Municipalité; Hôtel-de-Ville.

Outre ses priviléges, comme ville anséatique, Dantzig avait ses immunités spéciales, quand elle saisait partie de la république polonaise. Les députés de cette ville avaient le droit de voter aux diètes ordinaires et à celles de l'élection des rois. Elle était gouvernée par quatre bourgmestres et quatorze sénateurs, parmi lesquels le roi choisissait son lieutenant appelé bourgraf. C'était la première autorité de la ville; la seconde résidait dans le corps des conseillers (lawniey); la troisième portait le nom de grand sénat, et se composait de cent représentants. Dans toutes les affaires qui dépassaient la valeur de 500 florins de Pologne, on devait appeler aux jugements de la cour royale de Warsovic. En 1657, le roi Jean-Kusimir accorda les titres de noblesse à toute cette municipalité.

L'Hôtel-de-Ville, qui sert de siège aux autorités de Dantzig, est un des édifices remarquables à différents titres. Il fut fondé en 1511, mais depuis il changea souvent de forme; en 1468, on y éleva une haute tour, mais l'incendie de 1556 la réduisit en cendres. En 1561, sous le règne de Sigismond-Auguste, dernier rejeton des Jagellons, l'Hôtel-de-Ville et sa tour furent restaurés, et ils sont tels que les représente notre planche.

Quoique l'intérieur de cet édifice soit imposant, cependant son intérieur est infiniment plus intéressant et plus curieux à examiner. Il y a deux grandes salles destinées au conseil des magistrats; entre les sculptures et les ornements en bois ou en pierre du temps du xviº siècle, on remarque des figures allégoriques, et les armoiries de Dantzig et celles de Pologne. C'est là qu'en 1457 le roi Kasimir IV fut salué du titre de libérateur, et c'est dès lors que ce monarque jeta les bases de la belle prospérité dont jouissait la ville de Dantzig. C'est là qu'Alexandre en 1504, Sigismond I'r en 1521, Sigismond-Auguste, Batory, Sigismond III

et Wladislas IV, recevaient les hommages et les serments de fidélité des Dantzikois. Les archives de la ville remontent au xiue siècle, et possèdent des matériaux très-importants à l'histoire de la Poméranie et de la Prusse polonaise.

L'horloge à carillon de la tour de l'Hôtel-de-Ville était une des curiosités de la ville. Elle marchait encore en 1813; à chaque quart d'heure elle sonnait un petit air, et à chaque heure un psaume de David. La vue dont on jouit du haut de cette tour est des plus pittoresques.

#### Statistique.

La ville de Dantzig est divisée en six arrondissements; cinq portes lui servent d'entrée, et six faubourgs l'entourent. On y compte vingt et une églises, dont treize pour les Luthériens, cinq pour les Calvinistes, quatre pour les Catholiques et deux couvents...

Il y a un hôpital de la ville qui contenait en 1855 quatre mille malades; la maison de refuge pour les pauvres, trois cents personnes; l'hôtel des orphelins, trois cent quatre-vingts personnes; la société de bienfaisance a secouru neuf cent vingt et une familles et a vêtu trois cents enfants.

La ville possède trois écoles d'enfants pauvres,

un gymnase, une école normale, une école de dessin, l'institut de la marine, trois écoles supérieures et douze écoles élémentaires. Il y existe une société de naturalistes, une société de physique, un observatoire astronomique, un cabinet d'histoire naturelle, et une bibliothèque de trente mille volumes.

C'est à 2 lieues de Dantzig que se trouve la célèbre abbaye et l'église des Citeaux, appelée Oliwa. Elle est située dans une position délicieuse. On y aperçoit des mausolées du x11º siècle, élevés à la famille de Sambor. En 1224, 1254 et 1452, le couvent fut pillé par les Prussiens paiens et par les Bohémiens. En 1454, le roi Kasimir IV eut ici une entrevue avec Kanut, roi de Suède. En 1577, le roi Étienne Batory restaura l'église et l'abbaye. En 1387, Sigismond III v jura les pacta conventa. En 1645, Marie-Louise de Gonzague y séjonrna quelque temps avant d'arriver à Warsovie pour épouser Wladislas IV. C'est à Oliwa aussi que fut conclu le fameux traité du 3 mai 1660, entre la Pologne et la Suède, sous la garantie de la France. La Livonic fut perdue et la Prusse déclarée indépendante. Le roi Jean-Kasimir signait ce traité les larmes aux yeux.

## LE CHATEAU DE PULAWY,

DU COTÉ DE LA WISTULE.

Nous avons dejà parlé de ce lieu dont la renommée est européenne. D'abord nous avons donné les gravures représentant le temple de la Sibylle et la Maison gothique, où se trouvaient réunis les souvenirs mémorables de la Pologne; ensuite, nous avons fait connaître la belle Parchatka, située tout près de Pulawy. Aujourd'hui nous revenons sur ce sujet en donnant le château de Pulawy dont la vue s'étend sur ses magnifiques jardins et sur la Wistule.

Dans ce château se sont accomplis de tristes drames: des intrigues de famille, des intrigues d'État; l'histoire a déjà mentionné tous ces faits, et pour en adoucir l'amertume, elle a recueilli des scènes touchantes qui honorent l'humanité. C'est dans ce château que s'élaboraient les négociations qui préparèrent les voies à l'anéantissement politique de la Pologne; c'est ici que les ennemis couronnés de notre république leur-

raient les espérances d'une famille; c'est ici que se pressaient plusieurs littérateurs de la Pologne autour de leurs Mécènes. C'est ici enfin que les guerriers polonais blessés dans la campagne de 1809 trouvaient soins et consolations. En 1831 la population de Palawy, effrayée par les cruautés moskovites, alla se réfugier dans les appartements et les salles dorées du château; elle y trouva une douce pitié et une généreuse hospitalité. Alors le château était habité par la princesse Isabelle Czartoryska, Agée de près de quatre-vingt-dix ans, et par sa fille, épouse du prince de Wurtemberg. Ce dernier, employé au service russe comme commandant d'un corps de troupes, fit canonner le château habité par sa bellemère et sa femme..... La bibliothèque et ses riches collections furent emportées par l'ennemi, et depuis cette époque, dans le château et ses dépendances, règne le silence des tombeaux...



## HISTOIRE.

SUITE DE LA TROISIÈME ÉPOQUE (1353-1587).

## WLADISLAS III, LE VARNENIEN (1434-1444).

Lorsqu'après un règne de quarante-huit ans, Wladislas-Jagellon descendit dans la tombe, son fils ainé Wladislas, né en 1423, n'était âgé que de dix ans. La noblesse polonaise, jalouse de son influence, et tout entière à ses priviléges, remua et chercha à profiter de la minorité de Wladislas, pour satisfaire ses vues d'ambition, et les convoitises de son insolence aristocratique. Les principaux meneurs cherchèrent par toutes sortes de moyens à entraver l'élection du jeune prince; mais le vénérable évêque Zbigniew Olesniçki, nommé récemment cardinal, aplanit tous les obstacles.

Les malveillants s'assemblèrent en diète à Opatow (dans le palatinat de Sandomir). Les débats furent vifs; mais l'imposante autorité d'Olesnicki prévalut, et Wladislas fut élu. Cette première difficulté levée, on parla du couronnement, et le parti vaincu se targua de l'importance de cette solennité pour recommencer une opposition active et tumultueuse. L'âge tendre du prince, disait-on, ne permettant point de démêler quel serait son caractère, il était à craindre qu'il ne violât un jour les serments que la reine et quelques seigneurs étaient convenus de prêter en son nom pour le maintien des privilèges aristocratiques, décorés alors du nom sacré des droits nationaux de la république!

Ce nouvel orage étonna un instant Olesnicki, mais sans le décourager; il parla raison et expérience, il rappela aux opposants les promesses qu'ils avaient faites à Jagellon, et leur demanda s'ils n'avaient pas honte de se parjurer euxmêmes, sous le prétexte d'ôter la chance éventuelle d'un parjure au jeune roi. Quant à l'âge

tendre de Wladislas, il y répondit en produisant un livre que le chapitre de Krakovie avait reçu de Kasimir-le-Grand, livre dont le frontispice représentait le couronnement de ce roi en bas âge. Le respect pour la mémoire du grand roi, et les sages discours du cardinal, convainquirent plusieurs des mécontents, et Olesnicki, profitant de cette disposition, s'adressa au maréchal ou président de la diète, et lui fit part d'un dessein qu'il venait de concevoir. Le maréchal, qui lui était entièrement dévoué, s'adressa tout à coup à l'assemblée, en s'écriant : Que ceux qui ne • veulent point de Wladislas pour roi passent » à gauche ; que ceux qui lui restent fidèles pas-» sent à droite. » Cette manœuvre imprévue déconcerta les malveillants. Chacun d'eux craignit d'être le seul d'un parti qui paraissait d'ailleurs le plus faible, et comme il ne s'agissait plus de pousser des cris confus perdus dans la foule, mais de se déclarer hautement et à la face de tous, aucun n'osa avoir le courage de son opinion, et s'exposer au ressentiment de ceux dont il avait combattu les projets. Quant aux difficultés relatives au serment, la reine mère les fit disparaître, en promettant que le roi ne manquerait pas de le prêter, quand il aurait atteint l'âge de majorité. On pressa dès ce moment le couronnement, et la cérémonie eut lieu à Krakovie, le 29 juillet 1434.

On donna au roi un conseil de tutelle, composé de sa mère et de plusieurs dignitaires religieux et séculiers. Mais un gouvernement composé de tant d'individus n'avait ni assez d'autorité, ni assez d'énergie pour faire régner dans le pays la justice et la tranquillité. De là, de nouvelles

querelles entre la noblesse et le clergé sur la l perception des dimes. Spytek Mielsztynski, chef de l'opposition à la diète d'élection à Opatow, contre Wladislas, déclara une guerre ouverte au cardinal Olesnicki. Le duc d'Opole en Silésie, appuyé par la noblesse de cette province, envahit à main armée les possessions polonaises (1434). L'empereur Sigismond, qui guettait toutes les occasions d'entamer la Pologne, élevait des prétentions sur la starostie de Spiz (Zips). En Litvanie une nouvelle guerre civile recommençait plus acharnée. Sigismond Kiéystutowicz et Swidrigellon étaient les chefs des deux partis opposés. Swidrigellon occupait la ville de Wilkomiérz, et Michel, fils de Sigismond, aidé de troupes polonaises, vint l'y chercher. Les deux armées, séparées par la Swienta, passèrent trois jours en présence, chacune d'elles attendant que l'autre commençat l'attaque (1435). Swidrigellon prit enfin le parti de décamper à la faveur d'une nuit obscure; son armée battit en retraite, poursuivie par les Polono-Litvaniens, qui lui firent un assez grand nombre de prisonniers, parmi lesquels on comptait quarante seigneurs ou kniazs. Michel, qui avait montré autant de courage que de talent dans cette campagne, remit les captifs au duc Sigismond, son père; mais ce dernier n'écouta que sa vengeance. et tous furent égorgés, noyés ou empoisonnés. A la suite de cette guerre, Swidrigellon fut exilé.

Les chevaliers Teutoniques, qui avaient embrassé le parti de Swidrigellon, voyant sa défaite, se hâtèrent de faire la paix avec la Pologne, et le traité fut signé à Bzesc-Kuïawski en 1455.

Swidrigellon chercha appui et protection chez l'empereur Sigismond; mais ce chef de l'empire était lui-même aux prises avec les désordres de la guerre religieuse, contre les Hussites. Dans cette horrible lutte, qui mit la Bohême à feu et à sang, les catholiques eurent le dessous; mais, après la victoire, les réformateurs se partagèrent en deux camps: les uns s'appelèrent Taborites, les autres Calixtins, en se reprochant mutuellement ou trop de sévérité, ou trop de relâchement dans la pratique de la religion réformée. Ces événements avaient toujours de l'écho en Pologne. La noblesse s'assembla en diète à Korczyn (1456); on y discuta sans rien conclure: mais il n'y eut point de désordres.

A la suite de représailles atroces, l'empereur Sigismond était enfin parvenu à soumettre la Bohême; mais ce fut un triomphe douteux, et l'attitude audacieuse des vaincus intimida Sigismond, qui, voulant se retirer en Hongrie, mourut en chemin, après avoir nommé le duc d'Autriche, Albert, son successeur aux couronnes de Hongrie et de Bohême (1438). Le décès de ce sonverain suscita deux partis en Bohême : l'un appuyait le prince Albert, l'autre appelait au trône le prince Kasimir, frère du roi de Pologne, quoiqu'il ne fût âgé que de onze ans.

Le roi Wladislas, impatient d'en faire part à la noblesse, la convoqua en une diète à Korczyn. Quelques nobles pensèrent qu'il fallait refuser, au nom du jeune prince, la couronne qui lui était offerte, et s'étendirent sur les dangers qu'entrainerait l'acceptation de la souveraineté d'un pays non pacifié. Le duc de Litvanie, Sigismond, appuyait au contraire cette élection, dans l'espoir que les deux frères, contents de leurs couronnes, s'occuperaient moins de la Litvanie, qu'il voulait soustraire à leur domination, pour la remettre, à sa mort, au duc Michel, son fils.

Władisłas, ayant obtenu la majorité en faveur de l'élection de Kasimir, réunit des troupes et les envoya en Bohême, pour y appuyer les droits de son fils (1438). Elles n'avaient pas encore passé les frontières, qu'Albert s'était déjà rendu maître de Prague, et s'y était fait couronner. Son armée était formidable, et les Polonais, vu l'infériorité de leurs forces, n'osèrent pas risquer une bataille. Les deux armées furent cependant en présence; les Polonais étaient commandés par Sendziwoy d'Ostrorog, palatin de Poznanie, et Jean de Teuczyn, palatin de Sandomir. George ou Jrzyk Podiebradzki conduisait les Bohémiens, qui s'étaient déclarés pour Kasimir.

Tandis que les armées belfigérantes s'observaient ou se livraient de petites escarmouches, le roi Wladislas, à la tête d'autres troupes, entra en Silésie, et poussa jusqu'à Opawa (Troppan). Les ducs de Silésie furent obligés de souscrire à l'élection de Kasimir, de donner un libre passage aux troupes engagées à son service, et de ne favoriser en aucune sorte ses ennemis, quels que fussent les engagements contractés avec eux, même avant le commencement de cette guerre.

Albert, à son tour, se trouva trop faible pour livrer une bataille décisive, et se contenta de canonner durant quelques jours les retranchements des Polonais, pour détourner leur attention et masquer la retraite qu'il voulait effectuer. Podiebradzki, qui s'en aperçut, demanda la permission de l'attaquer. A la tête des Taborites et

d'une partie des Polonais, il chargea l'ennemi avec tant d'audace et de honheur, qu'il s'acquit dès lors cette réputation de brillante valeur à laquelle il dut plus tard le trône de Bohême. Mais, soit qu'après cette victoire Podiebradzki commençat à songer à ses intérêts personnels et à se montrer moins dévoué à combattre pour Kasimir, soit que les ressources des Polonais fussent trop épuisées, les chefs polonais formèrent le dessein de ramener leurs troupes en Pologne, et Wladislas et Albert finirent par conclure la paix, dont l'un et l'autre avaient besoin: car Albert venait d'être fait empereur, la Hongrie était menacée d'une invasion des Turks, et l'état des affaires intérieures de l'Allemagne réchamit tous ses soins; le roi des Polonais, de son côté, avait à pourvoir au salut de ses Etats, menacés d'une famine par suite de l'intempérie des dernières saisons, et à les garantir contre les incursions sans cesse renouvelées des Tatars.

Rentré à Krakovie, Wladislas avait atteint sa quinzième année, époque fixée pour sa majorité. Une diète se réunit à Piotrkow (1439); la noblesse et le clergé remirent au jeune roi le gouvernement de l'Etat, et on ne lui demanda que la ratification des serments qu'on avait prêtés en sou nom à l'époque de son couronnement.

Le premier acte de Wladislas III fut de nommer des négociateurs pour traiter de ses différeads avec l'empereur Albert. Le pape Innocent IV et le concile de Bale, quoique divisés entre eux, avaient cependant un égal désir de voir la Bohême pacifiée, et suppliaient depuis quelque temps Albert et Wladislas de former un congrès pour terminer leurs différends. En effet, des conférences s'ouvrirent à Breslau (1459); l'empereur y vint en personne. Les Polonais proposèrent que « les deux concurrents se désistassent de leurs prétentions, pour laisser aux Bohémiens une entière liberté dans le choix d'un maître; que celni qui n'aurnit point de suffrages, on qui en anrait moins, cédat la couronne à l'autre, et que tous les deux cesseraient d'y aspirer dans le cas où le choix tomberait sur tout autre prince, > Cet expédient déplut à Albert; les conférences furent rompues, reprises plus tard a Namyslow (Namslau), mais sans autre résultat que la convention d'une trève de quelques années.

Tandis que la Bohême souffrait de ces indécisions, l'empereur Albert était obligé de marcher contre les Turks, commandés par le sultan Mourad ou Amuart II, et qui déjà avaient envahi la

Transylvanie et la Servic. Albert no put rien faire; atteint d'une maladie contagieuse, comme ses soldats, il revint à Bude; de là il gagnait Vienne, quand il expira dans un village sur le chemin de cette dernière ville (1439).

Albert avait épousé Elisabeth, fille de l'empereur Sigismond. Deux Illes seulement étaient nées de cette union; mais l'impératrice était enceinte. Au moment de la mort de l'empereur, elle fit tout pour gagner l'affection des Hongrois et se conserver ce royaume; mais les Hongrois, menacés de tous côtés par la puissance ottomane, ne voulurent pas attendre la délivrance d'Elisabeth, et ils tournèrent leurs regards vers la Pologne et vers son chef, le jeune Wladislas.

Nous verrons tout à l'heure Wladislas, devenu roi des Hongrois, ouvrir cette longue et sanglante lutte entre la Pologne et la Turquie, qui durera 260 ans et qui ne se terminera qu'avec la dernière année du xvii<sup>e</sup> siècle, sous le règne d'Auguste II, successeur de Sobieski (1439-1699).

La Hongrie, laissée à elle-même, flottait dans l'incertitude, lorsqu'un homme, issu, selon les uns, d'un Valaque et d'une Grecque, et, selon les autres, fils naturel de l'empereur Sigismond, parut sur la scène politique. Cet homme, c'était Jean Corvin, surnommé depuis Hunyade, du fort, qui portait le même nom, élevé sur les frontières de la Transylvanie. Les Turks l'appelaient Yanko. Doué de cet instinct des grands hommes qui leur donne la conscience de leurs forces et le courage de tout entreprendre, Hunyade semblait fait pour être le soutien de sa patrie et l'âme de tous les efforts qui seraient tentés pour sa défense. Hunyade comprit sur-le-champ la position d'Elisabeth, et ne vit de salut pour la Hongrie que dans l'assistance du roi des Polonais; mais, pour ménager tous les intérêts, il voulut faire épouser au jeune monarque l'impératrice. Celle-ci consentit d'abord. Elle chercha seulement à fixer le sort de l'enfant qu'elle portait dans son sein, en lui assurant, si c'était un fils, la possession de l'Antriche et de la Bohême; quant à la Hongrie. elle devait appartenir aux enfants qui naitraient de son mariage avec Władislas III.

Une ambassade brillante vint à Krakovie offrir la royauté au monarque polonais (1440). Elle exposa que les intérêts mutuels des deux pays demandaient cette union. Mais au même instant le sultan Mourad envoyait ses ambassadeurs à Wladislas et lui offrait son alliance, à condition qu'il s'obligerait à maintenir son frère sur le trône de Bohême, et à rompre toutes relations avec la Hongrie; mais Wladislas répondit laconiquement, aux envoyés du sultan, qu'il serait temps de songer au traité lorsqu'il arriverait en Hongrie.

Władisłas éprouvait d'abord quelque répugnance à s'unir avec l'impératrice, infiniment plus agée que lui, mais les devoirs du roi l'emportèrent sur le goût de l'homme; et il avait déjà consenti à accepter la couronne et la main d'Elisabeth, lorsqu'on apprit qu'elle venait d'accoucher d'un fils à qui on donna le nom de Ladislas. Cet incident ne changea rien aux résolutions déjà prises à Krakovie; mais Élisabeth refusa d'accomplir les conventions matrimoniales qui avaient été faites en son nom, et exhorta, dans un manifeste, tous les Hongrois à se joindre à elle pour soutenir les droits de son fils. Alors se formèrent deux partis opposés. Sendziwoy d'Osrorog, palatin de Poznanie, et Jean Koniecpolski, grand-chancelier de la couronne, revinrent de Bude et rapportèrent au roi ce qui s'y passait. Wladislas ne voulait point reculer, et il se préparait à aller en Hongrie lorsqu'une révolution en Litvanie vint suspendre l'exécution de ses projets.

Le gouvernement ombrageux, oppressif et tyrannique de Sigismond Kieystutowicz était devenu insupportable à toute la Litvanie. Non content de s'être emparé des biens de ses parents et des principaux boyars, un jour il conçut le projet de convoquer tous les chefs de sa famille, sous le prétexte de discuter les intérêts du pays; mais sa véritable intention était de les faire perir tous. Ivan ou Jean Czartoryski. neveu de Sigismond, ainsi que les palatins de Wilna et de Troki, pénétrèrent les intentions du grand-duc et résolurent de le prévenir. Ayant réussi à s'introduire tous deux dans le château de Troki, Czartoryski se rend dans le cabinet de Sigismond et l'assomme de sa propre main. C'était le dimanche des Rameaux de l'année 1440. Ce meurtre sit naître plusieurs partis. Les uns voulurent élever au duché Swidrigellon, d'autres Michel, fils de Sigismond; d'autres voulaient détacher la Litvanie de la couronne. Mais Wladislas mit fin à toutes ces ambitions en nommant au grand-duché son frère Kasimir, et la tranquillité se rétablit.

Après avoir nommé une régence composée de trois dignitaires de la couronne, Wladislas quitta Krakovie à la tête d'une armée parfaitement équipée, et prit la route de Keismark pour se rendre à Bude. Mais' déjà les partisans d'Élisabeth avaient couronné son enfant avec la couronne de saint Étienne, et l'avaient emporté en Autriche. Les Hongrois attribuaient à cette couronne une espèce de sainteté: sans elle le couronnement était censé de nulle valeur. Aussi, lorsqu'on exhuma du tombeau de saint Étienne un autre diadème pour en ceindre le front de Wladislas de Pologne, le peuple en tira de funestes pronostics. Quoi qu'il en soit, le roi fut couronné. Hunyade était tout dévoué à ses intérêts; le parti d'Élisabeth avait pour chef Jean Iskra.

Mais, pendant que la guerre civile durait en Hongrie, un schisme non moins désastreux régnait dans l'Église. Deux papes se disputaient le droit de la gouverner: c'étaient Eugène IV et Félix V. Jaloux de se faire reconnaître dans le monde chrétien, chacun d'eux avait envoyé des légats dans tous les royaumes. Il en était venu en Hongrie : le cardinal Julien Césarini, évêque de Sabine, au nom d'Eugène; et le cardinal Alexandre, évêque de Trente, de la maison des ducs de Mazovie, et parent du roi Wladislas, au nom de Félix. Ces légats parlaient en même temps au roi de mettre fin aux difficultés avec Élisabeth. Le roi leur répondit qu'il ne demandait pas mieux que de les terminer; mais il fit observer que les pontifes qui les envoyaient auraient dû mettre fin à leurs propres querelles avant que de songer à se mêler de celles du royaume. Césarini, diplomate consommé, sut gagner les bonnes grâces du roi. Il amena entre Wladislas et Élisabeth une entrevue qui eut lieu à Ovarin, et la paix fut conclue aux conditions que Wladislas épouserait la fille aînée d'Élisabeth; qu'il retirait au plus tôt Ladislas des mains de l'empereur Frédéric, qui, dès la mort d'Albert, s'était emparé de l'archiduché d'Autriche; qu'il ferait même tous ses efforts pour rendre à ce jeune prince la possession de l'Autriche. Élisabeth était sur le point de revenir à Bude, lorsque la mort vint la surprendre.

La diplomatie de Césarini triomphait, car sa pensée dominante était l'affaire de Turquie. Les Osmanlis s'étaient déjà emparés de plusieurs provinces de l'empire grec tant en Asie qu'en Europe. Le Bas-Empire ne possédait plus que sa capitale et quelques contrées environnantes. Les empereurs Paléologue qui régnaient à Constantinople avaient besoin de secours. La cour de Rome promit de leur en obtenir, sous



Vladislas III. de Varnenien Rev de Pologne (434 — 444)

to Compet to Links

states(i)

la condition qu'ils donneraient leur adhésion à l'Eglise latine. Eugène IV, ne pouvant rien obtenir des monarques de l'Europe, tourna ses yeux vers la Pologne et la Hongrie. Or, peu d'années avant l'époque dont nous parlons, la mort d'Alexandre, hospodar de Walaquie, et le partage de ses États, avaient donné lieu à de vives contestations entre ses deux fils Élie et Étienne. Wladislas était intervenu comme suzerain, et avait terminé le différend, en donnant, en 1456, la Valaquie à Élie et la Moldavic à Étienne. Dans les conjonctures actuelles, ces deux provinces étaient d'une importance extrême pour la chrétienté, et le soin de leur défense détermina Wladislas à prendre part à la guerre.

Il s'adressa d'abord à l'empereur Frédéric et demanda son appui; mais ce dernier refusa, quoiqu'il eût été de son intérêt de s'unir à Wladislas. Les chevaliers Teutoniques s'excusèrent aussi, eux qui, par leur mission et leur exemple, auraient dû animer toute l'Europe à prendre les armes contre les infidèles. Ainsi Wladislas ne dut compter que sur les Polonais et les Hon-

grois.

Jean Hunyade, palatin de Transylvanie, qui s'était couvert de gloire dans les expéditions précédentes, s'unit à Wladislas. Le gros de l'armée confédérée partit d'Ofen le 22 juillet 1445, et passa le Danube près de Semendra. Hunyade, à la tête de douze mille cavaliers d'élite, envahit la Servie et s'avança jusque sous les murs de Nissa. Le roi Wladislas et le cardinal Cesarini suivaient avec vingt mille hommes à une distance de deux journées de marche. La première rencontre eut lieu sur les bords de la Morawa, dans les environs de Nissa (3 novembre 1443). Trois colonnes de l'armée du sultan Mourad vinrent se heurter l'une après l'autre contre les rangs profonds des chrétiens. Toute la bravoure des Turks échoua contre les babiles dispositions de Hunyade: neuf drapeaux enlevés, quatre mille prisonniers, deux mille hommes tués, et la retraite précipitée de Mourad derrière l'Hœmus, attestèrent le triomphe de Hunyade. Il suivit son ennemi pas à pas, prit Sofia et se dirigea de là sur Philippopolis, en franchissant les hauteurs escarpées et couvertes de neige du Balkan.

Mais il lui fallait forcer le pas de Succi, où Mourad s'était retranché. Ce passage, célébre dans l'antiquité, et qui conserve encore le nom de Portede-Trajan, offre deux défilés dont l'accès est éga-

lement périlleux. Mourad en avait fait barricader l'entrée avec des blocs de rocher. Lorsque les Turks apercurent l'avant-garde de Hunyade, ils firent couler, pendant toute une nuit, de l'ean sur les flancs des montagnes; en sorte que le lendemain, au point du jour, un mur de glace semblait interdire toute tentative à la cavalerie hongroise. Cependant les soldats d'Hunyade, encouragés par son exemple, s'avancèrent malgré tous les dangers; mais, arrivés devant la Porte-de-Trajan, ils la trouvèrent si bien barricadée, qu'ils se virent obligés de rebrousser chemin, et se portèrent vers le second défilé (appelé Stadi ou Slatitza), qui, par la nature même du sol, ne pouvait pas être aussi solidement fermé. Là s'engagea (24 décembre) un combat d'autant plus terrible que les Hongrois avaient encore à lutter contre les avalanches et les masses de rochers ou de glaces qui se détachaient incessamment de la crête des montagnes. L'issue du défilé fut enfin forcée, et les vainqueurs saluèrent, des hauteurs de l'Hœmus, les riantes campagnes qui se déroulaient sous leurs yeux. Wladislas et ses Polonais suivirent les traces d'Hunyade. et se réunirent à lui au delà du Balkan. Les Polono-Hongrois livrèrent une nouvelle bataille au pied du mont Cunobizza, et les Turcs furent encore battus. Après cette expédition, les troupes victorieuses de Wladislas rentrèrent à Ofen.

De son côté, Mourad, laissant à ses gén raux le soin de défendre les frontières de l'empire en Europe contre les Hongrois, passa en Asie pour châtier un vassal rebelle; mais les nouveaux succès d'Hunvade le rappelèrent en Europe. Au congrès de Szegedin on discutait déjà les conditions d'un arrangement; mais Wladislas ne voulait rien précipiter, car il attendait toujours (1444) les troupes auxiliaires que ses allies s'étaient engagés à lui fournir pour continuer la croisade. Mais voyant que le printemps était arrivé sans qu'aucun d'eux se fût montré, il céda enfin aux conseil d'Hunyade et de Georges Brankovich, despote de Servie, qui, malgré les insinuations du pape et de l'empereur de Constantinople, le pressaient d'accepter les propositions de Mourad.

La paix sut conclue le 12, et ratifiée à Szegedin le 15 juillet 1444 pour dix ans, et aux conditions suivantes : la Servie et la Herzegovine devaient être restituées à leur ancien maître Brankovich, et la Walaquie réunie à la Hongrie; le sultan paierait une somme de soixante-dix mille ducats pour la rançon de Mahmoud-Tschélebi, son gendre, fait prisonnier à Cunobizza. Ce traité fut écrit dans les deux langues et confirmé des deux côtés par la foi du serment (4 août). Wladislas prêta serment sur l'Évangile, Mourad sur le Koran.

Cette paix, si utile à la Hongrie, l'était plus encore aux Polonais, qui, se trouvant inquiétés par les Tutars, pressuient vivement leur roi de venir à leur secours.

Pendant ces négociations, Mourad, espérant obtenir le repos qu'il achetait par tant de sacrifices, retourna en Asie, où il devait veiller à ses intérêts, et achever dans le repos et les plaisirs une vie jusque-là si agitée.

Mais toute nécessaire et sacrée que fût la paix de Szegedin, elle déplut au pape. A peine dix jours s'étaient-ils écoulés depuis le serment prêté sur l'Évangile, que le cardinal Julien Cesarini fit de nouveau jurer au roi Wladislas et à son conseil, au nom de la sainte Trinité, de la glorieuse vierge Marie, de saint Étienne et de saint Ladislas, que le traité signé avec les Ottomans serait rompu, et que, pour le ter septembre, on commencerait le siège d'Orsova.

Peu de temps après le départ de l'ambassade turque arrivèrent des lettres de l'empereur grec Jean Paléologue et du cardinal Francesco Gondolmieri, Florentin de naissance et grand-amiral de la flotte papule dans l'Hellespont. Ces lettres représentaient le moment de la retraite de Mourad en Asie comme une circonstance favorable qu'il fallait exploiter pour réduire entièrement la puissance ottomane en Europe. Pour lever les scrupules du roi, Cesarini soutint la thèse qu'on n'était pas obligé de tenir une parole donnée à des infidèles; que, d'ailleurs, la Hongrie n'avait pas le droit de conclure une amnistie avec les Turks sans le consentement du Vatican et des autres puissances de la chrétienté. Le sublégat et vice-chancelier, François de Venise, et deux capitaines de galères, l'un Bourguignon, l'autre Vénitien, parlèrent dans le même sens que Cesarini. Après des débats longs et animés, Hunyade se laissa enfin persuader par la promesse que l'on fit de lui donner la Bulgarie avec le titre de roi, lorsqu'on l'aurait conquise sur les Turks: il obtint senlement, par ses représentations, la prorogation de la déclaration de guerre le 1er septembre, afin de rentrer plus sûrement dans la possession des forteresses de la Servie, que les Ottomans restituèrent sans retard, conformément aux stipulations du traité.

L'armée polono-hongroise ne comptait en tout que dix mille hommes. A cette époque, les bagages d'une armée étaient, d'après l'usage des Polonais, en raison inverse de sa force numérique: deux mille chariots venaient à la suite de l'armée. Pour éviter les défilés de l'Hœmus, on résolut de se diriger vers les bords de la mer Noire, en passant par la vallée du Danube. A Nikeboli, Drakul, prince de Walaquie, se joiguit à l'expédition chrétienne, qui se renforça de cinq mille hommes. Cet habile guerrier inclinait pour la prudence. Il tirait moins ses arguments, contre cette campagne, des forces supérieures du sultan que d'une sinistre prédiction d'une femme boulgare, et du tremblement de terre qui, presque aussitôt après la rupture du traité, s'était fait sentir dans toute la Hongrie, comme si les éléments s'étaient indignés de cette violation d'un serment prêté au nom du ciel. Quoi qu'il en soit, les sages conseils de Drakul ne furent pas exécutés.

Les nouveaux croisés traversèrent les plaines de la Boulgarie, en longeant la chaîne de l'Hœmus, route plus longue, mais plus sûre. Hunvade marchait à l'avant-garde avec trois mille cavaliers hongrois et les auxiliaires valaques; puis venait le roi des Polonais et des Hongrois, avec le reste des troupes et le corps des croisés. Ces derniers, bien qu'ayant pris les armes au nom du Christ, n'en ravagèrent pas moins les églises grecques et boulgares. Vingt-huit navires, construits par les Turks sur la rivière de Panisus (Kamdjik), et destinés à entrer dans la mer Noire et à remonter le Danube, farent brûlés. Plusieurs places furent soumises avec on sans attaque. Kawarna (Bizon) et Varna (Odessus ou Constantia des anciens) ne résistèrent pas davantage.

La forteresse de Varna est située sur les bords septentrionaux d'un golfe formé par deux caps qui se projettent dans la mer. Le cap au nord de la ville, qui est une pente du Balkan, est couvert d'un bourg appelé Macropolis; et sur le promontoire du côté du midi s'élève Galata (Kalliacré), à cinq mille pas de Varna. Des marais s'étendaient sur tout l'espace compris entre cette dernière ville et Galata. C'est là que campait l'armée polono-hongroise, lorsqu'ou apprit l'effrayante nouvelle que Mourad avait quitté l'Asie et était passé en Europe à la tête de quaraute mille hommes.

Il avait laissé de côté l'Hellespont, où croisait la flotte papale pour lui intercepter le passage, et était venu débarquer sur les rives du Bosphore. Des vaisseaux génois avaient transporté ses troupes, movement une rétribution d'un ducat (12 francs) par soldat. Le sulton Mourad était venu à marches forcées, et avait assis son camp à quatre mille pas de celui de Wladislas. Le cardinal Cesarini et les évêques d'Erlau et de Waradin furent d'avis, dans le conseil de guerre, qu'on retranchât le camp au moyen de fossés et de barricales de chariots, et qu'on attendit ainsi les mouvements ultérieurs des Turks; mais Hunyade s'étant prononcé pour l'attaque en rase campagne, cette opinion prévalut auprès du courage brillant de Jeune coi polonais.

A l'aide droite des Hongrois, on voyait flotter le grand étendard noir de Hongrie; les Polonais avaient arboré l'étendard de Saint-Ladislas. Le roi, entouré de cinquante cavaliers sous la bannière de Saint-Georges, portée par Etienne de Bathor, s'était placé au centre. Hunyade, général en chef, était partout.

Mourad occupait le centre avec les janissaires. Devant lui était un fossé, défendu par des palissades, sur le bord duquel était placé, au bout d'une lance, le traité de paix violé par l'ordre du pape, comme s'il avait voulu montrer à ses soldats ce monument de la perfidie de ses adversaires, et implorer la protection du Dieu qui punit les parjures. Sur les derrières, enfin, se trouvaient les chameaux et les bagages. Dans ce moment décisif, il s'éleva un tourbillon si violent, que les drapeaux de l'armée hongroise furent déchirés, à l'exception de celui du roi, et cet accident fut considéré comme un sinistre présage pur l'armée chrétienne.

Le combat commença par les archers, et l'air fut un instant obscurci par les slèches qui se croisaient en tous sens; puis les combattants se mélèrent, et on se battit à l'arme blanche. Le carnage fut épouvantable. Karadja, beylerbey d'Anatolie, avait été tné; déjà ses troupes commençaient à se débander de toutes parts, et il y eut un instant où il ne resta près du sultan qu'un petit nombre de janissaires et quelques beys trèsagés. Voyant la suite des siens, Mourad pria Dieu de lui accorder la victoire; puis, calme et contant dans la justice de sa cause, il resta inchrantable à son poste; et larsque Wladislas, à la tête d'un détachement de Polonais, emportés comme jui par leur ardeur, sondit sur la tente impériale,

Monrad cria à ses janissaires : « Séparez ce présomptueux damné de son corps, et son attaque personnelle sera cause de sa perte. Quand il se trouvera à notre portée, il tombera sur nous comme un sanglier blessé furieux; alors écartezvons, et en un clin d'œil faites un mouvement pour l'enfermer dans votre cercle; tuez-le, et vous ferez une action belle devant Dieu et son prophète! »

Władislas avançait toujours, combattant avec un courage héroïque, lorsque son cheval, blessé an pied d'un coup de hache, le renversa au milieu de la mélée. Un vieux janissaire, nommé khodja-Khazer, lui coupa la tête et la ficha sur une lance, pendant terrible de cette autre pique au bout de laquelle Mourad avait mis le traité violé, en appelant la vengeance de son Dieu et de celui des chrétiens sur cette perfidie.

Ce spectacle jeta la consternation dans l'armée hongroise, et fut le signal d'une déroute complète. Hunyade, revenu de la poursuite de l'ennemi, fit en vain des prodiges de courage pour arracher aux vainqueurs le corps de l'infortuné monarque et l'horrible trophée qu'ils étalaient; mais enfin il dut désespérer du sort de la bataille, et prit la fuite, vers le soir, avec les troupes valaques.

Cette mémorable bataille fut livrée le 11 novembre 1444, jour de la Saint-Martin, et le 9 du mois de Redjèb, l'an 848 depuis la fuite du prophète.

Le lendemain matin, Mourad, étonné de l'immobilité du camp chrétien, où les Hongrois,
retranchés derrière leurs chariots, attendaient
toujours le retour d'Hunyade, l'attaqua et en
massacra les défénseurs. Au nombre de ceux qui
tombèrent sous le cimeterre turk se trouvèrent
les évêques d'Erlau et de Grosswaradin, Etienne
de Bathor, qui la veille, dans ces mêmes retranchements, avait sauvé l'étendard royal et le cardinal-légat Cesarini.

Après cette victoire, Mourad alla visiter le champ de bataille, accompagné d'Azeb-Bey, un de ses confidents. « N'est-ce pas une chose éton, nante? s'écria-t-il à la vue des morts; voilà toute une armée de jeunes gens, et parmi eux pas un seul vieillard. — S'il y en avait eu un seul, lui répliqua Azeb-Bey, ils n'auraient pas tenté une aussi folle entreprise. »

Deux cent cinquante chariots, remplis d'effets précieux, devinrent la proie du vainqueur. C'est alors que la Pologne fit une perte irréparable; les archives de la couronne, que Wladislas avait dans ses équipages, furent à jamais perdues. Mourad annonça immédiatement sa victoire au sultan d'Egypte, et, pour mieux lui faire comprendre quels hommes de fer il avait vaincus, il lui envoya vingt-cinq hussards et pancernes polonais et hongrois, d'une taille gigantesque, armés de pied en cap, et portant des ailes fixées au-dessus des épaules. Les populations de l'Asie et de l'Afrique accouraient de toutes parts pour contempler ces êtres si extraordinaires pour elles. Outre cela, Mourad envoya la tête du roi, conservée dans du miel, au gouverneur de Broussa, alors capitale des Ottomans. Les habitants de cette ville, instruits de ce message, se portèrent en foule à la rencontre de l'envoyé du sultan, et, après avoir lavé la tête du roi Wladislas dans les eaux du Niloufer, ils la portèrent en triomphe par toutes les rues, au bout d'une pique, comme firent autrefois les Parthes de celle de Crassus. Mourad, las de gouverner et de faire la guerre, résigna une seconde fois le trône, et retourna aux beaux jardins et aux magnifiques palais qu'il avait fait construire à Magnésie.

Telle fut la fin de Wladislas III, auquel le sobriquet de Varnenien resta à jamais appliqué dans notre histoire. Il était à peine agé de vingt et un ans. Grand, bien fait et d'un port majestueux, il était doué de talents supérieurs pour la guerre. Modeste, grave, aimant le travail, généreux et libéral jusqu'à la profusion, affable et populaire avec ses inférieurs, il était un vrai type de chef polonais, et la patrie dut déplorer amèrement que la coupable ambition du pape eût hâté, par ses téméraires suggestions, la triste fin d'une vie si pleine d'avenir.

### INTERRÈGNE (1444-1447).

Avec la mort de Wladislas s'évanonirent l'espoir de la Pologne et le dernier soutien de l'empire grec. Dix ans après, Constantinople tombait sous le sabre de Mouhammed II. Dès lors, les Turks commencèrent à exercer leur empire sur la mer Noire. Les Tatars de Perekop se soumirent à la Turquie, et cessèrent d'appartenir à la Litvanie. La Walaquie et la Moldavie furent menacées, et les frontières de la Litvanie et de la Pologne elles-mêmes exposées à des invasions continuelles.

Le désastre des chrétiens à Varna et la perte d'un monarque vaillant jetèrent toute l'Europe dans l'accablement et l'épouvante. La Pologne surtout fut couverte d'un deuil universel. On ne voulut d'abord croire, ni en Pologne ni en Hongrie, que Wladislas eût péri dans cette bataille. Hunyade, qui ne ramenait que de tristes débris de l'armée, ignorait lui-même la mort du roi. Mille bruits différents couraient sur son compte. Les uns disaient qu'il avait été conduit comme prisonnier à Constantinople; d'autres, qu'il errait vagabond en Italie et jusqu'en Espagne. Chaque nouvelle de cette nature inspirait à Krakovie une joie si vive, qu'on la manifestait par le son des cloches et par les illuminations de toute la ville. Ces bruits ne se réalisant pas, on envoya les deux dignitaires Jean Rzeszowski et Gilles Suchodolski, avec la mission de le chercher partout où ils espéreraient pouvoir le découvrir. Mais tous ces soins furent inutiles. On se flattait encore de quelque espérance, lorsqu'on apprit que les Hongrois avaient élu pour roi Ladislas, fils posthume d'Albert; alors on convoqua une assemblée générale à Sieradz, pour procéder à l'élection d'un roi des Polonais.

Kasimir, frère de Wladislas, se trouvait près de Poloçk, en Litvanie, lorsqu'il apprit sa mort; sa douleur fut profonde. La noblesse réunie à Sieradz (23 avril 1445) était partagée sur le choix d'un candidat; mais l'avis de Zbigniew Olesnicki prévalut. Il proposa Kasimir, grand-duc de Litvanie, et prouva que ce choix aurait surtout l'avantage de n'occasionner aucun changement, lors même que Wladislas viendrait à reparaître. Cet avis réunit presque tous les suffrages, En conséquence, une diète fut convoquée à Piotrkow pour le 24 août, et le prince fut invité à y assister.

Kasimir refusa d'y paraître, alléguant l'accablement bien légitime où le jetait la mort d'un frère chéri. Mais ce refus avait encore un autre motif: Kasimir avait été élevé en Litvanie, il aimait son duché, il y avait ses habitudes, et comme les seigneurs litvaniens le sollicitaient en secret de ne pas les abandonner, il se décida à ne pas accepter le trône de Pologne. Il envoya même à la diète de Piotrkow une députation qui déclara de sa part que, hors le duché de Litvanie, aucun État, quelque vaste qu'il fût, ne saurait lui plaire; qu'il trouvait étrange qu'au lieu d'attendre encore quelques années, les Polonais fussent si empressés de se donner un nouveau roi.

Les Polonais regardèrent cette réponse évasive de Kasimir comme une positive renonciation au trône; et, piqués jusqu'au vif d'un pareil dédain, ils résolurent d'en tirer vengeance. La noblesse et le clergé se réunirent donc à Piotrkow (27 mars 1446). Quelques-uns opinaient pour Frédéric, marquis de Brandebourg, à qui Władislas-Jagellon avait donné sa fille; les autres se déclaraient pour Boleslas, duc de Mazovie. Boleslas fut élu. Informé de cette résolution, Kasimir, qui refusait la couronne quand on la lui offrait, se hâta de faire des démarches auprès de sa mère, Sophie, et la supplia d'agir auprès des Polonais et de les déterminer en sa faveur. Il redoutait l'ambition de Michel, fils de Sigismond Kieystutowicz, ét gendre de Boleslas, et prévit bien que Boleslas, devenu roi de Pologne, ne manquerait pas de donner des secours à Michel pour l'élever au grand-duché de Litvanie, aux dépens de Kasimir. La reine Sophie se rendit à Kolo, où la noblesse de la Grande-Pologne s'était assemblée; et elle intrigua avec tant d'habileté, que les Polonais consentirent enfin à recevoir Kasimir. Celui ci arriva à Krakovie le 23 juin 1447; le 25 du même mois, il fut couronné solennellement dans l'église cathédrale, et prit immédiatement les rênes du gouvernement.

### KASIMIR IV (1447-1492).

L'obéissance au roi n'était légalement due que lorsqu'il avait prêté serment aux conditions qui touchaient aux intérêts généraux de la république. Kasimir l'éludait sans cesse.

En tout temps et dans tous les pays, les flatteurs de la cour pullulent, et leurs fatales obsessions causent tout le mal que l'histoire des peuples a à déplorer. On disait donc à Kasimir, qui avait le cœur et l'esprit faibles, de tout promettre, au risque même de ne jamais rien accorder; qu'il n'y avait dans l'Etat qu'un fantôme de liberté, aisé à détruire en feignant de le respecter; que l'obstination et l'opposition des Polonais étaient toujours plus vives que durables, et qu'après tout, s'il venait dans la suite à les choquer par des prétentions injustes, il devait se souvenir que rien n'était moins dangereux que les murmures d'une noblesse qui s'était fait une habisude de se plaindre de ses maîtres, et qui poussait l'amour de l'indépendance jusqu'à regarder comme une servitude l'obligation de reconnaître

le bien qu'on lui avait fait. De ces conseils perfides naquit la mésintelligence entre la Litvanie et la Pologne: de là des troubles qui rendirent le règne de Kasimir IV si orageux.

A peine couronné, et ne se souciant pas de prêter un serment prescrit, Kasimir quitta Krakovie sans s'embarrasser des maux que son éloignement allait causer au pays. La Litvanie était le seul objet de ses affections et de sa sollicitude. Il passait dans l'immense forêt de Bialowiez son temps à la chasse, qui faisait ses plus chères délices. Cependant les affaires du pays exigeant sa présence en Pologne, le roi arriva à Lublin; on ouvrit une diète (25 mai 1448). Là, les Polonais désiraient faire disparaître toutes les traces de la désunion des deux nations, pensant que c'était le seul moyen d'amortir la question toujours renaissante relative à la Podolie et à quelques districts de la Wolhynie, que les Litvaniens disaient appartenir au grand-duché, et que les Polonais revendiquaient comme partie intégrale de leur royaume. Les Litvaniens ne se refusaient pas à admettre quelques-unes de ces conditions; mais ils ne voulurent jamais consentir à effacer de leur constitution le titre de grand-duc et les priviléges qui avaient de tout temps appartenu aux souverains de cette vaste province. Cette diète se sépara donc sans rien conclure, et Kasimir se rendit d'abord à Léopol et ensuite à Kamiéniéç-Podolski, où la noblesse devait se trouver réunie en armes pour aller châtier la rébellion de Pierre, hospodar de la Moldavie (août 1448). Pierre prit le parti de se soumettre, et promit obéissance à la couronne de Pologne; mais, quand le roi repartit pour la Litvanie, les Tatars pénétrèrent jusqu'en Podolie (fin août 1448), ravageant tout le pays et emportant chez eux un riche butin. Théodore Buczacki, staroste général de Podolie, ramassa à la hâte une petite armée, fondit sur ceux qui revenaient, et leur reprit une partie du butin et des captifs qu'ils emmenaient en Tatarie.

Une année se passa sans événements nouveaux, si l'on en excepte une incursion que fit Michel, fils de Sigismond, qui fut tué à Troki, en 1140.

Ce prince, à la tête d'une armée de Tatars, s'était déjà emparé de Stawdub et de Nowogrod-Siewierski, lorsque le roi s'avança pour le combattre; mais Michel, iustruit de son approche, se retira précipitamment, et les deux villes rentrèrent sous la domination légitime du monarque polonais (août 1449).

Dans la même année, un événement dont les annales de la Pologne n'offraient point jusqu'alors d'exemple, excita des querelles qui se renouvelèrent souvent dans les époques suivantes. Jean Dlugosz ou Longinus, chanoine de Krakovie et secrétaire de Zbigniew Olesnicki, lui apporta d'Italie le chapeau de cardinal. Cette distinction excita vivement la jalousie d'Oporowski, archevêque de Gnèzne. A l'époque de l'ouverture de la diète de Piotrkow (9 décembre 1449), au moment où le nouveau cardinal entrait dans le conseil, l'archevêque, qui ne voulnt pas lui céder la première place, quitta la diète, suivi de plusieurs sénateurs. Le roi n'interrompit pas pour cela les débats, et écouta les ambassadeurs de l'empereur Frédéric qui parlaient en faveur du duc de Mazovie, pour lui faire obtenir le gouvernement des terres de Belz et de Rawa. Kasimir ajourna sa décision à un temps plus favorable; et quant au scandale donné par l'archevêque, dont la susceptibilité, blessée par la promotion de son subordonné à la pourpre romaine, avait trouvé de l'écho dans la noblesse et le clergé de la Grande-Pologne, il ordonna à la diète de Piotrkow, en 1451, que les deux prélats siégeraient alternativement dans le sénat, et que personne d'entre les évêques ne pourrait à l'avenir briguer la dignité de cardinal sans la permission du roi. Kasimir est le premier roi de Pologne qui ait commencé à nommer les évêques, qui jusqu'alors avaient été élus par les chapitres; et c'est à l'occasion des querelles survenues au sujet de l'évêché de Krakovie entre Jacques Sienienski, nommé par le saint Siège, Jean Lutko, élu par le chapitre, et Jean Gruszczynski, proposé par le roi. Le dernier prévalut.

Les affaires de la Walaquie étaient à peine arrangées que la Moldavie se révolta. Bogdan disputait la souveraineté à l'hospodar Alexandre. Le roi Kasimir envoya donc une armée sous les ordres d'Oleski, qui apaisa les troubles (mars 1450). Mais Bogdan ayant repris ses incursions, une nouvelle expédition fut organisée sous les ordres d'Odrowonz et de Koniecpolski (juillet 1450). Bogdan prit d'abord la fuite; puis il envoya faire des propositions de paix, et au moment où l'on s'y attendait le moins, il tomba traîtreusement sur les Polonais; mais sa perfidie lui réussit mal, et il fut complétement battu à Krasnopole (6 septembre). Les Tatars profitèrent de l'absence des troupes polonaises pour

envahir la Pologne, et porter leurs ravages jusqu'à Belz.

Les interminables discussions entre les Litvaniens et les Polonais amenèrent la diète de Parczow (27 septembre 1451); mais on n'y conclut rien de définitif; et quand Swidrigellon mourut à Luck (12 février 1452), les Litvaniens occupérent cette ville pour leur compte. Plusieurs fois, à des époques ultérieures, on convoqua des assemblées pour arranger ces affaires, lorsque les Tatars tombérent à l'improviste en Podolie (22 juin 1452), et en emportèrent un butin considérable. D'un autre côté, les Silésiens envahissaient les terres de Wielun et de Sévérie. En 1455, les Tatars reparurent de nouveau dans la Podolie, et s'avancèrent jusqu'à Olesko. Les Polonais ne pouvaient punir cette audace, car ils allaient combattre les Silésiens qui furent vaincus (février 1453). En avril, les Tatars poussèrent leurs ravages jusqu'à Trembowla; mais cette fois, ils furent vigoureusement punis de leur audace par Jean Laszcz.

Les promesses de Kasimir étant toujours éludées, les Polonais voulurent prendre au sérieux la question du serment du roi. A cet effet, à la diète de Piotrkow (24 juin 1453), ils déclarèrent expressément à Kasimir qu'ils lui refuseraient l'obéissance et le déposeraient, s'il ne prétait serment de maintenir sans restriction les droits et priviléges de la nation. Kasimir céda à des exigences aussi légitimes, et la concorde fut rétablie. Dans la même année, le duché d'Oswiecim fut acheté et uni au royaume. L'année suivante (10 février 1454), le roi épousa Élisabeth, fille de l'empereur Albert, et les noces se célébrèrent à Krakovie avec une magnificence remarquable.

Pendant que l'indolent Kasimir se débattait dans de mesquines querelles avec le clergé et la noblesse de Pologne et de Litvanie, à l'Orient s'écroulait le plus ferme boulevard de la puissance grecque. Les jours de la superbe Byzance étaient comptés. Le 29 mai 1453, un assaut général fut donné. Le sultan Mohammed promettait des timars et même des sandjaks aux premiers qui monteraient sur les remparts; mais il menaçait de la hache du bourreau la tête de ceux qui voudraient échapper au danger par la fuite. Les assiégeants et les assiégés se préparaient à un combat à outrance, lorsque, vers le troisième jour, un météore lumineux se montra dans le ciel au-dessus de Constantinople, du côté

du septentrion; et les Ottomans crurent voir dans cette apparition le signe de la colère divine qui menaçait les chrétiens, et cette superstition redoubla leur confiance et leur audace. Cent cinquante mille Turks donnaient l'assaut, cent mille autres formaient la réserve; Mohammed se tenait au centre avec quinze mille janissaires. De son côté, l'empereur Constantin s'était rendu à l'église de Sainte-Sophie, suivi des grands de sa cour. Il y fit pénitence publique, et recut la commanion au milieu d'une foule immense qui éclatait en sanglots. Tranquille désormais pour le repos de son âme, l'empereur ne songea plus qu'au salut de l'empire. Il monta immédiatement à cheval, et visita tous les postes de la ville. Persoune ne dormit cette nuit-là, ni sur les remparts, ni sur les tours. Au premier chant du coq. chacun était debout et sous les armes.

L'assaut commença sur toutes les lignes à la fois avec tant d'ensemble et d'ardeur, que la ville entière disparut sous d'épais nuages de poussière et de fumée. Les portes sont enfin forcées; Constantin, voyant l'inutilité de ses efforts et la masse d'ennemis qui se répandent de tous côtés, se précipite sur les Turks en invoquant la mort. Abandonné des siens, il s'écrie : « N'y aura-t-il donc pas un chrétien pour me tuer! > Au même instant, il reçoit deux coups de sabre et tombe confondu dans la foule des victimes. Un carnage affreux termine les horreurs de cette sanglante journée. On retrouva le corps de Constantin; ce fut sa chaussure de pourpre, parsemée d'aigles d'or, qui le sit reconnaître. Sa tête sut déposée aux pieds de Mohammed, et ce trophée sanglant fut ensuite promené dans les villes d'Asie, comme la tête de notre Wladislas le Varnenien.

Ainsi succomba l'antique Byzance, onze cent vingt-cinq ans après avoir été reconstruite par Constantin. Le siège dura cinquante-trois jours, et finit le 29 mai 1453 : c'était le vingt-neuvième qu'elle soutenait depuis sa fondation.

Toutes les puissances chrétiennes en gémirent; mais la Pologne et la Hongrie surtout semblèrent prévoir dès lors combien de sang devait leur coûter cet événement funeste.

Tandis que cela se passait au midi, le nord de la Pologne voyait se préparer une révolution qui hâtait la décadence d'une fatale congrégation. Les chevaliers Teutoniques, souillés des crimes les plus honteux, exaspérèrent leurs sujets en violant les lois qu'ils avaient eux-mêmes établies. Leurs infamies comblèrent enfin la me-

sure. La noblesse prussienne résolut de sacrifier ses biens et sa vie pour secouer le joug de ces moines orgueilleux. Ils portèrent contre eux plainte à Frédéric III, empereur d'Allemagne. qui déclara la noblesse prussienne, on ne sait en vertu de quelle autorité, déchue de tous ses priviléges et franchises, Indignée de l'audace d'un tel décret, la noblesse offrit sa soumission à la Pologne. Kasimir la prit sous sa protection, et décréta que les terres prussiennes feraient partie intégrale de la république polonaise et jouiraient de ses droits; que les habitants seraient régis par la loi de Culm ou telle autre qui leur plairait; qu'ils seraient déchargés de taille; enfin. qu'ils concourraient à l'élection des rois. La ville de Dantzig fut surtout comblée de bienfaits; elle ne paya plus que 2,000 florins par an, au lieu de 60,000 que se faisaient payer les Teutoniques. Kasimir divisa la Prusse en quatre palatinats: Thorn, Elbing, Kænigsberg et Dantzig (ordonnance du 6 mars 1454). Lorsqu'il entra en Prusse, on lui donna une garde de douze régiments, dont six le précédaient et six autres marchaient à sa suite. Arrivé à Thorn, il s'assit sur un trône au milieu de la place publique, et reçut solennellement les hommages et le serment des Prussiens (27 mai).

La politique du cabinet de Bohême cherchait à s'immiscer dans ces affaires, et parlait en faveur des Teutoniques; mais Kasimir répondit que les souverains de la Bohême n'avaient jamais été les bienfaiteurs des chevaliers ; mais que cet honneur appartenait aux rois de Pologne, et que lui, Kasimir, entrait en possession légitime d'une province qui appartenait à la Pologne dès les temps de Boleslas-le-Grand. A la diète de Graudentz (13 juillet), on cimenta plus étroitement cette union, et, en attendant, le roi ou ses lieutenants assiégèrent Choynice (Konitz), Sztum et Malborg, où s'étaient enfermés les Teutoniques. Le 18 septembre, on livra une bataille sanglante près de Choynice, et les Polonais furent défaits. Le roi se retira d'abord à Bydgoszcz (Bromberg), ensuite à Nieszawa. Cet échec irrita les Polonais, et les détermina à redoubler d'efforts pour écraser leurs ennemis; aussi on vit bientôt arriver de nombreux renforts, et le roi put ouvrir une nouvelle campagne dès le mois de décembre de la même année. Cette fois, le succès couronna ses armes.

Pendant cette expédition, des troubles civils avaient éclaté en Litvanie. Plusieurs seigneurs.

et nommément Gastold, palatin de Wilna, s'efforçaient de rompre les liens qui unissaient les
deux nations. Ils voulaient même détrôner Kasimir et élever un autre prince à la dignité grandducale. Kasimir cherchait, autant qu'il le pouvait, à neutraliser les intrigues des grands en
s'entourant de l'appui de la petite noblesse et
en confirmant les privilèges de Horodlo. Mais
Gastold et ses partisans cherchèrent alors à enlever par la force la Wolbynie et la Podolie aux
Polonais. La présence du roi en Litvanie calma
un peu les esprits, et il obtint même que les Litvaniens lui fourniraient quelques troupes pour
l'accompagner en Prusse.

C'est au milieu de ces événements que mourut le cardinal Zbigniew-Olesniçki (1er avril 1455), agé de soixunte-six ans. Il fut enterré à Krakovie. Cette perte fut immense, et les Polonais la sentirent vivement.

La guerre de Prusse durait toujours, mais enfin les Teutoniques eurent le dessous, et Marienbourg (Malborg) fut occupé par les troupes polonaises (1457). Les autres villes se soumirent. Cette importante conquête avait répandu dans toute la Pologne une joie qui ne fut pas de longue durée, car une nouvelle guerre civile éclata du côté d'Oswiecim, et les Tatars recommencèrent leurs déprédations en Podolie (1457).

Sur ces entrefaites, Ladislas, roi de Hongrie et de Bohême, mourut à Prague, à peine âgé de dix-huit ans, et sur le point d'épouser une fille de Charles VII, roi de France. Ladislas, jaloux de la gloire de Jean Hunyado, et redoutant l'ambition de ses deux fils, les priva de leur héritage, fit trancher la tête à l'ainé et conduire le cadet. nommé Mathias, à Vienne, comme prisonnier d'État. Mathias eût certainement bientôt éprouvé le sort de son frère, si Ladislas n'eût été empoisonné par une femme qu'il avait aimée et qui ne pouvait lui pardonner le mariage qu'il était près de contracter; et Mathias, du fond d'un cachot, monta sur le trône. En Bohême ce sut Georges Podiebradzki qui s'empara de l'héritage de Ladislas (1458). Mais Kasimir croyait avoir un droit légitime à ces deux couronnes par suite du mariage qu'il avait contracté avec Élisabeth, sœur de Ladislas; et nous verrons bientôt combien cette funeste prétention coûtera de sang à la Pologne.

Kasimir ne pouvait pas, pour le moment, soutenir les droits qu'il oroyait avoir par la force des armes, car la guerre de la Prusse ne cessait d'occuper ses troupes; et comme il avait peu de talents militaires, les Polonais lui imputaient les revers qu'ils avaient essuyés. Ces accusations furent même formellement exprimées à la diète de Piotrkow (1er septembre 1459). Jean Rytwianski, staroste de Sandomir, prononça un discours des plus véhéments, et reprocha au, roi, non pas au nom d'une province, mais au nom de l'État, les malheurs que son indolence et son incapacité avaient attirés sur ses peuples.

· Sire, disait-il, vos defauts precipitent la

Pologne vers sa décadence; vous traitez vos

» sujets comme des ennemis parce qu'ils défen-

· dent l'intégrité de la république; vous portez

peu d'intérêt à la couronne, en permettant

d'en séparer la terre de Luck, et vous affec-

tez de vouloir réunir la Podolie à la Litvanie.

· Vous avez inspiré à ce duché tant d'orgueil

qu'il se refuse à combattre les ennemis communs et à remplir vos ordres. Vous faites battre la fausse monnaie dont vous avez inondé · le pays; vous avez les yeux fermés sur les » spoliateurs, les concussionnaires et les faus-» saires; vous prodiguez les domaines et vous » épuisez le trésor; vous êtes indifférent aux plaintes des veuves, des orphelins et des opprimes, au point que sous votre gouvernement · l'administration de la justice p'existe plus; vous dépouiller la couronne, d'armes, de chevaux, d'or et d'argent, pour en gorger la Litvanie. De pareils procédés, Sire, sont d'autant plus injustes que votre père, votre frère et vousmême, ne tirez votre éclat que de la couronne. Après d'autres reproches non moins amers, Rytwianski terminason discours, en disant : «Je prie votre Majesté de reconnaître ses fautes; car, dans le cas contraire, les Polonais ne feraient aucun don de leurs biens particuliers, et refu-

Le staroste disait vrai; mais le roi sut si bien le gagner par son affabilité et ses bienfaits, que l'austère censeur devint en peu de temps le plus attentif et le plus obséquieux des courtisans. Par malheur la Pologne n'a jamais été avare de ces soi-disant démocrates qui accusent les véritables républicains polonais de modérantisme, et qui ne font tant de bruit que pour mettre un plus haut prix à des services acquis d'avance à celui qui les paiera le mieux. Et l'infortunée Pologne était sans cesse le jouet de ces boute-feux sans conscience ou d'une aristocratie insolente, et le peuple n'appréciait ses véritables amis que quand

seraient même de marcher à la guerre.



le mal était fait et qu'il ne restait plus qu'à gémir.

Le roi était toujours occupé des affaires prussiennes, lorsque tout à coup se présenta un usurpateur qui se disait être Wladislas-le-Varnenien (1459). Son nom véritable était Rychlik, et il choisit la ville de Posen pour y manifester ses prétendus droits au trône de Pologne; mais le palatin Lucas Gorka découvrit la vérité, et s'empara sur-le-champ de Rychlik. Le malheureux fut pendant plusieurs jours exposé aux yeux du peuple avec une couronne de papier sur la tête et fustigé en place publique. Il finit par mourir dans les prisons de Posen.

Les chevallers Tentoniques voyaient avec plaisir que la Bohême et la Hongrie allaient ausciter des embarras à la Pologne; mais Kasimir l'avait pressenti, et, dans un congrès solennel de Giogau (15 mai 1462), Kasimir et Podiebradzki s'entendirent, conclurent une trève, et tous prétextes de guerre disparurent. Dès lors les hostilités contre les Teutoniques furent poussées avec tant de vigueur que les chevaliers en furent alarmés et demandèrent à entrer en arrangement. Les envoyés des deux puissances se réunirent à Thorn le 3 juillet 1464. Les Polonais combattirent les prétentions des Teutoniques en leur prouvant, l'histoire à la main, leurs droits sur les terres prussiennes. Jacques de Szadek, savant et versé dans l'histoire, prit la parole au nom du roi, et prouva les quinze propositions qui suivent :

1º Que la Poméranie, les terres de Culm et de Michalow étaient habitées et gouvernées par des Polonais, qui ont donné en leur langue des noms aux montagnes, rivières, villes et villages, bien avant l'existence et l'établissement de l'ordre Teutonique;

2º Que le premier souverain de la Pologne, Lech et ses successeurs, peuplaient ces contrées, et qu'elles étaient soumisés en tout à la domination polonaise;

3º Qu'il résulte de la position et de la configuration géographique de ces provinces, qu'elles ont nécessairement et de tout temps fait partie du royaume de Pologne;

4º Que les rois et ducs de Pologne, jusqu'au moment où on leur ravit ces provinces, y avaient leurs cours et tribunaux, et y nommaient aux emplois administratifs de tout grade;

5º Que les souverains de la Pologne y fondèrent des églises cathédrales et collégiales, des touvents et des paroisses, tant à Culm qu'à Wlo-

clawek et Kamin, comme le prouvent les actes authentiques déposés aux archives :

6º Que lesdites terres, dès le commencement de l'introduction du christianisme, ont toujours payé les impôts de l'Église dits deniers de Saint-Pierre, à l'instar d'autres provinces du royaume de Pologne;

7º et 8º Que le grand-maître des Teutoviques et son ordre s'emparèrent violemment et traîtreusement de ces terres;

9º et 10º Qu'en conséquence de la décision des deux papes Jean XXII et Beneit XII, deux déorets solennellement proclamés adjugèrent sans aucun appel la réelle et incontestable possession et propriété des susdites terres aux monarques polonais;

14º Que la terre prussienne et les contrées voisines de la mer, étant comprises dans les frontières du royaume de Pologne, lui avaient toujours payé les impôts et fourni les prestations particulières auxquelles étaient soumis les sujets polonais;

12º Que le grand-maître Teutonique, après s'être emparé des terres prussiennes, non-seu-lement n'avait pas voulu payer d'impôts aux rois de Pologne, mais envahissait et ravagenit continuellement, avec ses troupes mercenaires, les possessions polonaises intérieures, et cela au moment où les rois de Pologne étaient occupés d'une guerre contre les infidèles;

15º Que la noblesse, les bourgeois et sujets de toute espèce desdites terres, ne pouvant pas supporter le gouvernement tyrannique, oppressif et usurpateur des grands-maîtres, sont retournés à leurs droits et usages antérieurs et primitifs, obéissant en cela aux lois divines et humaines;

14º Que le grand-maître actuel, Louis de Erlichausen, tyrannisait, opprimait et persécutait tous ceux d'entre les habitants desdites terres prussiennes qui voulaient rentrer sous la protection légale et primitive du roi de Pologne, et qu'il les en empêchait par tous les moyens possibles;

45º Qu'enfin, pour corroborer et consolider tous les droits primitifs et légaux que les monarques pulonais avaient sur ces terres, le roi avait consenti à payer 400,000 soixantaines de gros de Prague à l'ordre Teutonique, et qu'ainsi, par cet achat il avait acquis un droit réel, incontestable et incommutable aux terres prussiennes.

Les chevaliers, voyant que la discussion

tournait à leur désayantage, rompirent brusquement les conférences et en appelèrent de nouveau au sort des armes. La guerre recommença avec un nouvel acharnement, et de nouveaux malheurs désolèrent cet infortuné pays. Cette guerre dura plus de deux ans; mais les Teutoniques furent les premiers à demander la paix. L'intervention de Rodolphe, légat du pape, détermina Kasimir à l'accorder, et le traité fut conclu à Thorn (19 octobre 1466) sous les conditions suivantes: la Prusse occidentale ou la Prusse polonaise, composée des palatinats de Poméranie, de Malborg, de Culm et de l'évêché de Warmie, était à jamais réunie à la Pologne; et la Prusse orientale, ou duché de Prusse proprement dit, restait en la possession des Teutoniques, à condition que chaque grand-maître nouvellement élu en recevrait personnellement l'investiture du roi de Pologne ; qu'il le seconderait contre tout ennemi, qu'il aurait place dans le sénat, à la gauche du roi. Kasimir fit des cadeaux magnifiques au légat et au grand-maître ; il concéda à son ordre 15,000 ducats pour l'aider à payer la solde arriérée de son armée, et déchargea, pour l'espace de vingt ans, le grandmaître des secours qu'il s'obligeait à donner à la couronne. Le grand-maître, à son tour, déchargea les citoyens qui avaient des terres dans le duché de Prusse de toutes prestations pendant l'espace de vingt-cinq ans.

Telle fut la fin de cette guerre qui dura pendant douze ans, et coûta, à partir seulement de l'année 1454, la vie à 300,000 combattants, et porta la dévastation dans tant de contrées. C'était alors la 242° année de l'existence des chevaliers sur la terre polonaise. On frappa tous les cent ans des médailles en mémoire de leur administration et de leurs cruautés, afin de consacrer dans l'histoire le jour qui avait vu expirer leur intolérable et criminel despotisme.

Dans cette même année (1466), les Bohémiens et les Polonais qui voyageaient en Espagne répandirent le bruit que dans les environs de la ville de Canta-la-Piedra demeurait Wladislas-le-Varnenien, travesti en ermite. Mais cette fable ne trouva nul crédit, et l'ermite, qui n'était point Wladislas, mourut paisiblement dans sa retraite.

En 1469 les Tatars envahissent de nouveau la Pologne.

La guerre avec les Teutoniques étant finie, une autre se préparait en Bohême à la suite de la mort du roi Podiébradzki (1471). Les Bohémiens tournèrent alors les yeux vers la Pologne et offrirent la couronne à Wladislas, âgé de quinze ans, fils du roi Kasimir. Le 46 juin 1471, dans une séance publique tenue au château de Krakovie, le jeune Wladislas prononça en polonais un discours qui émut tous les assistants, et dans lequel il appuya particulièrement sur ce qu'il acceptait la couronne de Bohême pour raffermir la foi et pour maintenir la suprématie slave dans un pays qui en tirait son origine, et qui par conséquent se liait intimement avec les intérêts nationaux de la Pologne. Le 21 août il fut couronné à Prague.

Sur ces entrefaites, les Hongrois, dégoûtés du gouvernement de Mathias Ier, lui refusèrent l'obéissance et appëlèrent au trône Kasimir, second fils du roi. Ce jeune prince, que dans la suite l'Eglise a mis au rang des saints, se mit à la tête d'une armée et marcha en Hongrie. Arrivé à Neutra, il s'aperçut qu'on ne se pressait pas trop à grossir ses rangs. Au contraire, Mathias réunit ses troupes, marcha contre les Polonais, les harcela partiellement, et Kasimir, voyant qu'il ne pouvait lui tenir tête, revint en Pologne (1472).

Fier de cette position, Mathias voulait prendre le dessus, et demanda en mariage Hedwige, fille du roi Kasimir; mais on la lui refusa. Mathias irrité envahit la Pologne et y fit des dégâts considérables (1474). Cependant cette invasion se termina par la conclusion d'une trève pour trois ans, dont les Polonais avaient grand besoin, car leurs infatigables ennemis, les Tatars, n'avaient pas manqué de profiter des embarras suscités à la Pologne par Mathias, pour tomber sur les provinces limitrophes et y exercer leurs déprédations habituelles.

Mathias ne resta pas fidèle à ses engagements, et ses entreprises sur la Silésie forcèrent Kasimir à s'y rendre à la tête d'une armée. La paix fut conclue après quelques combats insignifiants (1474). Les Tatars, toujours prompts à saisir l'instant où l'armée était occupée ailleurs, avaient dejà reparu dans les possessions polonaises, et furent imités par les Teutoniques qui crurent le moment favorable pour réparer leurs pertes (1478). Mais l'issue de la guerre ne répondit pas à leur attente, et ils furent vivement repoussés.

Ces événements, quelque importants qu'ils fussent, auraient dû cependant s'effacer devant le danger bien autrement grave qu'allait engendrer, pour la Pologne, la fondation d'un nouvel

Etat, faible encore, obscur et dédaigné, mais redoutable déjà par l'ambition de ses chefs: Yvan III Vassilévitsch, grand-duc de Moskovie, après avoir secoué le joug des Tatars, jetait les bases d'une nouvelle puissance moskovite, baptisée depuis du nom d'empire de toutes les Russies. Envahissement des États voisins, assassinats des chess, massacres des populations, corruption des agents, intimidation, dénationalisation, transplantation des familles : telles furent les conditions de la naissance et des progrès de l'empire russe. Depuis Yvan jusqu'à nos jours (1462-1837), trois cent soixante-quinze ans se sont écoulés, et l'histoire ne trouve pas une seule année où cet odieux système ait changé d'allure ou se soit montré infidèle à son origine. Qu'il ait son siège à Moskou ou à Saint-Pétersbourg, qu'il finisse par être transporté à Constantinople, pour lui rienne será changé; pour tous les autres, la conséquence sera un épouvantable bouleversement.

Vainqueur des Tatars, Yvan pensa à subjuguer Novogorod-la-Grande et à la détacher de la Litvanie. La noblesse se laissa corrompre facilement, mais la résistance du peuple apporta à l'exécution des projets moskovites un obstacle invincible, et le conseil de Moskou se décida à courir aux armes avant l'arrivée des troupes polono-litvaniennes. Novogorod dut succomber, et avec elle ses libertés républicaines (1471). Quant à Kasimir, occupé de ses démêlés avec la Hongrie, il laissa impunément s'agrandir la puissance des Moskovites.

Veuf depuis quelques années, Yvan pensa à se remarier. Il savait que Sophie, petite-fille de Constantin Paléologue, dernier empereur de Constantinople, mort au siège de cette ville, vivait a Rome des bienfaits du pape Paul II. Yvan enlama des négociations dans lesquelles toutes les parties firent assaut de mauvaise foi, et se livrèrent à un combat d'habileté où le plus fourbe devait rester vainqueur. Yvan se flattait que ce mariage donnerait aux souverains de Moskovie les droits des empereurs grecs; il adopta même, sans tarder, leurs armes, l'aigle noire à deux têtes; et pour tirer la princesse des mains du pape, il fit croire à ce pontife qu'il adhérerait au décret d'union des deux Églises, émané du concile de Florence. Le pape, de son côté, avait pour but avoué d'armer les Moskovites et les Tatars contre les Turks, et pour but secret d'amener insensiblement les Moskovites à une entière soumission au saint Siège, Sûr ou se croyant sûr

de Sophie, il comptait exploiter son influence d'épouse sur Yvan pour amener ce dernier à ses fins; et, quoiqu'il crût Sophie sincèrement convertie au catholicisme, il protestait hautement au grand-duc qu'elle était restée Grecque. Mais lé pontife avait affaire à forte partie, car Sophie, pour conserver sa pension et la protection du saint Siége, affectait la plus grand ferveur pour la foi catholique; et pour devenir tzarine elle se laissa, sans opposition, donner pour Grecque au Grec Yvan, qui lui-même se donnait pour catholique. Paul II ouvrit, en 1469, cette négociation qui ne fut terminée qu'en juin 1472, par Sixte IV, dans une assemblée de cardinaux. La princesse entra processionnellement sur le territoire moskovite, conduite par un légat du pape, devant lequel on portait la croix latine. Mais cette croix latine soulevait les scrupules des schismatiques, et Sophie, qui n'avait plus à feindre, ordonna au légat de la cacher, et un message d'Yvan vint confirmer cet ordre. Sophie entra à Moskou (12 novembre 1472). Le mariage fut célébré par le métropolitain, suivant le rit grec, en présence du légat du pape. Et, lorsqu'ensuite celui-ci réclama l'exécution convenue du décret d'union, Yvan lui ferma la bouche en déclarant qu'il ne voulait pas en entendre parler. Et voilà depuis trois cent soixante-quinze ans que les tzars dupent à leur aise les papes, les rois et les diplomaties de l'Europe!

La république de Pskow eut le sort de celle de Nowogorod. Cette dernière ville cherchait à conserver au moins quelques restes de ses anciennes franchises; mais ses tentatives ne servirent qu'à irriter Yvan, et à lui donner un prétexte pour asservir plus complétement la malheurense république (1479). Ainsi périt la liberté novogorodienne, après plus de six siècles d'une existence glorieuse. Une partie de la Sévérie et de la Russie-Blanche fut aussi détachée de la Litvanie (1479).

Dix ans s'étaient écoulés depuis cette époque, lorsqu'en 1489 les Tatars firent une nouvelle irruption dans les possessions polonaises. Mais Jean-Albert, fils du roi Kasimir, les battit complétement à Kopersztyn et dans une autre bataille rangée. Cette double victoire lui attira l'admiration générale; aussi, lorsque Mathias mourut (1490), les Hongrois l'appelèrent spontanément au trône. Mais un autre parti voulait porter au trône Wladislas de Bohême. Alors Jean-Albert entra avec une armée en Hongrie; Wladislas

marcha à sa rencontre. Mais au moment d'en venir aux mains, la voix de la nature parla au çœur des deux frères, et ils convinrent de s'en remettre, pour la décision de leur querelle, au jugement de leur père. Mais celui-ci était alors en Litvanie, où il s'occupaît de réprimer les envahissements des Moskovites. A cette fin, il avait convoqué plusieurs ducs russiens, jusqu'alors soumis à la Pologne. L'un d'eux se rendait chez Kasimir, au château royal de Wilna; et, au moment où il entrait, le gardien de la porte la referma avec une brusque maladresse et écrasa les doigts du duc. Cet accident, en apparence si futile, irrita si vivement les autres chefs russiens, qu'ils se donnèrent à la Moskovie à jamais!

Kasimir, à son tour, irrité au vif de la perte de ses vastes provinces, voulut que Jean-Albert poussât la guerre de Hongrie avec plus de vivacité. La campagne se rouvrit donc, et, le 1er janvier 1491, Jean-Albert et Wladislas se livrèrent la bataille de Koszyce (Kaschau). Albert y fit des prodiges de valeur. Avec une troupe de quatre mille hommes, cernée par un corps de dixhuit mille hommes, il repoussa vaillamment les Hongrois. Un soldat bohemien qui, à la faveur de la mèlée, avait pénétré jusqu'à Albert, allait le percer, lorsque le prince saisit le sabre d'un de ses officiers ; il étendit l'agresseur roide mort. Il eut trois chevaux tués sous lui, et soutint dans cette journée la renommée de valeur qu'il avait acquise dans la guerre contre les Tatars; mais il dut céder à la supériorité du nombre. Toutefois les deux frères finirent par s'accommoder. Jean-Albert renonça à tous ses droits à la Hongrie. Wladislas lui donna, à titre de fief, plusieurs duchés en Silésie, et l'assura qu'il lui céderait la couronne de Hongrie, s'il mourait sans enfants.

Attéré par la nouvelle de l'échec que son fils pulné avait essuyé en Hongrie, Kasimir résolut d'amener la rupture du traité conclu entre les deux frères, et d'appuyer de toutes ses forces les prétentions d'Albert. Il quitta sur-le-champ Wilna pour se rendre à Krakovie; mais arrivé à Troki, il tomba malade, et l'intensité du mal ne permit pas de le transporter plus loin qu'à Grodno, où il expira le 7 juin 1492, à l'âge de soixante-cinq ans, et dans la quarante-sixième année de son règne. Il fut enterré à Krakovie. Il eut six garçons et sept filles. Par son testament, il déshérita Władisłas, nomma Jean-Albert son successeur à la royauté, et son autre fils,

Alexandre, pour son successeur au duché de Litvanie.

Kasimir s'était fait appeler Kasimir IV, en suivant la chronologie des rois de ce nom à partir de celui qui régna en 4044. Cependant il aurait dû s'appeler Kasimir II, car Kasimir-le-Grand avait fait mettre dans ses actes et sur les monnaies le nom de Kasimir I<sup>er</sup>; mais nous conservons le chiffre IV pour ne pas être en contradiction avec les monnaies frappées au coin de ce roi.

Pendant ce règne, qui dura près d'un demisiècle, la puissance de la démocratie nobiliaire prit un développement immense. De nombreux abus s'introduisirent dans les formes de la procédure civile et criminelle. Les usages jasqu'alors admis pour la tenue des diètes et des diétines furent modifiés. Ces assemblées s'arrogèrent le droit de se constituer même hors la présidence du roi, et quelquefois même sans ordre de convocation. Les diétines furent connues d'abord sous le nom de colloquia, conventes. Dès l'année 1468, on voit le roi Kasimir présider les assemblées des Etats de Pologne, divisées en deux chambres ; la première , c'est-à-dire le sénat, composée des évêques, palatins, castellans; la seconde, composée de nonces terriens de la noblesse représentant les terres et districts, et les députés représentant les villes. Toutes les affaires d'Etat intérieures et extérieures étaient soumises aux votes des chambres. Peu à peu, l'influence de la chambre élective devint prépondérante, et l'antique prestige du sénut s'évanouit devant la puissance active de l'ordre équestre on de la petite noblesse.

C'était un progrès que cette mise en pratique de la souveraineté nationale; mais par malheur la noblesse ne songeait qu'à ses intérêts de caste; le peuple, la masse laborieuse des paysans, cette force vitale de tout État, étaient opprimés; le servage général prenait de jour en jour plus d'extension, et tout ce qui n'était pas noble n'était point citoyen. Les droits de la bourgeoisie furent restreints, et avec de pareils abus, il fallait ou arriver à une révolution sociale et radicale intérieure, ou devenir la proie d'un envabissement et d'une conquête étrangère. Ce dernier résultat fut accompli. Le premier viendra à son tour immanquablement, et c'est alors que la liberté, l'égalité et l'indépendance nationale deviendront le partage de tous les habitants sans distinction.



# ÉGLISE CATHÉDRALE DE WILNA.

Grande par ses dimensions, imposante par sa grave simplicité, située sur une vaste place, cette basilique n'a pas d'égale dans toute la Pologne, et elle pourrait convenablement figurer à côté de tout ce que l'architecture possède de beau dans les autres pays de l'Europe. L'emplacement de cette basilique est d'ailleurs célèbre à plus d'un titre. Là, fut le temple de Perkounas; c'est là que la Litvanie paienne adorait ses dieux, et c'est sur leurs débris que s'élève la cathédrale.

Wladislas'-Jagellon, par son mariage avec Hedwige de Pologne, unit les deux nations et répandit le culte chrétien en Litvanie. Sur l'emplacement du temple païen, il fit construire, en 1387, une église sous l'invocation de la sainte Vierge, de tous les saints, de saint Stanislas et de saint Wladislas. Bodzenta, trentième archevêque de Gnèzne, la consacra dans la même année, et Dobrogost Nowodworski, trente-deuxième évêque de Poznanie, en vertu de la bulle du pape Urbain VI, lui donna, en 1388, le titre de cathédrale.

L'incendie de 1531, qui détruisit une grande partie de Wilna, endommagea la cathédrale. Bernard de Zenobi, architecte génois, la restaura en 1539. Mais en 1610, un nouvel incendie la consuma, et elle fut encore restaurée. En 1769, un ouragan affreux abattit une des tours et fit de tels dégâts, que le monument dut être entièrement reconstruit. Dès l'année 1777, le chapitre, conjointement avec son évêque, Ignace Massalski, ouvrit un concours général à l'effet de nommer un architecte pour diriger les travaux. Le grand prix fut remporté par Laurent Gucewicz, professeur d'architecture près l'Académie de Wilna, à qui le roi Stanislas-Auguste Poniatowski décerna une médaille de merentibus, et l'architecte se mit à l'œuvre.

Cette basilique forme un carré oblong, ayant un portique ou fronton appuyé sur six colonnes. Trois énormes statues s'élèvent à son sommet; au milieu, sainte Hélène supportant une croix, à sa gauche, saint Kasimir, et à sa droite saint Stanislas. Aux deux extrémités opposées se trouvent deux chapelles qui ont des coupoles, l'une sous l'invocation de saint Kasimir, et l'autre destinée à la sacristie et aux archives du chapitre. La longueur de l'église est de 90 aunes de Litvanie (180 pieds), et la largeur de 36 aunes (72 pieds).

Le fronton principal représente le sacrifice de Noé à sa sortie de l'arche, sculpté par Righi, professeur de l'Académie de Saint-Luc de Rome. Le même artiste sculpta les statues colossales de Moïse, d'Abraham et de quatre évangélistes, qu'il plaça dans les niches de la façade.

Dans l'intérieur, la principale nef est appuyée sur seize pilastres carrés, et la nef est sculptée en rosaces du meilleur goût. Tout autour il y a des chapelles. Sur l'entablement au-dessous de la voûte ont été placés seize tableaux dans des cadres dorés, chacun long de 9 pieds et haut de 8 pieds; ils sont dus au pinceau de Villani, peintre italien. Les pilastres supportant la grande nef sont ornés de douze tableaux hauts de 12 pieds et larges de 6 pieds, représentant les apôtres, et peints par François Smuglewicz.

Le maître-autel, qui s'élève à l'extrémité du chœur et à côté de la chaire épiscopale, est d'un style simple; derrière le maître-autel se trouve un autre autel plus petit, et au-dessus un magnifique tableau, haut de 15 pieds et large de 10 pieds, représentant le martyre de saint Stanislas, dû au pinceau de Smuglewicz.

Parmi les nombreux tombeaux et mausolées, les uns furent détruits par les incendies, mais les autres purent être restaurés. Le plus remarquable mausolée était celui d'Alexandre Witold, grandduc de Litvanie. Il y fut enterré en 1430. La reine Bone fit orner ce mausolée, et l'évêque Valérien Szuszkowski transporta, en 1573, les restes de Witold dans une chapelle qui porte le nom de ce prince.

La grande chapelle de saint Kasimir (né le 3 octobre 1458, mort le 4 mars 1483, fils de Kasimir IV de la maison des Jagellons) fut élevée par le roi Sigismond Ier, frère du saint; mais ce fut le roi Sigismond III Waza qui la mit dans l'état où on la voit encore. Elle est en marbre, et bâtie d'après les dessins de l'architecte Dankers. En 1656, elle fut tout à fait finie par Wladislas IV. Les peintures alfresco sont de Dankers. Au-dessus de l'autel s'élève un cercueil en argent massif, contenant les restes mortels de saint Kasimir. Les niches de la chapelle sont ornées de huit statues, représentant des monarques de la Pologne. On y voit aussi deux tableaux peints par Smuglewicz.

La seconde chapelle, sous l'invocation de sainte

Marie Magdelaine, possède un tableau de Smuglewicz; la troisième chapelle, sous l'invocation de saint Ignace, est ornée d'une peinture du célèbre Simon Czechowicz; la quatrième chapelle, sous l'invocation de saint Paul, possède un tableau de Pierre Beretini de Cortone; la cinquième, sous l'invocation de tous les saints, a un tableau de Dankers; la sixième, sous l'invocation de saint Jean-Népomucène, conserve un tableau du Smuglewicz; la septième, sous l'invocation de saint Pierre, est ornée de deux tableaux de Smuglewicz et de Corrége; la huitième a été érigée sous l'invocation de la Conception de la sainte Vierge; la neuvième, sous l'invocation de l'Annonciation de la sainte Vierge.

Depuis sa restauration, la cathédrale fut ouverte et consacrée par l'évêque de Wilna, Jean-Népomucène Kassakowski, le 29 septembre 1801, sous l'invocation de saint Stanislas et de saint Wladislas.

En 1812, à cette époque d'enthousiasme et d'espérances, se passa une auguste et nationale cérémonie dans l'enceinte de la cathédrale. L'acte de la confédération générale pour le rétablissement de l'antique union de la Pologne à la Litvanie, fut célébré dignement. Le 14 juillet fut destiné à cette grande fête. A onze heures tout le clergé s'assembla sous les portiques du temple, pour recevoir les autorités constituées. A midi un nombreux cortége, composé des députés de la confédération générale, des membres du gouvernement provisoire, de la commission administrative, des membres des tribunaux, ceux de l'université, la municipalité, la garde d'honneur, la garde nationale, enfin tous les fonctionnaires publics se rendirent processionnellement du palais à la cathédrale, où l'évêque Kossakowski célébra et entonna le Te Deum en action de grâce de la délivrance de la Pologne. Le silence s'étant rétabli, Joseph Sierakowski, président de la commission provisoire, prit la parole:

Le sang litvanien qui, depuis quatre siècles, coule dans nos veines, uni au sang polonais; des alternatives toujours communes de gloire, de prospérités, de catastrophes, forment entre la Litvanie et la Pologne des liens plus étroits et plus sacrés que ceux des fédérations ordinaires. Ces liens si intimes sont devenus, pour ainsi dire, nécessaires à notre existence. Aussi avons-nous vu, dans toutes les vicissitudes du sort commun de notre patrie, des rives de l'Oder jusqu'au delà du Dniéper, depuis le Dniéster jusqu'au

delà de la Dzwina, les cris du désespoir frapper à la fois toutes les oreilles, et la voix de l'espérance pénétrer en même temps dans tous les cœurs et ranimer tous les courages. Et à quelle époque cette unanimité de sentiments sut-elle plus remarquable qu'à celle où, au mépris des lois divines et humaines, au mépris de la raison même, sut consommé l'outrage du dernier déchirement de notre patrie? Ah! si nous n'avons pas tous péri les armes à la main avant qu'elle sût anéantie, c'est que, pour nous enchaîner, on a choisi le moment où nous étions désarmés et sans désense.

> Toutefois, les cruelles angoisses des cœurs de seize millions d'hommes étaient adoucies par la conscience de la justice de leur cause. Nous étions soutenus par le pressentiment, la conviction même, qu'abattus par la perfidie et non par la force, le Ciel, ému par nos prières, daignerait un jour jeter sur nos maux un regard plus propice, et que, vengés d'avance dans ses décrets, nous renaltrions enfin de nos cendres. L'inquiétude de la puissance qui nous opprimait, fruit de sa mauvaise conscience, la rigueur de ses mesures, la défiance de ses agents, nourrissaient en nous ce pressentiment. Est-ce, en effet, par des bienfaits, par la sagesse des lois, que la Russie a signalé, chez nous, l'établissement de son empire? Non, c'est par la corruption, par l'oppression, par les persécutions. La crainte de laisser échapper sa proie lui a suggéré tous les moyens les plus cruels pour nous soumettre à ses usages, nous façonner à ses règles. Repnine. cet implacable exécuteur du premier et du dernier partage, n'organisa-t-il pas, sans retard, un système d'avilissement qui, ayant pour but de dégrader le caractère national, devait faire oublier à la génération future la gloire de ses aucêtres et la dignité du nom polonais? Mais quand a-t-on jamais réussi à arracher de nos cœurs ce nom si cher, à empêcher nos lèvres de le prononcer? Les prisons de Smolensk, de Kalouga, du Kamtschatka et du Nertschinsk ne purent que nous le rendre plus cher encore.

Ces souvenirs, si douloureux qu'ils soient, ne sont pourtant pas pour nous les plus déchirants. Rappelons-nous, messieurs, ce jour de douleur et de deuil universel, où le nouveau souverain, frappé de l'union des sentiments des deux nations unies, qui eût été si étrangère à des âmes asservies, nous ôta non-seulement la faible consolation de confondre nos larmes, mais défendit àsjamais

d'unir désormais le sang litvanien au sang polonais. Tendant ainsi des piéges aux mœurs publiques, tandis que d'un côté l'oppression établissait des barrières entre les fleuves et les forêts de notre commun territoire, de l'autre, et en même temps, elle se proposait de fermer nos cœurs à l'accès des sentiments fraternels. Quand le gouvernement moskovite a-t-il cessé de flatter les passions pour nous familiariser avec ce mépris, de fomenter les abus et les coutumes vicieuses, de caresser l'orgueil des uns, d'étouffer dans tous la voix de la conscience par l'exemple de l'impunité de ceux qui gouvernaient, de présenter aux vieillards l'appât des futiles distinctions et d'une hiérarchie incompréhensible de noblesse, de séduire la jeunesse par un fantôme d'honneur étranger à l'Europe, et par de vaines et stériles occupations? Ici, il renversait de la même main les anciens autels d'un million d'hommes, et leur en élevait par force de nouveaux ; h, il cherchait à semer une mésintelligence éternelle entre la noblesse et ce bon peuple, dont il livrait les chaumières à la cupidité, sans lui accorder la protection des lois.

Noilà, messieurs, une esquisse rapide des moyens de corruption employés pour gouverner une nation vertueuse, afin de l'asservir sans retour. C'est ainsi qu'on a voulu nous forcer à être nous-mêmes les instruments de notre oppression; c'est ainsi qu'on a cru pouvoir employer à perpétuité les bras de nos enfants pour massacrer des Persans, des Lesghis, et cent autres nations dont les noms mêmes nous sont inconnus; et, que dis-je, aujourd'hui même n'a-t-on pas voulu armer le frère contre le frère, et le père contre le fils?

..... Que la jeunesse s'enrôle donc sous les drapeaux de l'aigle portant le tonnerre; qu'elle suive l'exemple de ses frères, rétablis déjà dans les premières provinces de notre patrie par une main invincible. Là, déjà de nombreux enfants de la Litvanie vous ont annoncés et ont répondu de votre vaillance. Bientôt vous retrouverez les sentiers non perdus encore que suivirent vos ancêtres, pour aller planter les étendards polonolitvaniens sur les tours du Kremlin, et vous allez inscrire de votre main, sur les colonnes relevées de Boleslas-le-Grand, le nom immortel de votre vengeur, Napoléon-le-Grand, à côté de celui de nos premiers fondateurs. Nous l'avons entendue, cette voix qui dicte l'histoire du siècle, proférer le nom de Pologne! Et les phalanges de nos ennemis éternels la proclament déjà dans leur fuite au delà de la Dzwina. Nous vivons, nous respirons déjà en Pologue; déjà il nous est permis d'y établir l'édifice des lois et de la gloire nationale..... Nous chantons des hymnes à l'Éternel; nous lui rendons grace du salut de la patrie dans ce temple où, depuis vingt ans, il était défendu au clergé comme à la nation de la redemander, du moins pour nos enfants. Ombres des Jagellons, qui planez dans cette enceinte auguste, allez dire aux ombres des Jagellons qui reposent dans les murs de Krakovie, que notre vengeur apparaît dans la capitale de votre empire, jadis si florissant! Vous le voyez, entouré de la gloire de ses armées, ajouter par leur passage à la solennité de ce jour, que l'univers nous enviera. Applaudissez au renouvellement de ce lien d'une amitié qui, depuis quatre siècles, unit sans altération la Pologne à la Lityanie, et dont le but est la défense éternelle de nos intérêts communs..... Serrons donc nos mains devant cet autel du Tout - Puissant, et que nos voix, redevenues libres, fassent entendre la première parole du cœur : Vive l'empereur Napoléon, le sauveur des deux nations et l'égide de notre patrie commune.

Le public a répété trois fois avec le plus vif enthousiasme : Vive l'empereur, le sauveur de la Pologne! vive le protecteur de la Pologne! Ici, Sierakowski s'est arrêté, et le secrétaire général. Kossakowski, a lu l'acte de la confédération générale de la Pologne. Après cette lecture, le président, en continuation de son discours, engagea le public à signer l'acte, et tous les assistants se portèrent en foule vers le bureau, placé dans le chœur, pour signer au registre leur adhésion. En ce jour, le nombre des signatures montait à près de cinq mille. Pendant la signature de cet acte, le mariage d'un Polonais avec une Lityanienne, et d'un Litvanien avec une Polonaise, a été célébré, afin de consacrer la mémoire de cette belle journée et l'union des deux nations.

Les signatures étant terminées, le clergé retourna à l'autel, et l'évêque célébrant entonna le Domine salvum fac Imperatorem. Après cette auguste cérémonie, les membres du gouvernement et de l'administration, assistés des évêques des différents cultes, des généraux et officiers supérieurs et des notables du pays, se rendirent chez le duc de Bassano, ministre des relations extérieures, pour le prier de soumettre à l'empereur ce qui venait de se passer.

## EXPÉDITIONS ET AVENTURES DE J.-C. PASSEK.

On est toujours tenté de répéter aux traducteurs ce que le docteur Balouard dit à Isabelle lorsqu'elle fait une longue description de la courrière des nuits et de son disque argenté: « Dites tout bonnement qu'il faisait clair de lune!... N'ayez pas plus d'esprit que votre modèle; soyez lui, oubliez-vous s'il se peut, que votre traduction ne soit pas un thème varié. Ne cherchez pas à embellir : comprenez et soyez vrai, soyez exact. Si ce talent terre à terre, si cette tâche qui appartient plus à l'intelligence qu'à l'esprit vous répugne, ne l'entreprenez pas. »

Les mémoires de Jean-Chrysostôme Passek, écrits en polonais et publiés par Édouard Raczynski, sont une peinture de l'esprit et des mœurs des Polonais au xvue siècle. Passek n'avait point la prétention d'être auteur; il disait ses impressions, il faisait ce qu'on pourrait appeler de l'histoire intime; il juge les hommes, il juge les choses, non pour la postérité, mais pour lui-même. Sa moquerie n'épargne rien : les rois et les grands, la religion et les prêtres, les femmes et l'amour, il se rit de tout, et cependant il est noble, dévot, amoureux et parfois grand admirateur du beau sexe. Passek est plein de contrastes, parce qu'il ne fait point un livre; il lui importe peu de se contredire, et les auteurs de profession ne se contredisent jamais. n'est-ce pas?... Passek, qui immole tout à l'envie de dire un bon mot, n'en avait pas moins d'augustes personnages pour amis; il vécut dans l'intimité des rois Jean Kasimir et Jean Sobieski.

Passek écrivait jour par jour ses souvenirs. Nous le voyons faisant ses études au collège des Jésuites; nous le voyons ensuite, sous les ordres du célèbre Étienne Czarnieçki, faire les campagnes contre les Kosaks, les Suédois et les Moskovites; il raconte naïvement et gaiement des faits graves. En 1661 il fut élu maréchal ou président à la diétine de Rawa: c'estalors qu'il se maria à une veuve. L'homme à bonnes fortunes, le viveur par excellence, devint un gentilhomme campagnard. Passek, l'élégant officier, allait vendre son blé à Dantzig.

La partie remarquable de ces mémoires est celle relative à l'expédition contre la Suède. Passek, comme je l'ai dit, était officier dans l'armée de Czarnieçki; il assiste à tous les combats, et il fait l'amour chemin faisant, amour très-sérieux un jour, et qu'il oublie ou qu'il sacrifie après un joyeux souper.

Passek n'omet rien : il vous donne la description d'une bataille, l'attaque d'un fort et l'aspect d'un pays; sans avoir la prétention de rien

dire, il parle de tout.

Ce livre m'a amusée, intéressée et instruite; j'ai essayé de le traduire : le succès qu'a obtenu le journal de Françoise Krasinska m'a encouragée. Je me suis pénétrée du caractère, de l'esprit de Passek, comme je m'étais pénétrée du caractère, des idées de cette gracieuse Françoise. Je me suis contentée du rôle de traducteur, dans son acception rigoureuse, je n'ai rien omis, rien négligé, et quand je n'ai pu rendre le mot à mot, j'ai traduit l'idée. J'ai fait ce travail avec amour : il n'y a point d'œuvre futile quand elle rappelle la patrie!

OLYMPE CHODZKO.

#### 1658.

Notre armée était divisée en trois corps: le roi Jean-Kasimir campait sous Thorn, le second corps était en Ukraine, et le troisième était commandé par Czarnieçki. Nous séjournames trois mois à Drahim en Poméranie, et à la fin d'août nous allames en Danemark pour secourir le roi de ce pays. La reconnaissance, disait-on, nous y forçait; car lors de notre guerre avec la Suède, le roi de Danemark avait fait diversion en notre faveur. Les traditions écrites attestent la vieille amitié des Danois; mais leur diversion m'a toujours semblé avoir un caractère plus intéresse que dévoué, car ils étaient ennemis des Suédois, et en nous secondant contre le roi de Suède

qui guerroyait en Pologne, ils vengeaient leur propre cause.

Le roi de Danemark se jeta en Suède avec son armée; il battait, il décapitait, il tuait tout ce qui tombait sous sa main. Le roi Gustave, qui était un grand guerrier et un heureux soldat, quitta bientôt la Pologne; mais il mit des garnisons dans plusieurs places de la Prusse, et pressa si furieusement les Danois, qu'il finit par leur reprendre tout ce qu'ils lui avaient pris; et non content, il s'empara de leurs possessions.

Le roi de Danemark, se voyant ainsi poursuivi, harcelé, demanda des secours aux Polonais, en leur disant que c'était par amour pour leur nation qu'il avait rompu la trève avec les Suédois et qu'il leur avait déclaré la guerre; c'est de cette manière qu'il voulait se rendre intéressant à leurs yeux. En même temps il demanda aussi des secours à l'empereur d'Allemagne; mais celui-ci s'excusa en disant qu'un traité le liait à la Suède, et que, outre ce motif, il n'avait pas assez de troupes disponibles, car il avait permis à ses sujets de s'enrôler dans les armées du roi de Pologne. Après ce refus, notre roi resta donc le seul auxiliaire des Danois, et l'armée expéditionnaire, qui était forte de six mille hommes, fut confiée au palatin Czarniecki. J'ai dit le seul auxiliaire, mais enfin les Allemands, après avoir réfléchi, envoyèrent une division impériale commandée par le général Montécucolli, et dont Guillaume, électeur du Brandebourg, était généralissime. Nous laissames nos bagages et nos fourgons à Czaplinek, car nous étions sûrs de venir les reprendre avant six mois.

La nouvelle de cette expédition causa une grande agitation dans notre armée : les uns appréhendaient une campagne d'outre - mer, les autres redoutaient un ennemi que nous n'avions pu vaincre dans notre propre pays et avec toutes nos ressources. Les pères écrivaient à leurs fils, les femmes à leurs maris, pour les dissuader de faire l'expédition de Danemark : « Perdez votre solde, renoncez à votre avancement, nous disaiton, mais n'allez pas dans ce pays où vous périrez tous. » Mon père, cependant, différait des autres, car dans ses lettres il m'ordonnait d'aller courageusement où m'appelait la volonté du chef. « Je prierai Dieu, ajontait-il, et avec son aide pas un cheveu de ta tête ne tombera. »

Avant d'arriver aux frontières, plusieurs de nos camarades retournèrent dans leurs foyers. Quelques maraudeurs qui se traînaient derrière

la colonne, et que nous appelions des Zingaris à cause de leur uniforme rouge, jetaient le découragement parmi nous; mais, grâce au ciel, cela ne dura pas longtemps, et la désertion se fit plus remarquer dans les soldats de la Grande-Pologne que dans les autres.

Lorsque nous eûmes franchi la frontière, chacun en particulier fit sa prière, puis, selon l'antique usage, toute la division entonna ensemble et à haute voix le chant : O gloriosa Domina! Au moment où cela se fit entendre, nos chevaux éternuèrent presque tous et se mirent à piaffer. La joie ranima nos cœurs : c'était d'un bon augure ; et, en effet, nos pressentiments se vérifièrent.

Arrivés sur un monticule, nous nous retournâmes encore une fois pour regarder nos villes et nos villages; chacun disait: « Chère patrie, te reverrai-je jamais?...» Une tristesse profonde nous saisit; mais dès que nous eumes franchi l'Oder, la gaieté nous revint, et bientôt nous ne pensâmes plus à la Pologne.

Les Prussiens nous reçurent cordialement, et leurs commissaires vinrent au-devant de nous en decà de l'Oder. On nous distribua nos premières rations à Custrin, et nos logements étaient faits d'avance. Quand nous passions par les villes, on voulait que, selon l'usage allemand, nos officiers eussent le sabre hors du fourreau, les sous-officiers le pistolet en main, et les soldats la fance en arrêt. On ne décapitait plus, on ne fusillait plus pour punir les fautes d'insubordination; mais quand un soldat était pris en flagrant délit, on l'attachait à la queue d'un cheval qu'on lançait à travers champs. De prime-abord cette punition paraît moins dure, mais dans le fait il n'y a rien de plus cruel; car les habits et le corps tombent en lambeaux, et il ne reste plus que les os.

Nous cheminions toujours, et nous occupâmes les villes de Nibol, Aabenraae, Hadersleben, Kolding et Horsens dans le Schleswig et le Jutland. Le palatin voulait que nous prissions nos quartiers d'hiver dans les possessions suédoises, pour épargner le pain et les vivres des Danois. En effet, nos soldats tombaient dans les villages suédois comme pour se venger des atrocités que ces derniers avaient commises chez nous lors de leur invasion. Nous regorgions de brebis et de toute espèce de bétail. On pouvait se procurer un bœuf pour un écu (5 francs). Nous avions du miel en abondance; on voit dans ce pays des quantités de ruches en paille, et

non pas en bois comme chez nous. Le pain est excellent et le poisson a la chair très-délicate; le vin est détestable, mais l'hydromel est au moins potable. La rareté du bois fait qu'on se chauffe avec de la tourbe et du charbon de terre. Il y a beaucoup de cerfs, de daims et de lièvres, et ils ne sont pas trop sauvages, car la chasse est ici privilégiée, si j'en excepte les loups qui sont poursuivis à outrance : aussi les autres unimaux vivent en paix. Quand nous voulions faire la chasse aux cerfs, nous partions à cheval et nous tombions sur eux à l'improviste; les pauvres bêtes, pour nous échapper, se jetaient dans les fossés à tourbe, et c'est de là dont nous les tirions pour les tuer et les manger. J'ai parlé tout à l'heure des loups, mais il n'y en a guère, car dès qu'on en aperçoit un, tout le monde court sus; on le tue quelquefois sur place, ou on le pend à une potence ou à un arbre, et on l'y laisse jusqu'à ce qu'il soit pourri. Les habitants ne permettent pas à un loup de passer impunément une nuit dans la forêt. L'odeur du cerf l'attire, mais il ne sait comment aborder, car d'un côté il y a la mer Baltique et de l'autre l'Océan; il faudrait que le pauvre loup payât grassement M. le président de Dantzig pour que celui-ci l'autorisat à fréter un batiment, et voilà pourquoi les forêts abondent en gibier. Quant aux perdrix, il n'y en a point; ce volatile est si bête, si peureux, qu'au moindre bruit il s'envole et va tomber dans la mer où il se noie.

Les Danois sont en général bien faits; les femmes sont belles et ont la peau très-blanche; leur costume est gracieux, mais elles portent des sabots, et quand elles marchent sur le pavé, elles font un bruit si effroyable que deux hommes ne s'entendraient pas parler. Les femmes de qualité portent des souliers. Celles qu'on appelle de qualité sont beaucoup moins retenues dans leurs affections que les Polonaises. Au premier abord on les croit modestes jusqu'à l'austérité, mais dès qu'on leur fait tant soit peu la cour, elles deviennent amoureuses folles de vous, et ne se donnent plus la peine de le cacher. Une jeune fille quitte père, mère, fortune, pour suivre son amant au bout du monde. Les lits, dans ce pays, sont faits comme des armoires; le soir on tire les planches pour se coucher, le matin on les referme, et il n'y paraît plus. On est ici d'un laisser-aller inconcevable: hommes ou femmes font leur toilette de nuit devant tout le monde, et cette toilette,

si toilette il y a, consiste à se débarrasser de tous ses vêtements, même du dernier, Quand une femme s'est ainsi déshabillée, elle pend ses robes à un porte-manteau, puis elle éteint les lumières et se met dans son armoire. Tout cela se passait devant nous. Un jour je manifestai mon étonnement à une femme, et lui dis qu'une Polonaise ne ferait pas en présence de son mari ce qu'une Danoise fait devant des étrangers. · C'est, me répondit-elle, un usage général; et d'ailleurs pourquoi avoir honte de ce qui a été créé par Dieu! Les chemises et les robes s'usent bien assez pendant la journée, il n'est pas nécessaire de les user encore la nuit; puis, il n'est pas propre de garder sa chemise la nuit, car si elle a des puces, on les emporte avec soi l. Nos camarades se moquaient d'elles et leur faisaient mille plaisanteries, mais il fut impossible de changer les habitudes de ces femmes.

La manière de vivre est pour le moins aussi bizarre que la manière de dormir. Les Danois font leur cuisine pour huit jours, et ils mangent presque tout froid. Hommes et femmes vont battre le blé. Tout en travaillant ils mangent une bouchée; mais quand une gerbe est battue, avant d'en recommencer une autre, ils font des tartines avec du beurre et mangent tout de bon, puis ils se remettent au travail. Quand ils tuent des bœufs, des porcs ou des moutons, ils mettent à part le sang pour en faire des boudins qu'ils [mêlent avec du gruau d'orge ou du blé noir ; ils mangent ce boudin avec délices, et les nobles même ne le dédaignent pas. Un jour on m'en offrit dans une société, mais je dis que nous autres Polonais nous ne pourrions nous accoutumer à un mets qui ne nous semblait bon que pour les chiens.

il n'y a que les nobles, et qui plus est les riches, qui peuvent avoir des poèles dans leurs maisons, car il faut payer au roi un impôt de cent écus (400 francs) par an pour acheter le droit d'avoir un poèle; aussi les pauvres ou les gens qui n'ont qu'une petite fortune ont des cheminées: ces cheminées sont vastes, on y met autour autant de chaises qu'il y a de personnes dans la maison, et c'est là qu'on se réunit pour se chauffer. J'ai vu dans quelques chambres un conduit en tôle, dans lequel on met du charbon de terre allumé; cela répand une bonne chaleur dans tout l'appartement.

» Les églises où on célébrait autrefeis le culte catholique sont belles, plus belles que nes églises



longtemps, ils venaient les chercher, mais en nous remerciant et en nous faisant force salutations pour nos bontés. Quand l'ouvrage n'était pas fini, ils permettaient à leurs femmes de rester pour le finir; et celles-ci, pour les exhorter à la patience, leur donnaient des biscuits. Ils s'en allaient donc contents, remerciaient de plus belle, et revenaient de temps en temps pour voir leur chère moitié. En quinze jours elles devenaient si grasses, si alertes, si gaillardes, que leurs maris avaient peine à les reconnaître.

moins distrayantes, il fallut se battre, faire des sièges et des assauts à coups de hache, et pour comble de malheur, point de haches! On envoya à deux, trois, six lieues à la ronde pour chercher des haches. Un matin, à la pointe du jour, cinq cents haches nous arrivèrent. La trompette sonna, le chef de notre détachement nous passa en revue, on fit distribuer les haches, et on nous donna l'ordre de nous tenir prêts, car dans une heure on allait attaquer la forteresse de Kolding. Notre chef nous recommanda de courir pour arriver bien vite sous les remparts, et de mettre des gerbes de paille sur nos poitrines pour empêcher les balles de nous atteindre.

Avant le jour on se mit en marche. Pendant que nos troupes défilaient, je dis au chapelain: Le lieutenant Charlewski vous demande la permission d'aller en avant avec son détachement.—En bien, qu'il aille, me répondit-il; mais vous, vous resterez ici avec moi. — Impossible, on dirait que je suis un poltron; j'irai. Et Koszowski, Lonçki et moi nous mîmes pied à terre, et nous primes le commandement, après avoir fait nos prières à Dieu et à la sainte Vierge.

 L'abbé Pickarski nous fit une touchante exhortation avant notre départ. Les vœux qui sont inspirés par un cœur sincère, nous dit-il, sont toujours agréables à Dieu, mais celui qui verse son sang pour Dieu est béni entre tous. La race d'Abraham s'est répandue sur toute la terre, car elle s'est soumise à la volonté du Très-Haut, et Abraham a sacrifié son fils Isaac. La vengeance de Dieu s'élève contre cette nation qui a outragé nos églises. Dieu et la patrie demandent vengeance, car le sang innocent a coulé. Ces impies méconnaissent la sainte Vierge, ils ont blasphémé : qu'ils soient punis. Il faut, mes frères, réparer les outrages que nons avons reçus, et le monde contemplera, admirera notre gloire et notre dévouement à la patrie. Comme Isaac, vous vous dévouez à la mort ; l

et comme lui vous serez sauvés. Mais si quelques-uns doivent mourir, ne pleurez pas sur eux, car mourir pour Dieu et pour la patrie, c'est obtenir la rémission des péchés et le salut éternel. Offrez votre âme à Jésus, au saint enfant qui gisait dans la crèche. Saluez avec ferveur la journée de demain ; demain, mes frères, c'est la grande fête de Noël. Au nom de Jésus-Christ et de Marie, marchez au combat et vous vaincrez, et la patrie comptera une victoire de plus. Recevez ma sainte bénédiction, allez en paix, et quand je vous reverrai, nous rendrons à Dien des actions de grâces! > Après ces mots, l'abbé récita les prières des morts. Je m'approchai de lui et lui dis : « Mon révérend père, donnez-moi votre bénédiction particulière. > Il me serra la tête dans ses deux mains, et m'attacha au cou une relique : « Ne craignez rien, mon fils, vous reviendrez sain et sauf. . L'abbé Dombrowski, jésuite comme Pickarski, affait aussi d'une compagnie à l'autre pour exhorter les combattants. Ce jésuite Dombrowski avait une singulière manière de prêcher : quand il commençait son sermon, il était plein d'ardeur et de véhémence, mais peu à peu il s'attendrissait, sa voix s'enrouait, et il finissait par pleurer. Pour exorde nous avions bien des paroles, mais pour péroraison nous n'avions que des sanglots. Cette façon de terminer un sermon nous faisait pouffer de rire.

- Un trompette qui avait été en avant revint en toute hâte pour nous annoncer que les Suédois avaient dit : « Si votre humeur chevaleres-» que vous engage à nous attaquer, ne vous gê- nez point, car nous ne vous redoutons pas plus ici qu'en Pologne. Et tout aussitôt, en effet, ils commencèrent à tirer. Ils n'avaient guère peur d'un ennemi qui ne possédait pas une seule pauvre pièce de canon; toutes nos forces consistaient en un régiment d'infanterie, quatre escadrons commandés par Piaseczynski, et trois cents hommes commandes par Sémenow. Mais cette poignée d'hommes était brave au delà de toute expression. Nous sûmes depuis par les prisonniers suédois qu'avant l'attaque ils étaient sûrs de notre perte : leur cavalerie, disaient-ils, ne les aidera pas à prendre un fort, au premier coup de feu, leurs chevaux s'en iront à tous les diables.
- Les soldats avaient la poitrine recouverte de paille, et les Towarzysz (officiers de cavalerie nobles) avaient des cuirasses et étaient armés d'un pistolet. Le palatin nous voyant ainsi disposés,

nous dit: « Que le bon Dieu vous ait en sa sainte set digne garde, marchez et courez vite en franchissant les fossés, car quand vous serez sous les murs, l'ennemi ne pourra plus vous attein-, dre. . Je me mis à la tête de mon détachement, et je chantai à haute voix : Louanges à vous, ô notre glorieux maître! Et Paul Wolski, chef de l'escadron du roi, en fit autant, et Dieu nous préserva si bien que pas un de nous n'a peri; je parle de ceux qui ont invoqué Dieu avant le danger, car les autres détachements furent décimés. La paille que nous avions contre nos poitrines nous réchauffait si terriblement que plusieurs soldats la jetèrent avant d'avoir franchi les fossés; mais ceux qui ont eu le courage de la garder jusqu'au bout, et qui ont pu grimper avec sur les remparts, ont trouvé après des balles qui s'étaient arrêtées dans la paille.

• En sortant du fossé, j'ordonnai à mon détachement de crier bien fort : « Jésus, Marie! » mais d'autres criaient à tue tête: « Hou, hou, hou! • et moi j'étais bien sûr que Jésus nous aiderait plus que leur monsieur Hou, hou, hou. Nous courûmes en pleine carrière au pied du mur.; on entendait des gémissements affreux, les balles pleuvaient, c'était à n'y plus voir clair; plusieurs hommes restèrent sur la place. Je me trouvai devant une tour qui avait une ouverture grillée; mes soldats se mirent en devoir de l'enfoncer. Au-dessus de cette ouverture il y en avait ane autre, grillée aussi, et de là on tirait sur nous avec des pistolets ; mais avec peine, car le grillage était serré. Je sis diriger des carabines sur le point d'où on tirait, et chaque fois qu'une main s'avançait, on l'abattait. Il arriva donc qu'un pistolet tomba à nos pieds; ceci découragea les assiègés, et, faute de mieux, ils nous jetèrent des pierres. Pour nous c'était moins dangereux, et mes soldats 'donnaient des 'coups de hache sans que les Suédois pussent les en empêcher. Enfin la brèche fut assez grande, et je donnai l'ordre qu'on y entrât un à un. Wolski, qui était brave et téméraire au suprême degré, voulut être le premier, et se mit à crier : « J'entrerai. » Mais à peine eut-il passé la tête, qu'un Suédois le saisit aux cheveux : moi je me mis à le tirer par les pieds; mais plus je tirais les pieds, plus le Suédois tirait la tête. Wolski s'écria: « Pour l'amour de Dieu, lachez-moi, car vous allez me séparer en deux. > Je commandai à mes hommes de faire feu dans l'ouverture; alors les Suédois Achèrent prise, et nous entrâmes l'un après l'autre par la brèche. Cent cinquante avaient déjà passé, lorsque nous aperçumes quelques compagnies de Suédois, les mêmes sans doute qui venaient de tirer sur nous. Au moment où nous les vimes, ils étaient sur le point de gagner l'ouverture d'une cave, mais on ne leur en laissa pas le temps; nous simes seu, six surent tués et les autres se sauvèrent dans la cour.

Nous nous formames en bataille dans le milieu de la cour: nos soldats entraient toujours par la lucarne, et bientôt nous fûmes très-nombreux. La garnison suédoise, en s'apercevant de notre surprise, se mit à sonner la trompette, et à agiter le drapeau blanc en signe de soumission, c'est-à-dire soumission entière et sans condition. Messieurs les Suédois dérogeaient à leur usage, car ils se vantaient de n'avoir jamais demandé merci. Je donnai ordre à mes troupes de ne pas se débander avant d'avoir poussé à bout nos ennemis. Wolski donna le même ordre aux siennes.

· Mais voilà que les mousquetaires suédois descendent de l'habitation du commandant. Aussitôt je dis à mon détachement : « Je vois de nouveaux hôtes; attention! . Nous nous formâmes en demi-lune, et après avoir fait feu, nous attaquâmes immédiatement à l'arme blanche. Pendant ce temps-là, nous entendions les timbales, les gémissements, la musique, un tonnerre d'armes à feu qui venaient de l'autre côté; nous fimes volte-face, et, à la pointe du sabre, nous avons enlevé, terrassé, renversé tout ce qui se présentait; ceux qui voulaient fuir tombaient dans nos fourches caudines; en un moment nous pûmes faire un pont avec les cadavres, et nos braves envahirent les issues du château fort; ils tuèrent tous les Suédois qui voulaient encore se défendre. puis ils pillèrent ou enlevèrent les meubles.

Au milieu de cette bagarre, l'ober-lieutenant Tetwin arriva avec ses dragons; il croyait être le premier qui pénétrait dans l'intérieur, mais il se heurtait à chaque pas sur des monceaux de cadavres. Qui donc a tué tant d'hommes? s'écriatil, en faisant un signe de croix.—C'est nous, reprit Wolski. Pourtant nous n'étions que quinze Towarzyszs; et tandis que nous étions à la besogne, tous nos soldats se répandirent dans la forteresse pour piller. Mais rassurez-vous, tout n'est pas fini; tenez, regardez toutes ces têtes suédoises qui montrent leur nez par l'ou-

Sur ces entrefaites, un de nos blancs-becs. amena un gros et gras officier suédois: « Donne-

• mai ta capture, lui dis-je, je vais lui trancher » la tête. - Son uniforme vaut mieux que lui, » me répondit le soldat, il faut d'abord le lui · ôter. · Pendant qu'on le déshabillait, nos soldats étaient descendus dans les caves à poudre, et chacun en mettait dans ses poches, dans son bonnet et dans son mouchoir. Un dragon, oh! la stupide créature l'approche une mèche allumée d'un baril de poudre à canon; aussitôt le feu prend, et nous entendons la plus effroyable explosion. Les murs, les figures en plâtre, les statues en marbre et en albâtre sautent en l'air, et éclatent en mille morceaux. Au bout du château s'élevait une tour ayant une plate-forme recouverte en plomb; cette tour était ornée de statues en bronze doré et en marbre blanc du plus beau travail. Une de ces statues échappe miraculeusement à l'explosion, mais elle va tomber à une grande distance. De loin, cela avait l'air d'un corps de femme, et nous le crûmes tout de bon! · C'est la femme du commandant, » s'écria-t-on; en approchant et en touchant du doigt, nous vîmes que c'était du marbre, et rien de plus; mais ce marbre était si bien travaillé qu'on aurait cru que ce corps de femme venait d'expirer.

C'est dans la grande salle de cette tour que les rois de Suède dansaient, festoyaient, et se livraient à toute espèce de plaisirs. La position de la tour est des plus pittoresques : de là on découvre presque toutes les provinces du royaume et même une grande partie de la Suède. Au moment de l'explosion, le commandant et sa troupe étaient dans la tour, et ils sautèrent presque tous en l'air, ou disparurent dans la fumée pour aller retomber dans la mer comme des grenouilles.

Les armées impériales et brandebourgeoises, en voyant de loin l'explosion, crurent que les Polonais célébraient joyeusement le jour de Noël; mais Radzieiowski et Koryçki, qui étaient encore auprès du roi de Suède, lui dirent que les Polonais ne faisaient des feux de joie que le jour de Paques.

Trois heures après l'événement, le palatin nomma le capitaine Wonsowicz commandant du fort, et chacun se rendit au poste qui lui était assigné. Il fallait se disposer à entendre la messe, car c'était le saint jour de Noël; nous avions bien des prêtres avec nous, mais nous n'avions ni autels, ni ce qui est nécessaire pour le sacrifice de la messe. Nous nous rendimes dans la forêt voisine pour dresser un autel sur le pied d'un chêne abattu, et au momeut que nous nous apprêtions à y planter la croix, nous vimes venir

un homme qui apportait les habits sacerdotaux de l'abbé Piekarski. Enfin la messe put être dignement célébrée. L'armée se rangea en bataille; on fit du feu pour chauffer le vin dans le calice, car le froid était atroce, et le prêtre entonna le Te Deum laudamus. Ces pieux accents se répandirent en écho dans la forêt. Je me mis à genoux pour servir la messe; le palatin s'approcha de moi et me dit: « Mon frère, lavez au moins » vos mains avant de commencer. » — L'abbé reprit: « Cela ne fait rien, Dieu ne réprouve pas » le sang qui a été versé en son nom. »

> Après la messe, nos camarades, qui étaient allés à la recherche des vivres, nous apportèrent de quoi manger. Chacun se plaça comme il put, et se mit à dévorer: nous en avions besoin, il y y avait vingt-quatre heures que nous n'avions rien mis sous la dent. Le palatin se promenait à cheval au milieu de nous; il était radieux, et certes il y avait de quoi : prendre une forteresse sans artillerie et sans infanterie, c'est un fait sans exemple dans les annales militaires. Le palatin, s'il l'eût youlu, aurait pu demander du secours à l'électeur qui n'était pas éloigné du champ de bataille, mais il ne voulait rien devoir aux étrangers, il s'en reposait sur le courage des Polonais. C'est lui qui conçut le projet de l'attaque, et qui le mit à exécution.

#### 1659.

Nous avons commencé l'année 1659 à Hadersleben; nous y sommes au milieu des fêtes du carnaval, mais cela ne vaut pas notre gaieté polonaise.

Après l'affaire de Kolding, nous devions nous emparer de l'île d'Alsen, car les Suédois y campaient et causaient de grands dommages sur les derrières de notre armée. Les troupes brandebourgeoises longèrent cette île, mais elles n'osèrent ou ne voulurent pas l'attaquer, et, comme dit le proverbe, les loups ne se mangent pas entre eux. Un beau soir, le palatin Czarnieçki, avec trois cents cavaliers, fit une promenade ou plutôt une reconnaissance de ce côté; puis tout à coup il fit sonner la trompette pour nous prévenir d'être à cheval le lendemain matin. A la pointe du jour nous cheminions sur les bords du Belt; mais, pour frayer le chemin, nous fûmes obligés de casser la glace à coups de hache; cependant le froid n'était pas intense et la journée était belle. Le bras de mer était à peu près large

d'une lieue, et pendant que nous travaillions sur un bord, les dragons travaillaient sur le bord opposé; cette distance n'était pas énorme, et au milieu on trouvait un gué où les chevaux pouvaient se reposer. Quand la glace fut cassée, le palatin fit un signe de croix et se jeta le premier à l'eau; une partie de notre division, c'està-dire trois régiments, le suivit. Nous avions enveloppé nos pistolets et nos gibernes pour qu'ils ne fussent pas mouillés. Quand nous touchâmes à l'endroit où était le gué, le palatin fit faire halte; nous nous reposâmes un moment, puis nous poursuivîmes.

Les chevaux que nous montions avaient été mis d'avance à l'épreuve, et ceux qui étaient rétifs à l'eau étaient placés entre deux bons nageurs qui les soutenaient pour qu'ils ne se noyassent pas. Par bonheur il faisait un temps calme et même chaud pour la saison; mais bientôt les gelées reprirent de plus belle. Les Suédois, qui ne s'attendaient pas à cette audace surhumaine, se rallièrent en toute hâte et se mirent à tirer sur nous quand nous voulûmes aborder; mais de l'autre côté nos dragons gagnaient du terrain et les attaquaient impétueusement. Les Suédois, voyant que, malgré leur feu, nous sortions de la mer, furent tellement effrayés, qu'ils lachèrent pied; alors nous les sabrames impitoyablement. Nous fimes quelques prisonniers, et ces hommes, encore tout étourdis de l'attaque et de la défaite, nous disaient : « Les Polonais ne sont point des créatures humaines, ce sont des diables. Jamais on n'a vu la cavalerie traverser un bras de mer pour aller chercher son ennemi.

Le roi de Danemark voulut qu'on lui envoyât vivant le commandant suédois; j'ignore ce qu'il en fit et comment il le traita.

The fois maîtres de l'île, nos troupes entrèrent dans les maisons pour se sécher et se réchausser. Il fallait les voir se jeter sur les habitants, hommes ou semmes, sans distinction, pour leur prendre leurs habits et se rechanger. Le palatin sit prisonnier tout ce qui restait de la garnison suédoise, et nomma un commandant danois, auquel il donna de nouvelles recrues; car il était d'usage de faire entrer dans les cadres de l'armée active les vieux soldats, et de mettre les jeunes gens dans les places que nous prenions. Quand ces mesures surent exécutées, le palatin choisit dans la garnison cent Suédois, mais des meilleurs, et les répartit dans nos escadrons; ce rensort n'était pas inutile, nos rangs commen-

çaient à s'éclaircir, car, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.

Nous ne restâmes pas longtemps dans l'île: bientôt nous reçûmes l'ordre de regagner nos quartiers; mais cette fois nous traversâmes la mer dans des barques. Ainsi nous avons terminé l'année dernière par la prise de Kolding, et nous commençons celle-ci par la conquête d'Alsen. Pendant plusieurs semaines nous nous reposâmes.

Plus tard nous attaquames une forteresse formidable; certes on aurait pu s'effrayer de sa position, mais l'expérience nous avait appris que nous pouvions tenter l'impossible. Tout confiants dans notre bonne étoile, nous portames nos forces sur ce point; les Suédois tiraient sur nous avec des pièces qui portaient très-loin, mais ils faisaient des sorties et nous les battions toujours. A la fin du printemps la forteresse se rendit, mais d'une manière singulière et sans grande effusion de sang.

 Après cela nous entrâmes dans le Jutland, et nous occupâmes Arhusen ou Aarhus : c'est une belle ville; mais on nous donna une rue dont les maisons n'avaient point d'écuries, et il n'y avait même pas moyen d'en faire à la hâte, car cette ville est bâtie sur pilotis. Nous demandâmes la permission d'aller dans les campagnes voisines, ce qui nous fut accordé; mais quelques-uns de nous restèrent à Arhusen. La ville fut obligée de nous donner 10 écus par cavalier; le mois d'après nous l'imposames à 20 écus, et ensuite à tout ce que nous voulions ou pouvions. Quand nous voyions qu'un paysan avait la bourse bien garnie, nous ne l'éparguions pas. Notre régiment fut logé dans la petite ville de Holm et dans les environs : elle est situé entre la mer Baltique et l'Océan; toute cette province s'appelle le Jutland, et celle où est située Hadersleben s'appelle Suder-Jutland. Le régiment se plaisait beaucoup à Holm; mais les chess pensèrent qu'étant éloigné de l'état-major, il pourrait être coupé par l'ennemi. Copenhague est à dix milles de mer, et les Suédois pouvaient franchir cette distance en très-peu de temps.

Mais, pour changer de destination, il fallait s'aboucher avec les autorités du lieu. Comme je parle latin, on m'envoya en députation, car dans le Jutland on ne parle que latin, très-peu entendent l'allemand et pas un le polonais. Il y a autant de différence entre la langue jutlandaise et la langue allemande qu'entre le polonais et le

litvanien. J'allais m'enfoncer dans un pays qui m'était inconnu, et je dirai franchement que cela ne m'amusait pas du tout; mais ma mission m'y forçait, et je me mis en route. Partout je voyais de l'eau : au midi la mer Baltique, au nord l'Océan. Ces deux mers ont des teintes toutes différentes, mais de loin elles se confondent et on croirait voir des milliers de nuages. La mer Baltique est bleue; sa couleur, si belle, si étincelante quelquefois, ressemble à l'azur du ciel; elle lance des flots qui grondent comme l'orage. L'Océan est toujours calme, et sa couleur ne varie pas. Malgré la beauté de cet aspect, j'entreprenais mon voyage avec répugnance, c'est-à-dire je voulais et je ne voulais pas. J'emmenai avec moi quinze soldats, et j'allai d'abord à Aarhus pour dire adieu à mes camarades. « Bon vovage, me dirent-ils, et bien des choses de notre part au roi Gustave; car tu seras peut-être plus tôt à Copenhague que tu ne seras de retour parmi » nous. » Cette sinistre prédiction me causa peu de souci. Le palatin me donna ses ordres et me fit ses recommandations: • Vous savez, me dit-il, o qu'il me faut une part de contribution pour mes frais de table : Lanckoronski est chargé de percevoir cet impôt; mais cela ne doit pas vous empêcher de vous en occuper de votre » côté, car le pays où vous irez est plus riche p que celui-ci. Surtout tâchez de ne point aller faire une visite à Copenhague. > Lanckoronski arriva pour sa mission dix Jours après moi.

Quand je fus à ma destination, je sis semblant de ne pas savoir un mot de latin. Je me rendis auprès du commissaire de la province, qui me demanda en allemand si je parlais cette langue : je répondis nix; alors on m'amena un employé qui parlait l'italien; celui-ci me dit: Parla italiano? et moi de répondre un nix gros comme le bras. Les pauvres diables perdaient la tête; ils me firent encore d'autres questions, tantôt en allemand, tantôt en italien, et au lieu de nix, ie leur répondis geld (de l'argent). Ils me demandèrent si je voulais manger : geld; ils me demandèrent si je voulais boire, et toujours je répondais geld. Voyant que je n'entendais ni l'allemand, ni l'italien, ils firent venir un gentilhomme, un savant réputé, qui avait servi dans les armées de Frédéric et qui avait beaucoup voyagé. Le gentilhomme m'aborda en me disant: · Ego saluto dominationem vestram. · Je lui lachai mon imperturbable geld, et rien de plus. Le savant, sans se décourager, me dit : « Parla ita-

liano? — Geld, repris-je d'un ton doncereux. — Décidément il ne comprend aucune langue humaine, » s'écrièrent les assistants, et moi je m'amusai à les laisser toute la journée dans l'embarras. Plusieurs paysans se décidèrent le lendemain à aller chez les Prussiens, pour leur demander un interprète; mais avant de partir ils vinrent me trouver, et apportèrent dans ma chambre un gros esturgeon tout vivant, un bœuf gras et un cerf apprivoisé; outre cela, ils placèrent sur ma table une coupe qui contenait 100 écus, puis ils me dirent dans leur langage : Tout cela est pour vous, c'est un cadeau que nous vous faisons. > Alors, montrant du doigt la coupe, je leur dis en excellent latin : « Voilà une chose que je comprends à merveille. Les Danois, en voyant ce miracle, ne se possédaient pas de joie: ils se jetaient sur moi, ils m'embrassaient, ils me serraient à m'étouffer; puis ils coururent dans tout le village en criant : « Notre maître a parlé. L'allégresse fut au comble, nous passames la journée à rire, à jaser et à boire à en tomber sous la table.

Le lendemain j'entamai mes négociations. Je montrai l'état des terres dressé par le commissaire du gouvernement. Les Danois ne pouvaient nier, car le recensement était exact ; de plus, nous venions en amis, il fallait donc obéir. Après deux jours, on vint m'apporter la contribution d'un mois; et toutes les fois qu'il était question d'écus dans nos pourparlers, on les appelait des interprètes. Je donnai l'ordre qu'on expédiat l'argent à l'état-major de mon régiment, ensuite je voulus partir; mais les habitants me supplièrent de rester encore, car ils craignaient les Brandebourgeois, qui n'étaient éloignés que desix lieues. En effet, quelques maraudeurs s'approchèrent du village et enlevèrent le bétail; mais quand ils aperçurent un Polonais, ils se sauvèrent à toutes jambes en abandonnant leur butin. Après ces aventures, je revins à Aarhus. Le palatin, en me voyant, dit au lieutenant Polanowski: · Je vous présente un jeune Towarzysz qui parle toutes les langues (je vis que la renommée m'a- vait précédé à Aarhus); mais il ne desserre » pas les dents avant qu'on lui présente une coupe d'argent remplie d'écus. Polanowski ne comprenait rien à cette plaisanterie : je la lui expliquai; et depuis, les écus s'appelèrent des interpretes. Plus tard on imposa les paysans à 20 écus par mois; mais cette mesure me parut si arbitraire, que je répugnai à l'exécuter : un



autre s'en chargea. Moi je voulais vivre en ami avec ces pauvres gens. Je faisais bonne chère, je buvais de l'hydromel, qui est excellent dans ce pays où on en fait un grand commerce. Il y a des poissons en abondance et à bon marché: pour 4 gros de Pologne, on vous en donne la charge d'un homme. On mange du pain qui est fait avec de la farine de petits pois; mais j'en faisais faire avec du seigle et du froment.

> Toutes ces choses étaient pour moi un objet de curiosité; je voyais et j'entendais ce dont on ne se doute même pas en Pologne. Rien de plus merveilleux, par exemple, que la pêche des poissons de mer; ces animaux, aux formes bizarres. à l'aspect hideux, sont une des plus intéressantes variétés de la nature. Plus ces poissons sont laids à l'œil, plus ils sont délicieux au goût. l'en ai vu un plus horrible que le diable, et je disais : « J'aimerais mieux mourir de faim que de manger un pareil monstre; cependant, un jour que je dinais chez un gentilhomme, on m'offrit du poisson : j'acceptai ; dès que j'y eus goûté, je lui trouvai une saveur, un goût si délectable, que j'y revins jusqu'à trois fois. Quand j'eus fini le plat, le gentilhomme me dit : « Eh bien! c'est ce certain poisson que vous trouvez plus laid que le diable; et il me conta que ce poisson, quand il est fumé, coûte jusqu'à un ducat (12 francs) la livre. Sa tête et ses yeux ressemblent à ceux d'un dragon, sa gueule est large et aplatie, il porte sur sa tête deux cornes très-aigues; sur son dos il a une espèce de crochet incliné vers la tête; son corps est rond, et sa peau, comme celle du lézard, est hérissée de petites pointes. Il y a encore d'autres poissons non moins étranges; quelques-uns ont des ailes comme les oiseaux, et des becs comme des cigognes.

Souvent nous faisions des promenades en bateau sur mer. Quand l'eau était calme, on apercevait une innombrable quantité d'animaux aquatiques. Ils se meuvent et se cachent sous une herbe qui produit un excellent sel de cuisine, quand on la fait sécher et brûler. On trouve aussi dans ce pays une terre qui contient une substance salée, et, pour l'obtenir, on en prend une poignée qué l'on passe à l'eau; une demiheure après elle est transformée en sel.

En observant le fond de la mer, on fait à chaque moment de nouvelles découvertes: parfois on aperçoit des bancs de sable, plus loin des rochers et des arbres sur lesquels se groupent certains animaux. Quand nous voulions jouir

à notre aise du ravissant spectacle de la mer. nous allions nous établir sur les ruines d'un vieux château bâti jadis dans la mer, et éloigné d'Ebeltzol de 4 milles. Nous choisissions l'heure de midi ; après avoir attaché notre barque, nous nous enfoncions dans les crevasses de cet antique manoir. Nous restions là sans dire un mot; alors nous voyions venir les dauphins, les veaux marins qui retournaient leurs gros ventres au soleil pour se chauffer; mais si on lançait seulement une petite pierre, ils disparaissaient en un clin d'œil. Les habitants me racontèrent qu'on avait essayé de tirer sur ces animaux, mais dès qu'ils étaient blessés ils se cachaient sous l'eau et la vague les rejetait ensuite sur des plages lointaines.

J'aimais de passion ces promenades sur mer; mais elles faillirent me jouer un mauvais tour. Je voulais passer le jour de Pâques à Aarhus pour y entendre la messe et voir le palatin. Pour ne pas fatiguer mes chevaux, je me décidai à faire le trajet par mer; d'ailleurs le trajet était plus court. Nous partimes, moi et mes compagnons, le samedi saint; la mer était un peu houleuse, mais vers minuit elle se calma; cependant le ciel était toujours gros de nuages. Nos marins prévoyaient un orage, et, pour arriver avant, ils faisaient force de rames. On m'avait dit que la traversée serait courte, mais plusieurs heures s'étaient passées et nous étions encore en mer; je demandai au pilote si nous ne nous étions pas égarés : il réfléchit un moment, puis il consulta ses hommes, et me dit que nous avions perdu notre direction. « Qu'allons-nous faire? » lui dis-je, Tout en lui parlant, je regardai l'horizon, et moi le premier, grâce à mes bons yeux, j'aperçus des habitations: « Voici une ville à notre p gauche! m'écriai-je. — Dieu nous préserve d'aborder là! me répondit le pilote, car Aarhus doit se trouver à notre droite. Nous approchâmes encore et nous vimes distinctement les vaisseaux du port de Nikoping dans la Seelande. Nous cherchames à prendre une direction opposée; mais les douaniers nous avaient déjà apercus et criaient qui vive! Nous nous gardames bien de répondre, et le douanier de recommencer son qui vive! Je conseillai au pilote de dire que nous étions des pêcheurs. Des pêcheurs! dit celui-ci. — Mais de quel endroit? — De ce pays, répondit le pilote. Notre réponse déplut fort au douanier; il jura, murmura, blasphéma, Dieu me pardonne, et dit : «Faire la pêche un saint

» jour de fête et à une heure si avancée! cela n'est » pas possible. » Au moment où il parlait, nous entendimes le canon des remparts. Toutes les voix s'écrièrent : C'est le canon d'Aarhus. - Non, non, dit le pilote, c'est Copenhague, et la ville • est en état de siège. - Ah! pour cette fois, vous vous trompez : je vous assure, moi, que c'est » le canon d'Aarhus; nous autres Polonais, nous » avons la coutume de tirer ainsi le jour de la ré-» surrection du Sauveur. » Le pilote écouta encore et me dit que j'avais raison. Après quoi nous recommandames notre ame à Dieu, et nous nous mimes à ramer de toutes nos forces; mais le canon d'alarme grondait dans le port de Nikoping, et bientôt nous vimes sortir un navire qui se mettait à notre poursuite : pendant deux milles il nous menaça; mais voyant qu'il ne pouvait pas nous atteindre, il rentra dans le port.

> Alors nous nous crûmes sauvés; mais le pilote nous dit : Nous venons d'éviter un danger; mais un autre plus redoutable nous menace: l'orage va crever; il faut prier Dieu, et tra-» vailler ferme. » Nous étions en vue d'Aarhus; notre courage se ranima et nous donna de nouvelles forces, et tous nous nous mimes à ramer. Catholiques et luthériens, nous fimes notre prière : la mort nous menaçait, chaque coup de lame inondait notre fragile équipage; les vagues furieuses nous jetaient et rejetaient en tous sens... Nous allions périr! Tout à coup la barque craque! les luthériens s'écrient : « Ah! Seigneur Jesus-Christ, ayez pitié de nous. → Eux, ces luthériens, ils n'invoquent que le fils; mais nous, nous appelons à notre aide et le sils et la mère, et le proverbe devait se vérifier : « Pour apprendre à prier, il faut être menacé par la tempête. . « Mon Dieu, m'écriai-je, ne nous laissez pas périr ; vous yoyez nos cœurs, vous voyez nos intentions : c'est un motif saint qui nous a fait entreprendre ce voyage. J'ai dit que nous étions en vue d'Aarhus, et du port on pouvait nous apercevoir : un coup de lame nous approcha; on nous jeta des cordes, et un dernier effort, un effort désespéré, nous amena près du bord; mais ce fut par une secousse si violente que le pilote fut jeté hors de la barque, et tomba sur la grève.

• Enfin nous revimes la terre; mais nous étions dans le plus piteux état. On nous offrit un gîte : il fallait nous reposer, nous changer, et tout cela nous fit perdre la messe, et nous n'arrivâmes que pour les vêpres. Mes hôtes voulurent me préparer à manger, mais je dis : « Ceci viendra après; appor-

Je mis dans mon hydromel des clous de girofle et du gingembre: c'est une excellente préparation: je le bus en entier, et me sentis peu à peu revenir à la vie. Mon estomac ainsi préparé demanda quelque chose de plus solide. J'envoyaichez l'abbé Piekarski, en le priant de me faire apporter une bonne part de béni; le cher abbé m'envoya un agneau, des babas et des œufs. Je dévorai tout cela. Mes amis, ayant appris mon malheureux voyage, accoururent pour me voir; ils me trouvèrent auprès d'un bon feu, et buvant de l'hydromel à coups redoublés. Après leur visite, je me couchai, et dormis comme un bienheureux.

Le lendemain matin j'étais frais et dispos; je ne me ressentais plus de mon bain de la veille. Mes habits étaient secs : je m'habillai et me rendis chez le palatin. Quand je lui eus conté mes aventures, il me dit : « Vous avez beaucoup souf-· fert, mais vous avez acquis une supériorité inontestable; nous tous nous combattons les Suédois par terre, mais vous, vous les combattez » par terre et par mer. Honneur à vous! une » seule victoire ne vous sussit pas. » Je répondis dévotement : « Si Jésus-Christ a terrassé les » ennemis de notre âme dans cette sainte journée, nous devons aussi détruire les ennemis · matériels de notre cause, et puisque vous dites, monsieur le palatin, que je combats à la fois par > terre et par mer, je réclame de votre justice » une double solde. » Après cette entrevue pleine de gaieté, nous allâmes entendre la messe.

Mes camarades se moquaient de moi; ils ne cessaient de me dire : « Te voilà un peu dégoûté » de la navigation; tu admireras la mer d'un peu » plus loin, et tu aimeras mieux dix milles par » terre qu'un mille par eau. » Et moi de répondre : « Celui qui m'a sauvé hier m'assistera dans » toutes mes infortunes. » Et, pour preuve de ma confiance, après avoir entendu la messe le mardi de Pàques, je remontai dans une barque, et gagnai mon quartier par mer. Il est vrai que j'eus soin de me tenir en vue de la terre.

Le lendemain du dimanche de la Quasimodo, le palatin tomba malade dangereusement. Nous fûmes très-alarmés. On appela plusieurs médecins, et l'électeur envoya les siens. L'amiral hollandais, voulant témoigner son intérêt au héros polonais, envoya aussi son médecin. Il y eut une grande consultation qui décida qu'une musique devait faire entendre du matin au soir des airs doux et mélancoliques dans la chambre atte-

nante à celle du palatin. Ce moyen eut le plus grand succès. Au bout de quelques jours de musique le palatin alla mieux, et toute l'armée fut heureuse de son rétablissement.

- . Moi j'observais et prenais des notes ; cependant je ne pouvais passer tout mon temps comme an voyageur curienx; car, avec le retour de la belle saison, les Suédois recommençaient à nous inquiéter. Il fallait se tenir perpétuellement sur ses gardes. Un beau jour, sept vaisseaux hollandais vinrent jeter l'ancre près d'Ebeltolz pour empêcher les croisières suédoises, et pour transporter ensuite nos troupes en Fionie. Nous fimes bien vite connaissance avec les marins hollandais, et lorsque leur amiral venait entendre la messe, il nous invitait toujours à le visiter. Un dimanche, moi et Lanckoronski, nous fûmes engagés à diner à bord du bâtiment de l'amiral. Nous prîmes un canot pour nous y rendre, car les bâtiments de haut bord ne peuvent approcher de la ville à cause du bas-fond.
- A peine étions-nous à table, qu'un matelot vint nous dire qu'on apercevait du haut du grand mât deux navires qui arrivaient du côté de la Zélande. Le capitaine confirma la nouvelle que le matelot avait donnée, mais il dit en allemand à l'amiral ¿ « Ce n'est rien, ces deux navires ne nous empêcheront pas de dormir. » Pourtant les rapports se succédaient rapidement, et on vint nous apprendre que plusieurs vaisseaux suivaient les deux navires; mais comme il était difficile de distinguer leur pavillon, chacun braqua sa lunette. Celle de l'amiral, qui était la meilleure et la plus expérimentée, découvrit bientôt que c'était une flotte suédoise.
- On vit distinctement quinze vaisseaux en mer: l'amiral donna ordre de ne pas quitter le port, car n'ayant ni assez d'hommes ni assez de munitions de guerre, il n'osait pas risquer le combat. L'amiral restait en observation, et les Suédois, qui savaient le piteux état de la flotte bollandaise, vinrent s'en emparer comme si elle était à eux. Nous apprimes que nous avions été trahis par je ne sais plus qui de l'armée brandebourgeoise.
- › Quand les deux navires suédois se furent rapprochés, l'amiral nous dit : « Peut-être voudriez-» vous regagner la ville. » Je répondis : « Moi je » reste. » Mais Lançkoronski voulut partir; il avait quinze mille écus dans la caisse du régiment, et il craignait qu'on ne profitât du tumulte pour la voler. Il s'embarqua dans un canot, et

moi, comme je l'ai dit, je restai à mon poste.

Les Suédois attaquèrent d'abord l'aile gauche; on fit feu des deux côtés avec une rapidité inouïe; puis on cessa un moment pour reprendre l'attaque sur l'autre bord. Tous les vaisseaux firent feu en même temps. La ville alors sonna le tocsin, et les tambours battirent la générale. Le peuple accourut sur le port, et tous ceux qui avaient de la détermination se jetèrent dans des canots, et vinrent au secours de la flotte. Les Suédois rangèrent leurs vaisseaux en ligne, et le combat s'engagea. Un bâtiment ennemi voulut se placer entre deux des nôtres; mais le feu de l'amiral sut si bien nourri, que le suédois sut en partie brisé; il gagna au large, clopin clopant, comme un chien à qui on a cassé la patte. L'ennemi fit des assauts réitérés; il voulait nous prendre par derrière, mais il ne réussit pas, et il canonna inutilement jusqu'au soir. Moi, je me mis dans un canot, et j'abordai par le boulevard.

Pendant la nuit, les Suédois s'emparèrent d'un navire marchand hollandais, et à l'aube du jour ils y mirent le feu, puis ils poussèrent sur notre flotte pour l'incendier; aussi et en même temps ils tiraient le canon à pleine volée. Un de nos bâtiments fut brûlé. C'était le plus horrible et le plus dramatique de tous les spectacles. Il fallait se défendre contre le seu, il fallait éteindre l'incendie, et se désendre contre l'ennemi. Celui qui pouvait se saisir d'une planche se jetait à la mer; les barques se croisaient, se heurtaient, pour secourir ceux qui se noyaient. Un des bâtiments ennemis comptait 80 ou 100 bouches à feu. Le canon grondait toujours, le ciel en était obscurci, les flots s'agitaient. Un combat sur terre est terrible, mais il n'est pas comparable à un combat sur mer : les hommes et les éléments vous menacent! Les boulets meurtriers qui allaient frapper l'armée navale avaient encore assez de force pour atteindre la foule réunie dans le port. Dieu permit que les Suédois ne fussent pas vainqueurs; mais, s'ils l'avaient été. ils n'auraient point épargné la ville : aussi les habitants jetaient leurs effets les plus précieux à la mer; mais ils le font avec tant d'adresse et de présence d'esprit, que rien ne se mouille et rien n'est endommagé. Ce dépôt qu'ils confient à la mer est repêché avec des instruments faits

Le feu prit aux voiles d'un bâtiment suédois, mais elles furent coupées à l'instant et jetées à l'eau. Un autre bâtiment suédois fut percé de part en part et disparut en entier. Quelques navires furent gravement endommagés; les Hollandais auraient pu en profiter pour attaquer avantageusement l'ennemi, mais leurs forces matérielles ne leur permirent pas de le tenter. Les Suédois avaient vent arrière, et ils s'aperçurent, à leur grand désappointement, que leur perte était plus considérable que celle des Hollandais; aussi ils se retirèrent tout honteux. Les Hollandais se mirent en devoir de réparer leurs navires : les matelots qu'ils employaient étaient tellement adroits, qu'ils travaillaient sous l'eau, et tout en travaillant ils retiraient des canons suédois et hollandais. Les marins, comme on sait, sont tous excellents nageurs, et les femmes qui se trouvent à bord font un certain apprentissage de la nage. J'ai été témoin du fait suivant : Une femme, lors de l'incendie d'un vaisseau hollandais, se jeta à la mer, et fit près de trois quarts de mille à la nage pour arriver à terre.

Après le départ de la flotte suédoise, remarquez bien que je dis après le départ de la flotte suédoise, les Brandebourgeois arrivèrent en toute hâte à notre secours. Ils furent employés en grande partie au service des bâtiments, et le reste fut envoyé dans ses quartiers respectifs.

- Nous allames faire nos félicitations à l'amiral sur sa belle défense, nous le trouvames
  très-gai, très-calme, et ne montrant aucun souci
  pour les pertes qu'il avait essuyées; mais un bâtiment pour les Hollandais n'a pas plus d'importance que pour nous une amorce. L'amiral se
  tenaît pour vainqueur, parce qu'il ne s'était pas
  laissé prendre, et qu'il avait causé de grands dégâts à l'ennemi. Il me remerçia de ce que je
  ne l'avais pas abandonné le premier jour; ma
  présence ne méritait pas ces remerciments, car
  j'avais été complétement inutile; cependant l'amiral fit mon éloge au palatin.
- L'amiral prétendait qu'on retirerait de la mer tous les canons submergés: cela me paraissait chose inconcevable; je désirais fort être témoin de ce travail, mais on ne le fit qu'au retour de la belle saison, et à cette époque je dus changer de garnison.
- Je n'oublierai jamais les soins, la cordiale amitié des habitants de ce pays. Je pensai un moment à prolonger mon séjour parmi eux; mais comme l'ordre m'était donné de rejoindre le camp, je partis en promettant à ces braves gens de revenir prendre chez eux mes quartiers

d'hiver. Je partis donc, après avoir reçu du commissaire de la ville un certificat de bonne conduite.

- bun de mes subordonnés, Wolski, gentilhomme de Brzeziny, se maria avec la fille d'un paysan; mes pauvres amis espéraient que le mariage de mon compatriote me ramènerait dans leur contrée; mais Wolski, qui était engagé par un lien plus sérieux, ne revint pas; il quitta sa femme et retourna en Pologne avec le régiment de Piaseczynski. Quand il racontait ses amours et son mariage avec une luthérienne, il disait:

  Le jour et la nuit j'entendais une voix qui me criait: Tu as renié ton Dieu!
- · Quand j'eus rejoint mon régiment, nous nous rendimes au camp qui se trouvait entre Friederichs-Odde et Rysen-Friederichs. Odde est une forteresse élevée sur le bord de la mer. Rysen est une belle ville, célèbre jadis par la présence de son archevêque catholique. La première domine le passage de la mer Baltique à l'Océan, et du côté opposé sont deux forts, Helsinborg et Kronborg. Les flottes les plus formidables ne peuvent pas franchir ce détroit sans payer une contribution au roi de Danemark. Les habitants de ces contrées racontent encore avec orgueil que lorsque Alexandre de Farnèse, duc de Parme, guerroyait contre les Hollandais, par ordre du roi de Danemark on retint cinq cents vaisseaux hollandais dans la mer Baltique; ils auraient tous péri, si on n'eût payé d'énormes rançons. On voit que ces deux forts sont un excellent commerce pour le roi de Danemark, et qu'il peût très-bien se passer de mines d'or et d'argent dans son royaume. Du reste, le pays abonde en gibier, en poisson et en miel. Le Groenland a une si grande quantité de poissons, harengs et autres, qu'on ne sait ce qu'il en adviendrait si on ne les pêchait pas une fois l'an. Mais il est bien temps de laisser là l'histoire et les descriptions : dans le vrai j'aime peu l'histoire et encore moins le genre descriptif; je reviens donc à mon sujet, c'est-à-dire moi et mes aventures.
- Tous les régiments eurent l'ordre de se trouver réunis le même jour. La division polonaise arriva ponctuellement; elle était là à son poste, pendant que les Impériaux étaient encore en route. Les troupes alliées furent cantonnées à un mille l'une de l'autre. Le général Montécuelli gardait une grosse rancune à notre palatin; il était jaloux, l'Autrichien, en voyant toutes les recrues danoises se ranger sous le drapeau po-

lomis; aussi à la première entrevue on se fâcha fort. Le palatin lui dit : « Il ne faut point s'emporter pour une chose que le fer peut décider; tu es militaire, moi aussi; tu es général, moi aussi: à demain donc pour vider notre différend. Le lieutenant Skoraszewski et l'écuver tranchant de la couronne, Leszczynski, vinrent provoquer en duel Montécucolli. Les deux armées ne se mélèrent en rien de cette affaire. L'Antrichien dépêcha deux de ses officiers au palatin; quand celui-ci les aperçut, il courut droit à eux, pensant qu'ils venaient lui proposer le combat; mais il ne s'agissait pas de combat, les envoyés venaient porter des paroles de paix, d'excuses et de pardon au nom de leur général. L'électeur de Brandebourg, en apprenant cette nouvelle, dit à Montécucolli : « Vous avez bien › fait 'de ne pas yous battre avec Czarniecki, car si vous l'aviez blessé, vous auriez eu affaire à , moi; sachez, monsieur, que je représente ici le roi de Pologne. Sans le secours du représontant de notre roi, Montécucolli fut puni de ses folles présomptions; il se heurta violemment contre la planche d'un bâtiment, et il eut les jambes blessées. — Pendant deux hivers la division de Montécucolli avait mangé du pain et fait très-peu de besogne, car le général avait été trèspassif dans toutes les affaires. Un beau jour, il se ravisa, il se jeta ou il alla au-devant des Suédois, mais sans nous, car il voulait ne devoir son triomphe qu'à lui-même. Il rencontra l'ennemi entre la Fionie et Friederichs-Odde, et là, il fut si bien arrangé qu'il s'en revint tout confus.

La conquête de Friederichs-Odde était réservée aux Polonais; Dieu voulait que notre sabre vengeât les malheurs que les Suédois nous avaient fait éprouver chez nous.

Pour nous emparer du fort, nous commençames par simuler des attaques; les Suédois pour nous repousser faisaient des sorties et nous les battions. Pendant la nuit nous formions nos lignes de contrevallation. Le vendredi nous vînmes si près de l'ennemi, que l'ober-lieutenant Tetwin, à la tête de ses dragons, put se battre à l'arme blanche; nous eumes encore le dessus dans cet engagement. Le samedi, on entendit une forte détonation, et pour cette fois nous crumes que les Suédois allaient nous attaquer tout de bon; des cris suivirent la détonation, et tout à coup nous aperçumes des drapeaux qui s'agitaient sur les remparts, et des voix se mirent à crier:

«Vive le roi de Danemark!» Nos soldats voulaient aller en avant, mais le palatin Czarniecki, redoutant un piége, leur défendit de bouger. On envoya Menzynski pour sonder le terrain, mais avec la recommandation de ne point agir ayant d'avoir donné connaissance de sa mission. Malgré cet ordre, nos soldats voulurent aller jusqu'au lieu où l'on avait entendu la détonation; ils virent une quantité de légumes entassés. A peine se furent-ils retirés, qu'une explosion se fit entendre. Les Suédois, faute de meilleurs moyens, avaient voulu nous faire sauter; mais, croyant que nous resterions plus longtemps, ils avaient retardé d'allumer les poudres, et la mine fit explosion sans grand danger pour nous. Grâce à la prévoyance de notre chef, nous fûmes sauvés : la première détonation était un piége pour nous attirer. Nous primes donc cette forteresse sans beaucoup de frais, car dans un autre temps les Suédois avaient perdu neuf mille hommes en l'attaquant, et les Danois onze mille en la défendant.

Les Suédois abandonnèrent Friederichs-Odde et se réfugièrent en Fionie : ils pensaient qu'ils y seraient en sûreté; mais ils se trompaient fort, car bientôt nous y débarquâmes. L'électeur félicitait beaucoup le palatin sur l'avantage que nous avions remporté à Friederichs-Odde; mais au travers de ces félicitations on voyait percer le dépit et la jalousie. Si les Allemands nous en voulaient un peu de nos victoires, les Suédois regrettaient que leurs mines ne nous eussent pas tous envoyés dans l'autre monde. Le palatin mit dans le fort une garnison danoise et un commandant danois; aussitôt les vaisseaux hollandais entrèrent dans le port, et on discuta sur les moyens à employer pour chasser les Suédois de la Fionie.

Notre division campait aux environs, mais elle ne perdait pas son temps. Nos soldats se mettaient dans des barques, et ils allaient en Fionie pour inquiéter les Suédois. Les dragons de la compagnie de Semenow réussissaient merveilleusement dans cette guerre d'escarmouche. Ces dragons n'étaient que trois cents, mais si braves, si forts, si grands, si ressemblants par la taille, qu'on les aurait crus les enfants de la même mère. Dieu nous bénissait, nous n'avions que des victoires à compter, nos ennemis nous redoutaient. Quant aux Impériaux, ils donnaient moins de souci aux Suédois.

Un jour, dans une reconnaissance, les Suédois firent prisonnier Myliszowski, un de nos towar.

zyszs, et ils l'envoyèrent à Copenhague, au roi l Gustave. Celui-ci lui fit mille questions; entre autres il lui dit : « Quelle est la troupe qui est sous les ordres de Czarniecki? — C'est toujours la » même, toujours celle qui a fait partie de son • corps d'armée. — Où étiez-vous donc quand j'é-• tais en Pologne? — Nous nous battions contre • les troupes de Votre Majesté! — Pourquoi alors ne nous avez-vous pas vaincus comme à présent? • — Telle a été la volonté de Dieu, — Oui, la Pro-» vidence s'en est mêlée, sans doute, mais il y a » encore un autre motif, et il n'est pas le moins puissant : ici vous êtes loin de vos fovers et vous » n'avez de salut que dans la victoire; cette pen-» sée vous anime, redouble votre courage, et vous vous battez comme des diables.
 Le towarzysz » se tut; alors le roi lui demanda : « Pourquoi • vous taisez-vous? — Qu'ai-je à dire contre la » vérité ? » Quoi qu'il en soit, les prisonniers suédois nous disaient : « La fortune nous a abandonnés, nos efforts sont impuissants.

Pendant plus de deux mois nous restâmes dans le voisinage des Impériaux; tout le monde s'en trouvait mal, il y avait de part et d'autre des plaintes et des accusations continuelles. Les Impériaux disaient que nos avant-postes les volaient, et nous, nous vociférions contre leurs femmes qui venaient dans notre camp pour dévorer les vivres. Pour obvierà cet inconvénient, nous nous éloignames de trois lieues; mais ces femmes nous poursuivaient : à vrai dire, le nombre en était moins grand.

»Sur ces entrefaites, on recut des lettres du roi Jean Kasimir qui annonçaient que de nouveaux dangers menaçaient notre patrie du côté de la Moskovie, et que nous devions nous tenir prêts à partir à la première nouvelle. - La guerre et la politique ne m'avaient point absorbé en entier; pendant mon séjour ici, mon cœur trouva un être aimant, une affection ardente, auxquels il ne fut pas insensible. J'aimais sérieusement Éléonore, nous nous écrivions, nous nous voyions chaque jour, et je pensais avec douleur qu'il faudrait la quitter. Éléonore était fille de parents très-riches, mais sa fortune ne m'éblouissait pas; c'était elle, cette charmante femme, que j'aimais et que j'aurais voulu avoir pour amie et pour compagne. Ma vie était un plus rude combat que celui qu'on livre aux ours. Je voulais rester près d'elle, puis ma position me faisait un devoir de partir; mais au moment où je voulais lui annoncer mon départ, je tombais dans un tel désespoir,

que je perdais courage. J'avais à me reprocher le malheur d'Éléonore: ceux qui ont senti les passions ou ceux qui les ont comprises devineront ce que je dus souffrir dans cette lutte du cœur et du devoir. Je n'avais pas trompé Éléonore, l'amour m'avait entraîné, et je croyais un jour ce que ma conscience réprouvât le lendemain. Mes camarades s'aperçurent de mes préoccupations et m'en demandèrent la cause : «Qu'as-tu donc? me disaient-ils; tu es distrait comme un sayant ou comme un amoureux. — Il est impossible » d'être toujours dans la même disposition, » répondais-je. Je cachais soigneusement mon secret, et sans les plaisanteries, les allusions malignes de Lanckoronski, les soupçons n'auraient pas pris de consistance.

 Cependant au moment du départ la présence d'esprit me manqua. Il m'était impossible de cacher mes tourments, je souffrais trop, je ne savais plus me contraindre. J'ai dit que je n'avais pas la force d'apprendre mon départ à Éléonore; je fus coupable sans doute, mais cette faute était encore de l'amour: elle l'apprit par d'autres, et aussitôt elle m'écrivit cette lettre que j'ai conservée :

· Vous allez partir! on vient de me l'apprendre; mon désespoir, mes larmes, vous diront mon amour! Oui, je vous aime, ce secret enseveli au fond de mon cœur m'échappe à ce moment comme un cri de douleur! Tout sentiment profond émane de Dieu; je ne me reproche rien, je me confie à vous ; mais sachez » qu'une séparation n'est plus possible, je vous » suivrai partout. Ne me repoussez pas : amour ou pitié, j'accepte tout. Ma famille, vous le savez, peut se mesurer avec les plus anciennes de la Pologne; et ma religion, je n'en ai point de honte, je crois en Dieu, je crois en la Sainte-Trinité. Mon père a de l'estime et de > l'affection pour vous, il vous regarde comme son fils. L'admiration qu'il a pour votre nation » se reflète sur vous.

Mon père a dit souvent qu'il ne voulait pas » que je m'éloignasse de lui, et qu'il ne voudrait iamais transporter sa fortune en pays étranper; mais vous triompherez de cette résolution, et vous disposerez de moi et de tout ce · que je possède selon votre volonté. Vous devez ordonner et moi obeir. Tous les sacrifices me seront possibles, et toutes les preuves de dé-vouement me seront chères et précieuses.

M. Rychald, commissaire général du roi,

m'v remis le témoignage de votre souvenir;
vous m'aimez, et moi, je ne vis, je ne respire
que pour vous; mais que dois-je faire? conseillez-moi... Mon Dieu, si vous alliez partir
sans me voir, si vous m'oubliiez! Oh! non, ce
serait affreux! J'ai reçu vos promesses, je les
ai recueillies dans mon cœur; vous m'aimez,
je crois en vous. Venez chez mon père, venez
lui parler de notre avenir; que je vous voie,
que je vous entende, que je me sente encore
près de vous..... Votre voix ranime mes espérances, votre regard me fait croire au bonheur, à l'amour, à la constance..... Ah! venez!

> Votre Éléonore...

 Cette lettre me semblait un prodige d'esprit et d'amour ; avec cette lettre je compris la durée dans une affection. Éléonore avait de l'âme et elle était spirituelle, elle pouvait donc plaire et fixer. Je courus chez elle, je répondis phrase par phrase à sa lettre. Trois jours après j'étais parti, et personne ne savait où j'allais ni pourquoi je partais. Avant de me mettre en route, je me rendis à l'état-major du régiment de Piaseczynski, où Rylski, mon parent, était porte-drapeau. Je m'ouvris à lui, je lui confiai mon secret, je lui montrai les lettres d'Éléonore et lui demandai des conseils ; il s'épuisa en raisonnements pour me prouver que je devais partir. · Profite de l'occasion, me dit-il, le régiment quitte cette ville, je l'accompagnerai, et pour te consoler de tes amours, nous boirons. Le conseil fut de mon goût. Nous bûmes à nos santés, puis je bus en l'honneur de mon mentor; enfin, pendant trois jours, nous ne fimes pas autre chose; après nous partimes.

· Sur ces entrefaites, on vint nous annoncer que des milliers de Suédois avaient débarqué près de Sanderberg, et c'est par là que nous devions passer. Malgré cela, nous continuâmes notre route comme si de rien n'était; mais nous nous aperçûmes que les Suédois s'armaient jusqu'aux dents. « Vous voulez donc périr ? nous dirent les Danois; il faut absolument rebrousser chemin, les Suédois sont en nombre, ils réparent les forts endommagés ; l'électeur va à leur • rencontre pour les faire déguerpir. • Voyant que nous ne pouvions rien faire, nous retournâmes au camp. En arrivant, nous rencontrâmes les troupes qui allaient en reconnaissance; le palatin voulait commander en personne le détachement, mais l'ober-lieutenant survint, et lui dit que l'éleceur se tronvait en mesure et désirait prendre

sur lui la reconnaissance. Le palatin répondit:

Plus on décharge la voiture, plus elle est lé
gère aux chevaux. Jusqu'à présent ils ont mangé

beaucoup de viande et beaucoup de pain, mais

ils ont fait 'très-peu de besogne, ils font bien

de tenter quelque chose!

Le roi envoya l'ordre qui nous rappelait dans nos foyers, et les Prussiens n'avaient pas encore quitté leur position. Je n'ai jamais vu pareille lenteur : moi, je réfléchissais aux événements qui allaient me séparer d'Éléonore; il me semblait que la Providence ne me secondait guère. La patrie me réclamait : mon amour, mes projets de mariage allaient être nécessairement sacrifiés. Rylski vint m'arracher à mes réflexions, en me disant : « J'espère que c'est tout de bon, et que tu as renoncé à tes folies : oublie, mon cher ami, c'est ce qu'on a de mieux à faire quand on part. Encore une fois il parvint à me convaincre, et, selon l'antique usage polonais, nous nous mimes à boire. Le vin me fit oublier toutes mes peines, je n'eus de souvenir que pour les moments heureux, et mon attendrissement devint tel que je faillis mêler mes larmes à cette bienfaisante boisson. Rylski me quitta; moi, j'essayai de dormir, mais cela m'était impossible; cependant je n'étais pas complétement ivre... Je bus toujours, et, en dépit de moi-même, je conservai encore ma raison. L'image d'Éléonore me poursuivait, je pensais à son affection, et je re grettais cette tendresse que sans doute je ne retrouverais jamais; et son père, il m'aimait comme si j'eusse été son fils... Pouvais-je ne pas regretter tant de bien et de bonheur! Le monde ne pouvait plus m'apporter de consolation.

Je me mis à genoux, je fis de ferventes prières, j'embrassai les pieds du crucifix, j'embrassai le scapulaire que je portais sur moi, et je sentis un soulagement inexprimable; ma conscience étant plus tranquille, l'idée de revoir ma patrie me préoccupa tout entier.

Le lendemain la trompette sonna, pour annoncer que dans trois jours la division se mettrait en marche; mais notre départ fut retardé, car l'électeur nous suppliait de ne pas l'abandonner. Laissez-moi quelque peu de troupes polonaises, disait-il au palatin, j'en ai besoin pour soutenir la gloire de mes armes, et maintenir la terreur que le nom polonais inspire aux Suédois. On détacha donc Piaseczynski avec quinze cents hommes. Quand cette décision fut prise, mon Rylski vint chez moi et m'engagea

à ne plus partir; l'idée de mon mariage lui parut beaucoup moins ridicule, et il devint même pitoyable pour mes amours. «Une fois marié, me disait-il, tu pourras faire tout ce que tu voudras. Je n'étais pas sa dupe, je voyais bien qu'il voulait me retenir parce que lui restait, et cependant j'allais encore lui céder quand l'abbé Piekarski vint s'interposer. « Renoncez à ce projet, » me dit-il, je vous en supplie, car les liens du » mariage et la douceur d'une grande fortune vous feraient oublier la Pologne. Alors le pro-» verbe: Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es, se vérifiera, vous deviendrez luthérien. . La beauté de votre femme vous aura fait là » un beau cadeau! vous serez damné! Et vos · parents seront-ils bien heureux, quand ils ne recevront de vos nouvelles que par la poste? vous serez mort pour eux... Ah! ne sacrifiez pas votre éternité à la fortune d'Éléonore. Et » si vous n'avez pas assez de foi pour faire un » sacrifice à Dieu, pensez à vos parents : votre devoir est de les soutenir, de les consoler a dans leur vieillesse.

Les paroles du bon abbé allèrent à mon cœur; je partis, et le pauvre Rylski trouva la mort en Fionie. Sans doute j'aurais eu le même sort.

» Nous quittâmes le Danemark, mes yeux se tournaient sans cesse vers ces lieux où je laissais tant de souvenirs. Quand Éléonore apprit mon départ, elle envoya Wolski à ma poursuite; s'il ne me rencontrait pas en route, il était chargé d'aller jusqu'à Hambourg pour me remettre les lettres d'Éléonore et de son père. Ce tout dévoué Wolski s'habilla à l'allemande pour s'acquitter de sa mission; mais le pauvre diable ne parlait que le mazovien, et pour tout potage il disait trois mots allemands : du pain, du lard et de l'avoine. Si Wolski eût gardé son uniforme polonais, il aurait pu me rejoindre, mais il tomba dans les avant-postes des Impériaux. Ceux-ci, en voyant son costume, le questionnèrent en allemand, en latin, mais point de réponse; alors, on le prit pour un espion, et on allait le traiter comme tel, quand il montra les lettres dont il était porteur. Les Impériaux rirent beaucoup de leur méprise et le renvoyèrent d'où il venait. Wolski, en arrivant chez Éléonore, trouva tout le monde en larmes; mais quand il dit qu'il n'avait pu me rejoindre, ni par conséquent me remettre les lettres, le désespoir fut encore plus grand. Et moi, je pensais aux malheurs que j'avais causés à cette famille, et moi aussi je pleurais, le chagrin m'oppressait, je n'avais pas un instant de repos. Le bon André Zaremba ne me quittait pas, et il faisait tous ses efforts pour me consoler. Mais la volonté de Dieu était là, il était écrit que je devais renoncer à Éléonore.

Masimir Piaseczynski restait dans le Jutland ; comme je l'ai dit, il remplaçait en quelque sorte Czarnieçki, et il mit tout en œuvre pour maintenir dignement l'honneur des armes polonaises. Piaseczynski, par ses talents et sa bravoure, égalait notre général ; il s'était acquis une belle réputation en Pologne et en Danemark, et il attendait une occasion pour se distinguer encore. Voyant qu'après notre départ les Suédois devenaient moins vigilants, il les quitta : les Suédois, mal avisés, observaient les Brandebourgeois et les Impériaux. Pendant ce temps-là, Piaseczynski renforça sa cavalerie de trois régiments d'infanterie prussienne, et débarqua en Fionie. Les Suédois se défendirent avec vigueur; mais comme ils n'étaient pas en nombre suffisant, ils farent forcés de lâcher pied. Piaseczynski les poursuivit à outrance, et il ne s'arrêta un moment que pour se préparer à un nouveau combat. Mais un corps de douze mille Suédois arriva pour attaquer une poignée de Polonais, et les chasseurs de cette province, qui sont d'excellents tireurs, vinrent se joindre à eux. Les Polonais, comme on sait, ne tiennent guère compte du nombre, ils attaquèrent les premiers, et Piaseczynski, le brave des braves, mourut sur le champ de bataille d'une balle qui lui traversa la poitrine; mon cousin Rylski et plusieurs de mes camarades périrent dans cette affaire. Malgré ces pertes, les Polonais soutenaient intrépidement les décharges des Suédois, et attendaient le moment de les attaquer au sabre. Quand ils se saisirent de leur arme favorite, de cette arme qui leur a toujours fait faire des merveilles, rien ne leur résista. Pendant l'action, les Prussiens arrivèrent au secours des nôtres. Le carnage fut affreux, les Suédois furent battus et complétement battus, et les villes et villages pillés. Les Polonais ne pouvaient pas pardonner la mort de leur chef, tous les habitants pris les armes à la main tombaient sous leurs coups. La Providence vengeait la trahison des Danois! Ils s'étaient dévoués aux Suédois, ils croyaient qu'ancun événement ne pouvait les en séparer; ils avaient abandonné leur maître, le roi de Danemark, pour un être infernal qui les abandonna à son tour. On doit en conclure que le diable n'y peut rien, quand Dieu veut punir.

Je vais rapporter un fait étrange et qui est accrédité dans toute la Suède et le Danemark. Les pauvres habitants sont des esclaves, s'en sert comme d'une marchandise à soi, et on les appelle : esprit de famille. Lorsque Reyletait notre ambassadeur en Suède, son cocher tomba malade, et il fut obligé de le laisser en chemin chez un gentilhomme suédois. Le malade gisait dans une chambre déserte, il se croyait abandonné de Dieu et des hommes, quand un jour il entendit le son d'une musique harmonieuse; il crut que cela partait de la chambre attenante à la sienne; mais voilà qu'un [petit garçon entre par le trou d'une souris, et se présente devant lui tout habillé à l'allemande; après le petit garçon viennent de petites filles, et la musique continue à jouer, et toute cette société se met à danser. La peur saisit le pauvre cocher, et se croyant la proie des fées ou de je ne sais quel autre pouvoir surnaturel, il n'osait regarder; mais enfin la curiosité l'emporta, et il vit que c'était une noce. Après les danses, les mariés s'en allèrent par la porte, et tous les autres en firent autant. Un petit garçon, se détachant pour un moment de la bande joyeuse, s'approcha du cocher et lui dit : « Ne crains rien, on ne te fera aucun mal; nous sommes des esprits, et nous assistons au mariage de l'un de nos esprits. De ee pas, nous nous rendons à l'autel, nous revien-· drons ici et nous t'engageons à être notre commensal. Le cocher était plus mort que vif: Que • Dieu me garde de pareille invitation! • se dit-il, et aussitôt il se lève et met le verrou à la porte. Après la cérémonie nuptiale la société revint; mais trouvant la porte fermée, un des esprits passe par-dessous; le cocher se sent mourir de peur, et sa peur augmente en voyant l'esprit grandir à vue d'œil et le menacer du doigt en lui montrant le verrou; mais la société, qui se moquait des verroux et du cocher, rentra encore une fois par le trou de souris, puis elle disparut. — Une heure après, un esprit apporta au cocher un gâteau aux confitures et aux raisins de Corinthe, et en le lui présentant il lui dit: «Les convives de la noce t'envoient ces bonnes choses, mange-les en leur honneur. Le cocher prit le gâteau, le mit auprès de son lit, mais il se garda

bien d'y toucher. Plus tard les médecins vinrent visiter leur malade et ils lui demandèrent: Qui donc t'a donné un gâteau? Le cocher raconta son aventure. Mais pourquoi donc ne manges-tu pas ce gâteau? — Ah! j'ai trop peur. — Tu as tort, ne crains rien, c'est excellent, c'est une gracieuseté de nos esprits familiers. — Gracieuseté tant qu'il vous plaira, dit le cocher, mais je n'ose ni le manger ni même le regarder. Les médecins et ceux qui se trouvaient dans la chambre se mirent à manger le gâteau en se délectant, et certes ils n'en moururent pas. — Cette espèce de nain se trouve dans toutes les maisons riches, et on l'emploie à différents services.

Les Finnois invoquent ces esprits familiers, ils mettent en eux tout leur espoir. Quant à moi, je dirai que mon sabre ne s'est point ébréché quand il frappait un Finnois rebelle; en dépit de la protection des esprits, il tranchait fort et ferme.

Nous regagnâmes notre patrie par le chemin que nous avions pris pour venir en Danemark. Arrivés à Hambourg, nous visitâmes l'ancien couvent des Augustins où Luther s'était réfugié après son apostasie. J'étais si curieux de toutes les belles choses qui sont renfermées dans ce couvent, que je visitai une à une toutes les cellules, même celle de Luther; mais pour obtenir cette permission je fus obligé de dire que nous ctions luthériens. Grâce à cet innocent mensonge, nos conducteurs furent pleins d'obligeance et d'empressement ; ils nous dirent avec componction tous les détails que pouvait désirer notre curiosité, et en les écoutant nous soupirions de notre mieux. Si ma mémoire n'est point en défaut, ce couvent s'appelle Uraniburgum; son architecture est admirable et sa position serait imprenable. Un lac immense baigne une des façades et les deux ailes du couvent, l'autre façade a vue sur une grande plaine. Chaque cellule est si belle, si bien ornée, qu'un roi ne la dédaignerait pas pour en faire son cabinet de travail. Ou compte cinq cents cellules. Les croisées sont hautes, dans chaque pièce il y a des images, et presque toutes représentent la sainte Vierge. L'église du couvent est d'une magnificence dont rien n'approche. Les autels sont si beaux, si dorés, si argentés, si bien entretenus qu'on croirait que les moines n'en ont point été chassés. On dit que les revenus du couvent sont trèsconsidérables, et on le conçoit, puisqu'il était destiné à recevoir quatre cents religieux.

· Aujourd'hui, on voit dans ces cellules des

femmes et des enfants qui se réfugient là pour ne pas rester sur le passage des troupes. Ces pauvres gens avaient grand'peur de nous, plus peur encore que lorsque nous allions en Danemark. Mais quand ils virent que nous ne les maltraitions pas, ils se rassurèrent. Le palatin, avec une escorte de trois cents hommes, passa la nuit dans le couvent, et quand nous partimes, tout le monde se pressait pour nous voir et nous souhaiter un bon voyage.

- De Hambourg, nous nous dirigâmes sur Ratzenbourg pour gagner Gustow, Teterow, Paszewalk et Stettin. En arrivant à Czaplinek (Tempelberg), nous emmes le chagrin de ne pas trouver un seul de nos camarades, les uns étaient morts, les autres étaient rentrés dans leurs foyers, les autres enfin s'étaient mariés.
- Quand nous mîmes le pied sur le territoire polonais, nous remerciames Dieu, nous saluames avec bonheur ce jour où nous revoyions notre chère patrie, et toute la division chanta en chœur le Te Deum; après quoi, chacun se rendit dans ses quartiers respectifs.
- Mon détachement fut envoyé dans la Grande-Pologne et la Warmie. Nous rencontrâmes dans notre marche le corps d'armée du vice-grandgénéral Lubomirski, qui revenait de Malborg. Nous étions fiers en nous comparant! Si on voyait des soldats maigres, chétifs, mal vêtus, se trainant à pied, on pouvait dire, sans se tromper, qu'ils étaient Malbourgeois; mais si on voyait des soldats forts, vigoureux, bien équi-

pés, montés sur de bons chevaux, à coup sûr on pouvait dire qu'ils étaient Danois ou Czarnieçkiens : c'est ainsi qu'on nous appelait.

 Les soldats qui avaient fui les drapeaux pour ne pas prendre part à l'expédition de Danemark

moururent presque tous de misère.

- Mon détachement fut cantonné dans Oborniki et Mosina, près Posen. En arrivant à Mosina, je rencontrai un de mes camarades qu'on portait malade. Je l'avais connu au collége, j'en eus pitié, et comme il avait plus d'une lieue à faire, je l'invitai à venir chez moi pour y passer la nuit; mais moi-même je tombai malade et si dangereusement, qu'on crut que je n'en reviendrais pas. Cependant je me rétablis, et j'allai à Posen pour remercier Dieu de ma guérison. A mon retour à Mosina, je fus logé dans une maison qui était située sur la place; mais mes hôtes étaient détestables, et je déguerpis le plus vite possible. Je changeai de logement. On me trouva une chambre chez un tisserand, brave et excellent homme. Il me soigna dans ma convalescence, et eut pour moi des attentions dont je suis encore reconnaissant : par exemple, quand je voulais manger du gibier, qui est mon mets favori, il courait de tous côtés pour m'en chercher. Je recouvrai enfin la santé, mais, hélas! je devins chauve. Que Dieu me garde d'une pareille maladie!
- Nous finîmes l'année 1659 à Mosina. Que le nom du Seigneur soit béni! >

OLYMPE CHODZKO.

### LE CHATEAU DE LUBOSTRON.

Prononcez: LOUBOSTROGNE.

Non loin des bords de la Netze (Noteç) et près de la ville de Labiszyn, dans le grand-duché de Posen, s'élève le châtean de Lubostron. Son site est délicieux; la beauté de ses jardins et les belles proportions de son architecture, dirigée par Stanislas Zawadzki, rendent ce domaine un des plus remarquables de la Pologne; mais un autre intérêt s'y rattache encore : le but dans lequel il fut élevé, les souvenirs nationaux qui y sont réunis, remplissent l'âme d'une pieuse admiration. L'honorable Frédéric Skorzewski, jaloux de conserver les débris de quelques colonnes et tous les chapiteaux quifdevaient servir à la construction du temple de la Provi-

dence, à Warsovie, pour éterniser l'œuvre de la constitution du 3 mai 1791, fit l'acquisition de ces restes et en orna son château. Non content de cela, il fit placer à l'extérieur et à l'intérieur des statues et des tableaux qui représentent les scènes mémorables de l'histoire de Pologne, ou qui reproduisent les traits de ses plus illustres défenseurs. La façade est ornée des armes de la famille des Skorzewski et des Garczynski, avec cette inscription : Sibi, amicitiæ et posteru, M D CCC. Les autres façades portent des attributs analogues aux souvenirs de la Pologne; en un mot, partout se retrouve la religion du passé et l'espérance d'un meilleur avenir....



## LE JOUEUR DE LYRE,

#### ESQUISSE DES MOEURS LITVANIENNES (1).

TRADUIT DE MICKIEWICZ.

Vois ce vieillard aux vêtements étranges, Sa barbe et ses beaux cheveux blancs; Deux beaux garçons, roses comme deux anges, Guident vers nous ses pas tremblants.

Il suit la route en jouant de la lyre, Les gars jouant du chalumeau: Sur son passage on se presse, on admire, On veut l'amener au hameau.

Viens égayer la fête du village,
 Les fruits ne nous manqueront pas:
 Les dons du ciel, galment on les partage,
 Et notre gite est à deux pas.

En inclinant son front couvert de neige, Sous un tilleul il vient s'asseoir: A ses côtés s'établit son cortége, Admirant la fête du soir.

Ici l'on danse, un bûcher fume et brille, A l'entour filles et garçons, Formant la ronde où le plaisir pétille, Célèbrent les jours des moissons.

A son aspect on s'arrête : — Silence!
On n'entend plus le tambourin,
Le feu pâlit, et la foule s'élance
Vers le siège du pélerin.

a Digne étranger, salut! le ciel t'amène, La joie habite nos séjours, Tes pieds sont las d'une course lointaine, Chez nous viens passer de beaux jours.»

Ils l'entrainaient vers les riches corbeilles, Et vers le siège de gazon :

« Veux-tu goûter ce vin de nos abeilles, Ou bien les fruits de la saison?

»Voici ta lyre et voilà nos offrandes, Que ces enfants suivent ta voix : Chargés par nous de présents, de guirlandes, Chantez-nous un air tous les trois.

-C'est bien, dit-il, écoutez, je commence: (L'essaim à l'entour se serra); Que voulez-vous, chansonnette ou romance? Un sonnet? — Ce qu'il vous plaira.»

Il prit son luth, et vidant une coupe Où pétillait le plus doux miel, Il fit un signe aux enfants, à sa troupe, Et chanta les yeux vers le ciel:

(1) Dudarz. L'idée en est prise d'un chant populaire.

Amis, je vais de village en village,
 Longeant le rapide Niémen,
 Chantant toujours en mon pèlerinage
 Les joyeux refrains de l'hymen.

 A m'écouter aucuns trouvent des charmes, Pourtant ils ne comprennent pas;
 Je vais plus loin en essuyant mes larmes, Et le Niémen guide mes pas.

Si dans ces lieux quelqu'un pouvait m'entendre :
 Il viendrait me presser la main ;

 Méler aux miens les pleurs d'une âme tendre :
 Ici finirait mon chemin. »

Le vieillard cesse, et d'un regard humide Parcourt les bosquets et les champs. Quelle est au loin cette vierge timide, Debout, attentive à ses chants?

Sa main commence une écharpe de roses, Faisant, défaisant tour à tour; Et ce berger, contant de douces choses, Recevant ce gage d'amour?

Comme un blanc lis sa figure est baissée, De cheveux d'or, les yeux voilés; Son front est calme; hélas! mais sa pensée S'enfuit vers les jours écoulés.

Comme la feuille au rosier se dérobe Dans le silence des zéphirs, Sur sa poitrine ainsi frémit la robe, Et l'on n'entend pas de soupirs!

Bientôt sa main cherche une feuille morte Qu'elle gardait près de son cœur; Elle la jette, et la brise l'emporte : Le nouvel amant est vainqueur!

Elle la jette, elle lui parle encore, Levant ses regards vers les cieux; Son teint si pur d'incarnat se colore, Et des pleurs roulent dans ses yeux.

Le barde alors avec un œil de flamme Observe les traits de l'enfant : En préludant, il pénètre son âme D'un regard vengeur, triomphant.

Et de sa lèvre il approche l'amphore, Le luth s'anime sous ses doigts, Il fait un signe, et d'un accent sonore Ainsi commencent tous les trois: « Pour qui fais-tu si belle tresse
De lilas, de rose et de thym?
O quel transport et quelle ivresse
A celui qui prend cette tresse,
De son bonheur gage certain!
Mais pourquoi pleurer, ò maitresse!
Quand ta main achève une tresse
De lilas, de rose et de thym?

» A celui-ci donne la tresse
De lilas, de rose et de thym;
L'autre t'adore avec ivresse
Et son jour pàlit au matin:
Garde les pleurs et la détresse
Pour celui qui meurt, à maîtresse!
Puisque l'heureux obtient la tresse
De lilas, de rose et de thym (1). »

Le chant finit: et partout sur la plage S'étend un bruit multiplié: «On l'a connu, chez nous, dans le village, L'auteur, nous l'avons oublié.»

Le barde alors soulève un front austère, Les doigts sur les cordes d'airain. « Je vais, dit-il, démêler ce mystère Et nommer l'auteur du refrain.

 Lorsqu'autrefois, guidé par mon étoile, Je vis le château des croisés (2),
 Un beau jeune homme arriva sous la voile, Des bords par Niémen arrosés.

"Il souffrait tint! le secret de ses larmes Aux siens fut toujours étranger; Dieu seul connut ses soupirs, ses alarmes, Et Dieu seul pourra les venger.

 » Soit que la mer à l'orient s'enflamme, Que la lune brille au zénith,
 Je l'ai vu fuir la tristesse dans l'âme Parmi les brisants de gravit.

 Sur les écueils battus par la tempête Il bravait les vents et les flots:
 Des noirs récifs il gravissait la crète, Aux mers confiant ses sanglots.

» Je m'approchai du jeune homme en délire; Il ne semblait pas m'éviter! Sans dire un mot, je sis parler ma lyre, Et puis je me pris à chanter.

» Il s'attendrit, de loin me fit un signe
 Que mon luth calmait ses douleurs:

 A m'approcher bientôt il se résigne,
 Alors nous mélàmes nos pleurs.

Depuis ce jour il chercha ma présence,
 Il partagea mon amitié,
 Comme autrefois, il gardait le silence,
 Et je me taisais par pitié.

(1) Ces deux triolets sont de Thomas Zan.

(2) Kænigsberg.

L'eut brisé, mourant, il palit;

Je lui donnai tous les soins d'une mère,

Sans cesse au chevet de son lit.

Quand tous les jours il s'éteint, il succombe, Un jour, il m'attire vers lui :
Je sens, dit-il, le frisson de la tombe, Ami, Dieu m'appelle aujourd'hui.

» Faut-il encor que mes jeunes années Dans l'exil se passent en vain? Un seul amour les a toutes fanées; Mais le rêve, ami, fut divin!

 Tu sais! depuis que ce roc solitaire Ensevelit tous mes remords,
 Je n'avais plus de désir sur la terre: Mon âme était parmi les morts.

Jusqu'au tombeau tu me restes fidèle.»
 Mêlant ses pleurs avec les miens,
 Dieu, disait-il, reconnattra ton zèle:
 Mais prends les derniers de mes biens.

 Te souviens-tu, barde qui me consoles, Du chant que j'aimais autrefois?
 Tu te souviens des plaintives paroles, Tu connais le rhythme et la voix.

Regarde encor cette boucle si blonde,
Voici le rameau de cyprès,
Ce sont pour moi les senls biens dans ce monde,
Les seuls dignes de mes regrets.

Prends-les, peut-être, en remontant le fleuve, Tu verras l'objet de mes vœux;
Dis-lui ce jour qui la fait libre et veuve: Rends-lui ce refrain, ces cheveux.

 Comblé de soins par ma Vierge chérie, Dis-lui... Mais son œil s'est terni;
 Il commençait le saint nom de Marie, Les anges aux cieux l'ont fini.

 Dans les douleurs d'une lente agonie Il voulait me parler encor;
 Montrait son cœur, et la plage bénie Vers où son âme a pris l'essor.»

Le barde achève, et d'un regard oblique Semble chercher autour de lui : De sa ceinture il tire la relique, Déjà la bergère avait fui.

Au loin, pourtant, il voit un blanc fantôme, D'un voile étouffant sez sanglots: Il aperçoit à son bras le jeune homme, L'entrainant parmi les bouleaux.

Et du vieillard on envahit le siège:
Quels sont ces secrets étonnants?
Il les ignore, ou les connaît, que sais-je!
Mais il ne dit rien aux manants.

J. CHRISTEIN OSTROWSKI.

# HISTOIRE.

### SUITE DE LA TROISIÈME ÉPOQUE (1353-1587).

#### INTERRÈGNE (1492).

Le testament de Kasimir IV garantissait à son fils Jean-Albert la succession au trône; mais la noblesse, jalouse des droits qu'elle s'était créés, se récria contre la décision du monarque défunt, et elle se réunit à Piotrkow (15 août 1492) pour procéder à l'élection; alors plusieurs coteries se formèrent, et chacune vou-lait dominer.

Dans ces discussions confuses, les uns soutenaient que l'élection devait absolument avoir lieu, parce que Wladislas, fils alné de Kasimir, possédant déjà deux couronnes, ne pouvait gouverner un pays qui nécessitait incessamment la présence de son roi. Quant à l'élection du fils puiné, elle était impossible, car elle eût compromis les liens qui unissaient la couronne à la Litvanie; et le troisième fils, Alexandre, qui avait été agréé comme grand-duc de cette province, sans le concours de la noblesse polonaise, ne pouvait plus entrer en concurrence avec ses frères.

Wladislas et Alexandre se trouvant donc écartés, trois autres candidats se présentèrent sur la scène politique, et les partis se divisèrent encore. Les uns prônaient Jean-Albert ou Olbracht, vantant la renommée qu'il s'était acquise contre les Tatars, et les preuves de son courage personnel dans une bataille contre les Hongrois; mais d'autres lui objectaient précisément son peu de succès en Hongrie, et l'orgueil qu'il avait montré à différentes occasions.

Le second candidat était le jeune Sigismond, quatrième fils de Kasimir IV, et qui gouvernait déjà dans plusieurs duchés de Silésie. Les Tenczynski le recommandaient comme le plus digne de la couronne. L'archevêque de Gnèzne, Zbigniew-Olesnicki, homonyme du cardinal, l'appuyait de son crédit. Mais on répondait à cela que Sigismond ayant l'espoir fondé de succéder

un jour à son frère Wladislas, en Hongrie, devait s'en contenter, et il fut écarté.

Le troisième candidat était Janus, duc de Mazovie, de la branche des Piasts. Il réclamait, disait-il, le trône de ses pères, et pour appuyer ses prétentions, il réunit, avec son frère Konrad, une troupe de mille hommes, tant bien que mal armés, et arriva à Piotrkow, suivi d'un grand nombre de citoyens de Mazovie. Raphael Jaroslawski, maréchal de la cour, et l'archevêque. Olesniçki étaient à la tête de la coterie mazovienne. Mais la reine-mère Élisabeth, qui avait embrassé la cause de Jean-Albert, envoya seize cents hommes de troupes à son autre fils Frédéric, évêque de Krakovie, qui présidait à la diète d'élection, attendu l'indisposition de l'archevêque de Gnèzne, ou mieux, parce que ce dernier était dans le camp opposé. Le gros bataillon imposa aux Mazoviens, qui n'osèrent plus tenir tête, et Jean - Albert sut proclamé roi par l'organe de son frère Frédéric (27 août). De Piotrkow, Jean-Albert et ses partisans se rendirent en toute hate à Krakovie; l'archevêque Zbigniew passa de son côté, et le 23 septembre. 1492, le nouveau monarque fut oint et couronné par Zbigniew, dans la basilique de Saint-Stanislas.

### JEAN I", ALBERT (1492-1801).

Pour prévenir de nouveaux troubles, Jean-Albert fit surveiller le parti mazovien, et il conclut avec son frère Wladislas, roi de Bohème et de Hongrie, une alliance offensive et défensive; mais cette précaution parut bientôt superflue, car la mort de Jaroslawski et d'Olesniçki, arrivée sur ces entrefaites, délivra le roi de ses craintes.

Pour observer de plus près la Mazovie et la Poméranie, le roi partit, après la cérémonie du conronnement, dans la Grande-Pologne. Son élection, et l'idée qu'on avait dans les pays étrangers de la valeur de Jean Ier, lui attira une ambassade de la part des Vénitiens; sous prétexte de le complimenter sur son avénement au trône, les ambassadeurs voulaient l'engager dans une ligue contre les Turks, qui venaient tout nouvellement inquiéter l'Albanie et leur enlever la ville et le port de Durazzo. Presqu'en même temps, le successeur de Mohammed II, Bayazid, son fils, qui avait pressenti le dessein de ces envoyés, et qui, se proposant d'attaquer la Hongrie, craignait qu'elle ne fût défendue par les Polonais, faisait offrir des présents à Jean-Albert et lui demandait une alliance et la confirmation de l'ancienne paix. Ne pouvant concilier des vœux et des propositions si opposés, le roi retint les ambassadeurs chez lui, et ne les laissa partir que l'année suivante (1493), après avoir préalablement arrêté et juré la paix avec les Tarks pour la durée de trois ans; car il ne pouvait s'occuper d'une guerre extérieure, ayant besoin de pacifier l'intérieur de la Pologne. D'ailleurs un nouvel orage, éclatant à l'est et au nord des possessions polono-litvaniennes, imposait l'obligation de veiller aux intérêts nationaux.

Malgré sa volonté bien connue d'envahir tous les apanages, le tzar de Moskovie, Yvan Vassilévitsch, par respect pour sa mère, n'osa encore se déclarer contre ses trois frères, Boris, André et Youri ou Georges. Mais à la mort de cette princesse, ses fils, se voyant menacés, s'entourèrent de tous les mécontents du système autocratique; Yvan les rassura par un traité qui, en garantissant leurs domaines, leur interdisait toutes relations avec les ennemis intérieurs et extérieurs. Peu de temps après, André, le plus remuant, fut dupe d'un piége que le tzar lui tendit; il l'attira au Kremlin, le fit arrêter et emprisonner (1493), et son apanage fut réuni au tzarat. Boris, mandé au palais, y arriva en tremblant; cependant il revint à Volok, mais il mourut peu de temps après des suites de cette frayeur.

Cependant les relations diplomatiques embrassaient tous les États voisins. Les ambassades se succédèrent rapidement entre la Moskovie, d'une part, et de l'autre, l'Autriche, le Danemark et la Krimée. L'empereur, offrant une ligue contre le roi Kasimir IV, demanda une duchesse moskovite pour son fils Maximilien, roi des Romains. Yvan, de son côté, pria ce monarque de lui envoyer des artistes et des mineurs pour exploiter les mines de son pays. Mais les négociations trainèrent; la duplicité autrichienne redoutant la fourberie kremlinoise, traita avec Kasimir; Maximilien se fiança à Anne de Bretagne; le Danemark se lia avec Moskou. Rebutés par d'intolérables avanies, et peut-être retenus par le tzar, les marchands du pays avaient cessé de fréquenter Azof et Kaffa, soumises aux Turks. Le pacha en accusa la mauvaise influence du tzar sur Mengli-Giérey. Mengli pria Yvan de le justifier devant le sultan. A cette occasion, Yvan écrivit à Bayazid II, rejeta toute la faute sur les rapines et le despotisme du pacha, et ouvrit entre les deux États les voies aux négociations. Le sultan voulut répondre par une ambassade, mais les Litvaniens ne lui permirent point de passer Kijow.

Les relations diplomatiques n'étaient point tout à fait interrompues entre Yvan et Kasimir; leurs négociations allaient souvent de l'un à l'autre; mais les hostilités, réduites à des courses de brigands, continuaient toujours; et le tzar se gardait bien d'étouffer les intrigues qui suffisaient pour inquiéter Kasimir. La désunion qui existait entre Jean - Albert, roi de Pologne, et Alexandre, grand-duc de Litvanie, servait merveilleusement les intérêts du tzar. Yvan dirigea à la fois contre la Litvanie ses troupes et celles de ses allies. Étienne de Moldavie et Mengli-Giérey. Le grand-duc Alexandre se sentait trop faible, et le roi Jean-Albert était trop circonspect pour pousser cette guerre; après de longues négociations, interrompues et reprises, on fit un traité (1493) qui confirma la possession du duché de Novogrod-Siewiersky, envahi par le tzar. Ainsi se démembraient les provinces du grand-duché Litvano-russien; mais comme pour consoler Alexandre, Yvan promit de lui donner en mariage sa fille Hélène.

A peine ces affaires furent-elles terminées, que Jean-Albert s'occupa tout entier de la Turquie. Il partit pour Lewoza, en Hongrie, où Wladislas, Sigismond, Frédéric, nouvellement créé cardinal, et Frédéric, marquis de Brandebourg, s'étaient formés en congrès (47 avril 1494). A la suite d'un accord préalable avec ses frères, Jean Ier, pour venger la mort de son oncle Wladislas-le-Varnenien, et pour réprimer la puissance redoutable des Ottomans, résolut de leur déclarer la guerre, et, sous ce prétexte, d'enlever la Walaquie à l'hos-

podar Étienne et d'y placer Sigismond, frère cadet du roi des Polonais. Mais on jura que ces arrangements demeureraient secrets. Dès que le roi revint à Krakovie, le nouvel ambassadeur turk y arriva, pour confirmer le traité de paix de l'an dernier (3 juin).

A la fin de septembre, les Tatars de Pérékop envahirent la Podolie et la Wolhynie; quelques troupes envoyées à leur poursuite les rencontrèrent à Wisniowieç, mais les Polonais furent battus, leurs chefs Kamiénieçki et Glowinski furent tués, et les Tatars se retirèrent impunément avec un butin.

Le tzar Yvan, jaloux de toutes sortes d'influences dans les affaires de Pologne, envoya
enfin sa fille Hélène à Wilna, en 1495. Le père
entendait qu'elle restat fidèle à la religion schismatique, qu'elle eût un temple dans son palais,
et aussi qu'elle lui servit d'espion et d'instrument auprès de son mari, rôle odieux qu'elle
sut décliner avec une noble adresse. Sans réconcilier entièrement les deux princes, qui continuèrent à s'envoyer des réclamations et des
plaintes réciproques, cette union les désarma
au moins.

La trève avec les Turks étant expirée, Jean-Albert, voulant venger leur excursion dans les Etats de son frère Wladislas, et brûlant d'étendre les frontières de la république et d'abattre la puissance ottomane, se prépara à une expédition. Il obligea les Litvaniens, les Mazoviens et le grand - maître des chevaliers Teutoniques, Jean de Tiefen, à lui fournir des troupes qu'ils devaient à l'État pour leur contingent. Mais avant que ces secours arrivassent, le roi réunit jusqu'à quatre-vingt mille hommes avec d'immenses bagages et d'innombrables chariots, et cette troupe arriva à Léopol (mai 1497). Il envoya une députation à Étienne, pour l'engager à prendre une part active dans cette expédition. Étienne ne demandait pas mieux, et promit des secours contre l'ennemi de la chrétienté: mais averti à temps de ce qui se passait, Étienne, de son côté, envoya demander à Jean-Albert s'il entrait sur son territoire en ami ou en ennemi; il ajoutait que, dans le premier cas, il était disposé à lui fournir les secours promis; mais que, dans le second cas, il le ferait repentir de son procédé.

L'ambassade valaque trouva le roi en marche, parce qu'il avait quitté Léopol dès le 26 juin; et au lieu d'aller par Kamiéneç-l'odolski vers la mer Noire, comme cela devait être, il prit la route de Pokucie. Jean-Albert, irrité au vif de ces menaces, fit arrêter les ambassadeurs et ordonna de les transporter à Léopol. Sans attendre d'autres renforts, et s'imaginant que les populations viendraient se soumettre de bonne grâce, il mit le siège devant Soczawa qui était alors la capitale de la Moldavie.

Le feu continuel des canons polonais n'intimida ni les assiégés ni Étienne. Ce dernier ouvrit la campagne avec toutes ses forces. Il les avait augmentées de tout ce qu'il avait pu ramasser de soldats dans la Transylvanie, dans la Bessarabie, chez les Cicules ou Szekhely et les chez Turks. Le roi, ne pouvant pas prendre la ville, était constamment inquiété sur ses derrières par Étienne, qui faisait de fréquentes sorties des forêts, sans vouloir s'aventurer en bataille rangée. Trompé dans ses prévisions, et manquant de vivres, le roi accepta l'armistice; le roi de Hongrie s'en mêla comme médiateur, et les Polonais levèrent le siège de Soczawa (octobre 1497).

La conduite du roi était suffisamment punie par cette irréussite. Étienne en fut satisfait, et il conseillait sincèrement à Jean-Albert de revenir par un chemin plus sur; car celui qu'il avait l'intention de suivre offrait des dangers par l'insubordination des habitants. Le roi s'obstina. Son armée outrageait les populations de la Bukovine; aussi à peine entra-t-elle dans la foret, dont le chemin n'offrait qu'un passage étroit entre deux rochers, que le roi sit marcher l'artillerie et la suivit dans sa voiture, car il était affecté d'une indisposition assez grave. L'artillerie et les bagages étaient déjà parvenus jusqu'à la moitié de la forêt, lorsque les Valaques s'ébranlent de toutes parts, emportent l'artillerie et encombrent le chemin d'arbres sciés dans ce dessein. Après eux arrive Étienne à la tête d'une troupe nombreuse, il charge les Polonais: le roi fut lui-même enveloppé. Ses gardes lui sauvèrent la vie. La perte fut grande tant en hommes qu'en chevaux. Les plus malheureux furent ceux qui tombèrent au pouvoir d'Étienne : ils furent tous inhumainement massacrés sous ses yeux, ou pendus sur les arbres par les cheveux que les Polonais portaient fort longs, et qu'ils commencèrent depuis à couper court et même à raser, en ne laissant qu'une tousse au sommet de la tête. Cette triste désaite eut licu le 26 octobre 1497.

Dégagés de ce mauvais pas, les Polonais ne continuèrent leur route qu'avec crainte. Pressés par la faim et en butte à toute espèce de privations, ils furent encore harcelés les jours suivants. Étienne devança les Polonais, et se campa près de Czarnowicé (Tschernovitz) sur les bords du Pruth, pour sen défendre le passage. Une bataille sanglante fut livrée (2 novembre), les Polonais forcèrent le passage de la rivière, ils reprirent leurs avantages en rase campagne, et firent fuir devant eux ces mêmes ennemis dont ils ne pouvaient auparavant soutenir les approches. Les Valaques n'étaient point accoutumés à combattre dès qu'ils ne pouvaient plus triompher sans danger. Dès ce moment, l'armée po-Ionaise arriva à Sniatyn et passa tranquillement le Dniester.

Rentré à Krakovie, Jean-Albert, indifférent à la honte de cette malheureuse expédition, insensible à l'affliction de la nation, y employa son temps en festins ou danses, jeux et galanteries, ne redoutant même pas de se compromettre avec quelques débauchés sur la place publique. Dans une de ces nuits d'orgies, il fut blessé.

Étienne, qui ne respirait que vengeance, enhardi par l'inconduite du roi, se joint aux Tatars et aux Turks pour envahir la Pologne. Bayezid, dont toutes les pensées étaient consacrées, autant que la dignité de son empire le permettait, ou à renouveler les anciennes trèves, ou à vivre en paix avec les puissances voisines, entretenait, depuis sept ans, des relations d'amitié avec la Pologne; mais cette fois, il chargea Malkoutsch-Oglou-Balibey, gouverneur de Silistrie, de rompre brusquement l'harmonie qui avait régné jusque-là entre les deux nations.

Au commencement du mois de mai 1498, les Ottomans, au nombre de quarante mille, après avoir franchi le Danube, s'unirent aux Valaques, et, passant le Dniester, envahirent la Podolie. Leur première conquête fut le fort de Czarnkow. Le même sort rencontra Gologury et Glemiany. La terreur les précéda quand ils s'emparèrent de Léopol, qu'ils mirent à contribution. De Léopol, ils marchèrent à Sandomir : la garnison du fort fut forcée, et l'ennemi marcha à Radom. Il s'aperçut qu'il ne pourrait s'en emparer sans perdre beaucoup de monde. Le chef s'arrêta donc, et envoya ses lieutenants, qui ravagèrent les contrées voisines. Brzeziny fut détruite et Warsovie entamée. Regorgant de butin et de populations emprisonnées, les Ottomans-Vala-

ques pensèrent à la retraite. Arrivant sur les bords de la Wistule aux environs de Sandomir, les Polonais se retranchèrent derrière des ravins qui se trouvaient sur la rive droite, pour se défendre; mais les Turks les forcèrent et marchèrent en avant. Une autre opposition leur fut faite du côté de Lezaysk, mais ils battirent les Polonais et arrivèrent à Przémysl, après avoir franchi le San. De là ils prirent la route de la mer Noire, et allèrent se reposer à Ackerman, le Moncastrum des anciens, et le Bialygrod des Polonais (juillet 1498).

Durant ce terrible envahissement, les Ottomans enlevèrent près de cent mille jeunes gens et jeunes filles, car ils massacraient les vieillards et les vieilles femmes; les harems de la Turquie d'Europe, d'Asie, et de l'Égypte, furent peuplés de ces innocentes victimes. Le roi Jean-Albert se contenta, en attendant, de fortifier Krakovie; et il crut qu'en soutenant le siège, il ne ferait que prolonger les malheurs. Ébranlé par les cris d'indignation, il se mit en campagne, mais ce fut lorsque l'ennemi commençait à se retirer dans ses foyers.

Encouragés par l'impunité de l'expédition du printemps dernier, les Ottomans, à la tête d'une armée plus formidable encore que la première, firent une nouvelle invasion au mois de novembre. Ils pénétrèrent cette fois du côté des sources du Dniester, et ravagèrent les contrées de Halicz, Zydaczew, Sambor, Drohobycz et autres, et y exerçaient d'autant plus de cruautés, que le pays étant dénué de soldats, ils pouvaient tout oser sans rien craindre.

Ils auraient porté le ravage plus loin, mais il survint tout à coup une neige si abondante, et presque aussitôt un froid si violent, que cette armée, qui n'était point faite à un si rude climat, se fondit presque entière. On trouvait les Turks dans le ventre des chevaux, et ils croyaient pouvoir y ranimer un reste de chaleur qu'ils sentaient prêt à s'éteindre. Le pays, couvert de cadavres et d'ossements de chevaux et de chameaux, offrait l'aspect le plus hideux. On comptait quarante mille Turks morts, et dix mille à peine purent repasser le Danube. Ce désastre resta dans la mémoire des Ottomans, qui n'osèrent depuis attaquer la Pologne, ils la regardaient comme protégée du ciel d'une manière spéciale.

Les historiens turks ne parlent pas de ce désastre, ce qui donne lieu à quelques critiques de le révoquer en doute; mais les historiens polo-

nais en parlent, comme nous venons de le rapporter. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'en l'année suivante, 1499, Jean-Albert conclut une alliance intime (19 avril) avec ses frères, Wladislas de Hongrie et Alexandre de Litvanie, qui devaient agir contre les Turks. Le 23 du même mois, un pareil traité fut signé entre Jean ler et le tzar Yvan pour les affaires polono-moskovites. Effrayé de ces alliances, l'hospodar Étionne demanda la paix à Albert et l'obtint. Étienne promit d'assister le roi dans toutes ces expéditions et de prendre même les armes contre les Turks, si la Pologne jugeait à propos de leur faire la guerre. Bayezid lui-même envoya Krakovie des ambassadeurs pour offrir une trève ou pour signer un traité de paix. Le sultan cherchait cette amitié, car les conquêtes qu'il avait faites de Venise, d'Istrie, de Frioul et de la Morée lui faisaient croire que tous les monarques de la chrétienté étaient déjà ligués contre lui. En effet, le sultan redoutait les armements de terre et de mer que Louis XII, roi de France, et Ferdinand V, roi d'Espagne, faisaient chacun dans leurs États, et qu'ils disaient n'être destinés que pour aider les Vénitiens à reconquérir tout ce qui venait de leur être enlevé par les Ottomans. Le dessein des deux rois était de s'emparer du royaume de Naples; mais le prétexte dont ils avaient coloré leurs préparatifs de guerre fut très-utile aux Polonais, qui hésitèrent néanmoins à recevoir les propositions de Bayezid, et qui les auraient peutêtre rejetées, si la nouvelle invasion des Tatars et celle des Moskovites ne les eussent obligés à les accepter.

En effet, les Tatars envahirent deux fois dans cette année (4499) les possessions polonaises, la première foisvers la fin de juillet; c'est alors qu'ils ravagèrent la Wolhynie, Belz, Krasnystaw, Turobin, Krasnik, Lublin. Le'roi quitta Krakovie avec ses troupes, et les envahisseurs se sauvèrent. Au mois de septembre, ils revinrent de nouveau, et pillèrent Lancut, Lezaysk, Zawichost, Opatow et Brzesc-Litewski, et ils s'enfuirent en emportant richesses et esclaves. Pierre Myszkowski, staroste de Léopol, les poursuivit sans grands résultats.

De son côté, le tzar Yvan-Vassilévitsch, comme s'il n'avait pas assez d'air pour respirer dans ses États, d'une étendue déjà bien respectable, convoitait toujours les possessions litvaniennes. En s'appuyant sur des motifs frivoles, il accusait le grand-due Alexandre d'avoir négligé de bâtir

une chapelle dans son palais pour Hélène; il se plaignait aussi qu'Alexandre, en lui écrivant, avait omis quelquefois de lui donner les titres qui lui étaient dus. Ensuite, disant que la rivière de l'Ougra était la véritable frontière de ses États, il s'en empara ; plus tard, il soutenait que le Dniéper devait servir de frontières pour mettre terme à toutes les incertitudes; mais cette fois, il disait que la Bérézina lui était indispensable, et, prenant par avance le titre de monarque de toutes les Russies, il affirmait qu'ayant complété ses États, ni lui ni ses descendants ne pourraient jamais rien exiger de plus. Eh bien, plus tard, les tzars diront que le Niémen et le Bug sont des fleuves moskovites; ils déclareront que la Wistule, la Prosna et la Warta leur appartionnent très-légitimement. Il viendra un jour où ils diront que la Saala et l'Elbe, qui parcourent les anciens pays slaves, leur appartiennent aussi. Cette conséquence est logique : déjà les historiographes du pays et les écrivains étrangers salariés s'efforcent de prouver, dans leurs ouvrages allemands et français, que tout ce que les tzars possèdent est une reconquete!

Alexandre de Litvanie mit vainement en usage tous les moyens propres à apaiser Yvan; mais celui-ci voulait la discorde à tout prix, et il envahit le reste de la Sévérie, Starodub et Czernichow. Alexandre marcha jusqu'à Boryssow; mais le duc Constantin d'Ostrog, s'étant uni à Stanislas Kiszka, marcha à la tête de trois mille cinq cents! hommes et rencontra les Moskovites sur la Wiedrosza. L'ennemi avait quarante mille hommes: les Polono-Litvaniens furent battus, et Ostrogski, Oscik, Chreptowicz, Chlebowicz, Zenowicz, furent faits prisonniers (octobre 1499). Après cette victoire, les Moskovites assiegerent Smolensk; mais George Pac et Nicolas Sollohub se défendirent si bien, que lorsque Alexandre marcha à son secours, précédé par Bialy, palatin de Samogitie, les Moskovites se retirèrent chez eux (1500).

Avec tout cela le tzar faisait la conquête du nord-ouest de la Sibérie, au delà des monts Ourals, et ne se reposait point de ses intrigues; le séjour de sa fille en Litvanie l'autorisait à y envoyer autant d'espions et d'émissaires qu'il le voulait; de son côté, Alexandre n'épargnait rien pour détacher entièrement de la Moskovie les provinces litvano-russiennes, et leur conversion au catholicisme lui semblant le plus sûr moyen d'y parvenir, il la pressa de toutes ses forces; les

moines et les évêques, pour se faire bien venir du pape, y mettaient encore plus d'ardeur qu'Alexandre, et ils finirent par recourir à la persécution; le confesseur d'Hélène fut même chassé de Wilna. Alors plusieurs seigneurs et boïars se donnèrent à Yvan. Le beau-père et le gendre s'accusèrent réciproquement de perfidie; tous deux avaient raison.

Au milieu de ces événements, Alexandre sollicitait à la fois Mengli-Giérey, Étienne de Moldavie, Wladislas de Hongrie, Albert de Pologne et Walter de Plettenberg, grand-maître de Litvanie, qui se ligua avec la Suède et les villes anséatiques pour embrasser sa cause. Mais parmi tous ces alliés, le prince de la grande horde joua un rôle important.

Schah-Akhmet, khan des Tatars établis au delà du Volga, manda au roi qu'il s'approchait du Dniéper à la tête de cent mille hommes, en lui déclarant que, s'il lui envoyait des secours, il se faisait fort d'exterminer les agresseurs de la Pologne. Jean-Albert et Alexandre le lui promirent, et remercièrent pour tant de dévouement. Le schah s'avança et occupa le pays situé entre Kiiow et Czerniéchow, où les princes polonais étaient convenus de le joindre avec toutes les forces polono-litvaniennes. Cette promesse solennelle avait été faite en pleine diète à Piotrkow avec les députés du khan (11 janvier 1501). Les Polonais l'avaient confirmée par des serments aussi solennels que s'ils n'avaient pas prévu la difficulté d'en remplir tous les articles; et les Tatars avaient juré de l'observer, en buvant de l'eau où ils avaient plongé la pointe de leurs sabres. C'était leur manière de constater la bonne foi de leurs engagements; et même, contre leur usage, ils maudirent à l'avance celle des deux nations qui oserait manquer à ses promesses.

Les députés s'en étaient allés chargés de présents pour Schah-Akhmet, et persuadés du zèle de la Pologne et de la Litvanie à concourir au dessein qu'elles lui avaient fait prendre. Ils savaient que la république devait seule recueillir les fruits d'une entreprise dont le succès était en quelque sorte assuré. Ce que les députés avaient vu durant leur séjour à Piotrkow, leur faisait croire que les Polonais ne trahiraient jamais leurs alliés. Étienne, hospodar de Walaquie, avait envoyé réclamer à la diète Pierre, fils d'Élie, son prédécesseur, qu'il soupçonnait de vouloir lui disputer le droit de gouverner son peuple. Pierre s'était mis sous la protection de la répu-

blique. Il paraissait que c'était de son intérêt d'accorder cet asile, car, en cas de rupture avec Étienne, il lui importait de pouvoir opposer un ennemi capable de faire une diversion en Walaquie. Cependant le traité que Jean-Albert avait conclu avec Étienne semblait ne pas permettre à la Pologne de servir de refuge au concurrent de son allié; et dans le temps qu'elle était exposée aux envahissements des Moskovites et des Tatars de Krimée, elle devait craindre d'attirer chez elle les Valaques.

Dans cette alternative, l'équité et la loyauté ne permettaient pas à Albert de livrer un prince qui s'était mis sous sa protection. Pour trancher la question, le roi se servit d'un moyen odieux. Il ne livra pas Élie, mais il le fit décapiter en sa présence et devant les ambassadeurs d'Étienne.

Cette étrange action étonna beaucoup les envoyés du schah, et ils augurèrent mal pour le compte de leur maître. En effet, ni Jean ni Alexandre ne se pressaient d'aller au-devant du schah, qui, surpris de se trouver sans aide et sans conseil dans un pays inconnu, ne cessait d'envoyer des émissaires pour hâter la marche des troupes qu'il attendait.

Sur ces entrefaites, le khan de Krimée, sollicité par les Moskovites, vint tout à coup fondre sur lui. On se battit à outrance, mais la victoire se déclara pour le schah, et cet événement, qui devait obliger les Polonais et les Litvaniens à presser leur armement pour achever la défaite de l'ennemi, leur servit au contraire d'un nouveau prétexte pour tromper leur allié, malgré les preuves qu'il venait de leur donner de la franchise de ses promesses. Ils feignirent de croire inutile d'assister un vainqueur. Mais en voulant lui persuader qu'il n'avait plus besoin, pour faire des conquêtes, que de sa fortune et de la terreur qu'il venait de répandre dans les États voisins, ils ne parvincent qu'à éclaircir ses doutes. Le schah reconnut que ses timides et mauvais alliés n'auraient pas été plus disposés à le sauver d'une défaite qu'ils ne l'étaient actuellement à tirer parti de ses exploits. C'était précisément ce que voulait Jean-Albert, il lui convenait mieux que Mengli-Giérey se défendit du joug du schah Akhmet, 'et que chacun d'eux, se confiant toujours en ses forces et n'en profitant jamais, l'un et l'autre ne fussent occupés qu'à se détruire.

Mais tandis que roi manquait ainsi à ses engagements, Frédéric, fils de George, duc de Saxe, crut qu'autorisé par son exemple, il pouvait man-





## INTERRÈGNE (4501).

Trois mois s'étaient écoulés depuis la mort de Jean-Albert, et la noblesse paraissait être encore dans l'irrésolution; mais les coteries de cette caste se préparaient en secret pour exploiter l'interrègne. Le 26 juillet eurent lieu les obsèques du roi, et aussitôt le cardinal Frédéric, archevêque de Gnèzne, convoqua la diète à Piotrkow (1er août 1501).

L'assemblée fut tumultueuse; mais cette fois la noblesse n'osa pas se prononcer en faveur des étrangers; ses votes se partagèrent entre les frères de Jean-Albert. Une partie de la Petite-Pologne proposa Władislas, roi de Hongrie et de Bohême, et envoya même Kmita, Myszkowski et Wroblewski en députation pour lui offrir lo trône. Mais les partis d'Alexandre, grand-duc de Litvanie, et de Sigismond, duc de Glogau, et d'Oppela en Silésie, s'élevèrent contre Wladislas, en objectant son indolence, qui le rendait le jouet des Hongrois et des Bohémiens, et lui avait attiré le sobriquet latin Rex bene, c'est-àdire le roi bien, car en souscrivant à la légère à toutes les pétitions, il avait coutume d'acquiescer à tout en disant bene, lors même qu'il donnait des ordres contraires on accordait des priviléges contradictoires. On objectait de plus que tant de couronnes sur la même tête seraient désavantageuses à la Pologne, où le roi, comme en Hongrie, avait beaucoup d'ennemis. On hésitait dong entre Alexandre et Sigismond. Ce dernier possédait les plus brillantes qualités; mais en écartant Alexandre, on avait à craindre que la Litvanie ne se détachât de la couronne, car ce prince, comme on l'a vu, en était grand-duc.

Albert Tabor, évêque de Wilna, Jean Zabrzezinski, maréchal, et Nicolas Radziwill, échanson d'Alexandre, appuyèrent cet avis. Ils assuraient positivement que l'union des deux nations, telle qu'elle a été établie en 1499, ne souffrirait aucune atteinte; que désormais les Polonais et les Litvaniens ne feraient plus qu'un seul peuple soumis à un même roi; que ce roi serait toujours élu en Pologne; que les grands et l'ordre équestre de Litvanie concourraient à le choisir; que les deux nations n'auraient plus que les mêmes conseils, le même esprit, les mêmes prérogatives, les mêmes intérêts, les mêmes espèces de monnaies; que tout serait commun

entre elles : les pertes, les avantages, les biens et les revers; à cela près, qu'elles conserveraient chacune dans leurs tribunaux leurs anciennes lois et leur administration judiciaire.

Pour donner plus de poids à ces assurances, les députés lityapiens firent courir le bruit qu'Alexandre s'étant mis à la tête d'une armée, marchait sur Krakovie pour y faire valoir ses incontestables droits au trône. A cette nouvelle, la peur saisit l'assemblée, et Alexandre fut élu presque à l'unanimité. Dans l'espace de temps qui s'écoula entre l'élection d'Alexandre et son couronnement, le senat polonais, réuni à Krakovie, gérait les affaires de l'État. Le schah Akhmet, apprenant l'élection d'Alexandre, crut devoir lui rappeler sea anciens engagements. A cet effet, il envoya une ambassado à Krakovie; celle-ci, reçue par le sénat, entendit les représentations du schah, mais sans rien obtenir de consolant. Le schah se plaignit par l'organe de ses envoyés; il reprochait aux Polonais de l'avoir fait venir si loin pour l'abandonner dans de vastes déserts où il manquait de subsistances pour faire vivre son armée. Il faisait dire que ses soldats, sans discipline, pressés par la faim et par la misère, ponvaient se répandre dans toute la Pologne; qu'il ne se soutenait qu'à force de ruses et de combats partiels; mais que si les Polonais se joignaient à lui, il se promettait de soumettre la Krimee.

Le sénat faisait des réponses évasives, et disait qu'il fallait attendre l'arrivée, à Krakovie, du nouveau roi pour prendre une détermination. Ce coupable abandon ne tarda pas à produire un effet fûcheux; et pendant que l'ambassade du schah se débattait inutilement, sa femme et la plus grande partie de son armée, ne pouvant plus supporter la disette et le froid, s'enfuirent en Krimée; et cette armée se mit à la disposition du khan de la Krimée, et aussitôt elle fut employée contre les troupes qui étaient restées fidèles au schah.

Une bataille sanglante fut livrée dans une plaine près de Kiiow. Le schah Akhmet fut battu. Il se retira à Bialygrod (Ackerman), n'ayant avec lui que trois cents chevaux. Contraint de sortir de cet asile, où les Turks, alliés du khan des Tatars, commençaient à lui dresser des embûches, il erra en Podolie. Il ne la quitta que lorsqu'il eut appris que les environs de Kiiow n'étaient plus occupés par l'ennemi. Il trouva dans cette ville le palatin ou gouverneur polonais

qui, au lieu de le recevoir avec bonté, se saisit de sa personne et le sit conduire à Wilna pour y attendre les ordres du roi; mais ce dernier avait déjà quitté la ville pour se rendre à Kra-

kovie, où sa présence était d'autant plus indispensable, qu'elle devait mettre terme à l'impatience des Polonais, et leur faire oublier les inconvénients d'un interrègne,

### ALEXANDRE (1501-1506).

Aussitôt après son arrivée dans la capitale de la Pologne, Alexandre se fit couronner. C'était le cardinal Frédéric, son fière, qui présidait à cette cérémonie (12 décembre 1501).

Au mois de février de l'année suivante (1502), la reine Hélène vint le rejoindre, mais elle ne fut point couronnée; car, professant la religion grecque, les lois du pays le lui défendaient : néanmoins elle obtint la faveur d'avoir une chapelle où elle suivait le culte de sa religion.

Durant le séjour d'Alexandre en Pologne, les Moskovites envahirent les possessions litvaniennes et assiégérent Smolensk. Pour venger cette invasion, Alexandre, accompagné de sa femme, et confiant les rênes du gouvernement au cardinal Frédéric, alla à Wilna, où il se mit à la tête d'une armée et marcha sur le Dniéper. Cette nouvelle épouvanta l'ennemi, qui leva aussitôt le siège de Smolensk. Alexandre profita de cette circonstance pour traiter en vainqueur avec le grandduc de Moskovie. Mais ce dernier ne se laissa pas intimider, et les négociations se terminèrent par une trève de six ans, pendant lesquels les provinces envahies par les Moskovites devaient rester en leur possession, mais les prisonniers respectifs furent échangés.

Cette affaire était à peine arrangée, que les Tatars de Krimée envahirent la Podolie, la Russie-Rouge et la Petite-Pologne (1502). Les villes de Rzeszow, de la roslaw, de Radymno, de Dunaïeç d'Opatow, de Lagow et de Kunow furent pillées et ravagées. Jean Wapowski et le cardinal Frédéric firent semblant de les poursuivre. Les Tatars s'effrayèrent et se retirèrent dans leur pays en emmenant un grand nombre de prisonniers.

Après cette calamité survint la mort du cardinal Frédéric, lieutenant du roi (1503). Etienne, hospodar de Walaquie, belliqueux, remuant et soudoyé par la perfide cour de Vienne, profita de cette circonstance pour s'emparer de la Pokutie. Mais se défiant de ses propres forces, it encouragea les Tatars à faire une nouvelle invasion, ce qu'ils firent avec empressement; ses hordes se jetèrent dans la Podolie et la Russie-Rouge, parcoururent la Litvanie, et poussèrent leurs rapines jusqu'à Kleck et Sluck. Pour remédier à ces malheurs, le roi vint à Lublin (fin octobre 1505), où il tint une diète; l'assemblée tomba d'accord sur les propositions d'augmenter l'armée, de verser de nouvelles sommes dans le trésor public, et de faire la campagne de Pokutie.

Quand le moment de cette expédition fut venu, le roi envoya l'armée en Pokutie, et lui-même se rendit dans la Prusse et dans la Poméranie pour y recevoir le serment de fidélité (1504). En attendant, la guerre se poursuivait avec avantage; Étienne ne put tenir tête, et les Polonais lui reprirent cette belle et fertile province. Enfin la mort d'Étienne, survenue sur ces entrefaites, ôta tout prétexte à la rébellion.

A la fin de la même année (1504) le roi présida à la diète de Lublin, où se traitaient les affaires de la Mazovie, à la suite de la mort du duc Konrad. De Lublin il partit pour Brzesc-Litewski, où il ouvrit une nouvelle diète (janvier 1505) dans l'intérêt de la noblesse litvanienne, et des mésintelligences provoquées par le prince Michel Lwowicz Glinski.

L'histoire de cet homme se lie aux événements les plus mémorables de la Pologne. Issu, selon les uns, d'une famille tatare réfugiée auprès de Witold, et selon les autres, des ducs russiens, il naquit en Litvanie (vers l'an 1470), et embrassa de bonne heure la carrière des armes. Plus tard

il alia s'exercer dans l'art de la guerre en Allemagne, en Italie et en Espagne. Il demeura longtemps à la cour de Maximilien, empereur d'Allemagne, et quand il revint en Pologne, il devint favori d'Alexandré. Maître absolu dans le grand-duché de Litvanie, où il possédait de vastes domaines, il abusait de son crédit. Ambitieux, prodigue et avare en même temps, il s'était fait un art de dérober le bien d'autrui en éblouissant par ses largesses. Occupé de lui seul, il n'avait ni humanité ni justice. Les grands de la Pologne et de la Litvanie l'avaient souvent dépeint à Alexandre comme un homme dangereux qui n'aspirait à rien moins qu'à lui enlever la Litvanie: mais ces avertissements ne faisaient aueune impression sur l'esprit du roi, il affectait, au contraire, de lui donner des marques de confiance et d'amitié. Glinski, de son côté, devenait tous les jours plus arrogant; il obtint que le roi retirerait à George Illinicz la starostie de Lida, et la donnerait à André Drozda, parent de Glinski.

Cette infraction à la justice et aux lois du pays révolta les Litvaniens. Dans cette généreuse opposition on remarquait Albert Tabor, évêque de Wilna, Jean Zabrzezinski, palatin de Troki, Stanisłas Zarnowiecki, staroste de Samogitie, et Stanislas Kiszka, grand-général de Litvanie. Mais Glinski ne reculait devant aucun moven; il les dénonca au roi comme rebelles, et parvint à les faire condamner à mort. C'est cette grave affaire qui amena la diète de Brzesc. Jean Laski, chancelier, et Jean Oswiecimski, confesseur du roi, parvingent à découvrir les projets de Glinski; ils firent des représentations au roi, ils lui montrèrent les dangers d'une pareille exécution, et l'arrêt fut révoqué. Mais Glinski conservait toujours le même esprit de vengeance, et le faible roi le même penehant à satisfaire la haine de son favori. Zabrzezinski fut privé de son palatinat, et Albert Radziwill le remplaça; les autres furent exclus du sénat, jusqu'à ce que par leur soumission ils enssent réparé l'outrage que Glinski prétendait avoir été fait à la majesté du

Cette affaire terminée, on mit en avant celle de Schah-Akhmet, khan des Tatars, qui ne put trouver justice ni sous le règne de Jean-Albert ni sous l'interrègne suivant. A la diète actuelle Alexandre témoigna l'intention de réparer ses torts, et il fit venir de Wilna le schah. Le roi en personne vint à sa rencontre à huit lieues de Brzesc. On avait dressé une tente magnifique pour

le recevoir; le roi le sit placer et se mit à sa droite.

De Brzesc on se rendit à une nouvelle diète à Radom, pour y discuter sur les affaires relatives à la Pologne proprement dite (1505). Quand le tour de l'affaire tatare fut venue, Schah-Akhmet se plaignit et prononça ces mots : « Je n'ai garde, ditil au roi, de vous reprocher les insultes » que vous m'avez faites; ce serait le moyen de les mériter. Mes pertes, ma captivité, vos re-· mords vous disent assez quelle est votre injustice. N'était-ce donc que pour me faire périr, que vous m'avez attiré de si loin dans ces con-, trées? Je me suis fié à vos promesses, à vos > serments, j'ai eu égardà votre difficile position et j'ai perdu pour vous mes sujets, mes forces, ma gloire, ma nation. Où est la récompense de tant de sacrifices? Quel est le peuple qui • traiterait un ennemi avec autant de barbarie que vous traitez un ami et un allié? Mais qui ou- blie les serments qu'il a faits à Dieu, peut bien oublier ceux qu'il a faits aux hommes. » Puis, levant les mains au ciel, il s'écria : • Dieu est » juste, et se vengera sur vous de mes mal-

heurs! Les sénateurs lui répondirent que le roi ni la nation n'étaient point coupables de ce qui lui était arrivé; que toute la faute était à lui, qui s'était arrêté en vue de Kiiow, pour piller les contrées voisines, et qu'au lieu d'attaquer vigoureusement l'ennemi, il avait tenu une conduite équivoque vis-à-vis la Pologne.

Le schah ne répondit point à ces accusations, mais il demanda qu'on le laissat partir pour rejoindre sa horde. Voyant que l'assemblée hésitait, il dit : « Au moins, laissez partir mon » frère, il rejoindra mes compatriotes de Nogal; » je suis sûr qu'en apercevant mon bonnet, ils » seraient encore tous pour moi; et si vous accordez des secours à mon frère, il vengera » d'une manière éclatante son ancienne défaite

sur le tzar de Pérékop.

L'assemblée, au nom du roi, consentit à ce qu'il demandait, mais à la condition qu'il réunirait auparavant des troupes armées. Le schah ne fut pas satisfait de la décision conditionnelle; il promena ses regards sur la suite du roi, sur les sénateurs, sur les nonces, et dit avec véhémence: « Ces hommes ont tous le sabre au » côté, ne seraient-ils donc pas capables de se » hattre en cas de besoin? Pourquoi se ménagentils? » On lui expliqua que la Pologne et la

Tatafie éthient choses différentes; qu'ici les uns vont à la guerre, et les autres délibèrent; que d'autres cultivent la terre, et enfin se livrent au commerce. L'infortuné schah, voyant qu'il ne pouvait les convaincre, se rendit à Troki, où il attendit les résultats de l'ambassade dont son frère Khazakh était chargé auprès des Nogais.

Les seigneurs litvaniens, confiants dans la parole du schah, lui laissèrent une entière liberté, et le traitèrent avec largesse; puis quand vinrent de Nogai quatre-vingts Tatars notables, ils furent cordialement reçus; mais, peu soucieux de la reconnaissance, dès qu'ils purent tenter un coup, ils le firent, et disparurent avec le schah. Le staroste de Troki, en apprenant leur fuite, réunit quelques troupes et courut après les fuyards. Les Litvaniens prirent des chemins détournés, les atteignirent non loin de Kiiow et les reconduisifent à Troki, où le schah était gardé à vue.

Enattendant, les Tatars de Krimée, encouragés par les réussites précédentes, envahirent la Litvanie et pillèrent les districts de Minsk, Sluck et Nowogrodek (fin août 1505). La panique s'étant répandue à Wilna, on s'empressa d'entourer cette ville de fortes murailles, ce qui fut fait en peu de

Au milieu de ces événements, la santé du roi éprouva plusieurs échecs; mais dès qu'il se sentit un peu mieux, il quitta Krakovie et alla ouvrir la diète de Lublin (janvier 1506). A côté des décisions relatives aux affaires intérieures, l'assemblée de la noblesse s'occupa des moyens de punir l'insolence de Bogdan, hospodar de Walaquie.

Bogdan, succédant à son père Étienne, prétendaît épouser la sœur du roi Alexandre; mais malgré ses instances on l'éconduisit sous différents prétextes. Irrité de ce refus, Bogdan s'empara de la Pokutie. La diète de Lublin vota des impôts, et quatre mille Polonais armés chassèrent les Walaques et poussèrent même jusqu'au cœur de la Walaquie. Les Polonais eurent partout le dessus, mais ils eurent à déplorer la perte des braves Strus, frères, et de quelques autres chefs. A la suite de cette expédition, on conclut un traité par lequel on promettait à Bogdan la main de la princesse polonaise, à condition qu'il embrasserait la religion catholique, et qu'il fonderait un évêché et plusieurs églises. Bogdan promit une alliance fidèle à la Pologne et l'union de ses forces à celles de la chrétienté contre les Turks; mais ce traité n'eut aucun résultat, comme on le verra plus tard.

Les délibérations de la diète de Lublin furent closes à la suite d'une nouvelle officielle qui parvint au roi et qui lui apprenait la mort d'Yvan-Vassilévitsch, grand-duc de Moskovie. Cet homme cruel, qui causa tant de maux à la Litvanie, descendit dans la tombe le 27 octobre 1503, à l'âge de soixante-six ans, après en avoir régné quarante-trois et demi. Le roi des Polonais, croyant à la possibilité d'un bouleversement par suite de cette mort, hâta son voyage de Wilna, pour se préparer à reprendre tout ce qui avait été envahi par les Moskovites sur la Litvanie; mais il apprit que les esprits étaient peu disposés à la guerre : alors force lui fut de respecter la trève, mais en gardant au fond du cœur son inimitié pour le nouveau tzar Vassili-Ivanovitsch.

Le roi en arrivant à Wilna y trouva déjà les envoyés de Mengli-Gierey, tzar de Pérékop, et ennemi déclaré de Schah-Akhmet. Ces envoyés ne tardèrent pas à conclure un traité d'alliance avec la Pologne; mais le premier article portait le sacrifice du schah. Le roi fit amener en sa présence le schah et sa suite; on instruisait le procès, et les faibles furent condamnés par les forts. Le schah fut relégué dans la prison de Kowno, où il termina ses jours, et l'on répartit le reste des Tatars dans divers forts de Litvanie.

Pendant ce malheureux procès, le schah engageait le roi et son conseil à se défier du perfide Mengli-Gierey, disant que ce dernier romprait la paix, violerait ses serments aussitôt que son intérêt propre le lui commanderait; mais on ne tint point compte de cet avertissement: l'événement justifia sa prédiction. En effet, à peine les envoyés du khan furent-ils de retour chez eux, que leur maltre eut l'impudence de jeter encore une fois ses troupes sur les possessions polonaises (mai 1506).

Ces barbares mirent tout à feu et à sang dans la Podolie, la Russie-Rouge et la Litvanie méridionale. On portait à cent mille le nombre des prisonniers; quantaux vieillards et aux enfants, ils les tuaient; les chroniques du temps disent que chaque Tatareut dans cette expédition vingt-cinq captifs pour sa part.

Sur ces entrefaites, le roi, frappé de paralysie, expirait à Wilna entre les mains d'un empirique polonais, qui se disait Grec de naissance, pour se donner un plus grand air d'habileté, et qui, par des bains fréquents et des sueurs continuelles, achevait d'ôter au roi tout espoir de guérison. L'envie et la jalousie entre les principales familles détruisaient l'union et ôtaient les moyens de pen-

ser aux intérêts de la patrie, lorsque les Tatars, parjures à leurs serments, après avoir déposé en Krimée leur butin du mois de mai, firent une nou-

velle invasion (août 4506).

Les Tatars établirent leur camp principal à Kleck, petite ville située dans le palatinat de Nowogrodek. Ils y laissèrent dix mille hommes, et vingt mille hommes furent lancés dans différentes directions pour massacrer et piller.

Pour marcher contre l'ennemi, la noblesse litvanienne voulait être commandée par Alexandre. Et celui-ci, malgré sa faiblesse, se fit porter à l'armée dans une litière et arriva ainsi à Lida. Quelques soldats y accoururent en disant que les Tatars n'étaient plus qu'à une journée de marche. On sit faire une nouvelle reconnaissance, et les soldats rapportèrent au bout de leurs piques quelques têtes de Tatars pour prouver qu'ils les avaient vus de près. La panique fut à son comble; le roi, presque mort, sut reconduit à Wilna, et Michel Glinski avec Stanislas Kiszka furent chargés de tenir tête à l'ennemi.

Bientôt le grand-général Kiszka tomba grièvement malade, et Glinski devint le seul commandant de cette difficile expédition. Glinski n'avait que sept mille hommes sous ses ordres; mais, comme il était expérimenté dans la manière de combattre les Tatars, il se rendit en toute bâte à Kleck. Aussitôt il attaqua leur camp et parvint à s'y enfermer. Là il prenait au passage les détachements tatars qui venaient porter leur butin à l'armée. Il les enveloppait les uns après les autres, et bien peu échappèrent à la fureur des Litvaniens.

Sendziwoy Czarnkowski, fils du palatin de Poznanie, contribua puissamment à cette grande victoire, par sa présence d'esprit. Il plaça trois cents cavaliers de la garde du roi, parfaitement armés, sur une hauteur voisine; il les fit ranger en ligne pour faire croire que leur nombre était considérable; les mouvements de ce corps, qui battait plusieurs marches à la fois, et qui semblait toujours prêt à fondre sur l'ennemi, effrayèrent

tellement les Tatars, qu'ils furent complétement défaits; on leur reprit butin et prisonniers, et le pays se trouva délivré de la plaie qui le rongeait.

Alexandre était à l'agonie lorsqu'il reçut la nouvelle de la victoire. Il leva les mains vers le ciel, versa des larmes de joie et rendit le dernier soupir le 19 août 1506, à l'âge de quarante-six ans. Il fut enterré à Wilna.

Faible, indécis et borné, il n'eut aucune de ces qualités si utiles aux hommes et si indispensables aux rois. Il surpassa ses frères en prodigalités; sa mort venait à propos, disait-on alors, car il aurait fini par donner la Pologne et la Litvanie; il avait une passion pour la musique qui lui couta des sommes immenses.

La noblesse lui arracha plusieurs priviléges; chaque nonce s'appropriait la puissance tribunitienne, et déterminait la volonté générale ; peu à peu cette noblesse votait ou refusait arbitrairement les impôts, la convocation de l'arrière-ban, l'institution des lois et l'exécution de la justice; cependant les députés des villes furent admis aux délibérations.

Alexandre, malgré son peu d'intelligence, s'occupa en véritable législateur de la rédaction d'un statut des lois analogues à tous les ordres. Il est vrai qu'il suivait en tous points les conseils de Laski. Ces lois furent discutées dans les diètes de Piotrkow de 1505 et 1504, et dans celle de Radom en 1505. Les Juis reçurent la confirmation de leurs priviléges; on abolit une des lois de Magdebourg, qui permettait de se faire justice par le duel. Alexandre fit réunir et se fit soumettre toutes les lois instituées par Kasimir-le-Grand, par Wladislas-Jagellon, Kasimir IV et Jean-Albert, pour les mettre en harmonie avec les besoins des habitants. Tout cela fut confondu dans un même statut. Et comme Jean Laski, chanoine de Krakovie, secrétaire du roi, et ensuite chancelier, était chargé de la rédaction du code, on l'appelait tantôt le statut d'Alexandre, et tantôt le statut de Laski. Il fut imprimé en 1506.

### SIGISMOND Ier, LE VIEUX (1506-1548).

Quand Alexandre sentit sa fin approcher, il | commander la Pologne. Sigismond gouvernait le fit appeler son frère Sigismond, pour lui re- duché de Silésie; il se rendit en toute hâte à



Wilna, mais il arriva trois jours après la mort d'Alexandre, et assez à temps pour assister à ses obsèques.

Les vertus de Sigismond étaient connues en Pologne; on savait qu'il gouvernait non en maître, mais en père plein d'affection pour ses enfants; aussi les Litvaniens n'hésitèrent pas à lui offrir la couronne ducale (20 octobre 1506): ce choix, la récompense d'une belle renommée, aurait dù trouver l'assentiment de la nation.

Les Polonais s'indignérent, en voyant les Litvaniens prendre l'initiative, et renoncer par là à
l'engagement de ne reconnaître pour souverains
que les rois élus d'abord au trône de Pologne.
Cependant l'intérêt de l'Etat prévalut, ils se
tranquillisèrent, et finirent par proclamer Sigismond roi des Polonais (8 décembre 1506).
Ce choix semblait être un gage de paix et de sécurité, car le frère de Sigismond, Wladislas,
roi de Hongrie et de Bohême, lui cédait tous les
droits qu'il pouvait avoir sur la Pologne. Les
députés polonais arrivèrent donc à Wilna, et
Sigismond se rendit bientôt après à Krakovie,
où il fut couronné, le 24 janvier 1507, par André
Rosa, archevêque de Gnèzne.

Jusqu'à cette époque les monarques de la Pologne disaient : « Je suis appelé au trône par la » grâce de Dieu et du Sauveur, » ce qui ne les empêchait pas d'être soumis au vote d'une élection. Sigismond, cédant à la susceptibilité de la noblesse, formula ainsi son serment:

Nous, Sigismond, faisons savoir qu'avec le consentement de tous, des prélats; des grands, de toute la noblesse et du peuple, la couronne polonaise vient d'être placée sur notre tête. > Cette formule quasi-démocratique affirmait qu'un roi de Pologne n'était que le premier citoyen du royaume. Il faut croire que Sigismond, en mélant le nom de peuple avec les nobles, voubit amener une fusion dans l'État; mais ses bonnes intentions furent toujours traversées, et la condition du peuple ne s'améliora point. Cependant Sigismond cherchait dès le début de son règne à rendre la Pologne forte et respectée. Il porta remède aux abus, en améliorant les linances dilapidées par Jean-Albert et Alexandre. Jean Boner, trésorier du roi, mit ordre dans le trésor, racheta les domaines royaux qui se trouvaient engagés, rendit à la couronne ses revenus sans avoir établi de nouveaux impôts. Sigismond arrêta les brigandages, et s'occupa de l'administration civile et militaire.

Ses soins étaient d'autant plus sérieux, qu'il prévoyait l'orage qui grondait déjà sourdement du côté de la Moskovie. Les tzars, insatiables dans leurs conquêtes et leurs usurpations, cherchaient à envahir plusieurs des provinces dépendantes de la Litvanie. Vassili-Ivanovitsch visait même plus loin. Aussitôt qu'il eut appris le décès d'Alexandre, il envoya son confident, Naoumoff, avec une lettre de condoléance à la reine Hélène, veuve du roi, et proposa à la noblesse lityanienne son élection, et la réunion de la Litvanie à la Moskovie; mais ces démarches furent inutiles, et Sigismond, en lui signifiant son avénement au trône, lui demandait amicalement la restitution des pays envahis sur la Litvanie, et le retour des prisonniers litvaniens. Vassili re-

Le due Constantin Ostrogski, grand guerrier, et le plus riche seigneur de la Wolhynie, était prisonnier à Moskou depuis deux ans. Enfin, il parvint à s'échapper, et revint dans sa patrie pour offrir ses services à Sigismond (1608). Vassili devint furieux en apprenant la fuite du duc, et il se promit d'en tirer vengeance à la première circonstance. Cette vengeance d'un tzar fut une guerre de dix ans!

Tant que vécut Alexandre, l'ambitieux Glinski abusa impunément de son influence sur le roi; mais Sigismond, en découvrant les vues du courtisan, permit à Jean Zabrzezinski d'accuser hautement Glinski, et celui-ci, faisant tous ses efforts pour faire condamner celui qui l'accusait, finit par dire au roi : « Sire, vous et moi nous nous repentirons, mais il sera trop tard. Après cette menace il se retira dans son duché de Turow sur le Prypec, en méditant une trahison. Le grand-duc de Moskovie, bien servi par ses espions, et sachant tout ce qui se passait en Litvanie, envoya ses confidents Huba et Moklokoff à Glinski, pour lui promettre des honneurs et des richesses, s'il voulait servir la Moskovie et trahir la Pologne. Le pacte infâme fut signé et un crime en fut le gage; Glinski se rendit près de Grodno, là où se trouvaient les propriétés de Zabrzezinski; il s'introduisit dans la maison avec ses complices, et sit trancher la tête à son ennemi; ensuite on la jeta dans le lac qui se trouve entre Grodno et Wilna. Après sa vengeance, Glinski revint à Turow, et il engagea les Tatars et les Walaques à envahir la Litvanie; lui - même rejoignit l'armée moskovite sur la Bérézyna, tous ils ravagèrent

la Litvanie et assiégèrent la ville de Minsk. Le roi des Polonais se mit alors à la tête d'une àrmée, et marcha contre l'ennemi. Il le trouva sur le Dniéper non loin d'Orsza; pour donner une nouvelle impulsion, il franchit ce fleuve en personne, et remporta une victoire (13 juillet 1508). En attendant, Jean Firley, grandgénéral de la couronne, et Constantin Ostrogski, grand-général de Litvanie, poursuivaient l'ennemi en dévastant les possessions moskovites. Le roi se porta encore sur Smolensk. Les succès des Polono-Litvaniens répandirent la consternation dans les esprits. Vassili se hâta de conclure la paix, à la condition que les châteaux de Glinski seraient rendus au roi, et que les prisonniers de guerre seraient échangés de part et d'autre. Ainsi, plusieurs Polonais revinrent dans leur patrie, et les amis et les enfants de Glinski rejoignirent avec regret et les larmes aux yeux leur père.

Mais la politique envahissante des tzars méditait de nouveaux forfaits contre la Pologne. Voulant l'affaiblir de tous les côtés à la fois, Vassili se ligua avec la Livonie (mars-avril 1509), et prépara ainsi l'asservissement et le renversement des dernières libertés de la république de Pskow. Pskow avait le tort d'être attaché à la Litvanie. Ensuite, il suscita les Walaques à faire la guerre aux Polonais. Ces infernales machinations, quant à la Walaquie, viendront se briser contre les armes polonaises, mais Pskow succombera et ne se relèvera plus.

Bogdan, hospodar de Walaquie, commença par dévaster la Pokutie, et tenta de prendre Kamienieç, Halicz et Léopol (1509). Mais le palatin de Krakovie, Nicolas Kamieniecki, fait rétrograder l'armée de Bogdan, et entre en Walaquie. Les deux armées se trouvèrent en présence au passage du Dniester; les Polonais remportent là une éclatante victoire, et la paix qui s'ensuivit (1510) soumit la Walaquie et la Moldavie à la Pologne : ce traité fut dans la suite la source de ces guerres sanglantes que la Pologne fut obligée de faire aux Turks, pour se maintenir dans son droit.

Les succès des Polonais relevèrent l'attention de l'Europe, et surtout de la cour de Rome. Le pape Jules II envoya complimenter Sigismond sur l'heureux résultat de la campagne de Walaquie, et le supplia de faire une guerre contre les Turks pour les chasser de l'Europe. Il offrait à Sigismond le-commandement en chef de toutes les troupes de la chrétienté, en promettant de l'appuyer de puissants renforts, pensant que sous les auspices d'un tel chef on en arriverait à célébrer le service divin à Constantinople. Le roi des Polonais n'eût pas hésité d'accomplir cette mission, mais il se rappelait le sort de son oncle l'infortuné Wladislas-le-Varnénien (en 1444), puis il se défiait des promesses des papes et de l'intérêt des puissances chrétiennes. Sur le papier ils promettaient argent et soldats, mais en réalité l'un et l'autre àrrivaient peu ou point. L'expérience avait déjà prouvé que les Polonais étaient toujours dévoués et prêts à agir, mais que leurs alliés étaient lents ou égoïstes.

Revenons maintenant à l'affaire de Pskow, dont le sort se lie intimement à celui des futures destinées de la Litvanie.

Constant dans ses projets d'usurpation et dans sa haine contre la liberté, le tzarisme moskovite subjugua Pskow, comme il avait subjugué Novogorod-la-Grande, par la violence et la perfidie. Quoique soumise à la puissance des grands-ducs, Pskow avait su, à force de prudence, de soumission et de sacrifices, conserver son conseil national, investi du pouvoir législatif, ses magistrats élus par le peuple; enfin, touté son organisation intérieure, et former une véritable république, calquée à peu près sur celle de Novogorod, dont elle avait été la sujette d'abord. et ensuite l'affranchie et la sœur cadette. La ruine de Pskow, ajournée sous Yvan III, fut exécutée sous son fils; l'intrigue prépara l'œuvré qu'acheverent la trahison et la terreur.

Yvan Obolenskoï, lieutenant ou gouverneur de Pskow, fomenta la discorde entre les diverses classes de citoyens, et se plaignit ensuite de leur turbulence et des abus de pouvoir des magistrats; c'était le prétexte demandé pour justifier l'intérvention meurtrière des Moskovites.

En automne (1509), pendant que la Pologne était occupée de la guerre contre les Walaques, Vassili se rendit à Novogorod avec un cortégé imposant et des forces considérables; là, il reçut avec bonté une nombreuse députation de Pskoviens, chargée de le féliciter et de lui offrir un présent en argent, puis il envoya tlans la cité prendre des informations sur les plaintes d'Obolenskoï. On lui rapporta que ce fonctionnaire et les citoyens s'accusaient réciproquement; et, en effet, une nouvelle députation vint demander la destitution d'Obolenskoï. Vassili le fit appeler à



liers Teutoniques, des Moskovites et des Autrichiens (février 1314).

Une formidable armée commandée par Vassili vint enhahir (1513) les possessions polonaises, en dépit du traité de paix qui existait depuis 1508.

L'avant-garde de l'armée ennemie était commandée par le prince Michel Glinski. Il assiégea Smolensk, mais ne pouvant s'en rendre maître. Vassili vint le rejoindre avec des forces plus considérables. La ville, attaquée par une artillerie formidable, eut encore résisté sans la trahison; Vassili, pour redoubler le courage de Glinski, la lui avait promise en don. Le traître, à l'aide de ses complices, entra dans la place. Le palatin Georges Sollohub, commandant, résista sans énergie, et ensin il finit par ceder. Smolensk fut donc occupée par les Moskovites (6 août 1514), après avoir été gouvernée par les Polonais pendant cent dix ans. Sollohub, qui n'avait su mourir en brave, revint en Pologne, et ne sachant pas justifier sa conduite, il eut la tête tranchée.

Après l'occupation de Smolensk, une partie de l'armée moskovite alla à Mscislaw, où le duc Michel, descendant de Gédymin, ne pouvant pas se défendre, se soumit à Vassili, et c'est depuis, que plusieurs familles dévouées aux intérêts de la Pologne préférèrent quitter leurs terres pour venir s'établir en Litvanie; parmi ces familles étaient les princes Ozyreçki, Massalski, Oginski, Pazyna, etc.

Les traitres sont tôt ou tard victimes de leur trahison. Glinski, irrité contre Vassili qui lui refusait la souveraineté de Smolensk, pensa à implorer la clémence de Sigismond. Il écrivit au roi, en lui promettant de le rendre maître de la ville de Smolensk, Sigismond ne repoussa point cette offre, et probablement on entra en négociations avec Glinski. On décida que le jeune Trepka chercherait à s'introduire dans le camp ennemi; mais les Moskovites ne tardèrent pas à le découvrir : Trepka fut interrogé, et résistant à toutes les menaces, ne voulant pas avouer le motif de sa mission, on le fit brûler à petit feu. Le nouveau Scévola soutint jusqu'au bout la cruelle épreuve, et il ne sut que souffrir, garder le secret, et cette mort sublime illustra à jamais le nom de Trepka!

Le bruit de la trahison de Glinski mit en émoi ses alliés; il fut saisi, et on trouva sur lui les lettres de Sigismond. Amené à Dorogobouje devant Vassili, on le fit enchaîner et enfermer dans une prison de Moskou. Aussitôt le tzar ordonna à ses troupes de marcher an fond de la Litvanie et de la ravager en tous sens. Cette armée était composée de quatre-vingt mille hommes, et commandée par le prince Boulghakoff-Golitza, et le boïar Yvan Tscheladnine.

Le roi des Polonais, qui avait déjà quitté Wilna, arrivait à Boryssow avec trente-trois mille hommes, lorsqu'il apprit que l'ennemi s'avançait. A la suite d'un conseil de guerre, le roi resta avec quatre mille hommes à Boryssow, et vingt-neuf mille hommes, c'est-à-dire le reste de l'armée, allèrent au-devant des Moskovites. L'armée litvanienne était commandée par le duc Constantin Ostrogski et par George Radziwill; l'armée polonaise, par Jean Swierczowski, et la garde royale était sous les ordres d'Albert Sampolinski.

L'insolence de Tscheladnine ne connaissait pas de bornes; il avait pour les Polonais une haine sauvage et stupide, et sa présomption était telle qu'il se vantait de pouvoir les soumettre avec des lanières de cuir. « Je leur apprendrai, disait-il, à » respecter ainsi le nom et la puissance de mon » maître. » Le maître était bien digne du général.

Son projet était d'abord d'aller au-devant de Sigismond pour lui livrer bataille. Il passa le Dnieper avec ses quatre-vingt mille Moskovites. Arrive à Orsza, il apprit que l'armée polonolitvanienne venait à lui. L'ennemi étant dans une position avantageuse, le duc Ostrogski hésita à l'attaquer, mais il s'aperçut que Tscheladnine, repoussant les avis de Boulghakoff, abandonnait étourdiment son terrain, faisait défiler une partie de ses troupes vers le fleuve et le regagnait à la liâte avec le reste de l'armée qui avait servi à couvrir ce mouvement. Les Moskovites se flattaient que, trompés par cette manœuvre, les Polonais se débanderaient pour les poursuivre. Ils prétendaient revenir sur eux et les surprendre dans un désordre égal à celui où ils auraient cre les trouver eux-mêmes. Ce qu'ils avaient espéré n'arriva point. Ostrogski les suivit à la vérité, mais avec une extrême précaution et en ordre de bataille.

La rencontre des armées belligérantes eut lieu sur les boids du Dniéper, entre Orsza et Dubrowna, le 8 septembre 1314.

Resserrés sur les bords du fleuve, les Moskovites se virent contraints de le repasser. Ils replièrent leurs ponts, et, déjà campés sur l'autre rive, ils provoquaient les Polonais avec d'autant plus d'assurance que, les bords étant très-escarpés de leur côté, rendaient l'attaque plus difficile. Cependant leur confiance s'évanouit dès qu'ils s'aperçurent qu'Ostrogski faisait construire un pont pour le passage de son infanterie, et lorsqu'ils virent surtout sa cavalerie se jeter à la nage pour les attaquer à l'arme blanche.

Etonné de ce courage surhumain, Tscheladnine perdit sa présence d'esprit et ne put empêcher ce corps de troupes de venir à lui. Les Litvaniens eurent ordre d'engager la bataille. Le feu de leur mousqueterie n'ébranla point les Moskovites. Ils s'avancèrent pour attaquer au sabre. Accablés par le nombre, les Litvaniens commencèrent à céder du terrain. Ils feignirent du moins de ne pouvoir résister et se laissèrent pousser jusqu'à la portée d'une batterie. Là, ils s'ouvrirent tout à coup pour la laisser agir. Cette ruse les servit merveilleusement.

Alors la cavalerie polonaise se jetant sur eux, les chargea le sabre à la main, tandis que l'infanterie, les prenant de flanc, les culbuta sur les bataillons qui venaient soutenir leur attaque. En un instant la confusion se mit dans tous les rangs. Tscheladnine, épouvanté, essayait en vain de rassurer son armée. Il priait, il menaçait, il donnait des ordres, mais il n'était point écouté. Par intervalle quelques corps moskovites se ralliant d'eux-mêmes, soutenaient le choc des Polonais. Plus braves que hardis, ils luttaient contre une défaite déjà décidée, et qu'ils augmentaient par leur inutile résistance. Tout s'abaissa de proche en proche devant l'armée républicaine. Quelques cavaliers litvaniens, ayant pénétré jusqu'aux extrémités du camp ennemi, y trouvèrent un corps de réserve, qu'ils crurent avoir été destiné à les tourner durant l'action. Ils le forcèrent à mettre bas les armes. Ce nouveau malheur acheva de décourager les Moskovites. Ceux qui restaient n'avaient pour abri contre la fougue du vainqueur que des tas de corps morts dont ils s'étaient fait une espèce de barricade. Forcés dans ce retranchement, ils voulurent en sortir, mais ils ne firent qu'avancer le moment de leur perte. Les uns se noyaient dans la rivière de la Kropiwna. près de l'embouchure du Dniéper, et presque tous les autres furent massacrés, car on ne faisait point de quartier.

Un spectacle affreux se présenta aux regards des vaincus et des vainqueurs. Toute la plaine, l'espace de quatre milles de Pologne (sept lieues de France), était jonchée de cadavres et de chevaux tués. Les blessés restaient sans secours au milieu

des champs; leurs cris de douleur se répandaient dans l'air, et il était impossible de les panser, de les soigner, tant grande était la confusion. Une foule d'officiers, enchaînés avec leurs soldats, demandaient en vain qu'on les traitât en prisonniers plutôt qu'en esclaves. Tscheladnine et Boulghakoff, liés et garrottés, marchaient à la tête de ces malheureux, victimes de l'ambition de leur monarque et de la présomptueuse arrogance d'un chef grossier.

On se battit depuis midi jusqu'au coucher du soleil. Outre les deux chefs que nous venons de nommer, six voievodes, trente-sept princes (kniaz) et mille cinq cents officiers supérieurs et autres employés de la cour, présents dans le camp, furent faits prisonniers de guerre et envoyés à Wilna et dans d'autres villes de la Litvanie. Tous les drapeaux, armes et canons tombèrent au pouvoir des Polonais. Trente mille Moskovites furent tués, six mille furent faits prisoniers; le reste se dispersa à la faveur de la nuit et des bois. Les chroniqueurs russiens et polonais s'accordent à dire que les Polonais, grâce à la supériorité de leur artillerie, perdirent seulement quatre cents hommes, et eurent six cents blessés.

A la suite de cette victoire, les villes de Dubrowna, de Kryczew et de Mscislaw rentrèrent sous la domination polonaise. Le duc Ostrogski, à qui la gloire de la journée du 8 septembre revenait principalement, ne put, à cause de la mésintelligence entre ses autres chefs, arriver à temps sous Smolensk pour reprendre cette ville; quand it arriva sous ses murs, les Moskovites avaient déjà pris les précautions nécessaires pour la défense, et soupçonnant les connivences de plusieurs boiars de Smolensk avec les Polonais, ils firent dresser des potences sur le haut des remparts et les pendirent. Les Polonais, furieux à la vue de cette barbarie, tentèrent plusieurs assauts, et rentrèrent chez eux pour se préparer à de nouveaux événements.

Toutes les cours de l'Europe et les peuples de tous les pays relisaient avec admiration et étonnement le récit de cette incroyable campagne. La gloire qui en rejaillit sur Sigismond fit taire ses ennemis, et parmi eux, l'empereur Maximilien ler qui parut s'attacher à la fortune du roi et chercha à lui faire accroire qu'il l'aimait sincèrement. Pour preuve, il fit semblant d'abandonner entièrement ses relations avec la Moskovie, et leurra Sigismond de sa perfide amitié. Pour ea-

cher mieux ses véritables intentions, Maximilien Ier proposa un congrès, car, ne pouvant nuire à Sigismond par les guerres qu'il lui avait suscitées, il affecta d'arriver à ses fins par la voie des négociations diplomatiques. Arrivé à Presbourg, avec son frère Wladislas, roi de Hongrie et de Bohême, Sigismond fut sollicité par plusieurs Polonais, qui voyaient clair dans cette affaire, de ne pas partir pour Vienne; mais Sigismond eut le tort de croire à la bonne foi de Maximilien. Le résultat ne vérifia que trop la prophétie de ceux qui étaient en désiance contre l'empereur, et le congrès ne couronna que les vœux de Maximilien, en lui donnant accès à la couronne de Hongrie et de Bohême, par le mariage de son neveu avec Anne, nièce de Wladislas (15-22 juillet 1515). Maximilien promit seulement à Sigismond d'engager Vassili à la paix, et de réduire les chevaliers Teutoniques à lui rendre hommage; offrant, en cas de refus, de seconder le roi avec des troupes qu'il enverrait d'Allemagne. On voulut encore engager le roi dans une guerre contre la Turquie, mais de bons conseils prévalurent et il s'y refusa.

Dès que le roi fut de retour, il apprit que les Moskovites envahissaient la Litvanie et assiégeaient Witebsk; les Tatars en faisaient autant en Podolie (1818). Les Moskovites furent repoussés, et les Tatars battus par Ostrogski, Lançkoronski, Farurey et Secygniowski (1516). A cette époque commence l'histoire des Kosaks. Les pays situés le long du Borysthène étaient continuellement exposés aux incursions des Tatars. Les seigneurs qui y avaient de vastes domaines, pour les mettre à l'abri de la rapacité de ces hordes, y entretenaient des armées considérables. Les fuyards de ces armées, grossis par des aventuriers, commencèrent à se former en corps compactes. Les landes de l'Ukraine, les îles du Dniéper leur offraient un asile où ils trouvaient sureté et subsistances. Leurs irruptions par terre et par eau dans les pays relevant de la Turquie leur inspirèrent le goût des richesses. Ils furent longtemps fidèles et utiles à la Pologne qui en tirait de grands avantages, jusqu'à ce que la cupidité de l'aristocratie polonaise, en violant leurs privilèges et en leur ravissant leurs richesses, les eût portés à lever l'étendard de l'indépendance. Eustache Duszkiewicz, sujet d'Ostrogski, homme d'un esprit penétrant, et naturellement porté aux exploits héroïques, fut le premier qui les organisa, en les divisant en régiments et en les maintenant dans la discipline. Lui et ses Kosaks ne tardèrent pas à se faire connaître contre les Tatars, les Moskovites et les Turks. Ostrogski recommanda ce chef à Sigismond. Ce sage monarque, en dépit de l'opposition de l'aristocratie, sit donation à Daszkiewicz de la starostie de Czerkassy avec des châteaux situés près du Dniéper. Ce chef, en revenant d'Otschakow, se présenta devant le roi, qui ne manqua pas de lui demander quel était le moyen d'empêcher les Tatars de faire à la Pologne tant de ravages. · Sire, répondit-il, c'est d'entretenir deux mille hommes sur le Dniéper, qui pourront, sur des bateaux, empêcher les Tatars de pénétrer en Pologne, et quelques centaines de cavaliers qui fournissent à ces hommes des subsistances; enfin, de bâtir sur les îles du Dniéper des châteaux et des villes. . Ce conseil sut approuvé, mais les intrigues de la noblesse et les événements ultérieurs entravèrent la réalisation d'un projet si salutaire.

La prospérité du roi sembla l'abandonner après la mort de la vertueuse reine Barbe (2 octobre 1516). Wladislas, roi de Hongrie et de Bohème, frère du roi, mourut aussi. Sigismond, qui avait été désigné par lui comme tuteur de Louis, son neveu, envoya dans ces deux royaumes ses conseillers, Laski, archevêque de Gnèzne, et Christophe Szydlowiecki, palatin de Krakovie, pour gouverner ces deux royaumes pendant la minorité de Louis. Un peu plus tard, les Tomicki, les Tarnowski, et le vertueux Boner, qui avaient si puissamment concouru à l'état florissant des finances, perdirent leur influence sur l'esprit du roi.

Toutefois, pour punir l'audace de Vassili, Sigismond se mit à la tête de ses troupes (1517) et alla jusqu'à Polock. Ostrogski assiègea inutilement Opotschka, et Secygniowski poussa son avant-garde jusqu'à la vue de Moskou; mais l'ennemi évita le combat, et la campagne se termina sans grands résultats. En attendant, Vassili concluait (1317) un traité offensif et défensif avec Christiern II du Danemark, contre la Suède et la Pologne, et un autre avec l'ordre Teutonique contre la Pologne. L'envoyé de Maximilien, le baron de Herberstein, négociait à Moskou pour réconcilier Sigismond et Vassili; mais ces négociations n'eurent aucun résultat.

Toutes les perfidies du cabinet de Vienne envers la Pologne ne suffisaient point à l'empereur Maximilien, et, sous le prétexte de consoler Sigismond de la perte de Barbe, qui ne lui laissait que deux filles, il lui proposa d'épouser (1518) Bone Sforza, fille de Jean Galeazzi, duc de Milan, et nièce de Ferdinand II, roi de Naples et de Sicile. Dès que cette femme fut installée en Pologne, elle rappela à elle toute l'autorité, envahit tout et chercha à perdre dans l'esprit du roi les grands citoyens, les hommes bonnètes qui avaient fait la gloire de son règne (1519).

Dans sa jeunesse Bone avait été belle, spirituelle, portée aux plaisirs, orgueilleuse, avide de gouverner, d'une cupidité insatiable, sacrifant à cette passion le bonheur de son époux et les intérêts de l'État. Elle grossit ses coffres des revenus destinés aux besoins de la République; elle brouilla Kmita avec Tarnowski; elle s'ingéra dans l'administration; elle sema la discorde et les soupçons, et trafiqua de toutes les charges. Pareille en tout à Catherine de Médicis, à la différence près que les institutions et les usages du pays l'empêchèrent d'exercer sur la Pologne une influence aussi nuisible que le fut celle de Catherine sur la France. Ces deux Italiennes, assises sur les principaux trônes de l'Europe, marquèrent leur passage par les mêmes malheurs. Environnée d'une foule d'étrangers, dont le désordre, l'impiété et l'effronterie donnaient l'exemple de tous les scandales, Bone remplit la Pologne de troubles et de divisions; n'aimant, parmi les indigènes, que les usuriers, les gens sans mœurs et sans aveu. Voilà le présent que l'Autriche fit à la Pologne.

Sur ces entrefaites, les Tatars, soudoyés par Vassili, envahissaient la Podolie et la Petite-Pologne (1519). La bataille de Sokal fut perdue par les Polonais, Ostrogski eut peine à se sauver, et les princes Czetwertynski, Korecki et d'autres chefs y furent tués. Les Moskovites envahirent de leur côté la Litvanie et ravagèrent Krewo, Smorgonie. Molodeczno, Krzywicze et les villes voisines (1519). Mais après leur retraite on conclut un armistice (1520) pour six mois; ce qui permit à Sigismond de punir l'insolence des Teutoniques, protégés à la fois et par l'Autriche et par la Moskovie.

C'est encore vers la même époque que mournt l'empereur Maximilien I<sup>er</sup>. La maison d'Autriche était en danger de perdre la prépondérance qu'elle s'était acquise dans le corps germanique. Maximilien n'avait pu réussir à faire nommer un de ses petits-fils roi des Romains; ainsi les électeurs se trouvaient maîtres de donner pour chef à l'Allemagne celui des princes de l'Europe qu'ils jugeraient le plus capable de la bien gouverner. Parmi les nombreux candidats, ce furent Charles d'Autriche, roi d'Espagne, petit-fils du dernier empereur, et François I<sup>er</sup>, roi de France, qui eurent le plus de chances de succès. Comme Sigismond avait une grande influence sur la Bohème, Jean de Langeac vint en Pologne pour demander au roi de favoriser François I<sup>er</sup>. Mais le roi d'Espagne finit par triompher, et c'est dès lors qu'apparut sur la scène du monde ce Charles-Quint, fidèle dans son amitié pour Sigismond.

Cette élection étant accomplie, Albert, grandmaître des chevaliers Teutoniques, et neveu de Sigismond, ne prétendait rien moins qu'à envahir la Prusse-Royale: mais à la diète de Thorn (4520) on déclara l'ouverture de la campagne. En moins de deux mois, Nicolas Firley, palatin de Sandomir, battit les Teutoniques. Albert demanda grace et alla trouver à Thorn le roi des Polonais; mais dès qu'il apprit que quatre mille Danois, débarqués à Memel, étaient entrés dans Konigsberg, et qu'il lui venait d'autres renforts d'Allemagne, il rompit les négociations. Les hostilités commencèrent donc. Dantzig fut assiégé par Schonberg, mais son commandant Jean Zaremba repoussa l'ennemi. Albert fut humilié; Sigismond voulut bien pour cette fois oublier le passé, et il lui accorda une trève de quatre ans. Plusieurs motifs avaient déterminé le roi dans cette démarche. Les Tatars et les Moskovites inquiétaient toujours les possessions polonaises. Les doctrines de Luther, qui agitaient toute l'Allemagne, commençaient à pénétrer en Pologne. La ville de Dantzig fut la première à embrasser le protestantisme, et, par un zèle exagéré, destitua d'anciens magistrats, profana les églises et les couvents catholiques (1521). Sigismond se rendit en personne à Dantzig, condamna à la peine capitale quatorze des principaux bourgeois, chez qui on aperçut l'influence traitreuse des Allemands; il publia en outre plusieurs décrets pour arrêter l'extension de la nouvelle doctrine. Cependant non-seulement Dantzig, mais même toute la Prusse se sépara de Rome et de la croyance catholique. L'ordre Tentonique, en grande partie, suivit cet exemple; le grand-maître lui-même abjura ses vœux et se maria (1524).

Dans cette position délicate, Sigismond, sage et tolérant, aima mieux laisser à chacun la liberté de conscience que de se charger des intérêts du ciel et de remplir la République de sang, de carnage, suites inévitables des persécutions religieuses. La paix définitive fut conclue en 1525. Albert, issu des marquis de Brandebourg, résignant le titre de grand-maître, fut créé duc de la Prusse-Orientale, avant siégé à Kænisberg. Albert se rendit à Krakovie, encore décoré de la croix de l'ordre sur lequel il rejeta le retard de la prestation d'hommages, et la guerre qui s'en était suivie; il prêta hommage sur la grande place de Krakovie, le 10 avril 1525, en se réservant le fief pour lui et pour ses enfants, par le glaive. On accorda au nouveau feudataire de la Pologne place au sénat; il dut prêter serment de fidélité et fournir des forces armées à la première réquisition du roi. Ainsi finit en Pologne l'ordre Teutonique, après s'être déshonoré par l'ingratitude, après avoir attiré sur ses bienfaiteurs des malheurs qui durèrent trois siècles sans interruption (1225-1525).

La loyanté de Sigismond envers Albert devint par la suite fatale à la Pologne. Mais qui pouvait prévoir ce qui devait s'accomplir deux cent cinquante ans plus fard! Du reste, il faut mettre ces malheurs sur le compte du temps, où existait encore la coutume de donner des fiefs à des princes appartenant aux familles royales. Ce fut aussi ce motif qui détermina Sigismond à donner, à titre de fiefs, les districts de Butom et de Lauenbourg à George et à Barnim, ducs de Poméranie, ses neveux.

La Pologne, tranquillisée au nord, se trouva encore raffermie par la réunion définitive de la Mazovie. Son dernier duc Janus, issu des Piasts, mourut en 1525. Après Konrad Ier, cette province fut gouvernée, pendant l'espace de trois cent dix-huit ans, par des ducs, dont les uns étaient amis de la Pologne, et dont les autres en étaient ennemis, mais depuis toutes les rivalités cessèrent, et la république devint forte et indivisible. Grâce à la trève de cinq ans, signée le 6 janvier 1523 (25 décembre 1522, v. st.), deux ans se passèrent sans hostilités de la part de la Moskovie. Cette trève mit sin à la guerre de dix ans, si glorieuse pour les Polonais, si mémorable par la bataille d'Orsza, mais cependant profitable aux Moskovites, par la conquête de Smolensk. En 1526 la trève fut encore prolongée et elle dura jusqu'en 1533. Dans la même année, Vassili épousa en secondes noces Hélène Glinska, qui finit par obtenir l'élargissement (février 1527) de son oncle Michel Glinski, em-

prisonné depuis quatorze ans, et que nous retrouverons encore sur la scène politique.

Sur ces entrefaites, la Hongrie venait d'être envahie par le sultan Soliman (1521). Sigismond envoya six mille Polonais, commandés par Tarnowski, au secours des Hongrois. Mais les Ottomans ayant en le dessus, ils se rabattirent sur l'île de Rhodes dont ils firent la conquête; en 1526, Soliman revint en Hongrie avec des forces plus considérables. Pour empêcher Sigismond de donner du secours au roi Louis son neveu, il avait dirigé le khan de Krimée sur les terres russiennes, et tandis que les Tatars avançaient du côté de Lublin, Soliman avait déjà passé le Danube et était venu jusqu'à Mohatsch. Louis demanda du secours à la chrétienté; mais on s'excusa et personne ne voulut l'aider. Sigismond se montra au-dessus d'un lâche égoïsme, et, malgré les Tatars qui le menaçaient, il fit marcher en Hongrie un corps de cavalerié, sous les ordres de Gnoinski; le duc d'Autriche, Ferdinand, envoya aussi trois mille fantassins. La memorable bataille de Mohatsch fut livrée, perdue; et malgré de si généreux efforts, le roi Louis II y trouva la mort.

La modération et la loyauté étaient les traits caractéristiques de Sigismond. Pouvant se rendre maître de plusieurs couronnes, il les refusa pour se consacrer à son pays. Dès l'année 4519, le pape Léon X, par ses bulles des 27 mars et 43 mai, lui avait promis la couronne impériale d'Allemagne. Après la mort de Louis II, les Hongrois offrirent le sceptre à Sigismond, et il le refusa, comme il avait refusé deux fois (1522 et 1526) la couronne de Suède. Jean de Zapole, palatin de Transylvanie et père de la feue reine de Pologne, fut élu roi par la majeure partie des Hongrois. Cette élévation lui attira l'animosité de Ferdinand for, archiduc d'Autriche. Sigismond fut invité à être médiateur entre ces deux princes, mais il ne put parvenir à les réconcilier.

Sentant que l'àge arrivait, Sigismond voulut assurer à son fils la succession au trône. Les Litvaniens proclamèrent le jeune Sigismond-Auguste, âgé de dix ans, grand-duc de Litvanie (18 octobre 1529), et les Polonais, réunis à la diète de Piotrkow, le proclamèrent roi (18 décembre 1529), à condition que du vivant de son père il ne se mélerait pas du gouvernement. Son couronnement eut même lieu l'année suivante (20 février 1530); mais avant de procéder à cette cérémonie, Sigismond donna à la noblesse la so-



lemelle promesse que cette nomination anticipée ne dérogerait en rien à la libre élection des rois pour l'avenir.

La joie que la Pologne et la Litvanie ressenmient, en voyant les Jagellons s'affermir sur le trone, fut troublée par une invasion des Walaques (153t). Pierre ou Petrillon, hospodar de Walaquie, entra en Pokutie et s'empara de Sniatyn. A cette irruption soudaine, Jean Tarnowski, palatin de Russie - Rouge et grand - général de l'armée, eut ordre de marcher contre l'ennemi. Le chef des Polonais n'avait que six mille hommes, mais ils étaient aguerris, et il trouva l'ennemi dans le bourg d'Obertyn (entre Stanislawow et Czerniowiec). Les Walaques étaient au nombre de vingt-deux mille et gardaient une position avantageuse sur les hauteurs. lls croyaient que les Polonais viendraient les attaquer de front. Pour marque d'intrépidité et par une espèce de bravade, ils avaient ouvert une partie de leurs retranchements. Le sabre et la lance à la main, ils semblaient donner le signal de la bataille. Quelque empressement qu'eût Tarnowski de livrer bataille, il ne sit aucun mouvement, et il défendit à ses officiers de rien entreprendre sans son ordre. Les Walaques attribuérent à une lâche perplexité ce que commandait im périeusement la prudence. Impatients et pleins de confiance, ils descendirent dans la plaine; et passant de loin et rapidement à côté de l'armée polonaise qu'ils laissaient sur leur droite et qu'ils n'osaient attaquer de front, ni entamer par les ailes qui étaient couvertes d'une file de chariots, ils allèrent tomber sur ses derrières, qu'ils croyaient moins en état de résister à leurs efforts. Les troupes qu'ils menaçaient eurent ordre de se présenter à eux et de les joindre, tandis que Tarnowski leur faisantessuyer le feu de ses batteries, fit marcher le reste de son corps d'armée, pour les prendre en flanc. Ceux d'entre les Polonais qui faisaient face aux Walaques, se voyant soutenus, et apercevant le désordre où les mettait l'artillerie, eurent bientôt percé et enfoncé leurs premiers rangs. Tarnowski avançait toujours en bon ordre et sans précipitation. Ses charges étaient vives et pressées. Il se mêla enfin avec les ennemis qui, saisis de terreur, tournèrent le dos, s'embarrassèrent dans leur fuite, et, par cette nouvelle confusion, donnèrent le temps aux dernières files de les atteindre et d'achever leur défaite le sabre à la main. L'hospodar, dangereusement blessé,

ne se sauva qu'avec peine. Cette mémorable victoire fut remportée le 24 août 1331.

Sigismond, pour prix de tant de gloire, de talents et d'intrépidité, décerna à Tarnowski les
honneurs du triomphe. Le héros fit son entrée à
Krakovie (1552), menant à sa suite un grand
nombre de prisonniers, quarante-huit canons,
parmi lesquels on voyait aussi ceux qui avaient
été enlevés, sous Jean-Albert, dans la bataille de
la Bukowina. Le roi honora Tarnowski d'une
distinction qu'il n'avait encore accordée à aucun
de ses généraux. Lorsque le cortége s'approchait
de la cour du château, Sigismond se leva de son
trône et alla au-devant du vainqueur pour le
remercier publiquement et le presser contre
son cœur.

Dans les années suivantes les Walaques cherchèrent à envahir la Pologne, mais Tarnowski les battit. Pour gage de reconnaissance, la noblesse, réunie à Piotrkow, vota un impôt extraordinaire de deux gros par arpent, pour en offrir le montant à Tarnowski. Le héros accepta la récompense, pour la distribuer ensuite à ses compagnons d'armes.

Au milieu de ces événements, le grand-duc de Moskovie, Vassili, mourut à Moskou (1535). Il laissa un fils mineur, et ce fils sera un jour connu sous le nom'd'Yvan-le-Féroce ou le Terrible. Son père, dont la vie se lie à l'histoire des malheurs de la Pologne, au moment où il conçut le projet de se marier, déclara dans tous ses Etats qu'il voulait qu'on choisit cinquents jeunes filles des plus belles, n'importe à quelle condition et classe qu'elles appartinssent. Les accoucheuses en choisirent d'abord trois cents, ensuite deux cents, ensuite cent. Passant de plus belle à plus belle, elles s'arrêtèrent à faire un choix de dix filles d'une grande beauté; parmi celles-là Vassili en choisit une qui s'appelait Salomonée. Le monarque vécut avec elle vingt ans, sans avoir d'enfants. Un jour de l'année 1525, se promenant avec des courtisans, il s'arrête devant un nid d'oiseaux : « Ah! s'écrie-t-il, ces oiseaux sont plus heureux que moi, ils ont au moins des enfants! Qui deviendra mon héritier? » Et les flatteurs de répondre : « On abat le figuier stérile pour en planter un autre dans le verger. > Vassili entendit parfaitement ce conseil qu'il avait provoqué, peut-être même commandé, il répudia Salomonée. Mais auparavant, il voulait avoir l'avis du clergé. Marc, métropolitain de Jérusalem, réprouva le divorce, et répondit en ces termes à

Vassili: « Si tu épouses une autre femme, tu auras des enfants monstrueux ; ton empire sera » la proie de la terreur et de la misère, il y aura des rivières de sang : les têtes des seipage greurs tomberont sous la hache, et les villes disparaîtront dans les flammes! > Malgré cela, la belle et vertueuse Salomonée fut forcée de prendre l'habit monastique, et Vassili choisit dans les métropolitains un certain Daniel, gras, vermeil, jeune ambitieux, expressions textuelles de la chronique russienne du temps, et rapportée littéralement par Karamzine lui-même, qui lui dit que le métropolitain de Jérusalem radotait, et qu'il fallait passer outre. Daniel prouva ensuite que le divorce de Vassili était louable, quoique contraire à la morale publique et religieuse, et qu'il devait se remarier, en dépit des canons de l'Eglise. Vassili épousa bientôt Hélène, fille de Basile Glinski et nièce du fameux Michel Glinski, toujours captif et qui ne fut mis en liberté qu'en 1527, comme nous l'avons dit plus haut. Les Moskovites rigides en furent scandalisés; mais le maître le voulait ainsi; son métropolitain avait parlé, et l'opinion devait se taire.

Parmi les courtisans du grand-duc et de la grande-duchesse on remarquait le beau prince Yvan-Fédorovitsch-Ovtschina-Télepnieff-Obolenskoi, et l'on disait en secret qu'il avait des relations intimes avec Hélène. Trois ans s'étaient écoulés depuis le dernier hymen de Vassili sans qu'Hélène lui donnat d'enfants, et déjà sa conscience lui reprochait le scandale d'un divorce inutile, lorsqu'Hélène devint enceinte et accoucha, en 1530, d'un fils. Le métropolitain Daniel, s'appuyant sur les prétendues prophéties, disait à quiconque voulait l'entendre, que le nouveauné serait un Titus doue d'un vaste génie. Le tzar Yvan IV le Féroce vint donner le démenti aux prédictions. Pendant trois ans le tzar et sa femme, le peuple, tous les fonctionnaires civils et ecclésiastiques avaient fatigué le Ciel de leurs prières pour obtenir ce beau présent! L'année suivante, Hélène eut un second fils appelé Youri ou Georges; mais le grand-duc ne jouit pas longtemps de son bonheur, il mourut à la fin de 1553, après avoir désigné pour successeur Yvan le futur Titus, qu'il plaça sous la tutelle de sa veuye Hélène, mais en le recommandant aux boïars et aux fonctionnaires ecclésiastiques, notamment au métropolitain Daniel et à Michel Glinski, oncle d'Hélène.

tion dans les affaires de la régence inspiraient des craintes sérieuses à plusieurs des boïars. Le jeune Télepniéff-Obolenskoï, qui était en rivalité avec les Glinski et qui leur disputait le pouvoir, jura de se défaire d'une famille qui lui portait ombrage. On forgea contre eux des accusations, car Michel Glinski ayait osé remontrec à sa nièce le scandale de sa conduite. Helène sacrifia sa famille entière à la politique de l'amant qui la dominait. Michel Glinski eut les yeux crevés, et mourut en prison dans les bras de sa fille (1533); ses frères furent emprisonnés aussi, ses neveux cherchèrent un asile en Litvanie et bientôt la proscription s'étendit à quiconque portait ombrage à Télepnieff.

Les relations extérieures continuèrent comme sous Vassili. Sigismond, qui réclamait les provinces envahies, fut obligé d'ouvrir une campagne. Une guerre qui dura trois ans en fut la suite (1534, 1555, 1556). La Litvanie demande au roi de lui donner pour chef Tarnowski. A la tête de ses vieilles troupes il entre à Wilna, et le grand-général de Litvanie se soumet à ses ordres. A l'approche de Tarnowski les Moskovites se retirent au fond de leur pays. Il reprend Homel, Starodub et fait un grand nombre de prisonniers. Le roi ne pouvant lui envoyer des renforts à cause des troubles suscités par la reine Bone, Turnowski borna lå son triomphe et Smolensk demeura au pouvoir des Moskovites. On fit une trève de cinq ans.

L'hospodar de Walaquie, g'étant remis de la perte qu'il avait essuyée à la bataille d'Obertyn. voulut encore tenter fortune. Il envahit la Pologne et la ravagea. Sigismond assembla la diète à Krakovie pour aviser aux moyens de réduire cet ennemi; mais la diète n'ent aucun résultat, son action fut paralysée par les intrigues de la reine Bone, de Kmita, palatin de Krakovie, et de Krzycki, primat du royaume.

Depuis la mort des deux grands chanceliers Szydlowiecki (1552) et Tomicki (1555), la reine acquérait tous les jours plus de crédit auprès d'un roi courbé par l'âge. Elle vendait les charges, remettait en vigueur des tailles ruigeuses pour le peuple et instituées par les ducs de Mazovie; chargée de l'éducation de son fils, Sigismond-Auguste, elle lui donna un Italien pour gouverneur et attirait le jeune homme sans expérience dans sa cour efféminée. De là des plaintes contre le roi, de là son discrédit dans L'influence de la famille Glinski, sa participa- l l'esprit des Polonais. Les bons règlements,

l'administration de la justice, le soin d'apprécier le mérite, sa bonté naturelle étaient autant de griefs contre lui, tant l'influence de la reine dans les affaires publiques avait aliéné les esprits. Au lieu de délibérer sur l'objet soumis à la diète, Bone, Kmita et Krzycki insistaient auprès de Sigismond pour qu'il conférat le sceau à Gamrat, évêque de Przenysl, homme habite dans les menées italiennes, sans mœurs, sans conscience, chargé d'embonpoint et fort mince d'intelligence ; avalant dans un seul repas douze gros chapons, buvant en proportion, et rivalisant dans la débauche avec les plus déhontés. Au moment où le maréchal ou président allait, au nom du roi, annoncer le choix du chancelier, Gamrat, sûr de son fait, se lève d'un air radieux pour entendre sa nomination. Le roi le fait rasseoir, et le maréchal déclare, de la part du monarque, que Jean Choinski, évêque de Plock, est promu à cette digaité. Ce prélat d'une habileté reconnue, capable de remplaçer le grand Tomiçki, réunit d'unanimes suffrages. Gamrat fut honni et hué par l'assemblée. La reine, piquée au vif, fut plusieurs jours sans voir le roi; et l'assemblée manqua son but par la faute du parti de la reine (1536-1557).

Sigismond n'ayant pas obtenu les impôts nécessaires pour solder l'armée, fit lever l'arrièreban, qu'on évaluait à cent cinquante mille hommes; ils se réunirent armés aux environs de Léopol, pour défendre la patrie (7 août 1557). Le roi avait le dessein d'attaquer l'ennemi, de conquérir la Walaquie et de la réunir pour jamais à la Pologne; mai ses intrigues de Bone, et les sourdes menées des ennemis extérieurs, amenèrent de nouvelles perturbations; les mésintelligences entre l'aristocratie et la petite noblesse éclatèrent avec furie : tous s'en prenaient au roi. On se plaignait des impôts que la noblesse avait soidisant à payer; on demandait qu'il fût défendu aux bourgeois et aux étrângers de tenir à ferme des domaines territoriaux; on voulait que la noblesse ne fût pas détenue dans les prisons des bourgeois. Et les nouvelles recrues se changèrent en une multitude de mécontents, de mutins, armés de plumes, de papiers, de livres, de lois et d'instruments de justice. Vainement le roi signala l'inconvenance de ces demandes intempestives; vainement Tarnowski défendit l'autorité du roi; la malveillance prévalut. Les Kmita, les Zborowski, les Odrowonz, les Taszycki et d'autres fonctionnaires fomentaient toujours les

troubles, et les ambitieux eurent le dessus.

Un jour (22 août) que le sénat délibérait en plein air entouré de la noblesse, la pluie survint et fit rentrer toute cette foule dans la ville. Depuis lors il y eutencore des délibérations, mais elles n'eurentaucun résultat; et au mois de septembre chacun retourna dans ses foyers; ce formidable arrière-ban (pospolité ruszenié) fondit comme la neige aux rayons du soleil; aussi on ne l'appela ni une confédération, ni rokosz, on l'appela plaisamment la guerre aux poulets (woyna kokosza), car, après avoir dévoré tout ce qui se présentait, l'arrière-ban fit main-basse sur les poulets et les œufs: Léopol et ses environs furent témoins d'un massacre de poulets.

L'hospodar de Walaquie, encouragé par la dispersion du camp de Léopol, envahit la Podolie (1558) et délit à Sereth un petit corps d'armée polonais. Sigismond s'adressa aux Turks; ceux-ci déposèrent Pierre, et nommèrent Alexandre; et les Turks exercèrent alors une influence plus directe sur la Moldavie. De son côté l'Autriche attirait dans ses filets la cour de Krakovie, et Sigismond-Auguste épousa en 1543 Elisabeth, fille de Ferdinand ler. En 1544 le roi remit à son fils le gouvernement de la Litvanie, et en 1548 celui de la Prusse; enfin les amertumes et les ennuis qui empoisonnèrent les dernières années de son règne causèrent sa mort. Sigismond 1er le Vieux. àgé de quatre-vingt-deux ans, mourut à Krakovie le 1er avril 1548, après avoir régné quarante-deux

Juste, sage et majestueux, Sigismond avait un visage d'un aspect imposant, et sa force physique était si extraordinaire, qu'il rompait des cordes et brisait les fers d'un cheval. Sa taille était de six pieds quatre pouces. Lent à entreprendre la guerre, mais hardi et intrépide dans le danger, il ne put profiter de ses victoires, ayant toujours à lutter contre les écueils que lui offrait la forme du gouvernement. La vénalité qu'avait introduite l'infâme Bone lui avait aliéné les esprits; mais à peine ent-il fermé les yeux, qu'on ne s'entretenait que de ses vertus, du bonheur et de la gloire que son règne avait donnés à la Pologne. Le deuil qui suivit sa mort dura un an, la musique se tut, les bals furent suspendus, la tristesse remplaça la gaieté ordinaire des Polonais.

Sigismond fut tour à tour ou craint ou estimé de toute l'Europe. Les papes Jules II, Clément VII, Paul III et Léon X lui donnèrent des marques de considération. Sélim le respecta, Soliman le craignit, et après la mort de Maximilien ler, Charles Quint et François ler lui demandèrent ses suffrages pour leur élection à l'empire. Sigismond donna sa voix à Charles-Quint, comme à sen cousin, car Louis, roi de Hongrie, neveu de Sigismond, avait épousé la sœur de Charles-Quint, Le règne de Sigismond fut un des plus remarquables; des grands guerriers, des savants, des législateurs entouraient le trône. Cette époque fut le siècle d'or de la littérature polonaise. Kopernik était contemporain de Sigismond!

Partisan de la tranquillité et de la concorde, Sigismond en offrait le modèle à ses concitoyens. Les générations futures se formaient sous lui pour le service de la patrie; tous les ordres se ressentaient de l'aisance. Mais la noblesse dominait sur les autres, confondant son intérêt avec celui de la république. Cette noblesse, qui prêchait l'égalité fraternelle, regardait comme audessous d'elle les bourgeois et les paysans. Elle seule voulait être libre, parce qu'elle était appelée à la défense de la patrie; les autres états n'étant obligés de s'enrôler que dans des cas urgents. Elle commença déjà sous Sigismond à se diviser en haute et petite noblesse. Les riches affectèrent de se distinguer de la petite noblesse. tantôt par les titres de prince ou comte du Saint-Empire romain; tantôt par des majorats, auxquels Sigismond s'opposa tant qu'il put. L'exemple de la Litvanie, qui avait des princes on ducs. porta les nobles de la couronne à se revêtir de ce titre. Tarnowski, Gorka, Ostrorog obtinrent les titres de comte de l'Empire romain héréditaires, titres entièrement étrangers à la Pologne. Odrowonz, qui avait pour épouse la duchesse de Mazovie, prit le titre de duc. Les Radziwill se revêtirent, en 1518, du titre de prince du Saint-Empire romain.

Indépendamment de cela, les grands avaient des moyens de se mettre au-dessus de la petite noblesse. Récompensés par des starosties, comblés de biens et de richesses, ils percevaient des revenus énormes, et ils exerçaient les hauts emplois de maréchalats, les sénatorats. L'aristocratie cherchait encore à se distinguer des gentilshommes par son crédit et par son concours aux diètes, où elle n'agissait que dans son intérêt. La chambre des nonces avait la prépondérance; le silence de la chambre était une approbation, et le bruit une opposition. Les grands fomentaient tant de discordes, que le roi, pour leur arracher une décision, était obligé de recourir aux largesses ou à la menace.

Voilà les difficultés contre lesquelles Sigismond avait à lutter, et les fréquentes diètes tenues depuis 1507 jusqu'en 1521 prouvent combien l'ordre de la noblesse était jaloux de ses intérêts; combien le roi était obligé de combattre pour y maintenir l'union; combien il avait à cœur de faire régner dans le pays l'ordre et la prospérité; combien il songeait à relever la condition des agriculteurs : cette sofficitude de Sigismond augmenta le nombre des constitutions, et son règne en offre autant à lui seul que tous ceux de ses prédécesseurs.

Pour donner à la justice un caractère d'uniformité, Sigismond voulut qu'un même code fût obligatoire pour la Pologne et pour la Litvanie; il assimila le statut de la Litvanie à celui de la Pologne. Ainsi la Litvanie devenuit tous les jours plus puissante, en s'amalgamant avec sa sœur la Pologne.

Sous le règne de Sigismond les villes retrouvèrent leurs anciennes prospérités; les bâtiments publics devinrent magnifiques, on les construisait dans le goût italien, et la terre classique des beaux-arts prêta ses artistes à notre patrie. Les places de guerre devinrent plus régulières et plus fortes; les colléges plus célèbres et plus fréquentés; les châteaux des particuliers plus commodes, les campagnes plus cultivées. C'était avec une profonde conviction que Paul Jovius écrivait cette remarquable observation: « Si Charles-Quint, François Ier et Sigismond Ier n'avaient régné dans le même temps, chacun d'eux aurait mérité de régner sur les Etats des autres, et d'avoir à lui seul

· l'empire du monde entier. ·



## MARIE LESZCZYNSKA.

### PRINCESSE DE POLOGNE, REINE DE FRANCE.

Une proscrite polonaise devint reine de France: c'était Marie - Charlotte - Sophie - Félicité Lesz-czynska (prononcez Lechtchignska), fille de Stanislas Ier, roi de Pologne, née à Posen, capitale de la Grande-Pologne, le 23 juin 1703, au milieu des troubles qui agitaient alors sa patrie, vers le temps de la déposition d'Auguste, et de la première élection de Stanislas.

Jusqu'à l'âge de douze ans, elle ne connut que les périls et les alarmes. Les premiers sons qui frappèrent ses oreilles furent ceux des instruments de guerre, et les premiers objets qui s'offrirent à sa vue furent des camps et des armées.

Cette princesse n'était âgée que d'un an lorsqu'elle courut le plus grand danger. Le roi son père, jugeant que l'arméepolonaise, qu'il commandait lui-même dans Warsovie, n'était pas en état de résister aux forces supérieures des Saxons qui s'avançaient à grandes journées, quitta sa capitale pour aller joindre l'armée victorieuse du roi de Suède. Stanislas conduisait avec lui sa famille. A une demi-journée de Warsovie, dans un endroit où ses troupes faisaient halte, il apprend que l'armée saxonne n'est plus qu'à quelques lieues de distance. Sur-le-champ il fait sonner la marche; l'ordre est exécuté avec tant de précipitation que les officiers de sa maison oublient de remettre la princesse Marie dans sa voiture. La gouvernante croit qu'elle est auprès de sa nourrice, et celle-ci compte sur la gouvernante. L'armée s'avançait; déjà l'on avait fait une lieue que l'on reconnaissait seulement que la princesse manquait. Un détachement de cayalerie se reporte sur les lieux. On demande à l'aubergiste qui a reçu le roi, ce qu'est devenue la princesse sa fille. Cet homme répond qu'il l'ignore; qu'on ne la lui a pas donnée en garde. C'est en vain qu'on lui fait les menaces les plus capables de l'effrayer, il se récrie qu'on cherche à le perdre : il persiste à protester de son innocence. Après d'inutiles recherches dans la maison, on parlait d'y mettre le feu, lorsque quelques soldats, visitant les bâtiments de la basse-cour, trouvent la petite Marie dans son berceau, tranquille au milieu des alarmes et souriant à ceux qui la cherchent. Etrange exemple des vicissitudes humaines! celle à laquelle était réservé de s'asseoir sur le trône de France se trouvait alors délaissée dans une auge d'écurie, exposée au double péril de tomber au pouvoir de l'ennemi, et de périr dans les flammes, victime du zèle qui voulait la sauver.

Trois ans après cette aventure, ce précieux enfant courut un autre danger à peu près du même genre. Tandis que le roi était auprès de Charles XII, le Tzar, entré en Pologne à la tête de 60,000 hommes, envoya un détachement de troupes légères pour tenter l'enlèvement de la famille de Stanislas, qui habitait alors le château de Posen, hors d'état de défense et fort mal gardé. A l'arrivée inattendue de l'ennemi, le trouble s'empare de tous les esprits, chacun cherche son salut dans la fuite. Déjà le château est investi, et la famille de Stanislas s'y trouve enfermée avec quelques domestiques. Pendant que les Moskovites en abattent les portes, on descend la princesse dans des jardins, on la conduit, par des issues dérobées, jusqu'à un hameau du voisinage, où elle est confiée aux soins d'une paysanne qui, jusqu'à ce que l'ennemi se soit retiré, tient son précieux dépôt caché dans un pétrin. La reine se rappela toute sa vie cette alerte et ses circonstances : la peur qu'elle avait de tomber au pouvoir de ceux qui la cherchaient. et l'extrême attention avec laquelle elle étouffait jusqu'aux moindres mouvements naturels qui auraient pu déceler sa présence.

Après la défaite de Charles XII à Poltava, en 1709, la princesse fut conduite, du palatinat de Poznanie, sur les confins de la Pologne vers la mer Baltique, et ensuite à Stetin, capitale de la Poméranie citérieure, où le roi son père s'était établi depuis le séjour du roi de Suède à Bender. De la Poméranie, le vent de l'adversité la poussa successivement en Suède, de Suède à Deux-Ponts, et de Deux-Ponts en France, où elle entra en 1720.

Stanislas donna pour gouvernante à sa fille une dame d'un vrai mérite; elle s'appelait Moszynska. Il lui traça le plan qu'elle devait suivre et le rédigea de sa main. Cette pièce, composée d'abord en polonais, fut depuis, à la prière du dauphin, père de Louis XVI, traduite en français par son auguste auteur, qui n'y fit que quelques légers changements analogues aux vues de son petit-fils...

La jeune Marie profita si bien de ces leçons et des exemples de Moszynska, qu'à l'âge de huit ans elle faisait les déliges de sa famille, et jonissait dans la Poméranie de la réputation d'un enfant de la plus haute espérance; elle annonçait non pas seulement de l'esprit et de la vivacité, mais un bon sens exquis et un jugement solide : l'on disait d'elle, qu'un faux raisonnement la choquait comme un faux ton choque un musicien.

Le roi lui-même, après deux ans de la vie la plus orageuse, respirant enfin dans le palais de Deux-Ponts, s'appliqua de son côté à perfectionner une éducation si heureusement commencée et qu'il n'avait jamais perdue de vue.

La princesse entrait afors dans sa douzième année, et chaque jour fournissait au roi quelque occasion nouvelle d'apprécier tantôt le bon cœur, -tantôt le bon esprit de sa fille. La reine de Pologne marquait dans une circonstance quelque retour de sensibilité sur les malheurs de sa maison, ayant peine à déférer au sentiment du roi son époux, qui soutenait que la perte d'une couronne ne devait pas même effleurer son cœur. La jeune Marie fut choisie pour arbitre du différend. L'office de juge entre un père et une mère, en pareille matière, était assez délicat pour une enfant de douze ans. Voici comment elle s'en tira : Je pense, dit-elle, que maman a raison pour le motif, et que vous, papa, vous n'avez pas tort pour le fond : maman regrette votre couronne, parce qu'elle vous aime, et vous, vous ne la regrettez pas, parce que vous êtes homme! - Et toi ma petite Marie, s'écria le roi, en embrassant tendrement sa fille, tu juges aussi comme un homme.

Il y avait déjà plusieurs années que la fille de Stanislas remplaçait dans le cœur d'un père vertueux tout ce qu'il avait perdu par le sort des armes, et ce prince sans ambition se serait estimé le plus heureux des hommes, si l'acharnement de ses ennemis et de nouvelles disgrâces ne fussent venus l'assièger dans sa retraite. A peine sorti de la Pologne, il avait pensé perdre la vie à Breslaw, sous le rasoir d'un barbier aposté pour l'égorger. An mois d'août 1716, il courat un autre danger à peu près du même genre dont la princesse sa fille sut témoin et qu'elle partagea avec lui. En 1718, il supplia le régent de lui accorder un asile en France, et Stanislas, sur l'invitation du régent, se détermina à venir habiter la petite ville de Weissembourg. La princesse de Pologne était alors dans sa dix-septième année, possédant les talents qui conviennent à son sexe, et sachant parler six langues, le polonais, le français, l'italien, l'allemand, le suédois et le latin.

Quoique la princesse fût à peine connue dans la petite ville qu'elle habitait, on savait dans toute l'Europe qu'elle était élevée par les soins d'un grand maître; et le public, sans connaître ce qu'elle était, devinait ce qu'elle pouvait être. Mais la profonde retraite dans laquelle elle vivait n'avait pu dérober le secret de son mérite à ceux qui avaient un grand intérêt de s'en assurer; et c'est dans le temps qu'elle était comme ensevelie dans le château de Weissembourg que plusieurs princes, dont deux souverains en Allemagne, la recherchèrent en même temps en mariage.

Cependant aucun de ces partis, dont le moins avantageux eut pu passer pour une fortune dans l'état actuel des affaires de sa maison, ne tenta l'ambition de la princesse de Pologne. En vain la reine sa mère l'engagea de se déterminer ; Que prétendez-vous donc, ma fille? lui dit-elle avec l'émotion du zèle impatient de servir. Hatez-vous de saisir l'occasion : je doute qu'elle ait jamais pour vous un second moment aussi brillant que celui-ci.—Eh quoi, maman, répondit la princesse, c'est en m'éloignant de vous que vous croiriez me rendre heureuse! Ne craignez pas, je vous prie, mes regrets pour l'avenir. Il me sera toujours bien plus doux de partager vos disgraces que de jouir toin de vous d'un bonheur qui ne serait pas le volre.

C'était la première l'ois que la reine avait eu à pardonner à la jeune princesse quelque opposition à ses désirs.

A quelque temps de là, la jeune Marie se promenait seule dans le jardin du château, lorsqu'une voix plaintive l'appelle à travers une palissade; elle s'approche et voit le visage pâle et décharne d'une pauvre femme couverte de haillons, qui la supplie, au nom de Dieu, de soulager sa misère. Touchée de son état, elle lui donne une pièce d'or. La pauvre femme, en la recevant, s'écrie dans la joie qui la transporte : Ah! ma bonne princesse, Dieu vous benira : qui, vous serez reme de France. Ce propos, dicté par l'enthousiasme de la reconnaissance, choquait alors bien etrangement les vraisemblances, et il ne fallait rien moins que l'ignorante simplicité de celle qui l'avançait pour le rendre excusable dans sa bouche. Louis XV, à la vérité, n'était pas encore

marié, mais son mariage était conclu. Il y avait plus: une infante d'Espagne, qu'il devait épouser, était déjù dans le royaume pour en apprendre la langue et les usages. Or, quelle apparence que l'on en fût yenu à renoncer à des avances si solemelles? quelle apparence que le conseil du jeune monarque l'eût exposé à une rupture avec l'Espagne, en l'engageant à renvoyer à Madrid la princesse sa cousine, pour lui préférer la fille d'un roi détrôné? Et cependant tout cela arriva; et la prédiction, en apparence si ridicule, de la pauvre femme de Weissembourg, se vérifia six mois après qu'elle eut été faite.

Cétait au milieu de circonstances pénibles pour Stanislas, c'était au moment où il faisait des propositions d'arrangement à son rival, qu'il recut à ca cour le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg, qui lui demande une audience sewête, et lui dit: Sire, je viens vous prier de consentir à ce que la princesse votre fille devienne rein de France. Le roi de Pologne, qui connaismit beaucoup le cardinal, croit d'abord qu'il se permet une plaisanterie, et il y répond par une autro; mais comme le prélat insiste sur le ton sérieux: Eh quoi! monsieur le cardinal, reprend le prince, yous ignorez donc combien j'abhorre les sintrigues? Que voulez-vous faire de l'infante qui est en France? Comment vous arrangez-vous avec l'Espagne? ou si vous entendez que les \* noces de ma fille soient célébrées par des baa tailles?

Le cardinal répond qu'il ne s'agit nullement d'intrignes; qu'on a tout prévu, tout aplani; que l'affaire a été mûrement examinée dans le conseil de Versailles, et qu'on n'attend pour la consommer que son consentement et celui de la princesse sa fille. Pour confirmer ce qu'il annonce, il présente au roi une lettre du duc de Bourbon, premier ministre de Louis XV. Stanislas, en ce moment, serait tenté de se croire dans l'illusion d'un songe. Cependant le négociateur est présenté à la jeune princesse, qui répond à sa demande: Je suis pénétrée de reconnaissance, monsieur le cardinal, pour l'honneur que me fait le roi de France; mais pour le surplus, voici le roi et la reine; ma volonté est entre leurs mains.

Stanislas avait déjà donné son consentement, et la reine son épouse, en donnant le sien, ne dissimula pas sa joie.

Ce fut au mois d'avril 1725, après que le mariage du roi de France avec la princesse de Pologne eut été négocié secrètement, que l'infante fut reconduite en Espagne sous escorte honorable, et comblée de riches présents pour elle et pour sa suite. On amusa aisément son enfance, sous le prétexte d'aller faire une visite au roi; son père. Ce prince avait été prévenu sur le retour de sa fille; et la raison qu'on lui apportait d'une disposition si peu attendue, était que l'infante n'était pas encore nubile, et que, les Français murmuraient dans l'impatience de voir naître un nouvel appui du trône. La reine d'Espagne ent voulu porter le roi son époux à tirer vengeance du procédé de la France, qu'elle jugeait outrageant, quoiqu'il ne dut paraître que mortifiant. Il y eut même, pendant quelque temps, apparence de rupture entre les deux cours, par le rappel des ambassadeurs. Mais Philippe V était Français et oncle de Louis XV: il agréa comme excuses les raisons que faisait valoir le conseil de Versailles, et la bonne intelligence se rétablit.

Peu de temps après le retour de l'infante en Espagne, Louis XV envoya au roi Stanislas une ambassade solennelle, à la tête de laquelle était le duc d'Antin, pour lui faire publiquement la demande de la princesse sa fille.

Ge fut au mois d'août 1725 que le duc d'Orléans, fils du régent, se rendit à Strasbourg, où Stanislas avait transféré sa cour. Le prince ambassadeur était accompagné de la maison destinée à la nouvelle reine. Il en fit la présentation d'usage à la princesse, qu'il épousa au nom de Louis XV le 14 du mois.

Lorsque tout sut prêt pour le départ de la princesse, elle entra dans le cabinet du roi où se trouvait la reine sa mère et son aïeule. Elle se jeta à leurs genoux, fondant en larmes, et leur demanda leur bénédiction. Stanislas lui donna la sienne, avec cet édisant appareil qui semble nous reporter aux siècles religieux des patriarches. Tenant les mains levées au-dessus de la tête de la princesse qui était restée à genoux, il récita la prière suivante:

- Que Jésus, Marie et Joseph veillent toujours.

  à la conservation de ma chère fille, au nom de

  Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
- Qu'elle ait part à la bénédiction que le saint patriarche Jacob donna à son fils Joseph, lorsqu'il apprit qu'il était encore en vie, et qu'il gouvernait en Égypte. Qu'elle ait part à la bénédiction que le saint homme Tobie donna à
- son fils, lorsqu'il l'envoya dans un pays étranger. Qu'elle ait part à la bénédiction que Jé-

sus-Christ donna à sa sainte Mère et à ses dis-

 ciples, lorsqu'il leur dit : Que la paix soit avec vous. .

Le moment où il fallut se séparer ne fut pas le moins touchant de cette scène attendrissante entre la princesse et sa famille. Les personnes chargées de diriger le voyage de la princesse furent obligées de l'arracher à ces tendres empressements de sa famille et d'un peuple immense, rassemblé pour offrir un dernier hommage à la vertu d'une princesse toujours si intéressante. On lui fit prendre la route de Fontainebleau, où la cour l'attendait. Partout où elle passa elle trouvait trop de magnificence dans les réceptions qu'on lui faisait : « A Dieu ne plaise, · disait-elle, que mon arrivée soit une charge » pour un royaume où je ne dois exister que pour faire du bien! . - Si nous en croyons les mémoires du temps, jamais princesse destinée à monter sur le trône de France n'avait été accueillie, à son entrée dans le royaume, par des marques de joie si éclatantes.

Louis XV, informé que la reine approchait, alla au-devant d'elle avec toute la cour, jusqu'à une lieue au delà de Moret, où il la rencontra. Le maréchal de Villars, présent à cette première entrevue, écrivait alors : « Le roi l'attendait avec im-» patience et en a paru très-content. J'ai trouvé sa personne fort aimable; elle a d'ailleurs la vertu, l'esprit et la raison qu'on peut désirer dans la ›femme d'un roi qui a quinze ans et demi. ›

La princesse s'arrêta à Moret et y coucha ; le iour suivant elle arriva à Fontainebleau, où ses noces furent célébrées. Le lendemain, la cérémonie de son couronnement se fit avec la plus grande pompe : lorsque le roi lui offrit les présents d'usage en pareille occasion : « Je les reçois volontiers, Monsieur, lui dit-elle; mais, comblée du don que vous me faites de votre cœur, je vous prie d'agréer que je fasse part de ceux-ci aux témoins de mon bonheur ; et elle en sit la distribution à toute la cour, avec cet air satisfait qui double le prix de ce qu'on donne. Les fêtes qu'occasionna ce mariage rappelaient, à plusieurs seigneurs de la cour, celles qu'avait données Louis XIV lorsqu'il avait marié le duc de Bourgogne, père du roi, et la comparaison était à l'avantage de celles du jour.

Les premières qualités que les Français reconnurent dans leur jeune reine furent la douceur de son caractère et la bonté de son cœur. A peine se fut-elle montrée à la France, qu'elle fut sur-

nommée la Bonne Reine. Jamais princesse ne jouit de plus d'estime sur le trône et ne sut mieux se concilier l'affection de sa cour et le respect de ses sujets. Quoiqu'elle n'aimat pas à représenter, le goût du roi pour la chasse et les petits voyages la mettait souvent dans la nécessité de le faire. Elle tenait alors sa cour ; elle recevait les ambassadeurs, les grands du royaume et les étrangers avec un ton d'aisance et un air de satifaction qui eussent fait croire qu'elle était flattée d'un cérémonial auquel elle ne se prétait que par devoir, pour conserver la décence à la

cour et faire plaisir au roi.

Parmi les personnes qui pouvaient s'applaudir des relations que les emplois ou la naissance leur donnaient avec la reine, les princes et princesses du sang avaient surtout à se louer des égards et des bontés qu'elle leur marquait. Elle leur avait voué à tous un véritable attachement; elle fut toujours reconnaissante envers le duc de Bourbon, qui avait le plus contribué à son mariage. Elle respectait dans le duc d'Orléans, fils du régent, la vertu embellie par le savoir. Elle avait beaucoup d'amitié pour la feue princesse de Condé, pour la comtesse de Toulouse, pour le duc et la duchesse de Penthièvre. Les savants et les hommes de lettres étaient aussi honorés de sa protection et de son estime. Pendant les heures qu'elle employait au travail des mains, elle en admettait dans sa société particulière; elle s'entretenait alors avec eux sur le ton de la bonté; elle les étonnait autant par la solidité de ses connaissances que par la finesse de ses reparties. Le président Hénault lui ayant un jour montré une pièce de vers que Fontenelle, alors agé de quatrevingt-douze ans, venait de faire sur le respect que l'on avait à Sparte pour les vieillards : Il me semble, dit la reine, après avoir lu les vers, que le vieillard auteur de cette pièce devrait retrouver Sparte partout. Le président, ayant rendu à Fontenelle le propos flatteur de la princesse, celui-ci fit sur-le-champ ce quatrain:

> Je ne me flatte point du tout De retrouver Sparte partout, Mais vous, ô modèle des reines, Vous trouveriez partout Athènes.

Un autre jour, la reine étant entrée chez une de ses dames du palais, la trouva occupée à écrire au même président Hénault. C'était dans le temps qu'il venait de publier son Abrègé historique. La princesse voulut que la dame achevat sa lettre;

et, prenant ensuite la plume, elle y mit en apostille : Je pense que M. Hénault, qui parle trèspeu pour dire beaucoup, ne doit guère aimer le langage des femmes qui parlent beaucoup pour dire très-peu; et au lieu de son nom, elle souscrivit : Devinez qui.... Le président, en répondant à la dame qui lui écrivait, paya l'apostille anonyme de ces vers ingénieux :

Ces mots tracés par une main divine, Ne peuvent me causer que trouble et qu'embarras. C'est trop oser, si mon cœur la devine; C'est être ingrat, s'il ne devine pas.

La reine marquait la plus grande considération au maréchal de Saxe, qui, de son côté, lui faisait fort régulièrement sa cour lorsqu'il était à Vermilles. Elle eut désiré que ce digne émule de Turenne l'eût imité jusque dans son retour à la religion de ses pères. Un jour que ce général prenait congé d'elle pour aller commander nos armées, elle lui dit, en lui souhaitant d'heureux succès, qu'elle prierait Dieu et qu'elle le ferait prier pour lui. Ce que je demanderais au Ciel, répondit le maréchal, ce serait de mourir, comme M. de Turenne, sur le champ de bataille. — De quelque manière que meure le maréchal de Saxe, reprit la reine, il ne peut que mourir couvert de gloire; mais ce qui comblerait mes vœux, ce serait qu'au bout de sa longue et glorieuse carrière, il fût, comme Turenne, enterre à Saint - Denis. Quand la reine apprit sa mort, elle s'écria : « Qu'il est triste de ne pouvoir dire un De profundis pour un homme qui nous a fait chanter tant de To Deum! >

Elle marqua, dès son arrivée en France, une estime pour la vérité et un mépris pour la flatterie qui ne se démentirent jamais. Les personnes qui l'approchaient n'avaient pas seulement la liberté de lui dire la vérité, elles en avaient l'ordre. On pouvait lui dire, sans détour : « Votre majesté s'est trompée; on lui a fait faire une injustice.

Une des qualités de la reine, et que le cardinal de Fleury ne voulait point apprécier, c'était son extrême modération. Le jeune prince, qui l'aimait uniquement, avait assez de confiance en sa discrétion pour tenir ses conseils dans son appartement et en sa présence. Lorsque le duc de Bourbon la pressait de prendre part aux affaires, constante dans ses principes qui excluaient toute ambition, elle lui disait : Je me souviens d'avoir oui dire à mon père que le Français accorde tout

aux femmes, excepte le droit d'en être gouverne, et je vous avoue que je ne craindrais rien tant que de partager le sort de ces reines ambitieuses qui ont fait leur malheur et celui des peuples, en portant au sein des empires les agitations de leur cœur.

La discrétion de cette princesse était si grande, qu'après la mort du roi Auguste, le primat de Pologne informa Louis XV qu'il prévoyait que les suffrages de ses compatriotes se réuniraient pour porter de nouveau le roi Stanislas sur le trône, pourvu que ce prince se montrât incessamment en Pologne. La reine en fut instruite, et vit ensuite qu'on usait de lenteurs, et qu'on laissait ignorer au roi son père ce qu'il lui était si important de connaître. Elle le vit, elle en souffrit. Quelqu'un, lorsque l'affaire fut publique, lui disait que, sans rien faire connaître au roi Stanislas, elle eût pu au moins soussier un mot au maréchal de Villars qui, sans la compromettre, aurait parlé dans le conseil de manière à faire avancer le cardinal de Fleury. « Cela est vrai, répondit-elle. Mais le roi, en me confiant son secret, n'avait

» pas excepté le maréchal de Villars. »

Quoique dans l'âge encore qui rend plus excusables les dépenses de fantaisie d'un sexe auquel on les pardonne assez volontiers, elle ne paraissait occupée que des besoins du peuple, et eut souvent l'occasion d'entendre les reproches de cupidité des courtisans à qui il faisait tenir ces paroles : Les trésors de l'Etat ne sont pas nos trésors, il ne nous est pas permis de divertir en largesses arbitraires des sommes exigées par deniers du pauvre et de l'artisan. Le ministre ordinaire de ses aumônes secrètes était l'abbé Fronczynski. Elle engageait le roi Stanislas à partager le poids de ses engagements de charité. Elle lui disait dans une lettre : « Je voulais écrire : à Alliot; mais je pense qu'il n'y a pas d'indiscrétion à vous prier de me faire une avance. Je vous dirai, cher papa, que nous sommes ici dans une misère extrême. Plusieurs de nos provinces sont. sà ce qu'on dit, dans un état de détresse déplorable dont nous nous ressentons ici. Nos plus grandes aumônes ne remédient qu'à de bien petits maux. Mon fils, qui voit tout en grand et qui sent tout vivement, appelle cela jeter un verre d'eau sur une prairié brûlante.

 J'ai demandé à Alliot à quoi vous vous amusiez pendant les longues soirées de l'hiver. Il m'a répondu que l'hiver comme l'été, vous ne saviez jouer qu'à faire des heureux. C'est un bien beau jeu que celui-là, cher papa. Que ne suis-je auprès

de vous pour faire votre partie! mais je ne pourarais pas jouer aussi gros jeu que vous.

La France, que les étrangers respectment, respirait en paix et réparait ses pertes passées; son crédit se rétablissait; le roi et la reine, qui était devenue mère de dix enfants, deux princes et huit princesses, jouissaient d'un contentement qui édifia la France pondant douze ans : mais d'affligeants retours allaient succéder à ce bonheur des deux époux. La vertueuse mère de Stanislas semblait en avoir entrevu les premières ombres, à en juger par ce qu'elle dit à sa petitefille, qui lui faisait ses adieux pour se rendre à la cour de France; et au moment où la reine s'ouvrait à elle sur la crainte qu'elle avait que la prospérité ne vint à l'amollir : « Rassurez-vous, ma • fille, lui dit madame Leszczynska, Dieu ne manquera pas d'y pourvoir par les croix qu'il vous · destine. · La reine avait atteint sa trente-quatrième année, et elle n'avait encore moissonné que des roses.

Il y avait déjà quelque temps que Louis XV était occupé de la duchesse de Châteauroux, lorsqu'il tomba malade à Metz.: le danger qui le menaçait lui fit prendre la résolution de faire signifier à la duchesse de quitter Metz sous deux heures. On vitalors un contraste bien frappant. La reine, qui, à la première nouvelle du danger du roi, était partie pour Metz, se croisa sur la route avec la dame exilée. Un peuple immense bordait les chemins et la comblait de ses bénédictions. De l'autre côté, la dame de Châteauroux, après avoir essuyé dans Meuz les mépris et les reproches d'un peuple qui ne lui pardonnait pas d'avoir essayé de l'asservir à des hommages illégitimes, se voyait à chaque instant exposée à périr dans les campagnes, victime de la fureur de ces mêmes villageois qui venaient de prodiguer à la reine tant de marques expressives de leur affection : on l'accablait d'injures atroces et de menaces effrayantes, dit un écrivain du temps : les paysans dans les campagnes la poursuivirent aussi loin an'ils pouvaient, et se transmettaient, de village en village, l'emploide la maudire et de l'outrager. Ce fut comme par miracle qu'elle évita cent fois d'être mise en pièces. Il lui fallait prendre des précautions infinies. Elle était obligée de s'arrêter à nlus d'une demi-lieue de distance des endroits où elle devait prendre des relais. De là, elle détachait quelqu'un de sa suite pour aller prendre des chevaux et reconnaître les chemins détournés qui pouvaient la dérober à la rage des villageois.

La reine était à leurs youx comme l'ange tutélaire de la France.

Lorsque la reine arriva à Metz, le roi se tronvait mieux; il s'expliqua, en la voyant, par une exclamation qui marquait la plus grande joie. Les soinz empressés de son épouse, la douceur de sa conversation, le charme touchant de sa vertu parlèrent à son cœur. Il se reprocha bautement des torts qu'elle semblait ignorer; il la conjura de lui pardonner des chagrins dont elle ne se plaignait pas; il l'assura qu'elle n'en essuierait plus de semblables. Le moment où l'on apprit à Paris que Louis XV, vainqueur de ses ennemis, l'était aussi d'une passion qui obscurcissait sa gloire, fut celui où le peuple se précipita en foule dans l'église de Sainte-Geneviève, et lui décerna, au pied des autels, le surnom de Bien aimé. Ce retour fut de courte de durée, et de nouvelles épreuves recommencèrent pour la reine : elles étaient interrompues de temps en temps par quelque catastrophe, la mort du dauphin, ou quelque forte indisposition: c'est alors que le roi rentrait en lui-même, et que la reine venait lui prodiguer les trésors de son caractère noble et généreux. - On raconte que lors de l'assassinat du roi par Damiens, la première femme de chambre de la reine était venue lui annoncer que le roi qui partait pour Trianon, était de retour et blessé; la reine, se figurant que le roi a fait une chute, demande successivement à sa femme de chambre si cette chute est dangereuse, s'il y a fracture, s'il est blessé à la tête? Celleci, pour disposer sa maîtresse à recevoir la cruelle nouvelle qu'elle n'ese lui apprendre, répond assirmativement à tout, en sorte que la princesse court chez le roi, frappée de l'idée d'un grand accident, mais tout différent du véritable; oe qui, dans un sujet si accablant, occasionna un quiproquo assez risible. Comme la reine traversait en hâte les appartements, elle rencontre sur son passage un officier des gardes du corps, auquel elle demande de quoi il s'agit, et qui lui répond en courant : On le tient, Madame, on le tient; il ne saurait échapper. Il voulait parler de l'assassin. La reine entendit que c'était le roi, et imagina que le coup qu'il s'était donné dans sa chute avait été si violent qu'il en avait la tête dérangée et voulait s'enfuir. Pleine de cette idée, elle entre chez le roi qui, en la veyant, lui tend les bras et s'écrie : « Ah! Madame, je suis poignardé! - Allons, allons, Monsieur, lui répond la princesse, tranquillisen-yous, et n'allez point \*Nous mettre de pareilles chiméres en tête. —
Bhquei !-maman, reprend le dauphin qui fondait
sen larmes au chevet du voi, vous appelez cela des
schimeres i it n'est que trop vrai que le roi vient
•de recevoir un coup de poignard sous mes yeux.

Pendant les maladies de ses enfants, comme dans leurs peines et leurs chagrins, la reine se trouvait auprès d'eux pour les consoler et les soulager. Si la maladie était grave, elle redoublait de soins et d'assiduités. C'est avec le plus tendre zèle qu'on la vit suivre, dans leurs dernières maladies, madame Henriette, sa fille aînée la duchesse de Parme et le dauphin. La première de ces princesses expira entre ses bras, dans le moment même qu'elle lui présentait un bouillon. On sait tout ce que lui coûta de peines et d'alarmes la longue maladie du dauphin. Ce prince, moins affligé au lit de la mort de sa propre situation que de la douleur profonde qu'elle causait à la reine, lui disait avec sa fermeté ordinaire : Eh quoi! maman, vous ne doutez point que le royaume du ciel ne vaille mieux que celui d'ici-bas, Nje vous vois toujours dans la tristesse et les larmes depuis qu'il y a apparence que je quitterai bientot la terro. - Hélas! mon fils, lui répondait la reine, je ne sais si je pleure de douleur de votre etat, ou de joie de votre résignation à le soutenir. - A la bonne heure, reprit le malade, que ce soit de joie, car c'en est une véritable pour moi de ne paint vivillir en ce monde.

La dauphine, qui, depuis la mort du dauphin, traînait une vie languissante, sentant sa fin prochaine, dit un jour à la reine : « Tout m'avertit, Madame, et je sens que je touche à ma dernière heure. Prête à vous quitter pour aller paraître devant Dieu, je vous recommande mes enfants. » Cette princesse était fille d'Auguste de Saxe. Tendrement aimée au sein de sa nombreuse famille, Marie Leszczynska en était l'âme et le centre commun de toutes ses relations : cette famille qu'elle aimait tant, elle la vit s'éclaireir encore : la jeune princesse Marie mourut à l'âge de cinq ans; madame Félicité mourut à Fontevrault en 1744; madame Henriette mourut à Versailles en 1752, âgée de vingt-quatre ans.

Lo zèle le plus charitable était ce qui recommandait le plus puissamment près d'elle. Elle honorait de son estime et d'une confiance particulière plusieurs sœurs d'hôpital, avec lesquelles elle entretenait des correspondances suivies : elle venait elle-même les visiter dans leur hôpital, qu'elle parcourait ensuite pour donner des

consolations aux malades; quelquefois on essayait de lui dérober le spectacle des malades agonisants; mais l'œil de la charité pénétrant co qu'on ent voulu fai cacher, elle ne manquait pas d'onvrir les lits qu'elle voyait fermés, et elle adressait aux pauvres moribonds qu'elle y trouvait, une courte exhortation analogue à leur état. Un jour qu'elle visitait l'hôpital général de Compiègne, la supérieure l'ayant priée instamment de ne pas s'approcher d'une malade qui exhalait une odeur fétide et dangereuse, elle passa devant son lit sans s'arrêter; mais à peine fut-elle sortie de la maison que sa religion et son bon cœur lui reprochèrent cette omission qu'elle appela une insigne lâcheté; et elle eût été la réparer sur-le-champ, si la duchesse de Villars ne l'en eût empêchée, en se chargeant de l'alfer faire en sa place. Cette dame vint marquer à la supérieure tout le regret qu'avait la reine de s'être rendue à son avis, et lui recommanda, de la part de la princesse, de prendre un soin particulier de la pauvre femme qu'elle ne se pardonnait pas de n'avoir pas vue.

A la dernière époque de sa vie, et dans un temps où elle voyait avec douleur se grossir autour d'elle cette masse d'iniquités qui devait écraser le royaume, la reine avait résolu de se soustraire de plus en plus au commerce du monde, et de consacrer exclusivement aux œuvres de la piété chrétienne tous les moments qu'il lui seract permis de dérober à sa famille et aux bienséances de son rang. C'est dans ce dessein que, faisant bâtir un monastère à Versailles, elle s'y était réservé un appartement.

Il sera, disait-elle, ma demeure habituelle, c'est à que je tâcherai d'apprendre à mourir au monde et à moi-même.

Toujours animée du désir de se rendre conforme aux grandes leçons chrétiennes, elle embrassait avec un courage héroïque toutes les peines et les épreuves qu'elle avoit à essuyer, et l'en vit assez en sa personne que les têtes couronnées n'en sont pas plus exemptes que leurs sujets, si on en excepte le contentement de la vertu que l'en goûte au sein même des afflictions. Cette princesse trouva bien peu de plainir dans le palais de Versailles; et tout brillant qu'était le trêne qu'elle occupait, il fut moins pour elle un théâtre de jouissances qu'un autel de sacrifices: la bonté de son cœur lui faisait, de tous les maux de l'Etat, autant de maux particuliers, et sa piété lui faisait trouver dans

ceux de la religion une espèce de martyre continuel. Au sein de sa famille, ce sont des pertes cruelles ou de longs chagrins qu'elle essuie. Tantôt les malheurs de la dauphine viennent l'assliger, tantôt elle partage les disgrâces du roi son père. Elle voit plusieurs de ses enfants expirer entre ses bras. Elle voit le dauphin son fils mourir longtemps avant elle. Enfin, la mort de ce prince, la mort de sa vertueuse épouse, et celle du roi Stanislas, tous ces coups rapprochés mettent le comble à sa douleur et la rendent incurable, mais pourtant sans étonner sa foi ni altérer en rien sa résignation.

Toutes les fois que la princesse passait par Saint-Denis, elle ne manquait pas de s'arrêter pour aller offrir à Dieu ses prières dans l'église où devaient un jour reposer ses cendres. Dans une de ces visites de dévotion, et ce fut la dernière qu'elle fit, elle voulut descendre dans les caveaux où sont déposés les cercueils des rois et des reines de France. A la vue des faibles restes de ces puissances qui ont autrefois rempli le monde du bruit de leur nom: « C'est donc ici, » dit-elle au prieur de l'abbaye, qui l'accompa-

» gnait, c'est à côté de ces morts que j'attendrai

» la résurrection générale: voilà le palais où vous

me logerez bientôt.

Enfin le temps arriva où cette pieuse princesse se sut bon gré d'avoir fait, toute sa vie, l'apprentissage de la mort, et de s'être préparée à ce dernier sacrifice par tous ceux qui pouvaient lui en adoucir la rigueur. Ce fut au mois de février 1766 que se manifesta l'altération sensible de sa santé, deux mois après la mort du dauphin; elle essuya même alors une maladie assez grave dont la convalescence ne fut qu'une continuelle et pénible langueur qui la conduisit au tombeau. Cependant elle ne perdit rien, dans ces dernières années, de son heureuse facilité à dire des choses gracieuses. Comme sa vue s'était considérablement affaiblie, elle prenait un jour une personne pour une autre; on lui fait observer son erreur qui tombait sur quelqu'un qu'elle honorait d'une bienveillance particulière, parce qu'il avait été toujours fort attaché au roi de Pologne. • Quoi! reprit la malade, c'est vous, mon-

sieur Soupiri? Je vous demande bien pardon:
mais croyez que je ne me serais pas méprise,
si je pouvais y voir par mon cœur.

Louis XV était uniquement occupé des moyens de prolonger les jours de la digne épouse dont il n'avait jamais cessé de révérer le mérite. Il lui faisait jusqu'à quatre visites chaque jour, et elles étaient ordinairement fort longues. Il assemblait les médecins chez lui; il assistait à leurs consultations chez la malade; il recommandait la plus grande exactitude dans le service et il y veillait par lui-même. Touchée de tant de soins et d'assiduité, la reine, un jour, s'efforçait d'y répondre par des attentions qui semblaient compromettre le repos dont elle avait besoin. « Songez, je vous » prie, Madame, lui dit Louis XV, qu'une malade » ne doit jamais être gênée avec ceux qui se por-

tent bien. Je veux être ici à toutes les heures du jour, et vous ne devez pas vous en apercevoir.

Dans la matinée du dernier jour de sa vie, la reine se trouva tout à coup sans fièvre et dans la situation en apparence la plus satisfaisante pour son état. Mais sans se flatter de ce mieux perfide qui n'était en effet que le dernier jet d'un flambeau qui s'éteint, elle s'empressa d'en profiter, pour se purifier de plus en plus avant de paraître devant Dieu.

Ce fut le 24 juin 1768, Agée de 63 ans, que la reine Marie Leszczynska mourut.

Pendant huit jours on la vit exposée sur un lit de parade, et le peuple venait en foule contempler celle qui avait été si bonne et qui avait tant souffert dans son cœur.

Toutes les églises retentirent de ses louanges, faites par les premiers orateurs de la chaire, et l'évêque de Troyes ne craignit pas de dire, en adressant la parole à l'archevêque de Paris:

- e Pontife du Dieu vivant, ne craignez pas d'offrir
- > sur son tombeau un encens qu'on offrira peut-

» être un jour sur ses autels. »

Marie Leszczynska fut sur le trône de France ce que Stanislas avait été dans le duché de Lorraine, la Providence de l'infortune dont deux couronnes ne les avaient pas exemptés.

C. MARCHAL, de Lunéville.

# SOUVENIRS HISTORIQUES.

# NAPOLÉON ET LA QUESTION POLONAISE.

Avant les partages successifs de la Pologne, et pendant le drame sangiant et infâme où cette vieille république s'effaçait de la carte politique des états européens, on disait de toutes parts et on écrivait que la Pologne devait périr, et ces tristes propheties s'accomplissaient. Mais ces mêmes hommes, ces mêmes voix qui annonçaient la mort de la Pologne, ne cessaient, depuis, de réclamer, de prophétiser, de désirer la renaissance de ce pays. Il existe donc chez les peuples une foi mystérieuse, un espoir indéfinissable, une conviction inconnue, mais sympathique, qui sert de précurseur aux grands événements; et la résurrection s'accomplira, comme s'est accomplie la mort prédite; le passé renferme une époque de douleur, mais l'avenir se montre à nous tout resplendissant de gloire.

Napoléon était l'homme unique pour hâter et accomplir le rétablissement de la Pologne, Les infortunés Polonais comprirent, devinèrent que Napoléon serait le régénérateur de leur patrie; et s'ils se dévouèrent à lui à l'époque de sa grandeur, ils lui restèrent sidèles au moment suprême de ses malheurs. Napoléon était le chef des Français, et voilà la cause principale de ce dévouement si beau et si persévérant. Ce grand peuple, soutenu par Napoléon, ne devait jamais oublier les intérêts polonais, et tôt ou tard il devait coopérer directement à la renaissance de la Pologne. Est-ce illusion, est-ce un espoir fondé? Ce n'est pas aux Polonais à résoudre cette question: de leur côté, ils ont donné toutes les preuves possibles d'une conviction généreuse : leurs sacrifices pour le bonheur, pour la gloire de la France, ont été sur humains! Leurs frères de l'Occident croient-ils qu'ils se sont acquittés de leur dette, et qu'il ne reste plus rien à faire pour la Pologne et pour les Polonais?... Un historien français moderne a dit de la nation polonaise : Les Polonais sont ainsi : ils se disent d'abord plus qu'ils n'ont été, mais non 'pas' plus qu'ils » ne peuvent être. C'est une nation de héros ! se faisant valoir audelà de la vérité, mais ensuite

mettant leur honneur à rendre vrai ce qui d'a bord n'avait été ni vrai, ni même vraisembla ble. Cette opinion, contestable sous certains rapports, peint cependant bien leur position, explique ce qu'ils pourraient attendre des autres.

Les hommes vertueux et sensés de l'Europe, les voix libres des peuples tombent d'accord, en disant que la plus grande faute politique de Napoléon a été de n'avoir pas rétabli la Pologne, aux occasions multipliées qui se présentaient pour accomplir cette œuvre indispensable. Cette question si claire, si évidente, si naturelle, si nécessaire même et pour la France et pour la dynastie napoléonienne, devait être résolue par Napoléon; mais peut-être était-il trop près de l'époque de la chute de la Pologne, et le temps de sa régénération n'était point encore arrivé : il fallait que la génération eût expié les fautes et les crimes pour l'oppression du peuple; il fallait qu'une autre génération s'immolât encore tout entière. Car toutes les raisons, toutes les discussions qui ont été faites, dites et écrites là-dessus, ne sauront victorieusement absoudre celui qui tenait les destinées de l'Europe entre ses mains.

A aucune époque de sa vie politique, Napoléon n'a jamais voulu, osé ou pu se prononcer sur la question polonaise, lui qui tranchait les questions les plus compliquées, les plus difficiles, les plus délicates, avec une volonté et une assurance transcendante; il a resté indécis sur ce point. Quand le malheur vint lui montrer les véritables destinées de l'Europe, il se reprocha à Sainte-Hélène d'avoir abandonné la Pologne, quand il n'était plus possible de réparer les fautes!

En 1796, Napoléon se prononça pour la première fois sur la question polonaise. Alors il avait auprès de lui Joseph Sulkowski, officier du plus rare mérite. Quand les patriotes polonais à adressaient à Napoléon, par l'entremise de Sulkowski, et le suppliaient de prendre sous son égide leurs intérêts nationaux, dès le début, il répondit : « Que dois-je répondre?... que puis-je promettre?...

• Ecrivez à vos compatriotes que j'aime les Po-» lonais et que j'en fais grand cas ; que le partage » de la Pologne est un acte d'iniquité qui ne peut » se soutenir...; qu'après avoir terminé la guerre » en Italie, j'irai moi-même, à la tête des Fran-» çais, pour forcer les Russes à restituer la Po-» logne; mais dites-leur aussi que les Polonais » ne doivent pas se reposer sur des secours étran-> gers, qu'ils doivent s'armer eux-mêmes, inquié-> ter les Russes, entretenir une communication » dans l'intérieur du pays. Toutes les belles paroles qu'on leur contera n'aboutiront à rien. Je o connais le langage diplomatique. Une nation » écrasée par ses voisins ne peut se relever que » les armes à la main. » Cette réponse ne décourageait pas les Polonais; ils voyaient derrière Napoléon la France, et ils commencèrent l'ère des célèbres légions polonaises en Italie et sur le Danube, auxiliaires de la république française.

Après les événements mémorables qui eurent lieu entre les années 1796 et 1806, les espérances des Polonais se ranimèrent; la marche triomphale des armées françaises, depuis Paris jusqu'à Warsovie, devait amener le rétablissement de la Pologne, ou tout au moins reprendre, dès l'abord, sur la Prusse, les provinces dont elle s'était emparée. Les Polonais allèrent avec enthousiasme au devant de tous les sacrifices qui pouvaient hater la réalisation de ce magnifique espoir. Napoléon s'étonna un instant de tant de dévouement; mais tout en lui rendant justice, il ne voulut ou ne put rien faire pour l'utiliser. En dictant le trente-septième bulletin, à Posen, le 1er décembre 1806, Napoléon disait : « L'amour de la patrie, » ce sentiment national, s'est non-seulement con-» servé dans le cœur du peuple polonais, mais il » a été retrempé par le malheur : sa première » passion, son premier désir est de redevenir na-» tion. Les plus riches sortent de leurs châteaux » pour venir demander à grands cris le rétablis-» sement du royaume, et offrir leurs enfants, leur » fortune, leur influence. Ce spectacle est vrai-» ment touchant. Déjà ils ont partout repris leur ancien costume, leurs anciennes habitudes.

Le trône de Pologne se rétablira-t-il, et cette
grande nation reprendra-t-elle son existence et
son indépendance? Du fond du tombeau, re-naîtra-t-elle à la vie? Dieu seul, qui tient dans
ses mains les combinaisons de tous les événe-ments, est l'arbitre de ce grand problème po-litique; mais, certes, il n'y eut jamais d'événe-ment plus mémorable et plus digne d'intérêt.

A la suite de cette campagne, la Prusse et la Russie furent tellement affaiblies, que la présence d'une partie de l'armée française au-delà du Niémen aurait suffi pour arracher la Litvanie aux Moskovites. Les Litvaniens le savaient, et ils députèrent quelques citoyens patriotes à Napoléon. Alexandre ne l'ignorait pas, et c'est l'appréhension d'un mouvement en Litvanie qui le détermina à flatter Napoléon et à lui faire des concessions. Les vieux grenadiers, compagnons d'armes des Polonais, répétaient : • Encore quelque pas, et nous allons rétablir notre Pologne! Mais les intrigues et les machinations ténébreuses eurent le dessus. C'est alors aussi qu'éclatèrent, entre Berthier et Davoust, les mésintelligences qui firent, en 1812, tant de scandale. Berthier, satisfait dans son ambition, et las de la guerre, repoussa la députation litvanienne, qu'il appelait des traîtres à leur souverain!!! Dayoust, au contraire, les accueillit et les présenta à Napoléon, qui s'irrita contre Berthier, et reçut avec bonté ces Litvaniens sans toutefois leur promettre son appui. Davoust représenta vainement que l'occasion était favorable, et qu'il fallait profiter de l'affaiblissement de l'armée moskovite : Napoléon répondit par des difficultés; et lui qui ne connaissait de juste milieu en aucune chose, employait toujours cet expédient lorsqu'il s'agissait de la questionpolonaise. Napoléon fut satisfait d'avoir été reconnu empereur par Alexandre, et il n'hésita plus à proposer la réunion de Warsovie et de la Pologne prussienne à l'empire de Russie.

Alexandre ne pouvait pas accepter cette offre, n'ayant pas assez de forces pour maintenir la tranquillité à la suite de l'explosion provoquée par le désespoir des Polonais. Cependant Napoléon démembra le duché de Warsovie; il en rendit une partie à la Prusse, et l'autre, concédée à Alexandre, forma le cercle de Bialystok: en cela il voulait constater que, loin de vouloir lui enlever la Litvanie, pour la réunir au duché, il lui cédait sans difficulté une portion de l'ancienne Pologne: il aurait fait bien d'autres concessions pour l'amener à adopter ses principes sur le système continental. Outre cela, il remit au Tzar la correspondance et les projets des Litvaniens relatifs à la nouvelle réunion des deux nations.

Cet événément répandit la consternation à Wilna et dans les provinces envahies par la Russie. Beaucoup de jeunes gens, qui avaient quitté la Wolhynie, la Podolie, l'Ukraine et la Litvanie, pour se rendre auprès de l'armée polonaise,

avaient exposé leurs parents et leurs amis à des enquêtes et à des persécutions. Tous ceux qui n'attendaient que le passage du Niémen par les armées gallo-polonaises se trouvèrent désappointés. On regarda le traité de Tilsit comme le tombeau de toutes les espérances des Polonais.

Ce fut bien pis, lorsqu'après le traité de Tilsit, les conférences d'Erfurth rapprochèrent encore davantage les deux souverains; lorsque des ambassadeurs, envoyés réciproquement à Paris et à Pétersbourg, commencèrent à nourrir ces relations amicales, par une communication qui ne laissa rien ignorer aux deux cours respectives sur tout ce qui pouvait compromettre la sûreté intérieure de leurs états.

En 1809, une nouvelle et décisive circonstance se présenta pour récompenser le dévouement des Polonais. La campagne de Wagram a été admirable; mais les succès des Polonais dans le duché de Warsovie contribuèrent puissamment à la rendre telle, car l'ennemi était pris entre deux feux. Les Autrichiens suyaient devant le prince Joseph Poniatowski; ils tombaient par milliers entre les mains des vainqueurs : aussi donnait-on trois soldats autrichiens pour un polonais, et un officier de cette nation pour deux officiers autrichiens, quand il s'agissait d'échanger les prisonniers. Poniatowski occupa la ville de Krakovie; il prenait déjà la route de Vienne, pour donner la main à Napoléon, et reprendre toute la Gallicie, en rendant indépendantes la Hongrie et la Bohème, lorsqu'il apprit la conclusion du traité de Presbourg du 14 octobre 1809. Par ce traité, une moitié de la reconquête polonaise fut arrachée aux Polonais. Quatre nouveaux départements augmentèrent seulement le duché de Warsovie. Ils perdirent Léopol et la Gallicie. La Russie, pour être demeurée spectatrice des exploits des Polonais, obtint l'arrondissement de Tarnopol. La Russie ne sut à Napoléon aucun gré de ce qu'il avait fait pour elle, et l'Autriche, comme la Prusse, lui conservèrent le plus vif ressentiment.

Nous nous plaisons à citer ici le rescrit adressé à cette occasion par Alexandre à son ministre de l'intérieur. Malgré tant de faits et tant de preuves, quelques Polonais croyaient encore aux bonnes intentions du cabinet de Saint-Pétersbourg, et vantaient la magnanimité du Tzar. Sans cette désunion qui, en Pologne, prend toujours sa source dans l'insolente ambition de l'aristocratie, peut-être les Polopais auraient-ils entraîné

Napoléon dans leurs intérêts nationaux. Les Polonais d'Alexandre, après avoir été sévères dans leurs jugements sur Napoléon, après avoir dit qu'il ne ferait rien pour la Pologne, s'aveuglaient sur Alexandre, sur l'ennemi naturel et éternel de notre cause nationale et indépendante! L'histoire ou plaint ou admire tous les Polonais qui se dévouèrent à la France et à Napoléon; mais comment jugera-t-elle ceux qui ont suivi une autre ligne?.... Nous arrivons au rescrit d'Alexandre.

· On a reçu dernièrement la nouvelle de l'échange des ratifications du traité de paix conclu entre la France et l'Autriche, et celle en même temps, que la guerre entre la Russie et cette dernière puissance avait cessé. D'après les bases de ce traité, l'Autriche continue de nous avoisiner dans la Galicie. Les provinces polonaises, au lieu d'être réunies de nouveau, restent pour toujours partagées entre les trois puissances. La Russie acquiert une portion considerable de ces provinces, et une autre portion limitrophe au duché de Warsovie fera partie des Etats du roi de Saxe. De cette manière, nous sommes, depuis que la guerre avec la Suède est heureusement terminée, également débarrassés du fardeau de celle avec l'Autriche. Tous les réves d'une révolution potitique en Pologne sont évanouis; l'ordre actuel des choses leur fixe des limites pour l'avenir, et la Russie, au lieu d'avoir éprouvé des pertes, étend sa domination dans ce pays. En remerciant le Tout-Puissant de nous avoir fait terminer cette guerre d'une manière aussi heureuse, nous vous chargeons d'en donner connaissance à tous les gouverneurs civils. Nous sommes persuadés que tous nos fidèles sujets, en apprenant ces heureux événements, joindront leurs prières aux nôtres, pour remercier le Tout-Puissant, qui a daigné accorder à la Russie une paix aussi glorieuse que désirée.

 Saint-Pétersbourg, 4113 novembre 1809.
 Ainsi fut consommé le cinquième partage de la Pologne!

Mais enfin les vœux les plus ardents des Polonais semblaient être près de se réaliser. Le système continental, établi contre l'Angleterre par Napoléon, provoqua la guerre contre la puissance moskovite, et, par suite de cet événement, les provinces polonaises, envahies par la Russie, allaient être appelées à l'indépendance. Déjà le traité conclu le 14 mars 1812, entre Napoléon et l'Autriche, préludait à la grandeur espérée de la Pologne. Mais un article secret promettait à celle-ci la restitution de la Galicie, qui devait être échangée contre l'Illyrie par l'Autriche, et la Pologne, malgrécette reconstruction incomplète, aurait encore été un Etat de dix-huit millions d'habitants.

Napoléon arriva à Dresde avec de bonnes dispositions pour la Pologne; il voulut faire son entrée à Warsovie d'une manière solennelle, et prononcer enfin le rétablissement de la Pologne; mais lui, qui ne cédait jamais et qui ne se laissait jamais tromper ou dominer dans aucune autre question, céda aux intrigues prusso-autrichiennes, et n'osa plus prendre le chemin de Warsovie. Enfin, et pour combler ses malheurs, M. de Pradt occupa le poste d'ambassadeur à Warsovie!

Napoléon quitte Dresde, passe par Posen, séjourne à Thorn pour y voir ses fortifications, ses magasins, ses troupes, et rendre justice à son gouverneur, le brave et vertueux Stanislas Woyczynski. De Thorn, Napoléon descendit la Wistule, et, arrivant à Marienbourg, il revit Davoust. Là, Berthier et Davoust, ces deux hommes animés d'une haine commune, eurent dans leur première entrevue une violente altercation en présence de l'empereur. On réveilla d'anciennes craintes.

N'est-ce pas Davoust qui, après la victoire
 d'Iéna, avait attiré Napoléon en Pologne?

» n'est-ce pas encore lui qui a voulu cette nou-

» velle guerre de Pologne? lui qui déjà possède

de si grands biens dans ce pays, dont l'exacte
 et sévère probité a gagné les Polonais, et qu'on

» accuse d'espérer leur trône?

Cette impression fâcheuse s'approfondit chez Napoléon, elle eut des suites funestes et pour la France et pour la Pologne.

De Kænigsberg à Gumbinen, Napoléon passa en revue plusieurs de ses armées. Arrivant à Wilkowiszki, il y trouva une députation polonaise qui lui exposa l'état réel de la question polonaise; Napoléon parut l'approuver, et après une conversation assez prolongée, il dit: « Messieurs les » Polonais, je vous veux (du bien. J'espère que » les jévénements me fourniront les moyens de » vous le prouver bientôt. Votre démarche m'as-

- sure de vos bonnes dispositions. Si j'avais été
- à la place de Louis XV, je n'aurais pas consenti
   aussi facilement que lui au partage de vos pro-
- vinces. On peut tenter quelque chose d'utile à
- » la Pologne : c'est ce que nous verrons à Wilna.
- J'ai encore bien des renseignements à recueil-

lir. C'est dans cette ville que je prendrai une
 détermination.

La grande armée marchait au Niémen en trois masses séparées, aux ordres de Napoléon, de Jérôme, roi de Westphalie, et d'Eugène, vice-roi d'Italie. Le 6e régiment de lanciers polonais précédait la division de cavalerie du général Bruyères, et marchait à l'avant-garde. Depuis le 20 juin, cette division était arrivée; mais l'ennemi ne pouvait s'en douter, car elle était cachée parles forêts immenses qui couvrent les bords du Niémen. Les seuls avant-postes polonais pouvaient être aperçus de la rive opposée.

Le 23 juin, les Polonais reposaient encore dans leurs bivouacs, lorsqu'une voiture de voyage, attelée de six chevaux, qui allaient au grand trot, s'arrêta tout à coup au milieu du camp; elle n'était escortée que de quelques chasseurs de la garde, dont les chevaux étaient haletants et harassés de fatigue.

La portière s'ouvrit, et l'on vit Napoléon sortir avec vivacité de la voiture ; il était accompagné de Berthier. Peu après, le général Bruyères arriva seul, au galop. Napoléon portait son uniforme de chasseur de la garde; il paraissait très-fatigué du voyage, et ses traits offraient l'empreinte de la préoccupation. Le major du régiment Suchorzewski, Roman Soltyk et quelques autres officiers accoururent. Napoléon fit rapidement quelques pas vers le major, et lui demanda où était le commandant du régiment; il répondit qu'il le remplaçait, et qu'il était prêt à recevoir ses ordres. Alors l'empereur lui demanda la route du Niémen, et s'informa où étaient les avantpostes. Il fit diverses autres questions sur la position des Moskowites. Tout en continuant ses interrogations, il demanda à changer d'habit, voulant prendre l'uniforme polonais; car il avait été convenu, où plutôt ordonné, qu'aucun militaire français ne se montrerait à l'ennemi. Il mit donc bas son habit, Berthier fit de même; le général Bruyères, le colonel Pongowski, le lieutenant-colonel Soltyk et le major Suchorzewski en firent autant, de sorte que six personnes se trouvèrent en chemise au milieu du bivouac, entourant Napoléon, et chacun tenant son uniforme à la main. La redingote du colonel Pongowski et son bonnet de police convinrent le mieux à l'Empereur. On lui avait d'abord présenté un czapka d'officier de lanciers; mais il avait refusé, disant qu'il était trop lourd. Berthier se revêtit aussi d'un uniforme polonais. On amena promptement

les chevaux du colonel. Napoléon monta sur l'un, et Berthier sur l'autre; le lieutenant Zrelski, dont la compagnie tenait ce jour-là les avant-postes, fut désigné pour accompagner l'Empereur et lui servir de guide. Ils se rendirent à Alexota, village distant d'une lieue du point de départ, situé vis-à-vis de Kowno, et qui n'en est éloigné que d'une portée de canon.

Napoléon mit pied à terre dans la cour d'une maison appartenant à un médecin, dont les fenêtres avaient vue sur le Niémen. De là, il reconnut parfaitement le pays, sans pouvoir être luimème aperçu: ses chevaux furent soigneusement cachés dans la cour. Après avoir terminé cette reconnaissance, Napoléon revint au bivouac polonais. Il voulut avoir des détails sur la position des ennemis. Soltyk répondit à ses questions. Il demandait surtout où se trouvaient les masses moskovites, si c'était sur la rive gauche ou sur la rive droite de la Wilija?

Au retour de Napoléon, on remarqua un changement visible dans sa figure; il avait l'air gai, et même d'une humeur enjouée; sa satisfaction venait de l'idée de la surprise qu'il préparait aux Moskovites pour le lendemain, et dont il avait calculé d'avance les résultats. Il déjeuna sur la grand'route; il demanda si l'uniforme polonais dui allait bien. A présent il faut rendre ce qui n'est pas à nous! dit-il; et ôtant les vêtements qu'il avait empruntés, il reprit son uniforme de chasseur de la garde, remonta en voiture, accompagné de Berthier, et partit brusquement. Le même jour, il visita d'autres points du Niémen, et choisit celui de Poniémunié, pour franchir le fleuve. Le général Haxo l'accompagnait.

Napoléon rentra dans le bivouac qu'on lui prépara, à une lieue et demie de Kowno, et à droite de la grand'route. Les tentes impériales étaient dressées sur une belle prairie, parsemée de magnifiques arbres, qui se dressent majestueusement aux environs du beau fleuve de la Litvanie. Un profond silence régnait autour du bivouac; on ne voyait qu'un petit nombre de grenadiers en faction près des deux tentes, dont l'une était occupée par Napoléon, et l'autre par Berthier.

Le lieutenant-colonel Soltyk amena une douzaine de cultivateurs du pays qui avaient traversé le fieuve, la nuit précédente. Napoléon sortit de sa tente, et vint s'asseoir en avant de la porte d'entrée, sur un pliant qui faisait partie de son ameublement de campagne. « Berthier, donnez-» moi l'état de l'armée russe. » Alors il fit plusieurs questions; assez satisfait des réponses des Litvaniens, il demanda ensuite s'ils savaient qu'il avait accordé la liberté aux paysans du grandduché de Warsovie, et puis s'ils étaient bien malheureux sous le gouvernement moskovite? Sur la réponse affirmative, il dit à l'interprète Soltyk:

Demandez-leur s'ils ont un cœur polonais?

L'Empereur prononça ces mots en élevant la voix, et mettant sa main sur son cœur; et l'interprète répondit affirmativement pour ces pauvres gens, qui ne revenaient pas de leur étonnement de voir sitôt et si près Napoléon.

Pendant que l'Empereur combinait toutes les chances de l'avenir, l'armée française fut rangée en ordre, et elle entendit en silence l'ordre du jour suivant, dicté par l'empereur le 22 juin à Wilkowiszki:

- Soldats, la seconde guerre de Pologne est commencée; la première s'est terminée à Friedland et à Tilsit; à Tilsit, la Russie a juré éternelle alliance à la France et guerre à l'Angleterre; elle viole aujourd'hui ses serments; elle ne veut donner aucune explication de son étrange conduite, que les aigles françaises n'aient repassé le Rhin, laissant par là nos alliés à sa discrétion.
- La Russie est entraînée par la fatalité! Ses
   destins doivent s'accomplir!
- Nous croit-elle dégénérés? Elle nous place
  entre le déshonneur et la guerre: le choix ne
  saurait être douteux. Marchons donc en avant,
  passons le Niémen, portons la guerre sur son
  territoire. La seconde guerre de Pologne sera
  glorieuse aux armes françaises comme la première; mais la paix que nous conclurons portera avec elle sa garantie, et mettra un terme
  à cette orgueilleuse influence que la Russie a
  exercée depuis cinquante ans sur les affaires
  de l'Europe.

Ensuite sortirent des vallons et de la forêt toutes les colonnes. Elles s'avancèrent silencieusement jusqu'au fleuve, à la faveur de l'obscurité. On défendit d'allumer les feux, et on se reposa les armes à la main, comme en présence de l'ennemi. Les seigles verts et mouillés d'une abondante rosée servirent de lit aux hommes et de nourriture aux chevaux. Mais l'attente d'une grande journée soutenait le moral du soldat. La proclamation de Napoléon venait d'être lue; on s'en répétait à voix basse les passages les plus remarquables, et le génie des conquêtes enflammait les armées de Napoléon.

L'Empereur monta de nouveau à cheval, accompagné de son état-major, du général Michel Sokolnicki; des lanciers polonais et des chasseurs de la garde s'acheminaient au pas vers Poniémonié, où l'on devait jeter trois ponts sur le Niémen.

Après avoir marché pendant à peu près une heure à travers une forêt épaisse, ce cortége arriva sur une vaste prairie traversée par un des assuents du Niemen, et qui n'était séparée du fleuve que par un rideau de collines; c'était là qu'étaient entassés des masses énormes d'infanterie, de cavalerie, de grands parcs d'artillerie prêts à franchir le sleuve. Les pontonniers avançaient rapidement le travail de trois ponts, qui furent terminés en quatre heures.

Le jour était sur son déclin; ce silence, qui avait un caractère solennel, fut troublé, au passage de Napoléon, par un événement étrange. L'Empereur marchait en avant de sa suite, lorsqu'un chien, sortant d'un des bivouacs, vint s'attacher à lui, aboyant continuellement et mordant même les pieds de son cheval; ses aboiements redoublés, qui retentissaient au milieu des camps, contrastaient singulièrement avec le silence qui était imposé par un ordre spécial. Napoléon n'y fit d'abord aucune attention; puis il mit son cheval au trot, pour se débarrasser de cet importun animal; mais le chien le suivait sans cesse, s'attachant avec acharnement à son cheval. L'Empereur en sut si sort impatienté, que, quoique ce soit une règle constante de ne pas tirer dans les camps, il prit dans la fonte de sa selle un pistolet, et le déchargea sur l'animal sans l'atteindre. Les chasseurs de l'escorte le sabrèrent, et le foulèrent aux pieds de leurs chevaux en un instant.

Les Polonais qui accompagnaient Napoléon ne purent s'empêcher de faire un rapprochement entre cet événement et celui qui arriva cent vingtneuf ans auparavant à Sobieski. Après la délivrance de Vienne, l'illustre guerrier, voulant mettre à profit sa victoire, poursuivit les Turks en Hongrie; dans le combat de Parkan, la fortune lui fut infidèle, mais plus tard Sobieski prit sa revanche. Citons les propres paroles de la lettre du roi à sa femme Marie-Kasimire, datée le 10 octobre 1685: . .... C'est une chose bizarre; jeudi dernier, lorsque nous marchions à l'ennemi, un chien noir, sans oreilles, était constamment de-

- r vant nous, sans qu'il fût possible de le chasser; ajoutez qu'un aigle noir a plané, pendant quel-
- o que temps, presque au niveau de nos têtes, et l Polonais sut mise à toutes les épreuves, et le

- » puis s'est envolé derrière nous. Hier, au contraire, un pigeon blanc s'est placé plusieurs
- » fois devant nos escadrons; un très-bel aigle,
- > tout blanc aussi, s'est abattu devant nos lignes,
- et, rasant presque la terre, il a semblé nous
- onduire sur l'ennemi.

Napoléon mit pied à terre sur les hauteurs de Poniémonié, et dirigea lui-même les dispositions du passage. Arrivant à Kowno, il s'établit dans le palais de l'évêché. C'est sur ces entrefaites, et pendant que ses armées étaient en marche vers Wilna, qu'éclata, sur une distance de cinquante licues, cet épouvantable orage qui fit tant de mal aux hommes et surtout aux chevaux. Ce jour-là même, rapporte un historien, un malheur particulier vint se joindre à ce désastre général. Au delà de Kowno, Napoléon s'irrite, en voyant que le passage de la Wiliia n'est plus possible, car les Kosaks ont rompu le pont pour arrêter la marche d'Oudinot. Il affecte de la mépriser, comme tout ce qui lui faisait obstacle, et il ordonne à un escadron des Polonais de sa garde de se jeter dans cette rivière. Ces hommes d'élite s'y précipitèrent sans hésiter.

D'abord, ils marchèrent en ordre, et quand le fond leur manqua, ils redoublèrent d'efforts. Bientôt ils atteignirent à la nage le milieu des flots. Mais ce fut là que le courant plus rapide les désunit; alors leurs chevaux s'effraient, ils dérivent, et sont emportés par la violence des eaux. lls ne nagent plus, ils flottent dispersés. Leurs cavaliers luttent et se débattent vainement, la force les abandonne; enfin ils se résignent. Leur perte est certaine, mais c'est à leur patrie, c'est devant elle, c'est pour leur libérateur qu'ils se se sont dévoués; et près d'être engloutis, suspendant leurs efforts, ils tournent la tête vers Napoléon et s'écrient : Vive l'Empereur ! On en remarqua trois surtout, qui, ayant encore la bouche hors de l'eau, répétèrent ce cri, et périrent aussitôt. L'armée était saisie d'horreur et d'admiration.

Tel fut le célèbre passage du Niémen et le début de la campagne de Moskou.

Napoléon, arrivant à Wilna, ne put encore rien dire de positif sur le rétablissement de la Pologne. Sa réserve, ses réticences étonnèrent tout le monde. Mais tout était marqué au coin de la fatalité dans cette expédition et dans sa désastreuse retraite.

Pendant la campagne de 1813, la fidélité des



prince Joseph Poniatowski donna l'exemple d'un sublime dévouement par la mort qui le rendit à jamais célèbre. La jalousie entre les officiers supérieurs polonais amena des mésintelligences qui parvinrent à la connaissance de Napoléon. Cette circonstance avait une haute importance, dans un moment où les Polonais ne savaient réellement ce qu'ils devaient faire, où l'empereur n'avait personne à ménager, où il pouvait dire aux Polonais, sans aucune réserve, ses intentions et sa volonté. Eh bien, dans cette circonstance suprême, son langage fut mystérieux, nébuleux, incertain. Lui, qui lisait si bien, si juste dans un avenir éloigné les destinées des autres peuples, des autres dynasties, des autres intérêts, il n'aborda jamais franchement et directement la question polonaise!

Quatre jours avant l'affaire de Hanau, sur un tertre écarté de la route, et au milieu d'un cercle composé d'officiers polonais, Napoléon leur adressa ces paroles:

On m'a rendu compte de vos intentions:
comme empereur, comme général, je ne puis
que louer vos procédés; je n'ai rien à vous reprocher. Vous avez agi loyalement envers moi;
vous n'avez pas voulu m'abandonner sans me
rien dire, et même vous m'avez promis de me
reconduire jusqu'au Rhin....

Aujourd'hui, je veux vous donner de bons conseils. Dites-moi: où voulez-vous retourner? Chez votre roi (Frédéric-Auguste de Saxe) qui peut-être lui-même n'a plus d'asile?... Je vous l'ai donné pour votre souverain, parce que d'autres puissances n'ont pas voulu voir à la tête de votre nation un homme qui eût plus d'énergie. Il fallait vous donner un Allemand, pour ne pas exciter la jalousie de vos ennemis; et comme c'est un honnête homme, mon ami particulier, je l'ai fait votre grand-duc, pour qu'il fût l'organe de mes volontés....

Quant à vous, vous êtes les maîtres de retourner chez vous, si c'est votre intention; deux ou trois mille hommes de plus ou de moins, tout braves que vous êtes, ne changeront rien à mes affaires. Mais craignez que vos frères,
que la postérité n'aient à vous reprocher si la
Pologne n'existe plus!....

Si vous m'abandonnez, je n'aurai plus le droit de parler pour vous; et je crois que, malgré les désastres qui ont eu lieu, je suis encore le plus puissant monarque de l'Europe.

Les choses peuvent prendre une autre face....

Et d'ailleurs, comme vous existez par les
traités, jusqu'à ce qu'il y en ait un autre, votre
existence politique n'est pas anéantie. Si même
j'étais contraint de vous sacrifier, on fera mention de vous dans dans le prochain traité de
paix. Alors vous pourrez retourner tranquillement chez vous....

Maintenant vous retourneriez chapeau bas:
qui sait si un jour vous ne rentrerez pas les
armes à la main? J'ai toujours tenu à votre
existence, et pour vous en donner la preuve,
lisez le Moniteur, il vous éclairera sur un traité
de paix fait avec l'empereur d'Autriche, par
lequel il me cédait la Galicie en échange de
l'Illyrie....

Si je ne tenais pas si fort à vous, j'aurais pu
 faire la paix à Dresde, en vous sacrifiant....

Vous vous nourrissez toujours de l'espoir
dans les temps les plus critiques : aujourd'hui,
s'il vous abandonne, on vous taxera d'inconstance
et de légèreté....

Tout le monde s'écria qu'on était prêt à suivre l'Empereur partout où il irait; qu'on voulait seulement savoir comment il regardait les corps polonais dans les circonstances actuelles: « Je vous reparde comme les troupes du duché de Warsovie, comme les troupes alliées, comme les représentants de votre nation. Vous aurez vos relations avec le ministre des affaires étrangères....»

A ces paroles, les cris de vive l'Empereur! les protestations qu'on ne l'abandonnera pas, retentirent de toutes parts, et Napoléon partit.

(Extrait de l'Histoire du prince Joseph Poniatowski, liée à celle de son époque, ouvrage inédit de Léonard Chodzko.)

## LE MONT CALVAIRE ET LE CHATEAU DE LANÇKORONA

DANS LA PETITE POLOGNE.

Sur la pente d'une haute montagne, couronnée par une forêt de sapins et opposée à une autre montagne qui supporte les ruines menaçantes du vieux château de Lançkorona, s'élève une

église vénérée dans tout le pays pour une image miraculeuse de la sainteVierge. Un vaste couvent des Bernardins, des bâtiments étendus, plusieurs chapelles, un petit palais ensin appartenant à la

famille Czarortyski, babité dernièrement par le prince Kasimir et maintenant abandonné, forment une masse imposante de murs badigeonnés, que domine une façade rouge avec ses deux tours pointues et couvertes en cuivre. L'église renferme plusieurs tableaux précieux, et entre autres une Sainte Madeleine et un Saint François. Les deux grands tableaux placés sur les parties latérales du maître-autel attestent la piété de François 1er, empereur d'Autriche, et de Wladislas IV, roi de Pologne : les deux souverains, entourés d'une cour nombreuse, sont agenouilles devant l'autel de la sainte Vierge; le premier rend grace au Ciel pour la paix dont jouissait son empire, composé de tant de parties divergentes; l'autre invoque l'assistance de la patronne de sa couronne, pour repousser les invasions musulmanes qui menaçaient ses états et toute la chrétienté. L'exergue de ce second tableau représente la bataille de Bityn, et dans le haut on a peint, en forme de médaillon, le mariage de Wladislas et de Cécile d'Autriche. Les galeries de l'église sont ornées des portraits de grandeur naturelle de Nicolas Zebrzydowski, premier fondateur, et de sa famille, ainsi que de plusieurs personnages de la famille Czartoryski de Klewan, bienfaiteurs du couvent.

En 1612, dame Herburt, femme de Nicolas Zebrzydowski, qui habitait alors le château de Lanckorona, aperçut en songe trois croix placées sur la montagne voisine; cette femme pieuse prit cette vision pour une révélation céleste, et engagea son époux d'honorer par une fondation religieuse l'endroit où découla la grace du Très-Haut. Bientôt après on vit s'élever une petite église en pierre de taille, située au-dessus de l'église actuelle, et connue aujourd'hui sous le nom de Crucifiement; une autre petite chapelle pareillement bâtie, et surnommée le Sépulcre, et une maison pour loger commodément plusieurs moines. Le frère Lexycki, bernardin, vivant dans le xvii siècle, peintre distingué, orna la petite église de quatre grands tableaux copies de Rubens, et représentant le crucifiement, la descente et l'inhumation. Ces tableaux n'ont pas le brillant coloris des originaux, mais leur dessin n'est pas mauvais; ils ont d'ailleurs beaucoup d'expression et se sont parfaitement conservés. L'église des Bernardins, à Krakovie, possède quelques tableaux du même peintre, peu connu, et cependant d'un mérite réel. La façade du Sépulcre est décorée de la statue du fonda-

l'établissement. Zebrzydowski ne borna pas là sa ferveur, il envoya des artistes à Jérusalem pour lever le plan de tous les lieux où l'on croit que s'était'passée immédiatement la passion de Notre-Seigneur, lieux consacrés à une vénération particulière par quelques actes concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On a suivi ce plan avec la plus scrupuleuse exactitude dans la disposition de différentes chapelles dispersées autour du Calvaire, et le terrain montra une merveilleuse conformité avec celui du vrai Calvaire. Le ruisseau la Skawinka, qui sépare les deux principautés d'Oswiécim et de Zator de la Galicie actuelle, fut baptisé du nom de Cédron.

De nombreuses compagnies de pèlerins encombrent, aux jours d'indulgences, les galeries de l'église, et visitent successivement toutes les chapelles couronnées de fleurs et éblouissantes de lumières. La gentille Krakovienne, avec son corset bleu, son châle de toile fine entortillé avec grâce autour de ses deux bras, ses souliers à hauts talons, son cou surchargé de coraux, et ses longues tresses de cheveux ornées d'un grand nombre de rubans, dont chacun lui rappelle un voyage religieux ou bien un tendre souvenir; vive, joyeuse comme une bayadère, assistée de son galant, fier de sa kerezya bleue à larges broderies en soie et en similor, de sa ceinture en cuir ornée de larges anneaux en airain, et de sou petit bonnet rouge décoré de quelques plumes de paon, et couvrant à peine sa chevelure épaisse et bouclée, qui retombe sur ses épaules; le montagnard, agile et rusé, avec son pantalon collant, ses sandales retenues par des courroies liées autour de sa jambe fine et déliée, sa longue veste déboutonnée, son manteau brun rejeté sur une épaule, et son chapeau à larges bords ou son bonnet pointu, en forme d'un pain de aucre; le Bohémien, plus grave dans son costume germanisé, avec sa capote à grands boutons, ses bas bleus et ses souliers à larges boucles; la fraîche Silésienne, avec sa petite camisole à deux rangs de petits boutons en étain, son jupon brun et très-court, et ses bas rouges avec des escarpins blancs; le Houçule sauvage, attiré du fond des Karpates, et le Morave dévoué à ses croyances; tous ces peuples différents, qui composent la grande famille slavonne, et qui se ressemblent plus ou moins par leur langage, leurs mœurs et leurs préjugés, viennent se réunir ici comme à une sête de samille, et consondent leurs prières



**,** ())

au pied des autels. Alors le Calvaire présente un la aspect imposant, et les chants religieux retentissent dans les vallées d'alentour.

La piété de Zebrzydowski le sauva dans les jours de la persécution qu'il s'attira par son ambition démesurée et son esprit turbulent. Fuvant la vengeance du monarque irrité, il trouva un asile impénétrable sur le Calvaire. On montre encore aujourd'hui dans l'ermitage de Sainte-Madeleine, au-dessus du pacifiement, la chambrette modeste de Nicolas, la chapelle où il écontait la messe, et son fauteuil pliant. Un de ses successeurs fonda, dans le village de Zebrydowice, un hospice pour douze officiers vétérans; le gouvernement autrichien s'en empara, et changea sa destination en y plaçant des moines chargés de soigner les malades. Il est rare de trouver ailleurs une vue aussi étendue et aussi variée que celle dont on jouit du Calvaire: Krakovie, Lançkorona, la montagne de Bronislawa avec le tertre de Kosciuszko, la Chartreuse de Bielany et l'antique Typieç que la foudre a frappée en 1830, comme si le Ciel eut voulu par ce présage funeste annoncer à la Pologne l'anéantissement de sa nouvelle existence, se placent tour à tour sous vos yeux, et vous émerveillent par leur site enchanteur.

A trois lieues du Calvaire, entre les montagnes, s'élève une des plus anciennes églises de la Pologne : d'après une tradition populaire, saint Albert, évêque de Prague, en traversant la Pologne, s'y arrêta, et y disait la messe. Quelle que soit l'authenticité de ce fait, l'église n'est pas moins très-ancienne; les redevances que des villages très-éloignés lui paient jusqu'à présent, en sont la preuve la plus évidente.

Vous entendrez parler ici du Château de la Wlodkowa. Jadis lorsque la route traversait le haut des montagnes, une certaine Wlodkowa, dame suzeraine de plusieurs villages, et mère de deux filles, attirait dans son château le voyageur égaré, et lui faisait payer de son sang une hospitalité insidieuse et cruelle. Le château tomba en ruines; il en reste à peine quelques vestiges, mais le souvenir de cette Circé moderne vivra longtemps dans les récits populaires.

Nous ne voulons pas éloigner nos lecteurs de cette contrée séduisante par ses beautés naturelles, instructive dans ses monuments, et palpitante de souvenirs, sans avoir arrêté leurs regards sur les ruines du château de Lanckorona. Les au-

teurs en ont fort peu parlé; si vous consultez les géographes étrangers, ils vous diront : c'est une forteresse de la Petite Pologne, au palatinat de Krakovie. Si vous vous adressez à un géographe polonais, il vous apprendra que c'était un domaine de la couronne, ou plutôt une starostie; que le château a été bâti par Kasimir-le-Grand, que des officiers de génie français l'avaient fortifié en 1770, et qu'il appartient maintenant à la princesse de Carignan. Et cependant ces murs dégradés, ces ogives brisées, toute cette richesse de pierres, dispersée et foulée aux pieds, formaient jadis un ensemble magnifique, resplendissant de luxe et animé d'une vie bruyante. Le château faisait l'orgueil du pays, et ses tourelles, s'élevant majestueusement au-dessus d'une forêt de sapins, frappaient les regards des habitants du château royal de Krakovie. Et plus tard, lorsque le fracas seigneurial dédaigna cette résidence élevée, et alla se confondre avec le bruit de la capitale, une poignée de braves s'y réfugia : le cri de guerre réveilla l'écho de ses voûtes silencieuses, et le bruit des armes résonna sur ses dalles solitaires. Les confédérés de Bar, en 1768, commandés par Beniowski, y repoussèrent les attaques multipliées d'un ennemi nombreux et acharné; ils coupèrent les arbres qui couvraient les flancs de la montagne, et, les roulant sur les têtes des ennemis, ils les écrasèrent par centaines. Un de ces braves vivait encore il y a quelques années à Myslenica; il s'appelait Opido, mais le peuple l'a surnommé Mlok : respecté par ses concitoyens, il racontait les prouesses des confédérés à Lançkorona, et se sit inhumer dans son vieil habit de confédéré. Sa femme vit encore; elle s'est acquis une grande popularité par ses connaissances médicales et divinatoires; le peuple la considère comme un oracle, et la classe aisée, malgré ses lumières, vient la consulter en secret.

Depuis que le gouvernement autrichien s'est emparé de la Galicie, il semble avoir pris à tâche d'anéantir tous les monuments nationaux; les ruines de Lançkorona disparaissent à vue d'œil. Vain et misérable effort de ceux qui croient pouvoir étouffer les souvenirs d'un peuple en détruisant ses monuments! le sentiment national s'attache aux murs, mais ne tombe pas avec eux. Ils voudraient broyer l'histoire à coups de marteau, oubliant qu'en cela même ils font encore de l'histoire.

XAVIER GODERSKI.

## BIRUTA,

## LÉGENDE HISTORIQUE TEUTONO-LITVANIENNE DU XIVe SIÈCLE.

Sto lat mijalo, jak Zakon Krzytowy We krwi pogadstwa północnego brodził; Już Prusak szyję uchylił w okowy, Lub ziemię oddał, a z duszą uchodził; Riemies za zbiegiem rempuśsił gonitwy, Więzik, merdewał, aż do granie Litwy.

Niemen panhiela Litwinów od wrogów:
Po jednéj stranie błymszą świątyć szczyty,
I azumią lasy, pomieszkania bogów;
Po drugiéj stronie, na pagórku wbity
Krsyń, godło Niemeów, czoło kryja w niebie,
Grośne ku Litwie wyciąga ramiosa,
Jak gdyby wszystkie ziemie Palemona
Cheiał z góry objąd i garnąć pod siebie.

A ludnie? — ludni rondnielity boje!

Dawna Prasaków i Litwy sażyłość

Przeszła w niepamięć; tylko czasem milość
I ludzi abliża. — Znatem ludzi dwoje.

O Niemnieł wkrótce rangodo twych brodów Śmierć i połogę niosące szeregi,
I twoje dotąd szanowane brzegi.
Topor z zielonych ogołoci włanków,
Huk dział wystraszy słowiki z ogrodów.
Co przyrodzenia związał ładeuch złoty,
Wasystko remerwie; — leca serea kachanków
Tłączą cią znową w pieśniach Wejdaloty.

AME MICKIEWICZ.

Près de cent ans s'étaient éconlés, depuis qu'un ordre de croisés se balgnaît dans le sang des païens du Nord. Déjà le Prussien avait courbé le con sous les fers, ou abandonné ses terres et fui, n'emportant que son âme; l'Allemand, acharné à la pourmite des fuyards, avait porté l'esclavage et le massacre jusqu'aux frontières de la Litvanie.

Le Niémen sépare les Litvaniens de leurs persécuteurs : d'un côté étincellent les fattes des temples et frémissent les forêts, séjour des dieux; de l'antreplantée sur une colline, la Croix, étendard des Allemands, cache son front dans les nuages, et allonge sur la Litvanie ses bras menagants, comme si d'en haut elle voulait saisir et ramener sous elle toutes les terres de Palémon.

Et les hommes? Les guerres ont divisé les hommes... L'ancienne familiarité des Prussiens et des Litvaniens est tombée en oubli. Parfois seulement l'amour rapproche aussi les mortels! J'ai eu connaissance de deux mortels!

O Niémen! bientôt se précipiteront dans les gouffres les rangs, portant la mort et les flammes, et tes rives, jusqu'ici vénérées, se dépouilleront, sous la bache, de leurs vertes guirlandes; le bruit du canon chassera des jardins les rossignols épouvantés... Tout ce que la nature a noné de ses chaînes d'or, la haine des penples le rompra, le rompra tout... Mais les cœurs des amants se réuniront encore dans les chants du Weidalute.

BURGAUP DES MARETS.

I

Le château de Johannisbourg, élevé tout ré- Jambe de bois, et son compagnon d'armes, le

cemment sur les frontières de la Litvanie, était occupé par le vieux komtur Otto, surnommé la Jambe de bois, et son compagnon d'armes, le

jeune Werner von Windeken. Cette retraite avait peu de charmes pour Werner, les entretiens du komtur ne pouvaient le sauver de ses préoccupations; et ces deux hommes vivant ensemble, se réunissant aux heures des repas, passaient des heures entières sans échanger une seule parole. Aussi, au moment où commence cette histoire, nous voyons Otto dessinant sur le plancher des lignes avec sa béquille, et Werner regardant le foyer dans une attitude méditative.

Tout à coup, le komtur s'écria, en désignant da doigt les lignes qu'il avait faites : « C'est par ici que les païens peuvent arriver : là, entre le lac et la forêt; mais aujourd'hui il faut pousser une reconnaissance. Prenez quatre cavaliers et vingt fantassins, dit il à Werner; et vous longerez le fleuve; notre sureté l'exige, car je crains une surprise des Litvaniens. Par saint Sébastien! qu'ils viennent, et ils verront à qui ils ont affaire! Mais vous ne m'écoutez pas, Werner, dit le vieux komtur en fureur; vous n'avez point entendu que je vous donnais des ordres. Votre regard est distrait, un ordre n'a donc plus le pouvoir d'arriver à votre oreille? - Non, komtur, répondit Werner, en se réveillant comme d'un songe.

-Ah! par saint Sébastien.... Mais non, je ne veux pas me fâcher, je vais dire un Ave, et le calme reviendra. > Ayant dit ces mots, il se leva, fit plusieurs tours dans la chambre, puis il se rapprocha de Werner: « Mon fils, mon cher frère, dit-il, prenez-moi pour exemple. J'étais près de m'abandonner à la colère, et la pensée de Dieu m'a retenu. Dans la jeunesse, la violence peut conduire à de belles actions, mais'dans la vieillesse on ne doit agir qu'avec sa raison, car le monde vous demande compte de tout, et vous n'avez plus l'excuse des passions pour justifier une faute ou une sottise. - Komtur, j'attends vos ordres, » dit Werner; car il redoutait les longues digressions et les parenthèses à perte de vue du komtur...... Otto devint pensif, puis il regarda le jeune homme d'un air plus affectueux et lui dit : · Asseyez-vous et donnez-moi toute votre attention. D'abord le komtur vous parlera. car les devoirs de l'Ordre passent avant tout; mais ensuite votre vieil ami vous ouvrira son cœur, il vous dira tout ce que son intérêt, sa tendresse de père lui inspire. > Werner serra la main d'Otto, qui poursuivit : « Le komtur a de justes griefs contre le compagnon d'armes qui lui avait été confié par le grand-maître. Oui, Werner. vous êtes sous ma tutelle et vous ne remplissez pas vos devoirs, ou plutôt vous manquez à la sainteté de notre Ordre : vous aimez une pécheresse! Je le sais, vous l'aimez, et le révérend père Benoît dit que cette femme, tout en se conformant au culte chrétien, conserve au fond de son cœur sa foi et son adoration pour la religion de ses ancêtres; vous allez dans la maison de cette femme, yous l'accompagnez à la chasse, vous lui avez sauvé la vie, un jour qu'un ours allait la terrasser.... Du dévouement pour elle! Et des soins, vous en ayez aussi : des soins, du dévouement pour une pécheresse, pour une réprouvée? Quant à son père, je n'ai rien à en dire. Quoique Prussien, il est brave homme et tout dévoué à notre Ordre; mais les qualités du père ne me rendront pas plus indulgent pour la fille, et si vous persistez dans ce coupable attachement, je vous renverrai à Marienbourg.

— Le komtur a-t-il fini, et le frère Werner peut-il répondre? — Parlez et défendez-vous, dit Otto avec véhémence.

— Moi, me défendre! s'écria Werner, me défendre! quand je suis condamné par les lois de notre Ordre... Je m'expliquerai, je répéterai ce que vous m'avez dit: J'aime à voir Biruta, j'aime à l'entendre, j'aime à me sentir près d'elle. Je l'accompagne dans ses promenades, et un jour je lui ai sauvé la vie; c'est un crime, sans doute, car ma vie, à moi, appartient aux Teutoniques, et je l'ai exposée pour une femme... Vous voyez que je ne me défends pas.

— Ah! dit le vicillard d'une voix tremblante de colère, si je ne vous connaissais pas pour un brave chevalier et pour un homme digne de notre Ordre par ses antécédents, je vous accuserais devant le chapitre.

- Faites ce qui vous plaira.

— Werner, j'ai accompli un devoir pénible en vous parlant avec sévérité; maintenant, mon enfant, je vais essayer les conseils de l'amitié.

— S'il en est ainsi, je vous entendrai avec respect, avec une affection toute filiale.

— Vous devez vous rappeler ce que vous étiez avant que l'Ordre vous cût reçu dans son sein : orphelin, sans appui, n'ayant point un toit pour vous abriter contre l'orage, point de vêtements pour vous couvrir, point de glaive pour vous défendre; rien, rien, pas même la possibilité d'aller mourir dans un combat. Le grand-maître vous vit, il eut pitié de vous, pauvre enfant, qui n'aviez point encore senti l'étreinte d'une main amie; il

eut pitié de vous, Werner, et il abrégea le temps de votre noviciat pour vous donner la croix de chevalier. Depuis ce jour, vous assistâtes aux conseils des princes et des comtes, et vous devintes l'égal de ceux qui vous auraient dédaigné.

— Vous dites vrai, komtur, la mémoire de ces événements m'est restée dans le cœur, et jamais je n'oublierai ce que je vous dois et ce que je dois au grand-maître Winrich von Kniprode.

- Oui ; n'oubliez jamais, reprit le vieillard attendri, ce sentiment qui nous rend dignes de la justice de Dieu; mais la reconnaissance ne suffit pas, il faut mériter toujours et par tous ses actes les bienfaits qu'on a reçus. Le danger vous menace, vous êtes au bord de l'abime : ce que je redoute pour vous, c'est vous-même.
- Je vois le passé et l'avenir, répondit Werner avec amertume.
- Insensé, vous savez ce qui vous attend, et vous ne fuyez pas Biruta..... Cette croix qui recouvre votre poitrine ne vous défend-elle pas d'aimer une femme? les battements de votre cœur sont un sacrilége.
- L'indissérence, la mort, le néant, sont les vertus qu'on nous commande.
- Ne blasphémez pas, dit sévèrement Otto. Ma vie et celle du grand-maître doivent vous prouver qu'il y a d'autres dévouements que ceux de l'amour; nous pouvons aimer, nous pouvons accorder une pitié généreuse; mais nous ne pouvons sans crime livrer notre âme à une femme. Les règles de notre Ordre nous le défendent, et vous avez juré, sous serment, de les observer.
- Je remplirai mes devoirs, mais je ne puis promettre d'étouffer les battements de mon cœur.
- Si vous ne pouvez vous dompter, fuyez au moins le danger. La force des grandes âmes, c'est la vertu; la force des faibles, c'est la fuite. Evitez la présence de Biruta. Les chevaliers commencent à murmurer, et bientôt on vous blâmera hautement. Une femme vous ferait oublier Dieu et l'honneur. Mais c'est horrible. Sa beauté vous séduit, et déjà vous avez conçu la possibilité de tous les crimes. Fuyez, Werner, fuyez cette femme inspirée par le mauvais esprit.
- Avez-vous été amoureux? demanda Werner.
  - Que vous importe?
- Je me rappelle, qu'étant encore enfant, je me promenais avec mon tuteur. Nous passames près le couyent des religieuses de Nonnenwerht,

sur le Rhin, pour nous rendre au château de vos ancêtres. Ma surprise fut extrême en voyant que ce château était en ruines; j'en demandai la cause à mon tuteur, il me répondit que.....

— Taisez-vous, taisez-vous, s'écria Otto : ne me parlez jamais de la maison de mes pères....

- —Un jour, poursuivit Werner, avec sang-froid, un jour je baisais avec transport les mains de ma sœur Marie, de cette chère Marie qui m'embrassait aussi avec tendresse. Mon tuteur avait toujours des confidences à lui faire, et ce jour-là, je me le rappelle, il m'envoya en avant pour que je l'attendisse à la porte du couvent. J'obéis. Arrivé là, je trouvai une sœur tourière. Ma sœur, lui dis-je, apprenez-moi donc par quel hasard le château de mon tuteur se trouve dans cet état de dégradation?
- Allez, allez cruel, retournez le poignard dans mon cœur, faites saigner encore une blessure qui ne se fermera jamais. Je le mérite, soyez sans pitié, car moi je n'ai pas eu pitié de vous.
- Non, komtur, non, dit Werner, je ne me ferai pas une joie de vos douleurs. Je voulais seulement vous rappeler que l'amour peut faire battre un noble cœur.

Otto, tout pensif, écoutait Werner. Puis tout à coup il se retourne, tend les bras vers le jeune homme et lui dit d'une voix pénétrante: « Les années s'écoulent, comme s'écoule l'eau des fleuves, mais les impressions de la jeunesse ne s'effacent pas; les hommes succèdent aux hommes; les événements se reproduisent, mais la douleur est impérissable. Les années emportent la vie et laissent les souvenirs. Mon passé est toujours là ; il n'y a pour moi de réel que ce qui n'est plus. Werner, vous êtes, après le grandmaître, le seul être au monde à qui je confierai les événements de ma jeunesse. Ce sera une souffrance de plus, une punition de plus! Que Dieu accepte ce sacrifice. Venez, Werner, asseyez-vous près de moi, je ne suis plus votre supérieur, je suis un vieillard à qui la vie a beaucoup pris et très-peu donné : je suis un ami qui saura vous plaindre, car dans l'amour il y a toutes les compassions, toutes les pities, tous les dévouements.

J'ai aimé, Werner, j'ai aimé une jeune fille qui était belle et pure comme les anges; elle m'aimait. Rien ne s'opposait à notre bonheur; nous étions égaux par la naissance et par la fortune: rien, comme je vous le dis, ne se serait opposé à notre bonheur, sans un vœu barbare de sa mère, et avant d'avoir compris la valeur d'un

serment, elle lui fit jurer sur la tombe de son père qu'elle se ferait religieuse. L'amour ne lui avait point encore révélé tous les trésors de la vie.... Je ne vous parlerai pas des premiers moments de notre bonheur, vous avez aimé.

L'époque fixée pour l'accomplissement de ses vœux arriva, et ma passion la disputa à Dieu. Je l'enlevai, je quittai ma patrie, et, dans une retraite ignorée, je vécus avec elle, pour elle, et je goùtai des délices qu'on n'ose à peine rêver. Ce bonheur, qui me semblait un avant-goût du ciel, passa comme un songe. Un jour que je revenais de la chasse, accourant pour me jeter dans ses bras...... je ne la trouvai plus...... Le tribunal secret l'avait fait enlever, et m'ordonnait de comparaître devant lui. Je partis. J'allais chercher une mort certaine; mais ces hommes impitoyables eurent pitié de mon désespoir et me laissèrent la vie; ces hommes, avides de condamnations, me laissèrent une vie dont je ne voulais plus. Je revins dans le château de mes pères, je la cherchai partout, j'allai dans les pays étrangers, mais tout fut inutile... j'avais tout perdu : mon amour, mes affections, ils avaient tout immolé à leur vengeance, et ces deux êtres créés pour mon bonheur, le sort me les ôta. C'est alors que Winrich von Kniprode, qui n'était encore que komtur, séjourna dans mon château, avant de se rendre en Prusse. Winrich avait été mon ami d'enfance, je lui confiai mes malheurs; mais sa bouche ne proféra ni des paroles de consolation ni des paroles d'espoir; des doigts seulement il me montra la croix qui reposait sur sa poitrine... Je le compris, et peu de jours après j'appartenais à l'Ordre teutonique. Lorsque nous arrivâmes en Prusse, mon ami essaya de me consoler en me parlant du ciel et des récompenses célestes. Me parler du ciel, à moi qui avais menti à Dieu..... J'appris par Winrich que ma maîtresse adorée vivait encore, qu'on l'avait forcée de prononcer ses vœux et qu'elle faisait pénitence dans le couvent de Nonnenwerth.

- Serait-ce sœur Marie? s'écria Werner.
- C'était elle... Mais ne parlons plus du passé, Marie se repose dans la tombe de toutes ses douleurs... Nous nous retrouverons là-haut!....

Il se leva, resta quelques moments pensif, puis il reprit la parole en ces termes:

- Werner, j'étais jeune quand je commis une faute; le Ciel m'a puni... Souvenez-vous de sœur Marie, quand vous reverrez Biruta.
  - J'ai été pour moi-même aussi sévère que l vers lui par une puissance irrésistible.

vous. J'ai voulu combattre par la raison ce qui est plus fort que la raison, j'ai voulu fuir Biruta; mais elle m'attire malgré moi, et pourtant son caractère ne répond pas à mes idées sur les femmes. L'héroïsme, l'énergie, le courage, sont des vertus qui nous appartiennent; mais quand Biruta fixe ses yeux sur moi, son regard me fascine; quand elle chante des airs nationaux, elle me semble l'ange inspiré de sa patrie; alors, ses yeux si fiers s'adoucissent, sa voix harmonieuse me pénètre, et je sens que rien sur cette terre ne la mérite.

Le vieillard secoua la tête et dit : « Lui as-tu parlé de tes sentiments pour elle?

- Mes sentiments! comment pourrais-je les exprimer, puisque je ne sais pas les comprendre?
- Werner, mon fils, rappelle-toi que tu appartiens à l'Ordre des Teutoniques.
- J'y pense nuit et jour, et c'est mon plus cruel châtiment. Pourtant j'ai la volonté du bien, j'ai la volonté de remplir tous mes devoirs, et je vous en convaincrai en exécutant vos ordres.

Ce mot rappela au komtur ce qu'il avait dit précédemment à Werner. Alors il lui intima de nouveau l'ordre d'aller faire une reconnaissance avec quatre cavaliers et vingt fantassins. « Soyons sur nos gardes, dit-il, car je crains de nouvelles hostilités de la part des Samogitiens. — Adieu, mon fils, dit Otto; » puis il regarda longtemps le jeune homme, il le regarda comme s'il retrouvait en lui tous ses souvenirs et toutes ses affections.

П

Une neige épaisse couvrait les champs, un vent du nord tourbillonnait dans les sapins et jetait d'une branche à l'autre de gros flocons. La lumière vivace d'un soleil levant se réfléchissait sur ces nappes blanches, mille congélations brillaient sur la nature, et dans le lointain, au faîte d'une montagne, on apercevait, se perdant dans l'air, des colonnes de fumée.

Auprès d'un feu ardent se reposait un guerrier d'une haute stature; ses yeux vifs et pénétrants brillaient sous d'épais sourcils, une longue barbe retombait sur sa poitrine et ses traits exprimaient le calme et le courage. Certes, cet homme n'eût pas séduit une femme ordinaire, mais une femme supérieure se fût sentie attirée vers lui par une puissance irrésistible. Un grand nombre de soldats litvaniens couverts de peaux d'ours et de loup entouraient le guerrier; les uns dormaient et les autres semblaient attendne des ordres; puis deux chiens veillaient, dressaient l'oreille au moindre bruit, et ne perdaient pas de vue leur maître. Le guerrier debout, la tête appuyée sur son cheval, semblait plongé dans une profonde méditation; aucune voix n'osait interrompre ce silence. Tout à coup on entendit le son des trompettes, et aussitôt les Litvaniens coururent aux armes.

Patrik, cria le guerrier avec précipitation, prends un détachement de cavalerie et cours savoir le motif de cette alarme.

L'ordre sut exécuté à la minute, cent cavaliers sendirent l'air pour se rendre à l'endroit menacé. Le guerrier écoutait attentivement pour savoir si le son de la trompette s'éloignait ou se rapprochait.

Sur ces entrefaites, un vieillard s'approcha du guerrier, et, prenant son cheval par la bride, il dit : « Seigneur, montez à cheval, vous êtes ici presque sans gardes, et l'ennemi paraît s'approcher. Kieystut, l'espoir de la Litvanie, ne doit pas inutilement exposer sa vie.

— Ne crains rien, mon bon Gastold, reprit le grand-duc de Litvanie, je serai à cheval en un clin d'œil; d'ailleurs l'ennemi ignore que je me trouve ici.

— Tout cela est possible, mais je connais la vigilance des Teutoniques, et vous-même, seigneur, vous avez été victime de leurs ruses. L'ami de votre père et le vôtre a le droit de vous avertir.

Kieystut, impatienté, fronça le sourcil, et sans rien répondre quitta sa place pour aller écouter les mouvements de l'ennemi. Au même instant, un cavalier du détachement de Patrik arriva tout essoufflé en disant à Kieystut: « Seigneur, nous avons fait bonne chasse, nous avons pris une biche comme vous n'en avez jamais vu.

- Explique-toi plus clairement, Woydan, reprit sévèrement Kieystut.

— Dès que nous câmes gagné la forêt voisine, nous nous répandimes de tous les côtés. Patrik, toujours plus heureux que les autres, rencontra une femme, mais une femme belle comme la déesse Pogezana; quand elle nous vit, elle voulut fuir, mais il n'est pas facile d'échapper à Patrik; il s'en saisit et va vous l'amener à l'instant.

— Était-elle accompagnée de ses serviteurs? dit Kieystut.

- Il n'y en avait qu'un, et il est en notre pouvoir.
  - C'est bien, nous ne serons pas trahis.
- Mais, poursuivit Woydan, notre expédition ne fut pas sans danger. Voici comment les choses se passèrent : nous aperçûmes, après nous être emparés de la semme que vous verrez bientôt, seigneur, nous aperçumes plusieurs cavaliers enveloppés dans de vastes manteaux; un homme, qui paraissait être leur chef, marchait à leur tête, et c'est lui le premier qui se jeta sur nous pour délivrer la prisonnière; d'un coup de lance il renversa un de nos compagnons : alors le combat s'engagea; mais comme nos forces étaient supérieures aux leurs, pas un n'échappa. Le chef se battit corps à corps avec Patrik. Patrik, dont vous connaissez la vigueur et l'adresse, allait le frapper, mais avant que le coup l'eût atteint, il avait disparu.
  - Et vous ne l'avez pas rattrapé? dit Kieystut.
- —Impossible, il ne marchait pas, il ne courait pas, il volait comme si Giltyne (la déesse de la Mort) elle-même l'eût poursuivi, et comme nous craignions de tomber dans les griffes de sa troupe qui était en embuscade, nous ne trouvâmes rien de mieux à faire que de rebrousser chemin.
- Misérables! » s'écria le grand-duc; et prenant un petit cor d'argent qu'il portait toujours sur lui, il en sonna trois fois, et aussitôt les Litvaniens accoururent.

Woydan, malgré la colère du prince, osa lui dire : « Seigneur, je crois bien que ces hommes qui nous ont attaqués étaient des Teutoniques.... Sur ces entrefaites, Patrik arriva tout convert de sang, et il présenta au grand-duc la prisonnière. Le grand-duc ne la regarda pas, il dit seulement à Patrik : « Je serais plus content de toi si tu m'avais amené un Teutonique. Cette circonstance bouleverse tous mes projets, à présent l'ennemi connaît ma présence en ce lieu; mais ce que quelques-uns n'ont pas pu faire, tous le feront. Gastold, réunissez les troupes et attaquez le château sur trois points à la fois. - Savez-vous à quelle distance nous sommes de Johannisbourg? Puisque vous avez parcouru les environs, vous devez le savoir, dit Kieystut, en tournant ses yeux pour la première fois sur la captive. Alors elle prit la parole, et prononça ces mots d'un ton sier et hardi : « Avec des chevaux comme les vôtres vous serez bientôt arrivés, mais votre retour sera plus prompt eucore. Kieystut, étonné de tant d'audace, jeta de nouveau ses regards sur cette femme; mais cette fois il ne put les en détacher, jamais il n'avait vu rien de si complétement beau, rien de si parfaitement admirable.

- « Qui es-tu? demanda Kieystut d'une voix presque tremblante d'émotion.
- Je me nomme Biruta, je suis la fille de Walguna, un noble prussien.
- Et ce chevalier Teutonique qui te suivait et qui combattait si vaillamment pour toi?
- Il a combattu vaillamment, dites-vous, et je suis entre vos mains!
- Ce chevalier était, je crois, Werner von Windeken.
- Tu es sière et dédaigneuse, Biruta, répondit Kieystut.
- Oui, je sais comprendre ma dignité de femme.
- Il me semble que pour une esclave, pour une captive, cette dignité est un peu exagérée.
- Moi, esclave! je ne le suis pas, je ne le serai pas, car je ne le veux pas!
- Tu es confiante dans ta beauté et tu as lu dans mes yeux un sentiment de pitié, je ne m'en défends pas. Tu ne seras pas esclave, Biruta, tu seras ma captive. J'ordonnerai à Patrik qu'il me cède ses droits sur toi, et tu seras heurense alors.
- Kieystut, répliqua Biruta, avec calme, ce mot heureuse me semble une ironie, un langage de prince assez hors de propos, car vous n'auriez pas dù oublier le sort de votre grand-père Gedymin. Dans le siège du château de Christbourg, la fille d'un noble de Samland tomba en son pouvoir; elle était belle aussi : elle lui plut, et il voulut en faire sa captive. Sans doute il lui promettait de la rendre heureuse; mais dès que cette femme fut arrivée dans la tente de Gedymin, de votre grand-père, Kievstut, elle lui enfonça un poignard dans le cœur..... Laissez-moi libre, renvoyez-moi à mon père, préservez-nous du pillage, de l'incendie... Une bonne action ne peut-elle vous séduire, et ma reconnaissance n'est-elle pas de quelque prix !....

Kieystut, qui l'avait écoutée dans un profond recueillement, se retourna vers sa suite et dit : Reconduisez cette femme dans la maison de son père. » Puis il ajouta, en regardant Biruta: « Nous nous reverrons encore, nous nous reverrons après la prise du fort. »

Biruta fut rêveuse tout le temps que dura le voyage. Kieystut la préoccupait; elle avait cru

voir en lui la réalité de tous ses rêves. Kieystut, le héros de la Litvanie; Kieystut, le grand homme de guerre, pouvait devenir le sauveur de sa patrie et l'arracher au joug des Teutoniques, L'amour de la patrie était une religion pour Biruta: tous les grands sentiments avaient place dans cette Ame. Mais si Biruta pensait comme un homme, elle sentait comme une femme: toutes ses facultés étaient complètes. Elle pouvait aimer, elle devait aimer, non de cet amour qui est pour les femmes une distraction, une occupation dans une vie inoccupée, mais avec passion, avec cette force divine qui fait tout vouloir et tout entreprendre. Biruta ne révait plus que son bonhenr et la délivrance de sa patrie. Kievstut résumait toutes ces espérances : un jour, un moment avait

Quand elle fut arrivée chez son père, elle dit aux Litvaniens qui l'avaient accompagnée: « Exprimez à votre maître ma profonde gratitude; dites-lui que mon souvenir ne le quittera pas. »

Après le retour de Werner dans le fort, l'activité et le mouvement se firent remarquer sur tous les points. Les postes furent occupés, et on se prépara à la défense. Kieystut ne tarda pas à paraître, et le fort fut attaqué sur tous les points à la fois. La défense et l'attaque furent poussées avec une égale vigueur. Les troupes de Kieystut firent des prodiges, mais la fortune favorisa cette fois les chevaliers Teutoniques : ils résistèrent, et Kieystut, pour épargner son monde, donna ordre de cesser l'attaque, et les Litvaniens reprirent leurs positions dans les forêts environnantes.

III

Le lendemain de cette journée, Werner, malgré la défense et la recommandation du komtur, se rendit chez Walguna. C'était par une froide soirée d'hiver: le ciel était parsemé de brillantes étoiles, la lune jetait ses pâles rayons, le sol était recouvert d'une neige éclatante. Il partit seul, et pour arriver plus tôt il traversa la forêt qui le séparait de l'habitation de Walguna. La nature, dans sa majestueuse tristesse, était en harmonie avec son cœur; des flocons de neige remplaçaient les feuilles tremblantes, et leurs mugissements étaient semblables aux vagues de la mer. Les oiseaux ne sillonnaient plus l'air par leurs chants; partout un calme lugubre... Wer-

ner vivait au milieu de ces images de mort, il vivait de douleur et d'angoisses, son pouls battait avec violence; et, en approchant de ce lieu où il allait revoir Biruta, son émotion fut telle qu'il fut obligé de s'arrêter.... Enfin il reprit courage, fit quelques pas encore et se trouva en face de la croisée de Biruta. Mon Dieu! je vais la voir, se dit-il; mais quel pouvoir m'attire vers cette femme? quelle fatalité m'enchaîne à son souvenir! Elle ne peut être à moi, je ne la mérite pas; elle m'a repoussé avec indifférence, avec mépris; elle a écouté avec dédain les paroles d'amour qui tombaient de mon cœur comme malgré moi. Je ne l'aimerai pas, je ne serai pas sacrilége pour cette femme... > Se croyant plus fort après cette résolution, il se disposait à entrer, lorsqu'il aperçut Biruta qui s'approchait de la croisée pour regarder le ciel. Sa figure éclairée par les reflets de la lune, sa chevelure noire tombant en grosses boucles sur son cou, sur ses épaules, lui donnaient l'air d'une vision. Biruta prit sa harpe et se mit à préluder quelques accords, puis elle chanta cette divine prière : « Pardonnez-moi, o sainte Vierge! pardonnez-moi! > Werner, en l'écoutant, se rappela les paroles du komtur : « Non, dit-il, elle n'est pas paienne; ce sont les traits d'un ange, et l'àme d'un ange. »

It frappa à la porte, et le vieux Walguna vint à sa rencontre.

- Soyez le bienvenu, seigneur Werner, dit-il, je suis heureux de vous voir, car je sais que votre courage a contribué à la défense du fort. Mon âge me rend inutile pour le service de l'Ordre, mais mes vœux, mes prières accompagnent les braves qui lui sont dévoués.
- —Vous avez fait vos preuves, Walguna, et aujourd'hui vous pouvez vous reposer. Oui, vous avez bien mérité de notre Ordre, et nous le sentons d'autant mieux, que tous vos compatriotes ne nous ont pas été fidèles, notamment Monté qui grossit la liste des traîtres....
- Ali! seigneur, n'appelez mes frères, ni des traîtres ni des ingrats, ne condamnez pas des opprimés qui voulaient être libres: l'amour de la liberté est aussi une passion.
- Si vous les excusez, Walguna, pourquoi n'avez-vous pas fait comme eux? Pourquoi étiezvous avec nous, quand tout ce qui habite les bords de la mer jusqu'aux bords du Niémen, était contre nous?

Walguna ne répondit rien.

- Parlez franchement: depuis longtemps je voulais vous demander la cause de votre conduite, l'explication de ce dévouement à toute épreuve; mais votre tristesse, toutes les fois que j'abordais ce sujet, m'a retenu. Aujourd'hui je sollicite encore votre confiance; parlez, Walguna, je vous ouvre un cœur ami.
- Seigneur, répondit Walguna, je n'aurais jamais abandonné les rangs de mes compatriotes, s'il se sût agi seulement de la désense de la patrie; mais l'Eglise était menacée, la croix allait tomber sous des coups sacriléges; l'idolâtrie redressait la tête, Kriwe-Kreweyto allait s'emparer du pouvoir... Toute mon âme s'est révoltée, et Dieu l'a emporté sur la patrie; j'ai abandonné mes rangs, j'ai trahi mes frères, j'ai combattu pour le Christ, mais pas pour des hommes, seigneur, pas pour votre Ordre.... J'ai dit plus que je ne devais sans doute, oubliez mes paroles.

La recommandation de Walguna était inutile. Werner n'écoutait plus, il avait cru entendre les pas de Biruta, et en effet elle entra en apportant l'hydromel. Mais elle ne leva pas les yeux, à peine si elle répondit au salut de Werner. Elle posa sur la table deux verres et un flacon, et se disposait à sortir lorsque son père lui dit : « Versenous à boire, et fais les honneurs de la maison au nouveau venu. » Elle obeit, offrit les verres, et, selon l'antique usage, but elle-même ce que Werner avait laissé dans son verre; mais auparavant elle dit avec un sourire plein d'ironie : « A votre santé, intrépide Teutonique, et surtout à votre fougueux coursier.

- Que voulez-vous dire, Biruta? demanda Werner tout étonné.
- —Comment! ne dois-je pas vous féliciter d'avoir échappé si heureusement aux Litvaniens? Votre fuite a été si précipitée, que vous ne vous êtes pas souvenu, sans doute, que vous laissiez une femme entre leurs mains.

Un long regard fut la réponse de Werner. Walguna, qui craignait que sa fille n'eût offensé le chevalier, dit : « Mais toi-même, Biruta, ta avais rendu justice au courage du seigneur Werner. — Oui, répondit-elle, on peut être brave, et ne pas soutenir le combat, un contre mille; mais abandonner une femme, la laisser au pouvoir des païens... Allons, ne parlons plus de ces choses, on m'accuserait d'orgueil, et dans le vrai, je ne mérite pas qu'un noble chevalier teutonique verse son sang pour moi; un duc de Troki et de

Samogitie à la bonne heure, un païen peut bien mourir pour une pauvre fille.

- → Vous êtes injuste, Biruta! ma vie, je l'aurais sacrifiée; je l'aurais sacrifiée sans l'espoir d'une larme; je l'aurais sacrifiée avec joie, car celui qui n'est pas aimé ne regrette pas la vie.
- Eh bien, pour quoi m'avez-vous abandonnée? dites, justifiez-vous.
- Mon devoir: vous comprenez la valeur de ce mot, vous qui êtes plus qu'une femme. L'honneur exigeait que j'allasse prévenir les chevaliers de la présence des Litvaniens. D'abord, je ne pensai qu'à vous, aux dangers que vous courriez, mais la position de mes frères d'armes, mes serments me revinrent à la mémoire; il fallut m'arracher à vous, sous peine de passer pour traître et parjure. Je vous quittai, et je me rendis dans le fort pour le préparer à la défense.
- A présent, Biruta, dites-moi par quel miracle vous avez été sauvée.

Biruta, sans répondre, donna sa main à Werner, son beau regard se fixa sur lui... Il était justifié...

Biruta lui raconta avec détail l'histoire de sa captivité d'un moment. Son enthousiasme pour le grand-duc se peignait dans sa voix, dans ses gestes; elle oubliait Werner, elle ne le voyait plus, son ame s'épanchait....

- \* Votre reconvaissance est presque du fanatisme, lui dit Werner; mais comment est-il donc cet homme qui a mérité votre admiration? On le regarde comme un héros, je le croirais s'il était chrétien.
- L'héroisme n'appartient-il qu'aux chrétiens? enviez-le, mais ne le culomniez pas! Ah! si vous le voyiez, vous aussi, vous seriez forcé à l'admiration. Toutes les vertus resplendissent sur son visage, et on ne pourrait supporter l'éclat de ses yeux, car le génie est imposant, si une expression de bonté ne tempérait le feu de ses regards; le calme et la force, le génie et la bonté, voilà cet homme que les chrétiens ne trouvent pas assez grand pour l'appeler un héros!
- Votre exaltation me paraîtrait juste, si elle venait de la réflexion; mais je crains, Biruta, pardonnez-moi, je crains qu'elle ne vienne du cœue.
  - Et quand cela serait ?...
- Mais dans le vrai, je suis mauvais juge, poursuivit Werner, car je ne connais pas l'amour...
  - Je vous plains, dit-elle dédaigneusement.
  - Oui, je le crois, l'amour seul est capable de

- tant d'illusions; il ne voit pas, il ne juge pas, il sent, il est entraîné par la passion, et toutes les passions sont menteuses.
- Mais si vous ne connaissez pas l'amour, comment reconnaissez-vous ses symptômes? » Werner se tut un moment, puis il dit : « Avouez, Biruta, que le grand-duc vous a fait une profonde impression.
- Je ne le nie pas, j'ai éprouvé le plus inattendu et le plus nouveau des sentiments. Je me rappelle les paroles de Kieystut, je me rappelle son regard. Ah! jamais je n'oublierai le moment où il me rendit la liberté.
- Cette action est belle, sans doute, mais les traits de Kieystut ne sont-ils pas plus profondément gravés dans votre cœur?
- Il paraît que le chevalier teutonique veut être mon confesseur, dit Biruta en souriant; pour me plaire, il faut avoir pénétré mon âme.
- l'apprécie votre franchise, Biruta, je ne m'en offense pas; cette croix, que vous voyez sur ma poitrine, me défend l'amour, la jalousie; elle me fait un crime de toutes les joies et de toutes les douleurs de ce monde! Là-haut doivent être toutes mes espérances. Mais ne demandant plus rien pour moi, ne puis-je pas m'inquiéter pour vous? avez-vous pensé à l'avenir?
- L'avenir, la gloire peut l'esperer; mais le bonheur n'a pas d'avenir! le bonheur, c'est un jour sans lendemain; un jour où on vit toute savie, où on épuise toute son âme.
- Je vous avais deviné, Biruta. Que le Ciel vous protége!
- Werner, dit-elle en l'attirant vers la croisée, et en lui montrant de la main la clarté de la lune, l'astre ne peut retourner sur ses pas; il doit parcourir le cercle que le Créateur lui a tracé; il le doit, et nous, faibles créatures, nous voudrions lutter contre la volonté divine; à l'homme appartient sa vie, il peut en disposer, la rejeter si le fardeau est trop lourd; mais à Dieu appartient sa destinée.
- Quelle inconcevable chose! Tout ce que vous dites, je l'ai pensé.
- Chevalier de la Croix, dit Birnta, vous avez fait des vœux, vous les avez renouvelés trois fois, et devant Dieu; vous avez fait abnégation de votre volonté; les choses de ce monde ne vous appartiennent plus. Vous avez fait vœu de pauvreté; on ne vous a pas laissé la joie d'adoucir la misère du pauvre, vous ne pouvez partager avec lui votre morceau de pain, car il appartient à

l'Ordre. Vous avez juré de n'être ni époux, ni père; votre amour déshonorerait la pauvre fille qui se livrerait à vous... Ne me regardez pas ainsi, Werner; votre regard fait mal.. Je crains de vous comprendre... Soyez mon ami, mais rien de plus; il y a un abîme entre nous, et le jour où vous oseriez me parler d'amour briserait à toujours notre amitié. Prenez ma main, comme un gage d'estime et de confiance.

Werner saisit la main de Biruta, la serra contre son cœur, et dit: « Oui, je serai votre ami, pensez à moi; quand vous serez malheureuse, appelez-moi. Adieu, Biruta, adieu. » Et sans attendre, sans demander une parole consolante, un regard de pitié, il s'en alla précipitamment.

#### 17

Dans une des vastes salles du château de Marienbourg, était assis, auprès d'une table, le secrétaire du grand-maître des Teutoniques; il attendait d'un moment à l'autre l'arrivée de Winrich. Enfin il arriva, et dit au secrétaire : · Ecrivez vite ce que je vais vous dicter. · Cheva-» lier et frère, le païen qui a attaqué le fort de > Johannisbourg s'arme de nouveau, et nous me-» nace avec des forces plus considérables; mais » les légions pieuses de la Bavière, du Rhin et » des autres parties de l'Allemagne sont en route » pour nous rejoindre. J'apprends que déjà elles ont franchi l'Oder; je vous recommande en » conséquence de vous tenir prêt à la guerre; » vous vous rendrez vers la mi-mars dans les » environs d'Insterbourg, où nous établirons » notre quartier général. Je vous invite à garder » le plus grand secret, et prie Dieu qu'il yous nit » en sa sainte et digne garde. »

— A qui dois-je adresser cette lettre? demanda le secrétaire.

--- Aux trente komturs, répondit Winrich von Kniprode; mais au komtur de Johannisbourg vous ajouterez le post-scriptum suivant : « Je » vous remercie, frère, au nom de l'Ordre, pour » la belle défense du fort; soyez toujours sur » vos gardes, car je connais la tenacité de Kieys- » tut. Envoyez-moi ici le chevalier Werner von » Windeken, je le demande dans l'intérêt de son » salut. »

Quand le secrétaire fut sorti, Winrich s'approcha d'une mappemonde, et se dit en lui-même : La Prusse occupe un bien petit point sur le globe, et pourtant elle ne me laisse pas un moment de repos! la guerre! toujours la guerre! quand cesseront donc ces funestes hostilités? Il leva les yeux au ciel, puis il resta plongé dans une profonde méditation; ensuite il sonna pour appeler ses gens. Un serviteur parut aussitôt, et le grand-maître lui dit:

- · Le komtur de Labiau est-il arrivé?
- -Non, seigneur.
- Alors va dire à mon écuyer qu'il m'amène les chevaux que le roi de Bohème m'a envoyés ce matin. »

Le serviteur s'éloigna, et Winrich, toujours pensif, toujours préoccupé, se mit à regarder les portraits des grands-maîtres de l'Ordre, qui décoraient la salle. Il s'arrêta à Sigismond Teutschwagen, le premier qui fit de Marienbourg la capitale des Teutoniques : avant lui, c'était à Venise qu'ils avaient fixé leur résidence. Une grande peasée, une seule, peut faire un grand homme; une pensée conçue dans ce vaste cerveau fit plus pour la puissance des Teutoniques que des siècles de peines et de victoires. A Venise, nous étions sujets; ici nous sommes souverains! Ces réflexions furent interrompues par le bruit des chevaux qui entraient dans la cour. Winrich se mit à la croisée, et il vit un chef tenton entouré de sa suite; il reconnut à l'instant que c'était celui qu'il attendait, et il en eut une joie extrême. Le komtur de Labian était un homme de petite taille, mais fort et musculeux; ses yeux étaient expressifs, et ses lèvres minces annonçaient plus d'esprit que de bonté. Henri Schindekopf était renommé pour sa brayoure, c'était sur ce point la première réputation après celle de grandmaltre. Rigide observateur des règlements de l'Ordre, il priait sans cesse, couchait sur la dure. buvait de l'eau et détestait les femmes; aussi le grand-maître le donnait pour exemple à tous les jeunes chevaliers, et l'honorait du titre de son ami. Le komtur de Labiau était aussi sévère pour lui-même que pour les autres et ne pardonnait rien, et je crois même qu'il aurait poussé le zèle jusqu'à la punition des mauvaises pensées. Au moment où Winrich l'aperçut dans la cour, il était monté sur un grand cheval bai : cette manie appartient à tous les petits hommes de tous les siècles.

It s'empressa de se faire annoncer chez le grand-maître, et après les salutations, les témoignages réciproques d'amitié, ils se mirent tous deux à la croisce pour voir les chevaux de Bohême. Les chevaliers admiraient avec envie ces magnifiques chevaux. La belle monture! dit l'un d'eux; je voudrais qu'il me fût permis d'essayer celui-là... — Frère Jean, lui cria le komtur, si ce cheval te plaît, essaie-le, et il sera ensuite à toi, le grand-maître voudra bien me permettre d'en disposer. Le jeune homme ne se le fit pas dire deux fois, il monta le cheval; d'abord il parvint, à force d'adresse et d'habileté, à maîtriser l'animal fougueux; mais, après quelques évolutions, il tomba par terre, au milieu des rires et des rumeurs de l'assemblée.

\*Bon Dieu! dit le komtur, quelle jeunesse! celan'a pas plus de force, pas plus d'énergie qu'une femme. (Notez bien que cette comparaison était le plus grand outrage du komtur.) Voyez, grandmaître, ce pauvre chevalier, tout pâle encore de sa chute. Allons, il faut que je leur apprenne à tous comment on dresse un cheval: vous m'autorisez, n'est-ce pas, grand-maître, à donner l'exemple à ces jeunes gens?

Winrich lui sit observer qu'il en résulterait peut-être quelque accident : « Peu importe, répondit le komtur, il faut instruire notre jeunesse, et lui montrer que quand on n'est pas une semme, un être faible et de pauvre nature, on peut braver et surmonter toute espèce de périls.

- Henri, dit le grand-maître avec bonté, faites tout ce qu'il vous plaira.

Le komtur descendit dans la cour, s'empara du cheval, le piqua des deux, et se mit à galoper. Le cheval cabriolait, se cabrait comme un furieux, mais force lui fut de céder au komtur, qui, tout triomphant, tout suant, tout haletant, tout essoussé, fit trois fois le tour de la cour. Il descendit, c'était assez pour sa gloire, mais en jetant sur la foule un regard de mépris.

Quand il revint auprès de Winrich, celui-ci lui dit: « Henri, vous vous êtes conduit comme les chevaliers du bon vieux temps, le cheval est à vous, et vous le monterez le jour du combat; mais pour l'amour de Dieu, ne vous exposez plus ainsi, nous ne sommes plus jeunes, mon pauvre ami, et les hommes de notre trempe sont rares, même dans notre Ordre.

— Je le crois certes bien, notre Ordre a plus de vices à lui seul que tout le reste de la société, répliqua Henri. La mollesse et le luxe, voilà où nous en sommes arrivés, et si nous n'avons point encore atteint le degré de perversité des Templiers, nous marchons sur leurs traces. Une armure, un manteau, une épée, un cheval, la

terre pour se coucher, le ciel pour se couvrirtels étaient les biens de l'ancienne chevalerie; aujourd'hui, nous voulons être les maîtres des peuples, et nous oublions Dieu, notre maître à tous. Nous avons fait vœu de pauvreté et de chasteté, et nous nous vautrons dans la débauche et dans le luxe...

Cette conversation fut interrompue par l'arrivée du maître-d'hôtel, qui vint annoncer le dîner. On passa dans la salle à manger, et là Henri trouva des paroles plus éloquentes encore pour blâmer le luxe et surtout l'usage du vin: il ne but que de l'eau tout le temps du repas; mais les chevaliers, qui faisaient bon marché de l'exemple, burent tant qu'ils purent.

Le soir on tint un conseil de guerre. On discuta longtemps pour savoir si l'on prendrait l'offensive ou la défensive; mais sur ces entrefaites Kieystut trancha la question, car il s'emparait déjà des possessions teutoniques du côté d'Argensbourg.

V

Werner, dit un soir le vieux komtur Otto, ce que je prévoyais est arrivé; le grand-maître t'ordonne de te rendre à Marienbourg, il veut que tu y passes quelque temps; j'en suis fâché, je m'étais accoutumé à ta présence; mais le grandmaître ordonne, pars, et que Dieu te conduise. Moi, je vais rester seul, car ces hommes qui m'entourent ne me comprennent pas, ne me connaissent pas; ils n'ont point vu Marie, ils n'ont point vu mon château des bords du Rhin, ils ne répondront à aucun de mes souvenirs ; je te regrette, Werner, et sans Biruta nous ne serions pas séparés. Que son dieu Perkounas la punisse, cette femme qui me prend ma dernière joie... Mais ne me regarde pas ainsi, tu sais que mon cœur vaut michx que mes paroles; et en mémoire de toi je protégerai Biruta, je la défendrai, je lui donnerai plus qu'elle ne mérite! >

Malgré l'amertume de ces dernières paroles, Werner fut si ému de reconnaissance qu'il ne put répondre au komtur, et celui-ci, qui prit son silence pour du dédain, lui dit : « Tu m'accuses, Werner, et tu quitteras sans peine un vieillard exigeant et maussade.

- Non, Otto, reprit tendrement Werner,

non, ces lieux me sont chers, je les quitte avec un déchirement inexprimable.

- Biruta demeure ici, c'est vrai!

- Et vous, que j'aime et respecte, et vous qui restez seul et qui aviez besoin de moi!

- Tu m'aimes donc un peu? que Dien te bénisse pour de pareils sentiments, ils me font du bien. Va, et dispose tout pour ton départ. Je te permets d'aller faire tes adieux à Walguna, je te le permets pour prévenir une faute de désobéissance; mais pour plus de sûreté fais-toi accompagner, car Kieystut est près d'Argensbourg. Hâte-toi, et quand tu seras de retour, tu viendras me voir.

Werner se rendit chez Walguna, Biruta était seule. . Je pars, lui dit-il en entrant, et je viens vous faire mes adieux.

- Cette séparation m'est pénible, mais je la crois nécessaire pour votre bien.
- Dans ce moment que je vous quitte, je ne puis avoir une autre pensée; le jour qui fuit n'est rien, demain est une possession incertaine... Me promettre du bien ou du mieux pour l'avenir me semble une ironie cruelle!
- Allons, Werner, n'empoisonnez pas ce dernier moment; le calme qui assiste au départ est d'un bon augure. Nous nous reverrons, n'en doutez pas, ne prenez pas vos émotions pour du pressentiment.
- L'avenir est entre les mains de Dieu; mais permettez-moi, lui dit Werner, de vous parler comme si ce jour était le dernier. Il y a au fond de mon cœur un soupçon, une crainte qui le ronge...
- -Parlez hardiment, Werner, toutes vos questions seront dictées par l'amitié, je vous écoute.
- On dit, Biruta, que vous êtes chrétienne en apparence, mais qu'au fond du cœur vous avez conservé la religion de vos ancêtres?

Biruta parut interdite, elle ne répondit point d'abord, et Werner prit son silence pour un aveu; enfin, se remettant peu à peu, elle dit: · Vous aussi, vous m'avez soupçonnée, Werner; mais comme je vous estime, je m'expliquerai. Rassurez-vous, je suis chrétienne, j'adore les doctrines du Christ, je crois tout ce qu'il nous a enseigné, mais je hais ces hommes qui parlent en son nom, qui combattent pour lui, et dont toutes les actions démentent les paroles. Je n'ai ni respect ni amour pour un Ordre couvert de sang et de boue, ce sang est celui de mes frères. Suis-je justifiée, Werner?

- Pas encore, Biruta. Pourquoi n'allez-vous pas à l'église, pourquoi n'accomplissez-vous pas vos devoirs de piété, pourquoi ne fréquentezvous pas les couvents?
- Dieu est partout! s'écria Biruta avec exaltation, Dieu est partout, et de partout il entend nos prières. Que sont les voûtes des temples, quand je les compare aux voutes du ciel? vos cierges brillent-ils avec plus d'éclat que les étoiles, et la voix de vos prédicateurs est-elle plus puissante que le bruit du tonnerre, ou plus imposante que le murmure des forêts agitées par les vents? Werner, je prie Dieu, j'élève ma pensée vers lui, je m'agenouille devant une sleur, devant un brin de gazon; la nature, c'est mon temple, mais toutes vos profanations inventées par les hommes, je m'en éloigne.

Werner était forcé de réprouver ce discours. La religion que Biruta s'était faite lui semblait une hérésie, et cependant il l'avait écoutée sans l'interrompre. Après un silence de quelques moments, il lui dit : Mais, si vous êtes chrétienne, pourquoi visitez-vous si souvent le lieu où se trouvait autrefois le temple de Romnowe? c'est là que vos prêtres sacrifiaient des victimes hu-

maines à leurs divinités!

- Ne parlez pas du sang qu'ils ont versé, chevalier teutonique, répliqua fièrement Biruta. Nos prêtres, à nous, n'envahissaient point les pays étrangers, sous le prétexte de propager leur religion; ils ne massacraient pas les habitants pour s'emparer de leurs terres. Les crimes de nos prêtres venaient de leur ignorance, ils ne savaient pas que Dieu ordonne le pardon et la charité; ils ne le savaient pas, eux, et en sacrifiant quelques prisonniers de guerre, ils croyaient être agréables à leurs divinités. D'ailleurs, en immolant les autres, ils ne s'épargnaient pas : on compte jusqu'à trente-trois grands-prêtres qui se brûlèrent volontairement sur le bûcher, pour conjurer la colère des dieux, quand la patrie était malheureuse. Répondez-moi, Werner, vos grands-maltres, votre Ordre, qu'ont-ils fait pour la patrie, qu'ont-ils fait pour le bien de l'humanité?
- Avant de vous répondre, j'exige que vous m'expliquiez le motif de vos visites à Romnowe.
- Je peux tout dire. Si vous étiez dans la Terre-Sainte, n'iriez-vous pas visiter la maison de vos premiers grands-maîtres et de ces prêtres qui ont fondé votre Ordre? N'anriez-vous pas présents à la mémoire leurs vertus et leurs belles actions? ne leur accorderiez-vous pas plus d'es-

time qu'ils n'en méritent peut-être? Eh bien, moi, j'aime à visiter des lieux qui ont été chers à mes ancêtres, auxquels toutes les traditions, tous les souvenirs de mon enfance se lient étroitement; et quand j'entends ces chants populaires avec lesquels on m'a bercée, mon cœur s'épanouit : jaime à m'égarer dans nos forêts primitives, j'écoute le gazouillement des oiseaux et les sons mélodieux de la harpe de nos weïdalotes; je me repose sous un chêne aussi vieux que le monde. C'est là que le grand Kriweyto rendait la justice ; c'est là qu'il méditait le bonheur du pays.... Je le vois, et mon âme vit de la grande vie du passé. Je chante l'antique gloire de nos ancêtres, et j'oublie le présent et je ferme les yeux sur nos misères.

Je deviendrai sans doute moins fervente pour le passé quand le pays sera heureux. Je deviendrai moins fervente pour le passé quand je ne verrai plus le luxe et les excès de vos prêtres; quand nos frères, tous égaux, tous libres, ne seront plus sujets de votre Ordre; quand une simple croix remplacera la magnificence profane et la grandeur impie.

Les païens aussi, Biruta, aimaient la magnificence. La colère de Dieu a renversé leur

culte, et Dieu protége le nôtre!

La colère de Dieu! ah! je vous en prie, faites-moi grâce des formules de votre Ordre: je ne parle pas ici à un chevalier teutonique, je m'explique devant un homme qui ne manque pas de supériorité.

Werner voulait répondre, mais il entendit le bruit de la cavalerie qui approchait; et se rappelant alors les sages avertissements d'Otto, il cournt verrouiller les portes et rejoignit Biruta. Voici les Litvaniens, dit-il, on les envoie pour piller et ravager les environs d'Argensbourg. Peut-être viennent-ils pour vous enlever, par ordre de Kieystut; mais je saurai vous défendre. Ils passeront sur mon corps avant d'arriver jusqu'à vous. J'ai tout près d'ici dix hommes qui défendront les abords de la maison.

- Et mon père, s'écria Biruta, où est-il?

- Espérons qu'il échappera à l'ennemi. Mais priez, Biruta, priez; cherchez des forces dans la prière.

Biruta regarda Werner, leva les yeux au ciel, prit un arc et se plaça derrière une croisée.

Bientôt on aperçut deux détachements de cavalerie litvanienne; ils s'arrêtèrent à une certaine distance l'un de l'autre, puis ils entourèrent la maison. Peu après on entendit frapper à la porte à coups redoublés.

- Ouvre, ami Walguna, dit une voix forte a nous venons, au nom du grand-duc, demander la main de ta fille. Ouvre vite et donne-nous ta fille. Ne refuse pas, au moins, car nous metatrions le feu à tamaison. Ouvre, ouvre, disaient tous les Litvaniens à la fois, ou nous allons enfoncer les portes.
- Ne craignez rien, Biruta, mes cavaliers vont venir à notre secours, dit Werner.
- Ouvre donc, crièrent encore les Litvaniens, ou bien nous irons prendre la colombe dans son nid.
- -Qu'ils viennent, dit Werner en s'armant de son épée; et aussitôt il se présenta à la fenêtre avec Biruta.
- Ha! ha! un Teutonique par-dessus le marché. C'est bon : des échelles, bien vite, nous prendrons la colombe et le vautour.

Biruta lança sa flèche, qui atteignit un Litvanien; Werner en frappa un autre, et les hommes placés au dehors eurent le soin de venir pour empêcher l'escalade.

— Par ordre de Kieystut on devait vous enlever, dit Werner, et pourtant Kieystut est païen !

- Ne condamnez pas le grand-duc, peut-être

a-t-on agi sans ses ordres?

- —Seigneur Werner, dit un cavalier en entrant, partez au plus vite, le komtur vous réclame; partez, trouvez-vous à votre poste avant le retour des Litvaniens; ils sont en nombre, et d'un moment à l'autre ils peuvent revenir ici.
  - Je suis à toi. > Et le cavalier sortit.
- Vous ne devez pas rester seule ici, Biruta; le komtur vous donnera asile dans le fort, je n'en doute pas, dit Werner.
- Non, Werner, non, je n'abandonnerai pas la maison de mon père; je resterai, j'attendrai mon père : mais vous, partez, et que Dieu vous protége.
- Il faut donc nous séparer, nous séparer quand je vous laisse exposée à mille dangers! Il faut donc vous quitter, Biruta, et prendre pour derniers souvenirs ces adieux si froids. Non, je ne puis m'y résoudre, je resterai près de vous.
- Ayez du courage, Werner, ne prolongez pas la tristesse des adieux. La destinée ne fait pas miséricorde; sans doute nous ne nous reverrons jamais.;

- Eh bien! ayant la mort, vous saurez mon secret, vous saurez que je vous aime. J'ai voulu combattre, j'ai voulu éteindre cette lave qui me brûle; mais mon âme c'est vous, ma vie c'est la pensée que vous m'avez donnée... Ne me parlez plus d'amitié, l'amitié ne récompense pas l'amour; l'amitié est une aumône que je dédaigne.
- Cependant un chevalier teutonique ne peut exiger autre chose.
  - Et si ma vie n'était pas consacrée à Dieu ?
- Je vous aimerais comme un frère; mais mon amour, tous mes sentiments profonds, enthousiastes, appartiennent au défenseur de ma patrie, à celui qui saura se sacrifier pour ma malheureuse patrie.
- Il faut à votre cœur un grand-duc de Litvanie, n'est-ce pas?
- Le grand-duc de Litvanie est l'allié et l'ami des Prussiens, et vous, Werner ven Windoken, vous êtes Allemand, oppresseur né de mon pays. Mais tranquillisez-vous, mon admiration n'est point du fanatisme; Kieystut est un héros, mais moi je ne serai pas son esclave; plutôt la mort! Regardez-moi avec calme; je vous estime, je vous plains... Ecoutez-moi, Werner: les chances de la guerre sont incertaines, et si un jour le grand-duc tombait au pouvoir de ses ennemis, promettez-moi (qu'il me pardonne ce mot), promettez-moi de le protéger. Vons le ferez pour moi.

Il lui promit ce qu'elle demandait. Biruta lui tendit la main en signe de reconnaissance. Quand Werner sentit cette main, un frisson électrique parcourut tout son corps, il la pressa contre son cœur, et ses lèvres brùlantes osèrent se poser sur le front de Biruta... • Adieu, ange de ma vie, dit-il, adieu, toi pour qui je donnerais une éternité de bonheur, adieu!.... Ce furent ses dernières paroles, et, avant qu'elle eût pu lui répondre, il avait disparu.

· Pars en Dieu, · s'écria Biruta; et une larme mouillait les yeux de la jeune fille. · Malheur à celui qui recèle un cœur d'homme sous cette croix! dit-elle. La mort est préférable à ces vœux barbares! Meurs, pauvre infortuné, la mort est ton seul espoir. ›

Elle restait en face de la croisée, regardant la route que Werner avait prise; absorbée qu'elle était, elle n'entendait pas son père qui entrait dans la chambre. Walguna, qui venait toujours à elle avec des paroles de tendresse, lui dit d'une voix sévère : « Préparez-vous à un voyage, ma-

dame; demain vous aurez quitté ces lieux.

VI

Dès que Werner fut arrivé à Marienbourg, il se présenta chez le grand-maître des Teutoniques. Celui-ci le reçut avec politesse, mais sans cordialité; il ne daigna même pas lui dire le motif de son rappel: tout ce que Werner put apprendre, c'est qu'il resterait au château et qu'il serait soumis aux ordres de l'archi-komtur.

Les préparatifs de guerre se firent avec activité. A la fin de mars, le grand-maître arriva à Insterbourg où était le quartier général des Teutoniques. Le grand-maître avait sous ses ordres trente-trois komturs. Le grand-maître de l'Ordre, Kranichfeld, commandait l'aile gauche; le komtur de Labiau, l'aile droite, et le centre était sous les ordres immédiats du grand-maître en personne. Au commencement d'avril de l'année 1361, l'armée, après avoir entendu la messe, se dirigea sur la route du Niémen, en prenant la route opposée où Kieystut l'attendait à la tête des Litvaniens et des Samogitiens.

Les deux armées se rencontrèrent dans la plaine de Kowno. La bataille s'engagea, on se battità outrance, le sang coulaità flots. Plusieurs chefs teutoniques trouvèrent la mort dans cette journée. Werner von Windeken fit des prodiges de valeur, et Schindekopf, en voyant le jeune homme se jeter en furieux dans la mélée, disait: « Bien, très-bien, frère Werner; lave dans ton sang les souillures de la passion, purifie ton cœur. Ces terribles paroles enflammèrent encore le courage de Werner, mais il ne voulait pas expier son amour, il voulait se rendre digne de Biruta.

Les armées se reposèrent un peu, et la victoire restait indécise. Schindekopf rejoignit le grandmaître au moment où Kieystut recommençait l'attaque. Cette fois le carnage fut plus horrible encore, chaque soldat semblait animé d'une haine personnelle; le cheval de Kieystut fut blessé. Patrik, en voyant le danger de son père, accournt pour le défendre, mais il n'était plus temps, déjà il était au pouvoir des ennemis: Kieystut, le héros de la Litvanie, était prisonnier des Teutoniques.

La joie fut extrême dans le camp ennemi, on ne pensait plus aux pertes qu'on avait faites; des centaines d'hommes pouvaient périr, on avait Kieystut en son pouvoir; cependant Schindekopf ne partageait pas l'ivresse générale, et il disait au grand-maître. ¿ J'aimerais mieux le voir mort que prisonnier; tant que cet homme existera, il n'y aura pas de repos pour nous. Faites-le enfermer dans une cage de fer, sans cela il nous échappera.

- Dieu me garde, reprit Winrich von Kniprode, de traiter ainsi un grand-duc de Litvanie;
  nous l'avons pris loyalement, nous le garderons
  loyalement. Certes, je ne négligerai aucune précaution, mais je l'entourerai des soins et des
  égards qui sont dus à son rang et à sa naissance.
  En tout point je serai digne de la grandeur de
  notre Ordre.
- De la magnanimité, réplique vivement Schindekopf; de la magnanimité envers ce païen ! Vous oubliez les victimes qu'il a fait immoler pour honorer ses dieux.
- Vous oubliez à votre tour tout ce que notre glaive a fait périr au nom de Jésus-Christ. Nous reprochons aux paiens leurs excès, et nous, sommes-nous moins coupables? Nous ne différons que par les moyens: Kieystut fait brûler les prisonniers, et nous, nous les faisons périr par le glaive.
- Ces paroles ont lieu de me surprendre dans la bouche du grand-maître des chevaliers teutoniques! Dans quels temps vivons-nous, grand
  Dieu; et dans sa stupéfaction il était prêt à
  faire des signes de croix.
- · Komtur, je m'explique devant vous, comme je ne le fais devant personne; et puisque j'ai commencé, je vais vous dire ma pensée tout entière. Je ne fais pas la guerre pour convertir les paiens, l'épée est un mauvais moyen de conversion; je ne fais pas la guerre pour agrandir nos possessions, je la fais pour maintenir l'existence de notre Ordre. La paix est impossible avec nos institutions; nous ne pouvons nous soutenir qu'en jetant l'épouvante; notre vie est une lutte, et le jour où nous cesserons les hostilités, nous périroas. La guerre, toujours la guerre, c'est une condition indispensable de notre existence; mais n'oublions jamais que les païens sont des hommes comme nous; celui qui agit autrement méconnaît la mission du Christ.
- Je respecte vos beaux sentiments, reprit le komtur un peu radouci; je les respecte, mais je ne me sens pas assez de vertu pour les imiter; et dans l'intérêt de l'Ordre, j'ose vous supplier de faire garder Kieystut avec sévérité. Pour rien au monde, grand-maltre, vous ne devez le reedre à la liberté.

—Soyez en repos, komtur; cette affaire me regarde, elle ne regarde que moi; comme grandmaître, la responsabilité m'en appartient; Dieu et la postérité jugeront Winrich von Kniprode.

Le komtur n'insista plus, et tous deux ils se rendirent sur le champ de bataille; et là, au milieu des cadavres encore fumants, on entonna le Te Deum, en action de grâce. Dans le vrai, la victoire des Teutoniques ne se bornait qu'à la captivité de Kieystut; ils n'osèrent même pas poursuivre les Litvaniens, et ils se retirèrent en Prusse, avant d'avoir attaqué le château fort de Kowno.

Quand le grand-maître fut de retour à Marienbourg, il réunit un conseil dans lequel on nomma le komtur Schindekopf grand maréchal de l'Ordre, en remplacement du maréchal qui avait été tué près de Kowno; en outre, il obtint le komturat de Koenigsberg,

Werner resta à Marienbourg, où Kieystut fut amené emprisonné et gardé à vue.

#### VII

La chambre que Kieystut occupait se trouvait à l'extrémité d'une haute tour carrée; les croisées étaient grillées, et les portes verrouillées et garnies de barres de fer. Un chevalier veillait jour et nuit dans une chambre attenante à la prison du duc, et dix fantassins gardaient les sombres et tortueux détours d'un escalier montant en spirale. Kieystut obtint, par la grâce du grandmaître, qu'un Litvanien, qui se trouvait au château de Marienbourg, ferait son service particulier. La table du grand-duc était pleine de luxe et d'abondance. Mais qu'y a-t-il de bon en prison, qu'y a-t-il de consolant sans liberté!

Le lendemain de l'arrivée de Kieystut, le conseil du chapitre de l'Ordre s'assembla, et aussitôt
que la séance fut levée, le grand-maître fit inviter le duc à se rendre chez lui. Kieystut se
présenta, et Winrich, venant à sa rencontre, lui
remit son épée, et après l'avoir salué, il lui dit:

Prince, depuis longtemps nous nous rencontrons sur les champs de bataille. Enfin, aujourd'hui, il m'est permis de vous parler; il n'y a
point d'ironie dans mes paroles, la véritable
grandeur est au-dessus des petites inimitiés. Oubliez, s'il se peut, l'inconstance du sort; vous
êtes mon prisonnier en ce moment, mais qui sait
ce que l'avenir me garde?

← Je vous remercie de ce bon espoir, dit Kievstut en souriant.

Veuillez me dire, prince, comment vous vous trouvez dans votre triste demeure? mes ordres ont cherché à prévenir tous vos souhaits.

Vous savez ce qui me manque, et certes vous n'êtes point disposé à me l'accorder. Je n'ai plus qu'un désir, un souhait, une volonté, — la liberté.

- Sans condition, c'est impossible; mais avec des conditions cela pourrait être.

- Et quelles sont ces conditions?

— D'abord il faudrait que vous rendissiez tous les prisonniers chrétiens.

- I'y consens.

Ensuite, il faudrait que vous cédassiez à l'Ordre une partie de la Samogitie et tous les châteaux forta qui longent le Niémen.

- Jamais! mille fois jamais! >

Le grand-maître poursuivit comme s'il n'avait pas entendu les paroles de Kieystut, et dit : « Ce n'est pas tout, il faudrait nous donner vos deux fils en otage, pour garantie de votre promesse?

- —Ah! mes seigneurs, vous n'avez pas assez de terres et de châteaux, il vous faut encore mou sang! Qui, il faut garder les fils, car un jour ils seraient aussi redoutables que leur père..... Le grand Ordre, celui qui proclame les grandes vérités, a peur de l'avenir! Non, dit-il, en se redressant de toute la hauteur de sa taille, non, je ne m'abaisserai pas, et ce n'est point à vos pieds que j'irai mendier la liberté. La Litvanie me reverra digne d'elle, ou elle ne me reverra jamais!
- -Prince, vous êtes en mon pouvoir, et si je l'ordonne, on peut vous charger de chaînes.
- Vous pouvez m'enchaîner, mais mon âme restera libre au milieu de vos tortures; je serai plus libre que vous, que vous qui fléchissez sous la volonté des komturs et qui agissez en opposition avec vos sentiments; vos menaces, ce n'est pas vous qui les faites, c'est l'Ordre qui vous domine et qui vous force à démentir votre noble caractère.
- Vous m'avez compris, répliqua Winrich en offrant sa main au grand-duc; vous m'avez compris, et je vous en rends grâces; mais ne parlons plus d'un arrangement impossible: vous êtes prisonnier de l'Ordre, et moi je vous regarde comme mon hôte. Après ces mets, ils sa séparèrent; Kieystut fut ramené dans sa prison, et il ne revit plus le grand-maître, car celui-ci sentait que ces entrevues étaient pénibles pour tous les deux.

Après le départ de Kieystat, on vint dire au grand-maître que le chevalier Werner von Windeken désirait lui parler. Winrich fut étonné de cette demande, car ordinairement les chevaliers se servaient de l'entremise des komturs pour être admis en la présence du grand-maître; cependant il passa outre, et Werner fut introduit.

Que voulez-vous, frère Werner? La circonstance doit être grave, puisque vous oubliez les

règles de l'Ordre?

— Pardonnéz-moi, seigneur, si j'obéis en ce moment à l'impulsion de mon cœur et si je m'adresse à vous en toute confiance. L'affaire dont il s'agit n'est point grave, c'est pour cela que j'ai négligé les formalités d'usage.

--- Eh bien! si cette affaire n'a aucune impertance, pourquoi venez-vous m'en parler?

- Ne me condamnez pas, seigneur; tout ce qui vient du cœur doit trouver indulgence devant vous. Pourquoi s'adresser à un autre? n'est-ce pas en vous que je puis trouver appui et bonté?
  - -Parlez donc hardiment.

— Je voudrais, seigneur, faire partie de ceux qui gardent le grand-duc de Litvanie.

Winrich regarda Werner d'un œil scrutateur; puis après un long examen, il lui dit : « Par quel motif ambitionnez-vous un poste si difficile? »

Werner se tut et rougit.

- c Chevalier, poursuivit le grand-maître avec force, je vous ai deviné, et je réprouve votre but et votre intention.
  - Vous vous trompez, sans doute.
- Et vous, vous ignorez peut être que le grand-duc de Litvanie a eu des relations avec la fille d'un Prussien?
  - Je le sais.
- Votre air d'assurance, votre calme en me parlant, tout m'étonne; je ne sais plus que penser de vous. Est-ce de l'effronterie, est-ce de la candeur? Mais non, on ne vous a pas calomnié; vous avez fait une faute, une grande fante : vous avez manqué aux devoirs, aux règles de votre Ordre. Je voulais me taire, je voulais essayer de l'indulgence, mais vous me forcez à une explication. Vous saurez donc que quand je vous appelai à Marienbourg, c'était pour vous arracher d'un lieu de perdition. Je m'intéressai à vous, Werner: votre âme généreuse, l'intrépidité que vous aviez montrée le jour du combat, rachetaient vos fautes et avaient, pour ainsi dire, effacé les taches que vous aviez laissées sur notre livre noir; car, ne vous y trompez pas, nous consignons toutes les



•

,

fautes, tous les crimes. Sans votre demande, je ne vous aurais pas parlé comme je le fais; je ne voulais pas être pour vous un maître impitoyable, je voulais être un ami, un père. Pourquoi avezvous provoqué cette triste explication?

— Ne soyez pas prompt à me condamner, seigneur. Un homme, fût-il le plus énergique, ne peut répondre de son cœur; les saints eux-mêmes n'ont pas été exempts de passions. Je me présente pur devant vous. Tout mon crime, le voici: Au moment où je me séparais d'elle, mes lèvres ont touché son front! Donnez-moi l'absolution pour cette seule faute?

Winrich sit semblant de n'avoir pas entendu les derniers mots de Werner, et, reprenant la conversation de plus haut, il lui dit seulement: Que vous importe ce prisonnier! pourquoi voulez-vous que je vous consie sa garde?

- Vous avez daigné me dire que vous aviez pour moi l'intérêt d'un ami, d'un père : eh bien, écoutez-moi encore avec bonté.

- Parlez, le grand-maître n'en saura rien.

— Cette femme que vous avez traitée avec mépris, je lui ai promis de me dévouer pour le grand-duc, si le hasard me'le permettait sans trahir les devoirs de mon Ordre. Aujourd'hui, je puis accomplir mes promesses envers elle; je puis adoucir le sort du grand-duc par mes soins, par mon dévouement, comme je vous l'ai dit.

- Comment! vous voulez servir votre rival?

— Seigneur, je ne veux et je n'ai jamais rien voulu de contraire à mes vœux. Un sentiment de reconnaissance, un souvenir dans son cœur, c'est tout ce que je demande au monde. Je ne sais si je présume trop de mes forces, mais je crois pouvoir remplir mes promesses; consentez-vous?

— Sekendorf Bassenheim et vous, garderez alternativement le prisonnier; j'en informerai l'archi-komtur... Allez en paix, mon fils, calmez votre imagination, rejetez loin de vous toutes les illusions qu'elle enfante. Vous êtes un brave guerrier; mais le frère de l'Ordre a le cœur trop jeune: tempérez sa fougue; c'est un père qui vous parle, et que cet épanchement de confiance soit le dernier. Chevalier Werner, en vous confiant lagarde du prisonnier, l'Ordre vous oblige à scruter ses pensées et à faire la révélation de tout ce que vous apprendrez. N'oubliez pas que le bienet l'intérêt de l'Ordre sont vos seuls devoirs...

Werner, sans rien répondre, salua respectueusement le grand-maître, et sortit de la chambre. Winrich le suivit des yeux. Pauvre

enfant, dit-il, le poids de la croix est trop lourd pour lui, il ne peut la porter! Ce n'est pas lui, ame pure et candide, qui dénoncera un prisonnier. A notre siècle corrompu il faut d'autres hommes; tout ce qui porte en son cœur de nobles instincts doit souffrir; nos institutions, engendrées par l'égoïsme, ne protégent que l'égoïsme et la bassesse... Je le plains!

#### VIII

Le lendemain matin, l'archi-komtur donna l'ordre à Werner de prendre ses fonctions, le soir même, à la prison. Werner attendit impatiemment le moment de se rendre à son poste, et avant les derniers rayons du soleil couchant, il était déjà au pied de la tour carrée. Il s'approcha de la chambre du prisonuier avec une émotion fébrile : le souvenir de Biruta lui faisait accomplir un immense sacrifice; il allait voir Kievstut, le héros dont la renommée remplissait le monde, le seul homme qui fût digne de Biruta... Il ouvrit la porte d'une main tremblante, et, en apercevant Kieystut, il resta interdit : ce måle et noble visage, ce regard capable de commander aux rois, pénétra de respect et d'admiration le jeune chevalier: ¿ Je vous salue, grand-duc de Litvanie, dit Werner.

— Je yous remercie, répondit froidement Kieystut.

— Pourrais-je vous rendre quelques services?

- La seule grâce qu'on puisse me faire, c'est de ne point troubler ma solitude. Cependant la douceur de Werner avait fait impression sur le grand-duc; il regarda le jeune homme, et fut tout surpris de trouver un air de franchise et de bonté, lui qui ne voyait, depuis son séjour dans ce château, que des visages faux, composés ou franchement malveillants.
- « Y a-t-il longtemps que vous êtes au service de l'Ordre? dit le duc.

- Quatre ans.

—Quatre ans! et illy a encore de la bonté et de la compassion dans votre cœur? cela m'étonne. De la petitesse de cour, j'en ai vu beaucoup dans votre Ordre; mais de la sympathie, des sentiments généreux, jamais...

— Savez-vous, prince, par qui je suis envoyé auprès de vous?

- Nécessairement c'est l'archi-komtur qui

ajoute à toutes ses gracieusetés celle de me donner un surveillant.

- Vous vous trompez, prince, c'est Biruta qui m'envoie.
- Biruta ! répliqua froidement le duc, Biruta ! je ne connais personne de ce nom.
- Comment! vous avez oublié votre captive? comment! vous avez oublié cette femme que vos gardes ont voulu enlever, après que vous lui aviez rendu la liberté?
- Ah! je me souviens; et c'est vous, chevalier, qui étiez enfermé avec elle en l'absence de son père. Grand merci, pour les soins de Biruta; gardez tout pour vous, M. le chevalier teutonique.

Werner jeta un regard de tristesse sur le duc. Celui-ci, qui s'en aperçut, lui dit:

- · Que signifie ce regard?
- Il exprime un sentiment profond.
- Chevalier, je ne crains point votre haine, et je méprise votre compassion.

Cette menace et cette injustice n'eurent point de prise sur Werner; il demeura calme, et Kieystut lui dit avec bonté:

- Expliquez-vous, dites-moi franchement votre pensée.
- J'ai de l'orgueil en ce moment, répliqua Werner; car mieux que vous j'ai su comprendre le cœur de cette noble fille. Moi, j'ai pénétré bien avant dans son âme, et vous, vous n'avez été touché que de sa beauté; pour vous elle est une femme, pour moi elle est un auge.
- J'avoue que je n'ai rien vu de plus beau que cette créature.
  - L'aimez-vous?..
- Aimer! moi, qui ne crois à rien: l'amour ne tient pas une grande place dans le cœur de Kieystut.
- Pourquoi alors avez-vous voulu la faire enlever? dit le jeune homme avec colère.
  - Puis-je savoir votre nom, chevalier?
  - Werner von Windeken...
- Ah! vons ètes un de ces Allemands dont j'ai tant entendu parler, un de ces troubadours qui courent le monde et qui m'ont amusé quelque fois dans mon château de Troki. Chaque jeune fille qui vous plaît est un ange à vos yeux; il nu lui manque que des ailes pour aller tont droit nu ciel; vous en faites la dame de vos pensées; vous vous mettez à ses pieds; vous buvez à sa tonté dans son soulier, et vous jetez le gant au premier venu qui ne s'enthousiasme pas comme vous. Tout cela est très-beau sans doute; mais

nous autres Litvaniens, nous traitons l'amour autrement. Pour toutes les jolies femmes nous avons des désirs, rien de plus; on nous plaît, et en ne nous attache pas. Les femmes ne valent pas plus; du moins je n'ai point encore rencontré celle qui méritait le cœur de Kieystut.

- Dites plutôt que vous n'avez pas su deviner
- la femme digne de vous.
- En bonne vérité, je ne sais plus ce que je dois penser de vous l'Votre enthousiasme me fait croire que vous aimez Biruta, et vous la vantez à moi qui suis votre rival, rival à ma façon; et au travers de tout cela, vous êtes garrotté par des vœux; vous appartenez à un ordre dévot. Quel est votre but?
- Je ne puis vous avouer tous mes motifs, vous ne me comprendriez pas. Vos sujets, prince, ont un amour pour vous qui les rend toujours prêts à se dévouer. Des milliers d'hommes mourraient pour vous, pour votre cause, sans que vous sachiez leurs noms. Ils n'espèrent aucun retour, ils ne veulent point de reconnaissance. Ils sont dévoués, et le dévouement est une religion. Ses volontés, à elle, sont saintes pour moi; j'agis par son souvenir; je n'attends rien, je n'espère rien, mais j'aurai vecu pour elle; et si c'est un crime, puisque c'est un crime, la douleur de n'être pas aimé m'en punit assez; je n'ai plus d'expittion à faire dans le ciel.
- Elle vous a dit qu'elle ne vous aimait pas, dit Kieystut avec une sorte d'intérêt; et qui donc aime-t-elle cette sévère beauté?
- Son secret ne m'appartient pas, je ne dois pas en disposer; mais permettez que je vous quitte, car d'autres devoirs m'appellent ailleurs.

#### IX

La conversation de Werner, sa démarche si pleine de franchise et de loyauté, avaient fait quelque impression sur Kieystut; et certes, cet incident l'aurait préoccupé, sans une circonstance plus grave : le Litvanien qui faisait le service particulier du grand-duc ne put revoir son ancien maître, sans éprouver le besoin de se dévouer pour lui, et Kieystut, qui jugeait les hommes avec cette prompte et profonde sagacité qui appartient au génie, osa confier à Alf ses projets d'évasion. Alf promit à son maître de tout tenter et de tout faire pour lui.

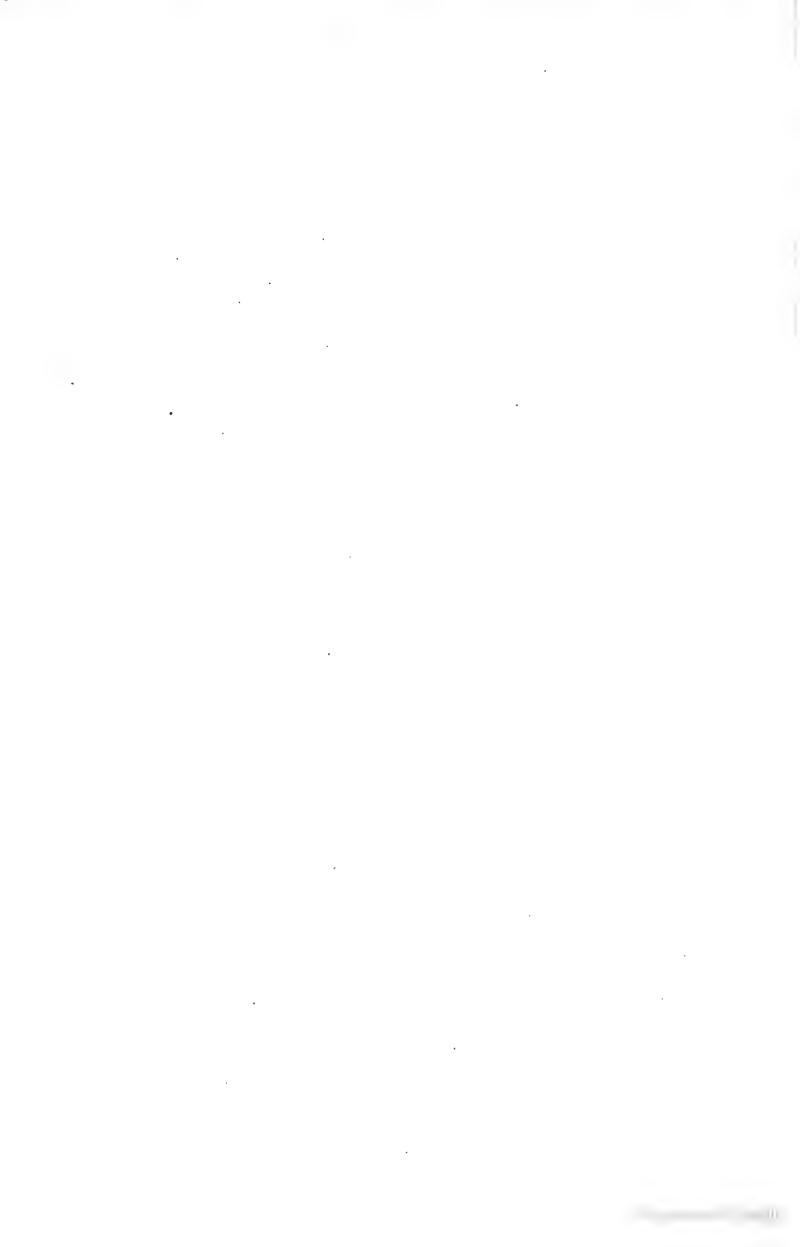



Dans la chambre de Kieystut, se trouvait un grand tableau qui représentait un des maîtres de l'Ordre. Kieystut et Alf parvinrent à démolir la partie du mur cachée par le tableau; le travail se faisait pendant la nuit, et le jour Alf transportait au dehors les pierres qu'ils enlevaient peu à peu. Quand tout fut près, quand l'ouverture fut assez large, Kieystut attendit une occasion favorable pour effectuer son évasion.

Werner von Windeken était de service tous les trois jours auprès du prisonnier, let Kieystut finit par trouver quelques consolations dans les soins du jeune chevalier. Birata revenait souvent dans leurs conversations. L'un, qui croyait encore aux anges et à l'amour, s'épanchait en larmes, en soupirs, sans espérance; et l'autre enviait presque des tristesses qui valent mieux que de froids plaisirs. Peu à peu l'enthousiasme de Werner gagna Kieystut; le souvenir de Biruta s'empara de son cœur.... Un soir qu'ils s'entretenaient tous deux, Kieystut tomba tout à coup dans une profonde réverie : « Werner, dit-il, après un long silence, vous avez rendu moins amers mes jours de captivité; je n'oublierai jamais vos soins. Que puis-je pour vous, moi qui suis plus pauvre aujourd'hui que le plus panvre de mes sujets? Je ne puis vous donner aucun témoignage de mon souvenir; les paroles s'oublient, et un objet qu'on voit, qu'on touche, vous rappelle une impression, vous retrace une amitié.... Tenez, échangeonsnos épées: la mienne aura quelque prix, n'est-ce pas? et la vôtre, Werner, je la conserverai toujours.

— Prince, vous m'honorez; mais pardonnezmoi, je ne puis accepter votre offre. Je n'ai rien
à moi, rien ne m'appartient; mon épée même est
la propriété de l'Ordre. Mais pourquoi me parlezvous de souvenirs? Notre séparation est-elle prochaine? Dites-moi, le grand-maître vous a-t-il
promis votre élargissement? Ah! mon Dieu, que
j'en serais heureux!

Kieystut ne répondit rien, et remit son épée à son côté; puis, d'un air indifférent, il dit à Werner:

- Savez-vous ce qu'est devenue la fille de Walguna?
- Elle a quitté Johannisbourg, mais je ne sais on son père l'aura conduite.

Kieystut n'insista pas, et, changeaut de conversation, il demanda à Werner quand il serait de service auprès de lui.

Mon service finit aujourd'hui, mais demain soir je le reprendrai.

- J'en suis charmé; et aujourd'hui, à qui est : confiée ma garde?
- —A Sekendorf; car Bassenkeim est gravement malade; cependant il tâchera de reprendre son service.
- Bonsoir, Werner, je me sens fatigué, le sommeil me réparera. Adieu, je n'oublierai jamais tout ce que vous avez été pour moi. » Et en . disant ces mots il lui serra la main plus affectueusement que de coutume. Ce mouvement de sensibilité étonna Werner, mais il ne conçut aucun soupçon; il quitta le grand-duc et rentra chez lui pour se coucher. A minuit, l'archi-komtur lui envoya l'ordre de se rendre à l'instant à la prison de Kieystut : Sekendorf était forcé de s'absenter, et Werner devait le remplacer. Il s'habilla à la hâte, attacha son épée, jeta son manteau sur ses épaules, et courut à son poste. En passant à côté des gardes qui entouraient la tour, il crut voir qu'ils dormaient; le gardien de la porte d'entrée dormait aussi. « C'est étrange, se dit Werner, Sekendorf est déjà parti, et toute la garde est plongée dans le sommeil. > En approchant de la porte de la prison, il entendit qu'on parfait à voix basse. Son premier mouvement fut d'appeler les gardes; mais, après avoir réfléchi, il pensa qu'il valait mieux s'assurer par lui-même de ce qui se passait. Sans bruit il poussa les verroux, et entra précipitamment dans la chambrede Kieystut. Le grand-duc, recouvert d'un manteau de Teutonique, était debout devant l'ouverture pratiquée dans le mur; en entendant des pas il se retourna, et avant de reconnaître Werner il lui avait passé son épée au travers du corps. Werner tomba baigné dans son sang; pourtant il respirait encore, et d'une voix à peine articulée, il prononca ces mots: · Biruta, c'est pour toi que je meurs. > Quelle fut la douleur de Kieystut en voyant qu'il avait tué son ami! . Les dieux sont témoins que je suis innocent de ce meurtre, dit-il à Alf; et il se baissa pour étancher le sang qui coulait à flots de la blessure. « Seigneur, fuyez, je vous en conjure, chaque moment est précieux; on va venir, fuyez, fuyez, au nom du ciel! » Kieystut, en jetant un dernier regard sur ce corps inanimé, franchit l'onverture et disparut. Alf le suivit.

La nuit se passa tranquillement. La préparation narcotique qu'Alf avait mise dans la boisson des gardes les tint endormis jusqu'au matin; mais, au moment où la garde fut relevée, on s'aperçut de l'évasion du prisonnier. Alors tout le château fut en émoi: on envoya des cavaliers à la poursuite de Kieystut; on chercha des coupables, des complices, mais on ne vit qu'une preuve de fidélité dans l'assassinat de Werner. Le sang que Werner avait perdu, la gravité de sa blessure, laissaient peu d'espoir de le sauver. Abandonnons-le sur son lit de douleur : une vie sans espérance a peu de prix, et revenons à Kieystut. Son déguisement lui permit de traverser le pays sans être inquiété, et il arriva sain et sauf, avec son fidèle Alf, chez Dunita, sa fille, duchesse de Mazovie.

X

Une colonie d'ouvriers que les Teutoniques avaient fait venir des Pays-Bas s'établit dans un village de la terre de Culm, sur les bords du lac de Wensen; ces hommes laborieux marchaient de pair avec la noblesse de Prusse. C'est dans ce village que demeurait la vieille sœur de Walguna; heureuse de la monotonie de sa vie, elle ne voyait rien au delà. Un jour, son frère, qu'elle avait presque oublié, car elle avait désappris d'aimer, se présenta devant elle en lui disant: « Ma sœur, je vous amène ma fille, je vous confie mon plus cher trésor, gardez-le bien, et quand les temps seront plus calmes, je viendrai chercher ma pauvre enfant. . Après quelques heures de repos, il partit, et Biruta prit possession de sa nouvelle demeure.

La sœur de Walguna était veuve d'un ouvrier de la colonie; habituée au travail, rapportant tout aux besoins matériels, elle fut gênée par la présence de sa nièce; elle ne comprenait rien ni à ses airs ni à son langage: pour un peu elle l'aurait crue folle. Quelle amère solitude que celle qui vous rapproche d'un être qui ne vous comprend pas! Biruta disait des mots, il le fallait, mais elle ne pouvait épancher une idée.

Ses sentiments se développèrent encore dans cette souffrance de chaque jour. Oui, quand on est jeune et qu'on aime, tout va d'abord à l'amour, toute peine l'enrichit, toute passion même étrangère y verse et l'augmente. L'image de Kieystut ne la quittait plus, elle savait son emprisonnement, elle savait l'issue de la bataille de Kowno, et son imagination enslammée aurait franchi des mondes pour aller le délivrer; c'est en lui qu'elle avait placé le bonheur, la renaissance de sa pa-

trie, cette pensée sanctifiait sa passion, la consacrait à ses propres yeux.

Biruta vivait hors des proportions vulgaires qui l'entouraient, elle vivait de cette vie intérieure qui développe les grandes facultés. Le jour elle faisait de longues promenades, pour échapper au babil de sa tante, ou elle allait au bord du lac pour chanter les airs de son pays: sa harpe était le seul ami qui pût lui rendre quelques-uns de ses anciens souvenirs.

Ainsi s'écoulèrent des semaines et des mois sans rien changer à sa position, mais Biruta ne fléchissait pas devant le malheur : l'espoir pour quelques âmes privilégiées est une conviction. Un soir que tout reposait dans la maison, et qu'elle seule veillait pour penser et pour prier, elle entendit marcher, et les pas semblaient se diriger vers la maison; aussitôt elle s'approche de la croisée, et voit aux rayons de la lune un homme enveloppé dans un manteau. · Pour l'amour de Dieu, dit cet homme, donnez-moi un morceau de pain, je succombe, je meurs de faim; je suis un pauvre voyageur, et j'ai encore une longue route à faire. > Biruta fut esfrayée d'abord de l'apparition de cet étranger, mais bientôt la pitié prenant le dessus, elle lui dit : « Il est impossible que vous entriez dans la maison, mais attendez-moi sous cette touffe d'arbres qui est là-bas, j'irai vous porter du pain. > Après avoir refermé la croisée, elle eut envie d'aller réveiller la servante; puis, ayant réfléchi, elle pensa que ce serait une imprudence. Cette fille, se dit-elle, avertira ma tante, toute la maison sera en rumeur, une fois de plus on me taxera de folie, il vaut mieux prendre pour moi seule la responsabilité du danger. Elle cacha dans son sein le poignard qu'elle portait toujours sur elle, et se rendit courageusement au lieu indiqué.

La pâleur de la lune éclairait faiblement les objets. En approchant, croyant voir deux hommes, elle eut la pensée de se sauver; mais ne doutant pas qu'elle serait poursuivie, elle alla au-devant des étrangers. Les aliments qu'elle apportait furent reçus avec reconnaissance.

Merci, mille fois merci, dit le premier qui s'était présenté à elle. — Grand Dieu! s'écria Biruta, c'est Kieystut! > Elle l'avait reconnu à sa voix, elle l'avait deviné à la résolution qui l'entraînait vers lui.

Vous le connaissez, dit le compagnon de Kieystut, vous le connaissez, vous allez mourir. — Arrête, misérable, je ne paierai pas ma vie en donnant la mort; prenons le pain que la pitié de cette femme nous a donné, et éloignons-nous sans faire un crime de plus.

- Vous croyez donc que je serais capable de vous trahir? dit Biruta avec fierté.
- Je ne crois jamais à la bonne foi d'un chrétien. Partons, Alf, partons.
- Oui, doutez de tous, mais ne doutez pas d'un être qui vous doit la liberté!
- Les dieux me sont propices, s'écria Kieystut, je retrouve Biruta, je la reconnais, c'est elle; non, jamais elle ne trahira celui qu'elle aime
  - Qui a osé vous dire que je vous aimais?
  - Votre ami Werner von Windeken.
  - Et où est-il en ce moment?
- Là, reprit Kieystut en montrant la terre, il est mort; ce glaive s'est enfoncé dans son cœur. >

Le sang de Biruta se figea dans ses veines. Comment, s'écria-t-elle, c'est vous qui l'avez assassiné? Pauvre Werner! lui qui m'avait juré de se dévouer pour vous.

- Sa mort, répondit Kieystut, est une douleur affreuse pour moi; je l'ai tué. Mais qu'est-ce que la vie d'un homme quand on se doit à un peuple?
- Adieu, prince, dit Biruta avec le cœur gros de larmes, adieu. Kieystut la saisit par la main en lui disant : « Il vous était donc bien cher?
- Je l'aimais comme un frère, je l'estimais comme un bon et loyal ami; que Dieu pardonne à son assassin! Adieu, Kieystut, il ne me reste plus qu'à prier Dieu pour vous.

— Un mot encore, je vous en supplie : Werner a-t-il été vrai dans ses révélations? Biruta ne répondit pas...

r Je respecte votre silence, mais je jure sur mes dieux que votre image ne sortira plus de mon cœur. Je vous offre un trône, Biruta, je vous offre le titre d'épouse; oui, vous êtes digne de tous les biens et de toutes les grandeurs. Werner m'a dit que si vous étiez la plus supésieure des femmes, vous étiez aussi la meilleure, la plus complétement bonne et parfaite. Ne vous éloignez pas, Biruta, je n'emploierai pas la violence, je ne veux pas vous faire partager l'incertitude de mon sort. Quand je reviendrai, ce sera en prince, en vainqueur, entouré de ma puissance et pour mettre à vos pieds une couronne! Recevez-vous mes serments, serez-vous à moi?

- Je dois unir ma destinée à celle d'un chrétien.
- -Vous serez à moi; et, l'enlaçant de ses bras, il lui donna un baiser. Nous sommes fiancés, dit Kieystut, et bientôt nous nous reverrons. Sans attendre la réponse de Biruta, Kieystut et Alf s'éloignèrent.

#### XI

Cet événement laissa Biruta dans une agitation mélée d'ivresse, dans un trouble douloureux que les paroles ne sauraient rendre. La mort de Werner, les dangers auxquels était exposé Kieystut, son amour, l'avenir immense qui se déroulait devant elle, tout transportait son âme du ciel à la terre, du bonheur au désespoir. Ne sachant où porter cette surabondance d'émotions, elle quitta dès le matin la maison de sa tante. Les êtres froids et vulgaires profanent tout, ils arrêtent jusqu'à la pensée. Biruta se dirigea vers le lieu où elle avait vu Kieystut; elle parcourut le chemin qu'il avait du parcourir, puis elle revint au pied de cette colline où elle avait reçu ses adieux. Tout à coup elle entendit la voix de son père qui l'appelait... Ah! que vient-il m'apprendre? se dit-elle. Walguna l'aborda avec un visage triste, la pauvre fille se jeta dans ses bras et fondit en larmes. • Qu'as-tu, Biruta? sauraistu ?....

- Oui, mon père, j'ai appris la mort de Wer-, ner!....
- Comment sais-tu la fuite de Kieystut, l'assassinat de Werner, tous ces événements qui n'ont pu parvenir encore dans ce village?

Biruta baissa les yeux sans répondre.

- Malheureuse enfant, tout ce qu'on m'a dit était donc vrai.
  - Que vous a-t-on dit, mon père?....
- C'est à toi à parler! réponds. Comment as-tu appris la fuite de Kieystut? s'écria Walguna, en cachant son visage dans ses deux mains. Réservais-tuc et opprobre à ma vieillesse? vais-je descendre dans la tombe déshonoré, maudit?..
- Je suis innocente, mon père, répondit-elle avec calme; et ne comprenant pas bien le sens des paroles de Walguna, elle allait lui avouer son secret, lorsqu'on entendit des cris, un tumulte, des pas de chevaux qui couratent ventre à terre; puis ils virent un détachement de Teu-

toniques. Arrivés près de l'endroit où était Walguna et sa fille, les chevaliers mirent pied à terre, et cherchèrent avec attention des traces sur le sentier.

\* fci, ici, s'écria l'un d'eux, je vois les traces d'un pied de géant, ces traces vont droit au village; vite, montez à cheval pour y prendre langue, et moi je vais m'assurer de la longueur du pied. .

Le terrain sablonneux et mouillé par la pluie laissait intacte la trace des pas; on pouvait voir la fatigue des voyageurs à l'irrégularité de leur marche. Le chevalier qui faisait si minutieusement cette recherche ne s'était pas aperçu de la présence de Walguna et de sa fille. Le cœur de Biruta battait violemment. Mon Dieu, se dit-elle, si j'alfais devenir folle! et elle priait en son âme. Mais que devint-elle en entendant les chevaliers qui revenaient du village et qui criaient: « Victoire, victoire! les pas arrivent jusqu'à la croisée de cette maison, et de là on les retrouve jusqu'à la colline; » et s'approchant de Walguna, il lui dit: « Qui êtes-vous? quelle est cette jenne fille? appartenez-vous à ce village?

— Non, seigneur, j'habite ordinairement le Nathangen près de Johannisbourg. Je me nomme Walguna, et cette jeune fille est Biruta, mon unique enfant...

- Biruta? s'écria le Teutonique; ce nom ne m'est point inconnu, et peu à peu nous arrivons à la vérité.
- Seigneur, cria un chevalier qui était monté au haut de la colline pendant ce colloque, nous trouvons ici un flacon d'hydromel et un reste de pain. Le Teutonique se dirigea vers la colline en ordonnant à Walguna et à sa fille de le suivre, et là ils subirent un interrogatoire. Maintenant, leur dit-il, nous avons des preuves suffisantes, nous savons que vous avez donné asile à Kieystut.

- Seigneur, mon cheval est encore sellé, et j'arrive à l'instant de Marienbourg.

- Et ta fille, habite-t-elle ce village? Hier, un pêcheur de Wisendorf, qui revenait chez lui à minuit, aperçut deux hommes qui rôdaient de ce côté, il les prit pour des ouvriers de la co-lonie; mais la taille herculéenne de l'un de ces hommes nous fait penser que c'était Kieystut, et depuis deux jours nous sommes sur ses traces. Pille, dit-il, en s'adressant à Biruta, on vous ordonne de déclarer la vérité à votre maître.
- Quel est celui que vous appelez mon maitre? répondit Biruta.

- L'Ordre teutonique! c'est à lui que vous devez vérité et obéissance! Le chevalier affait continuer, lorsque des cris de femme se firent entendre; on amenait de force la tante de Biruta.
- Seigneur, dit le Teutonique qui avait visité sa maison, nous avons trouvé la trace des pas presque sous la croisée de cette femme.
- Ce flacon est-il à toi? lui demanda l'interrogateur.
- Ah! mon bon Jésus, je l'avais enfermé hier dans mon buffet après l'avoir rempli d'hydromel.
- Par quel hasard ce flacon se trouve-t-il sur la colline?
- Ah! sainte Vierge, ils ont tout bu, il n'y á plus rien dedans.
- Je réitère ma demande : qui a porté ce flacon sur la colline?
- Ah! seigneur, vous pensez bien que je ne suis pas femme à donner mon hydromel au premier venu, et si je connaissais le coupable, je vous le livrerais de bon cœur. Puis, se tournant vers Biruta: «C'est pent-être cette fille qui rôde toutes les nuits comme une âme en peine; oui, elle a fait comme les anciens païens, elle a donné de l'hydromel au serpent.
  - Ma sœur! lui dit Walguna...
- Je vous ordonne, au nom de l'Ordré, dit le chevalier à Biruta, de révéler tout ce que vous savez touchant Kieystut. Dites si vous l'avez vu et quand vous l'avez vu?
- Kieystut! s'écria la vieille en faisant un signe de croix; Kieystut dans ma maison! Ah! seigneur, cherchez-le, je donnerais ma tête plutôt que de le cacher un moment. »

Biruta, par son regard, provoqua une nouvelle question du Teutonique.

- Fille, répondez, dites si vous avez vu Kieys-
  - Non, je ne l'ai point vu.
- Dites la vérité, ou vous allez périr; mon épée va faire justice de votre crime.
- Frappez, dit-elle avec calme, l'épée d'un Teutonique n'a jamais reculé devant le sang innocent.

Le chevalier, confondu par l'assurance de cette femme, dit à ceux qui l'entouraient : « Nous outre-passons nos pouvoirs, ceci est l'affaire du bourreau. Walguna, vous me paraissez innocent, mais de graves soupçons pèsent sur votre fille, et nous allons l'envoyer à Marienbourg.

- Seigneur, je me soumettrai, mais je vous demande la grâce de ne pas quitter ma fille. - C'est impossible.

Le Teutonique, après avoir laissé un cavalier pour garder Biruta, monta à cheval pour courir après le fuyard.

#### HX

de ne voulais pas t'accuser, dit Walguna à sa fille quand ils furent arrivés dans la maison; je ne voulais pas t'accuser, mais toutes les preuves sont contre toi; tu sais la fuite de Kieystut, hier il a passé ici et tu l'as vu: dis toute la vérité à ton père.

— Mon père a des droits à ma confiance, je vais tout lui dire; et elle raconta les événements de la veille, sans parler de ses sentiments pour Kieystut et des promesses qu'il lui avait faites.

« Pourquoi n'as-tu pas averti les habitants pour qu'on aille à sa poursuite? Pourquoi n'as-tu pas dénoncé cet homme aux Teutoniques? » Biruta ne répondait pas.

Tu te tais. Eh bien, je ne serai pas ton complice; j'irai, au nom de l'Ordre, dénoncer notre ennemi, et tout le village montera à cheval pour aller à sa pour suite.

- Non, mon père, vous ne le ferez pas; d'ailleurs il est trop tard, et vous prendriez la responsabilité d'une mauvaise action, sans réparer ma faute; mais si cela ne vous arrête pas, pensez au moins que vous livrez votre enfant à l'inquisition !
- C'est toi qui t'es perdue, et je ne vois de moyen de te sauver qu'en avouant tout à nos maîtres en Dieu, à nos juges.

- Personne n'a été témoin de l'événement, et aucune torture ne me fera avouer mon secret.

— Mais tu ne sais donc pas pourquoi je suis venu ici, ma fille, mon seul bien, mon seul bonheur? Je te pardonnerais, moi, mais eux, mais les Teutoniques, ils ont commandé un immense sacrifice.... Il faut que je me sépare de toi.

- Que voulez-vous dire, mon père?

— Tu dois te faire religieuse, et déjà on t'attend dans le couvent de Thorn.

Biruta pâlit. « Moi, religieuse, mon père? »

- Telle est la volonté du grand-maître, et c'est lui-même qui me l'a exprimée.
  - Savez-vous la cause de cette rigueur?
  - On soupconne tes relations avec Kieystut,

on sait qu'il t'a rendu la liberté sans exiger de rançon; on sait encore que plus tard il a fait des tentatives pour t'enlever; enun on a entendu les entretiens secrets de Werner et de Kieystut, et on pense que c'est toi qui a favorisé son évasion.

- Vous savez, mon père, que cette dernière

accusation est dénuée de fondement...

— Quand le grand-maître me fit appeler pour me dire de quoi on t'accusait, j'espérais pouvoir te justifier, et je vins ici, pensant que tous les habitants de ce village témoigneraient en ta faveur... Mais à présent, quel espoir me reste-t-il? Tout est vrai : et tu le sais, malheureuse enfant, un soupçon de l'Ordre équivaut à une condamnation, quand il s'agit d'un sujet prussien.

— Non, je ne serai point religieuse! Qui a donné au grand-maître le pouvoir de disposer d'un cœur de femme? Qu'il commande à ses chevaliers d'éteindre en eux tout sentiment humain; qu'il leur dise: Faites mourir votre âme et survivezvous pour le service de l'Ordre, je le conçois; mais qu'il dispose de ma vie, de moi qui comprends la valeur d'une volonté énergique..., jamais! Je vous le dis, mon père, je ne serai point religieuse! J'irai!....

— Mais où? qui osera te donner asile, quand tu es condamnée par l'Ordre!

- Jirai où le despotisme teutonique ne m'atteindra pas.

- —Ah! je te comprends. Il fallait au moins m'épargner cette dernière douleur! Comment, tu irais demander protection aux ennemis de notre foi : c'est à Kieystut que tu irais dire : Sauvez-moi!
  - Oui, mon père, c'est lui qui me protégera.
- Tu abandonnes ton père; tu renies ta patrie, ta religion?
- Les religieuses n'ont ni famille ni patrie : en se consacrant à la vie dévote, elles ont dit : Le n'aimerai plus, je ne consolerai plus; le couvent, mon père, c'est un suicide, et c'est vous qui m'y condamniez. Mais je veux vivre, et Kieystut me conservera pour vous, et c'est lui qui nous délivrera du joug infâme des Teutoniques.
- Que Dieu te pardonne! mais aie pîtië de moi, pense à ce que je deviendrais si tu pouvais accomplir tes projets.... Toute la vengeance de l'Ordre retomberait sur moi; je serais traîné en prison, déshonoré! déshonoré par toi! Ah! ma fille, quelle affreuse douleur! Mais parlons plus bas, nous sommes gardés, le tribunal de l'inquisition est partout.

- Pardonnez-moi, mon père; mais il me reste un autre moyen.
  - Quel moyen? s'écria Walguna effrayé.
- Je ne puis encore vous le dire; mais sachez, mon père, que l'espoir ne m'a point abandonnée.
  - Tu parles d'espoir, pauvre enfant!
- Si j'ai la volonté de résister au despotisme, j'ai aussi la volonté de ne pas faire votre malheur. Fiez-vous en Dieu, et ne me retirez pas votre indulgence. »

Walguna, attendri, la pressa contre son cœur.

• Mon père, il est possible que cet instant soit le dernier où nous ayons la possibilité de nous parler librement, donnez-moi votre sainte bénédiction, et pardonnez-moi, si j'ai commis une faute, • dit-elle en se mettant à genoux.

Le vieillard leva au ciel des yeux pleins de larmes, et, posant ses mains tremblantes sur le front de sa fille, il dit: « Mon Dieu, bénissez-la comme je la bénis, et pardonnez - lui comme je lui pardonne...» A ce moment, les chevaliers entrèrent dans la maison; ils revenaient criant, jurant, vociférant: ils n'avaient pu rejoindre Kieystut. On comprend le bonheur de Biruta; mais, hélas! il ne dura pas longtemps, car aussitôt on ordonna au père et à la fille de se mettre en route, avec une escorte de quatre cavaliers.

Biruta fut séparée de son père tout le temps que dura le voyage; il ne leur fut pas permis de se dire un mot, d'échanger un regard, et quand ils furent arrivés à Marienbourg, on leur donna deux chambres éloignées l'une de l'autre. Le premier soin de Biruta fut de demander des détails sur Werner, et avec joie elle apprit qu'il vivait, que sa blessure était grave, mais qu'on espérait le sauver... Ah! se dit-elle, Kieystut est innocent devant Dieu, et cette pensée la consolait de tout. Elle supporta avec résignation un nouvel ordre du grand-maître, qui lui défendait, sous quelque prétexte que ce fût, de communiquer avec son père. On lui donna pour prison une chambre de la tour d'Elbing, et elle fut confiée à la garde de la femme du geôlier.

#### XIII

Le lendemain matin, au moment où le grandmaître lisait le rapport du chevalier, qui accusait Biruta, un exprès du komtur de Neibourg lui

remit une lettre qui était arrivée sous le pli du komtur. Cette lettre avait été remise par un inconnu, et on ne savait de qui elle venait. Winrich la décacheta avec empressement et lut ce qui suit :

#### · Noble Winrich von Kniprode,

- Les dieux 'm'ont délivré de votre prison, et je viens vous remercier pour vos généreux procédés envers moi, car vous avez été bon, humain, quand tout le reste de votre Ordre est cruel et sanguinaire.
- Je dois vous prier de n'accuser personne, car personne ne m'a aidé dans mon évasion. Alf est l'instrument que les dieux ont choisi pour hâter ma délivrance... Tous vos soupçons tomberaient sur des innocents. Je vous le répète, je vous en donne ma parole de prince, Alf est le seul qui m'ait aidé. Cela dit, je vous promets de vous rendre vos égards et vos procédés. Si vous êtes un jour en mon pouvoir, je vous rendrai vos égards, vos procédés, mais je tâcherai de vous mieux garder que vous ne gardez vos prisonniers. Que les dieux veillent sur vous, mais qu'ils écrasent votre Ordre dont je serai à jamais l'ennemi.

#### KIBYSTUT.

Winrich relut deux fois cette étrange missive. Puis-je croire aux paroles d'un païen? se dit-il; puis-je croire à l'innocence de Biruta? Le tribunal prononcera. Il fit mander l'archi-komtur, et l'affaire fut portée devant le chapitre de l'Ordre. Mais auparavant il dit à l'archi-komtur qu'il n'était pas encore persuadé de la culpabilité de Walguna et de sa fille, et que dans sa conscience il prononcerait plutôt pour eux que contre eux. Cependant, ajouta-t-il, il est important d'empêcher toute relation entre Biruta et Kieystut.

Une consolation inespérée vint adoucir la position de Biruta ; sa gardienne était une Polonaise née en Mazovie; enlevée par les Teutoniques, elle avait été forcée d'épouser le concierge de la tour d'Elbing, mais elle était restée fidèle à sa patrie, et elle avait autant d'amour pour la Pologne que de haine pour les Teutoniques. Cette femme, comme on le pense, s'était intéressée au sort de Kieystut; il était l'ennemi des Teutoniques et ensuite il était père de la duchesse de Mazovie. Elle confia à Biruta tous ses sentiments secrets; tout ce qu'elle cachait même à son mari, elle l'avoua à une femme qui devait sentir comme elle : elles



se lièrent, elles deviarent amies dans cette commune douleur. Anna savait par son mari tout ce qui se passait dans l'intérieur du château, et aussitôt elle en instruisait Biruta. Un jour, elle vint lui dire que Walguna avait été amené devant les juges, et qu'il avait avoué que Biruta avait en une entrevue avec Kieystut. Biruta, qui connaissait la faiblesse de son père, ne douta pas de ce qu'on lui rapportait: aussi quand vint son tour, quand elle fut appelée devant le tribunal, elle fit les mêmes aveux que son père, elle dit tout, sans trahir ses propres sentiments. Les juges, convaincus de l'innocence de Walguna, ne tardèrent pas à le mettre en liberté ; mais le premier arrêt, touchant Biruta, fut confirmé, et elle fut condamnée à être enfermée dans le couvent de Thorn.

Walguna n'osa pas manifester sa douleur en présence des juges, et il entendit la condamnation de sa filie sans articuler une plainte. Biruta écouta dignement son arrêt, mais quand elle fut ramenée à la prison, son désespoir éclata, non par des larmes, mais par des imprécations contre cet ordre odieux. « Aidez-moi à me sauver! disait-elle à Anna, et Kieystut vous récompensera en prince. » Anna la regarda en souriant, fit un mouvement d'épaules et ne répondit rien. Biruta crut voir un consentement dans ce silence.

Plusieurs jours s'étaient passés depuis la lecture de l'arrêt, lorsqu'un matin Biruta vit entrer dans sa prison un homme en manteau blanc, c'était Werner von Windeken : d'abord elle ne l'avait pas reconnu, tant il était pâle et changé; puis enfin elle s'écrie : « Est-ce vous que je revois, mon généreux ami?...

Oui, dit Werner, c'est moi, et une faible rougeur anima ses joues décolorées. Oui, je suis changé depuis que l'épée de Kieystut a voulu payer de la mort mon amitié pour lui.

Quelle circonstance vous amène ici? dit Biruta, sans vouloir s'arrêter aux dernières paroles de Werner. « Etes-vous envoyé par l'Ordre, ou venez-vous comme un ami me visiter dans ma prison?

- Je ne viens point en secret, c'est le grandmaltre qui m'envoie. Quand je vous dis adieu dans la maison de votre père, je croyais ne vous revoir jamais: mais, hélas! mon pressentiment m'a trompé.
- Parlez franchement, Werner, j'ai la force de tout entendre.
- J'ai accepté un cruel devoir, mais je voulais vous voir encore une fois, et le grand-maître m'a TONE II.

accordé cette permission; c'est donc en son nom que je viens vous annoncer que demain au soir vous devez yous préparer à partir pour Thorn.

- Grand Dieu! sitôt! Comment, on me condamne à m'ensevelir vivante! Mais pourquoi ne m'ont-ils pas tuée, ils m'auraient épargné un crime!
- Soumettez-vous à votre destinée, Biruta : Dieu vous envoie un moyen de salut ; pensez à l'éternité.

Biruta releva fièrement la tête, et son regard perçant plongea dans le cœur du Teutonique.

- Ce que je vous dis m'est inspiré par mon attachement. Qu'espérez-vous de ce monde? Si vous vous abandonnez à votre passion, vous sacrifiez la vie éternelle. Séparez-vous de ce monde où tout n'est qu'illusion, où le bonheur n'est qu'un rêve; allez dans ce pieux asile. Là, plus de mécompte, puisqu'il n'y a plus d'espérance; vous prierez, et vous attendrez avec calme la fin de vos douleurs.
- Vous croyez donc que tout est perdu pour moi?
- Oui : le grand-maître et les komturs ont prononcé, et leur parole est une sentence irrévocable.
- Le grand-maître et les komturs! Mais leur voix est-elle la voix de Dieu? leur volonté est-elle un arrêt du destin? le grand-maître a-t-il une puissance égale à celle de Dieu? Jamais, je le jure, je ne me ferai religieuse! Mieux vaut une mort volontaire que de se laisser mettre au tombeau toute vivante.
- Biruta, j'ai pu renoncer à votre amour, mais je ne puis renoncer au salut de votre âme : ne blasphémez pas; vous êtes trop grande pour vous abaisser au suicide.
- Vous avez raison, Werner: il ne faut pas dire, cela a l'air d'une menace; il faut agir. L'indignation et la douleur m'ont égarée. J'aurai du courage, je saurai souffrir. Adien, Werner! La croix des Teutoniques ou le voile des religieuses nous sépareront éternellement. Pourquoi nous sommes nous revus, puisque je dois veus perdre pour jamais! Adieu done, mon généreux ami! Mais encore un mot: Kieystut vous a frappé sans vous avoir reconnu. Pardonnez-lui: ah 1 grâce, pardon pour lui!

Des larmes mouillèrent les yeux de Werner; il prit la main de Biruta, la pressa sur sa croix et partit.

#### XIV

On fut inexorable pour Biruta, et le jour indiqué elle partit accompagnée d'Anna et escortée par quatre cavaliers; on ne permit pas à Walguna de voir sa fille seule, et ils se firent leurs adieux en présence d'un Teutonique.

Le chevalier Blumenthal commandait la petite troupe commise à la garde de Biruta. Le commencement du voyage se passa assez gaiement, du moins de la part du chevalier qui tâchait de se rendre agréable à sa prisonnière; mais, arrivés à Graudentz, Blumenthal devint pensif, soucieux et évita toute conversation avec Biruta. Quand venait le moment du repos, on s'assevait sous les arbres de la route, mais Blumenthal ne permettait pas qu'on dessellat les chevaux. A chaque instant il jetait des regards inquiets autour de lui, car c'était à Graudentz qu'il avait appris que les Litvaniens se portaient sur la rive gauche de la Wistule; on disait même qu'ils voulaient profiter de la grande foire de Dantzig pour s'emparer de cette ville. Blumenthal, sans croire aveuglément à cette nouvelle, redoutait l'audace de Kieystut. En conséquence, il hâta le voyage, dans la crainte d'être surpris par les Litvaniens. Comme on le pense, il ne faisait point part de ses préoccupations à Biruta, et elle, absorbée dans sa douleur, restait indifférente à tout ce qui l'entourait. Anna, malgré le désespoir de son amie, paraissait rayonnante de joie, elle se sentait des pressentiments de bonheur, et ses yeux confiants se portaient sur Biruta, en lui disant : Espérez, ne perdez pas courage, je vous en conjure; le Ciel n'a pas prononcé, la porte du couvent ne se fermera pas sur vous; je crois aux miracles, j'y crois pour vous l C'est avec ces paroles d'espoir qu'elle cherchait à consoler la pauvre victime. Le ton de certitude avec lequel s'exprimait Anna étonnait et tranquillisait presque Biruta, mais elle ne pouvait pas comprendre sur quoi reposait son espoir, et quand elle interrogeait Anna, celle-ci répondait : Vous verrez.

Après une halte de quelques minutes, Blumenthal ordonna qu'on se mit en route. Mais à peine les cavaliers étaient-ils montés à cheval, qu'on aperçut des tourbillons de poussière qui obscurcissaient tout l'horizon. Bientôt des détachements de cavalerie vinrent attaquer l'escorte; les chess de la troupe portaient le costume teutonique, mais, à leurs petits chevaux lityaniens, il était facile de reconnaître la ruse : celui qui commandait était d'une haute stature et portait la visière baissée. D'une voix de Stentor, il cria en avançant : « Déposez les armes, si vous voulez la vie ou la liberté! » Blumenthal, pour toute réponse, ordonna qu'on se mit en défense. Ce combat inégal ne dura pas longtemps. Blumenthal fut renversé de son cheval et ses cavaliers furent désarmés.

Biruta ayait reconnu Kieystut avant qu'il pût l'approcher. Mais, levant sa visière et venant à elle, il lui dit : « J'ai tenu ma parole, Biruta; comme prince, et comme vainqueur, je viens pour briser vos fers. Trois châteaux teutoniques, au delà de la Wistule, sont en flammes, ils serviront de flambeaux à notre hymen. Un mouvement mal combiné, une faute des miens est cause que je ne vous apporte pas les richesses de Dantzig. Mais grâces en soient rendues aux dieux, j'ai ressaisi mon plus cher trésor!

- Prince, je vous dois plus que la vie!

— Vous êtes mon épouse, Biruta, suivez-moi liberté, amour, puissance, vous aurez tout, vous partagerez le trône et la puissance de Kieystut. Mes sujets vous attendent à Troki pour saluer leur souveraine, venez, Biruta; » et se retournant vers sa suite, il dit : « Korigellon, faites avancer le cheval de la grande-duchesse.

- Montez, Biruta, dit Kieystut, J'ai atteint le but de mon expédition, je ne veux pas retarder l'heure de mon bonheur. C'est donc toi, Anna, qui m'as réuni à Biruta; approche-toi, reçois mes remerchments. Oui, Biruta, c'est à elle que je dois tout, c'est elle qui m'a instruit de votre départ de Marienbourg, c'est elle qui m'a dit que vous espériez en moi. Tu ne retourneras plus à Marienbourg, bonne Anna, je te rendrai à ta famille; le duc de Mazovie, mon gendre, est déjà informé de ce qu'il doit faire pour toi; sois tranquille, ma reconnaissance ne te manquera jamais.
- Je suis de moitié dans vos sentiments pour elle, dit Biruta, mais j'ai encore une grâce à vous demander.
  - Parlez!

 Le chevalier qui m'accompagnait a cherché à adoucir ma position.

— Il sera libre! set voyant que les Litvaniens s'approchaient de lui pour le garrotter, il teur dit: Laissez ce Teutonique, je rends la libertéà lui et à ses cavaliers; je ne veux pas avoir à me reprocher le malheur de quelqu'un quand je commence une ère de bonheur. Partez, et remerciez votre grand-maître, ila été plein de courtoisie, car s'il ne m'eût envoyé ma fiancée à michemin, j'aurais été la chercher à Marienbourg. Saluez de ma part Werner von Windeken, le maîheur dont il a été victime n'était point dans ma volonté, une fatale erreur en est cause; je suis heureux qu'il ait survécu. Bon voyage, chevalier Blumenthal.

Blumenthal mordait ses lèvres de dépit, et n'osait répondre.

chevalier, je vous remercie pour vos bons procédés, dit Biruta à Blumenthal. Parlez de moi à mon père, et défendez-le contre d'injustes soupçons, vous voyez qu'il est innocent. > Puis elle ajouta à voix basse au moment où Kieystut s'éloignait : « Dites à mon père que je serai toujours chrétienne, un trône ne me fera pas renier mon Dieu. »

Ayant dit ces mots, elle monta à cheval. Les Litvaniens l'entouraient et la contemplaient avec admiration. L'expression qui animait Biruta la rendait plus belle, plus majestueuse qu'elle ne l'avait jamais été; le bonheur de la liberté, l'espoir de la donner un jour à sa patrie, l'espoir de convertir Kieystut à la foi chrétienne, tous ces sentiments remplissaient son âme et se reflétaient sur son beau visage.

Vers le soir on arriva sur les bords de la Drwença, que les Litvaniens franchirent pour gagner le duché de Mazovie.

Quand Blumenthal raconta à Marienbourg l'enlèvement de Biruta et les ravages que les Litvaniens exerçaient au delà de la Wistule, les Teutoniques furent transportés de honte et de colère. Mais personne ne sentait l'offense plus vivement que Schindekopf, il accusait le grandmaître; sa généreuse conduite envers Kieystut, disait-il, était cause de tous ces malheurs; sa rage était telle qu'on craignit un moment qu'il ne devint fou, comme cela était arrivé au grandmattre Rodolphe. Winrich, pour adoucir la douleur de son ami, lui permit de faire une excursion en Samogitie; il accomplit cette infernate mission, et elle lui valut dans les chroniques litvano-prussiennes le surnom du plus sanguinaire assassin des Litvaniens. Ne trouvant pas de résistance en Samogitie, car les troupes litvaniennes étaient rassemblées près de Grodno, il mit à feu et à sang les trois districts qui composent cette province, et poussa la cruauté jusqu'à faire écarteler les habitants. Enfin Patrik, fils de

Kieystut, accourut pour venger tant de crimes; il atteignit les Teutoniques au passage du Niémen, il s'empara de leur butin, mais Schindekopf parvint à échapper.

#### $\mathbf{X}\mathbf{V}$

Pendant que la Samogitie succombait sous les cruantés des Tentoniques, à Troki, dans la capitale de la Litvanie, on faisait les préparatifs du mariage de Kieystut. Toute la ville avait l'aspect d'une fête. Dans la vaste cour du château ducal, on avait élevé des arcs-boutants ornés de branches de chêne, et au fond on voyait la statue voilée de Perkounas, entourée des Weidalotes qui tenaient un bouc noir et un coq noir couronnés de fleurs. Dans le vestibule, on avait placé la statue de Laïmela, déesse du mariage et du bonheur domestique; la tête de la déesse était ornée d'une guirlande de fleurs de lis et de roses; des groupes de jeunes filles, vêtues de robes de lin, entouraient la statue, et au bas du piédestal se trouvaient les profondeurs où l'on conservait les serpents domestiques. Une des jeunes filles versa du lait dans une coupe, et aussitôt les serpents affamés se jetèrent dessus en levant la tête pour regarder les spectateurs; l'augure était favorable, et en même temps on aperçut deux cigognes qui fendaient l'air, en allant de l'est à l'ouest au-dessus du château! La joie des prêtres fut au comble, les jeunes filles entonnèrent des hymnes sacrées, les dieux souriaient à l'hymen de Kieystut!

On ouyrit les portes de la grande salle, et Kieystut, revêtu des attributs de son rang, entra suivi par son frère Olgerd et par les principaux Litvaniens; il marcha droit à la statue de Perkounas et s'inclina trois fois. Un des Weidalotes lui présenta une coupe d'or remplie de sang de bouc, il la versa sur le feu sacré, et la flamme tourbillonna en l'air; le sang du coq fut également répandu, et tous les augures furent favorables. Les entrailles du bouc et du coq furent jetées au feu, et la coupe d'or fut donnée en présent à Kriwe-Kriweyto. Alors, on entendit le son de la trompette, le voile de la statue de Perkounas tomba, le peuple se jeta la face contre terre! La trompette sonna encore une fois, et le peuple se releva.

Kieystut, après avoir fait trois saluts, dit: « Roi du ciel qui commandes au tonnerre et aux orages,

dirige ta foudre contre nos ennemis, disperseles par le souffle de tes orages! Donne à ton peuple le signal de la victoire; daigne nous prouver que tu as exaucé nos prières! • Et les étincelles dufeu se répandirent en éclats sur son manteau. Le peuple poussa des cris de joie, et les grands de la suite enlevèrent Kieystut et le portèrent en triomphe dans une salle ornée des trophées pris sur l'ennemi. Kieystut, après cette ovation, alla en personne chercher Biruta.

Biruta, revêtue des habits royaux et entourée par les femmes de la cour, attendait le grand-duc; il se présenta devant elle, la prit par la main, et lui dit ; « Aujourd'hui est un jour de bonheur et de gloire ; mais demain la vengeance, demain la guerre. > Biruta, pour toute réponse, serra la main de Kieystut, Après cette entrevue, Kiesytut et Biruta se rendirent dans une salle où étaient réunis tous les grands de la Litvanie. Kieystut s'approcha de son frère Olgerd, et lui dit : « Frère et seigneur, voici l'épouse que j'ai choisie avec votre permission; à titre de frère aîné, je la confie à votre amour fraternel. - Frère, reprit Olgerd, que les dieux te récompensent en elle de tout ce que tu as fait pour la patrie et pour moi. Le bonheur que te donnera Biruta comblera les vœux de tes sujets. > Puis, se retournant vers l'assemblée, il dit : « Rendez hommage à la grande-duchesse : c'est elle qui ordonne ici, moi je ne suis plus que son hôte. Des cris d'allégresse partirent de toutes parts, et chacun se prosternait en passant devant le trône où était assise Biruta.

Après cette cérémonie, Biruta, Kieystut et Olgerd montèrent à cheval et parcoururent les rues de la ville, aux acclamations du peuple qui se portait en foule sur leur passage. Des festins splendides au château, des fêtes, des réjouissances publiques terminèrent cette grande journée.

Au milieu de ces pompes et de ce bonheur apparent, Kieystut avait de graves préoccupations; il sentait qu'il ne lui était pas possible de proclamer la religion chrétienne, sans soulever toute la nation. Ses intérêts politiques lui faisaient un devoir de ménager les croyances et même le fanatisme; car, sans le concours de son peuple, comment pourrait-il triompher des Tentoniques? Mais toutes ces raisons d'état ne lui firent pas renoncer à faire bénir le mariage de Biruta par un prêtre chrétien.

Pendant la captivité de Kieystut, Patrik et Olgerd avaient réuni une armée considérable pour tenter de le délivrer. Son évasion miraculeuse, son retour inespéré, ne calmèrent pas la haine des Litvaniens, et les préparatifs de guerre se continuèrent. Onfit venir les Russiens et les Tatars de Krimée avec leur khau, qui voulurent bien être les auxiliaires des Lityaniens. Ces forces réunies montaient à soixante-dix mille hommes. L'armée fut divisée en deux corps : le premier, commandé par Olgerd, devait marcher aur Konigsberg; le second, sous les ordres de Kieystut, devait marcher sur le Nathangen. Ces deux corps devaient ensuite se réunir entre le Niemen et le Pregel. Cette combinaison fut conduite avec le plus grand mystère, afin de surprendre les Teutoniques. Le lendemain des fêtes on quitta Troki. Biruta accompagna Kieystut. A proposition

XVI

111 - 11101

e 111. ( Branfs

111, 1 m 1 /

Cette levée de boucliers mit l'Ordre toutonique en péril; jamais plus imminents dangers ne l'avaient menacé. Aussi voyait-on des courriers sur toutes les routes, qui ordonnaient de faire de nouvelles recrues. Quelques troupes arrivèrent de l'Allemagne et de la Suède. Mais, malgré tous leurs efforts, l'armée teutonique ne monta pas au delà de cinquaute mille hommes. L'infériorité du nombre ne décourageait pas les Teutoniques, car ils avaient un avantagé immense sur les Litvaniens, ceux-ci ne possédant point d'urmes à feu, et les Teutoniques en étaient munit aboudamment.

Le grand-maître, prévoyant que les premient coups tomberaient sur la fertile Sambie, réunit toutes ses forces dans les environs de Koenigsberg, et il envoya Schindekopf vers la Samogitie pour y attendre la première invasion. Le mouvement de Schindekopf n'eut aucun résultat, car Olgord retardait les hostilités dans le dessein de contenir l'ennemi du côté de la Samogitie. Kieystut se dirigeait sur Grodno à marches forcées, et avant que l'ennemi pût soupconner son approche; il attaqua le château de Johannisbourg et s'en empara.

Le komtur Otto, réveillé en surshut, sortit de sa chambre et vit les Litvaniens garrottant les Teutoniques sur la grande place. La rage le saisit, il court autant que sa jambe de bois le lui permet et poursuit Kieystut l'épée à la main : • Monstre, lui dit-il, tu veux t'abreuver du sang des chrétiens | ch bien; frappe-moi | » et il dé-

Vous êtes le komtur Otto, dit tranquillement Kievstat.

- Oul, c'est moi : assouvis ta vengeance, et éparque mes frères.

--- Komthr, je sais que vous aimez d'une tendresso Miale un des frères de votre Ordre, je veux parler de Werner von Windeken. Moi aussi j'ai de l'affection pour lui, je lui dois de la reconmissance et je vais m'acquitter envers lui. Je n'imiteral pas les Teutoniques qui traitent avec barbarie les prisonniers litvaniens. Je donne la liberté à quatre d'entre vous; choisissez-les, le reste aura la vie sauve, mais ils seront prisonniers de guerre. Ma reconnaissance pour Werner n'est pas le seul motif qui m'engage à en agir ainsi, je me rappelle encore votre honorable défense lorsque l'attaquai autrefois le château, et avjourd'hui, ne vous êtes-vons pas conduit en brave? Kieystut honore le courage dans ses amis et même dans ses ennemis.

Le vieillard, touché jusqu'aux larmes, choisit au sort quatre chevaliers, et avant qu'il arrivât au camp du grand-maître pour lui annoncer la fatule victoire des Litvaniens, Kieystut avait déjà pris le fort d'Orlstelbourg et avait fait sa jonction avec Olgerd. Olgerd, par un mouvement inopiné, repoussa Schindekopf, et les deux corps d'armée · litvanienne assiégèrent simultanément le fort de Rudawa.

Les Tentoniques, enfermés à l'est par le Niemen, à l'onest par le Prégel, ayant derrière eux la mer Baltique et au front les Litvaniens, se trouvaient dans une position désespérée. Tonte temporisation eut été fatale, il fallait vaincre ou mourie.

Le grand-maître quitta son camp situé près de Pischhausen, et marcha sur Rudawa; il parcourut les rangs de l'armée en encourageant chacun à faire son devoir. Pendant ce temps-là, les prêtres priaient et donnaient des absolutions aux troupes agenouillées, puis ils s'armèrent de la croix et se mirent en tête des colonnes. La trompette des Litvaniens se faisait entendre et donnait le signal du combat.

Les premiers coups de Kieystut furent terribles, les centres des colonnes teutoniques furent enfoncés; tout plinit sous l'impétuosité des Litvaniens, lorsque le courage et les ang-froid du grandmarêchal Schindekopf arrêtèrent le danger. Le combat dura depuis le lever du soleil jusqu'à l'après-midi. Schindekopf, à la tête de la grosse cavalerie, tomba sur l'aile d'Olgerd: dans son détachement se trouvaient le vieux Romtur Otto et Werner von Windeken. Walgung commandalt un détachement de réserve.

Les Tatars, effrayés de la contenance de la grosse cavalerie, cédèrent le terrain; Schinde-kopf en profita pour attaquer Olgerd qui revula devant la violence de l'attaque.

Le grand étendart de Litvanie planaît au-dessus de l'armée du centre, et c'est là que se portèrent toutes les forces de l'ennemi. Le vieux Otto et Werner se jetèrent en furieux sur l'étendart, et Otto parvint à s'en baisir. A cette vue. les Teutoniques crièrent victoire; mais la défaite ne découragea pas Kievstut : lui et Olgerd serallièrent et fondirent sur les Allemands; maisla terreur s'était répandue dans l'armée lityanienne, et le vénérable Gustold vint apprendre à Biruta que les troupes se débandaient. Aussités elle monte à cheval, rallie les fuyards et les conduit elle-même au combat. Kieystut la suppliait de se ménager, la recommandait à Gastold, rien n'arrêtait son courage. L'armée, ahimée, électrisée par la présence de cette femme hérologie. fit des prodiges de valeur ; Kievstut se porta sur le corps de Schindekopf, c'était le plus térrible de tous ses adversaires : il visa au chef, et denri flèches lancées le blessèrent au visage : mais Schindekopf les 'arracha et ne se rendit pas :' sa rage au contraire augmenta, et Kleystut voud lut essayer un combat corps à corps. Il s'approche de son ennemi, lui brise son armure et l'étend roide mort. Le vieux Otto prit le commandement, Werner était toujours à ses côtés: mais tous deux, après d'inutiles efforts, furent désarmés et faits prisonniers.

Quand les prisonniers surent conduits au camp litvanien, Werner aperçut sur le chemin un homme qui luttait contre la mort. Il s'approché et reconnaît Walguna: « Cet homme est le pèré de votre grande-duchesse, dit Werner aux Litvaniens; permettez-moi de le secourir. » Mais tout secours était inutile, Walguna n'avait plus qu'un moment à vivre: sa main désaillante sit signe à Wernerqu'il voulait parler, et, d'une voix éteinte, il prononça ces mots: « Adieu, Werner; si vous voyez jamais mon enfant, portez-lui ma bénédiction!...

- Et votre pardon, dit Werner.

- Le pardon, quand je la condamne au fond de mon cœur l'et c'est vous, vous, Werner, qui lui avez conseillé d'abandonner son père, vous qui lui avez conseillé de se réfugier chez des païens. Un Teutonique!.. Mais je vous pardonne; » et en prononçant ces mots il mourut.

« Il est mort en blasphémant, dit le komtur Otto.

- Pardonnez-lui, reprit Werner, il est mort comme il a vécu, avec la crainte de l'Ordre.

Quand le combat eut cessé sur tous les points, les Allemands se retirèrent et les Litvaniens aussi, car, après avoir fait de part et d'autre des efforts surhumains, il n'était plus possible de livrer un combat décisif.

Cette bataille entre les Litvaniens et les Teutoniques est une des plus sanglantes dans les
annales de ces peuples. Kieystut commandait
soixante-dix mille hommes, et le grand-maréchal,
ayant-sous lui vingt-six komturs et deux cent
trente chefs, commandait cinquante mille Teutoniques. Malgré ces forces immenses pour le
temps, la victoire resta indécise : cependant les
Allemands demeurèrent maîtres du champ de bataille. Mais Kieystut avait porté un rude coup à
la puissance teutonique, et depuis lors elle s'affaiblit à chaque nouvel événement.

La Litvanie resta païenne, malgré les vœux de Biruta. Il fallait encore un demi-siècle pour opérer la régénération chrétienne; il fallait encore un demi-siècle pour accomplir cette grande œuvre. Les fils d'Olgerd et de Kieystut hâtèrent à Tannenberg et à Grunewald ce que leurs pères avaient commencé à Rudawa.

#### XVII

Werner, marqué au doigt de la fatalité; Werner, chargé par le Ciel de toutes les missions douloureuses, dut apprendre à Biruta la mort de son père; Werner fut introduit dans le palais ducal. « Madame, dit-il en abordant la grande-duchesse, je viens encore pour faire répandre des larmes. Plus d'espoir, c'est le mot de mon âme, c'est ce mot qui nous sépare et qui nous rapproche toujours! Walguna n'est plus, et c'est moi qui viens vous apporter ses dernières bénédictions! — Mon Dieu! dit Biruta, donnez-moi de la force. » A ce moment Keiystut entra, il venait pour parler à Biruta de ses inquiétudes sur le sort de Werner. Werner, comme on l'a dit, était au nombre des prisonniers, et les Weidalotes

voulaient que toutes ces victimes fussent immolées à leurs dieux. Que faire dans cette circonstance? Kieystut avait le peuple à ménager, car, après une victoire indécise, il fallait nu moins se faire un rempart de l'opinion : la guerre était près de recommencer; où serait la force du souverain sans le concours du peuple? Kriwe-Kreweyto, qui voyait son pouvoir s'affaiblir par le mariage du grand-duc avec une chrétienne, excitait le peuple à la révolte et demandait des victimes pour apaiser les dieux. La politique de Kieystut ne lui permettait pas de braver Kriwe-Kreweyto. Mais Werner, fallait-il l'immoler deux fois!... Biruta connaissait les tristes préoccupations du grand-duc, et quand Werner eut accompli son douloureux devoir, quand, encore une fois, il eut dit adieu à Biruta, Kieystut s'approcha d'elle et lui dit : · Pauvre semme, pouvais-je croire que mon amour vous causerait tant de chagrin! Je sais ce que j'ai souffert, moi, homme, quand mon père est mort dans mes bras. Une arme à feu, cette infernale invention des Allemands, a tué mon père : c'est la source de ma haine contre les Teutoniques; ils sont cause aussi de la mort de Walguna... Mais qu'ils reposent en paix! et nous, Biruta, pensons à ceux qui souffrent et qui vivent. Le sort de Werner doit nous occuper sans relâche.

— Quel espoir pouvez-yous avoir?...

- La volonté de Kieystut, c'est plus que de l'espoir. Demain, je me mettrai à la tête de ma cavalerie, et je me rendrai à Romnowe; vous m'accompagnerez avec Gastold. Kriwe-Kreweyto, qui fut d'abord Weidalote, m'a élevé; Gédymin l'avait nommé mon précepteur, mais les évenements nous ont depuis séparés, et j'ai su que des rapports vrais ou faux l'avaient souvent irrité contre moi ; cependant, dans mon enfance, il m'aimait comme un fils. > En disant ces mots, le front de Kieystut se rembrunit, puis il ajouta: « Ce n'est point ma faute, si ses sentiments pour moi ont changé; le duc de Samogitie et de Troki ne pouvait toujours voir un précepteur dans Kriwe-Kreweyto : quelques victoires m'avaiest émancipé, ce me semble? Demain, nous nous trouverons face à face avec Kriwe-Kreweyto, et l'homme parlera à l'homme. Je sais que les Weidalotes me sont hostiles, ils condamnent mes relations avec Werner et mon intérêt pour lui, et ils rendraient la liberté à tous les prisonniers, si je voulais leur sacrifier Werner; il n'y a point de pitié, point de compassion dans leurs cœurs; ce qu'ils veulent, c'est l'abaissement de Kieystut; ils verront si je fléchis jamais; ils verront si ma cavalerie est moins forte que le décret de Kriwe-Kreweyto. Tranquillisez-vous, Biruta, j'ai l'expérience de la vie; trois fois j'ai été prisonnier; je ne croirai une chose impossible que quand j'aurai dit: C'est impossible!

- Vous êtes parvenu à vous échapper quand vous étiez en prison, pourquoi ceux qui vous intéressent n'auraient-ils pas le même bonheur?

- Ne comparez pas, Biruta!

- Oui, vous avez raison: vous étiez seul, et Werner ne voudrait pas abandonner le vieux komtur Otto!
- Confiez-vous à ma volonté; » puis-prenant la main de Biruta, il lui dit adieu, et sortit pour donner ses ordres.

#### XVIII

Les Weidalotes de Romnowe furent dans une grande perplexité, en apprenant que Kieystut arrivait à la tête de sa cavalerie; on ne pouvait guère douter des intentions du grand-duc, car sa troupe était en partie composée de chrétiens dévoués à sa volonté. Les Weidalotes craignaient donc qu'on ne voulût délivrer de force les prisonniers, et dans ce cas il était bon de préparer le peuple pour qu'il s'y opposât. Mais Kieystut ne hasardait rien, et avant d'user des moyens extrêmes, il voulait proposer un accommodement; dans ce but, il se présenta seul devant Kriwe-Kreweyto.

Il parla d'abord en politique; mais voyant que ce moyen échouait devant la haine et la passion, il rappela d'anciens souvenirs; il rappela les droits que donnait une ancienne amitié.

- Consultez votre conscience, mon honorable père, dit Kieystut, et personne n'osera s'opposer à votre volonté.
- → Je suis l'organe de la volonté des dieux, et je m'abaisse devant leurs oracles.
- Avec moi, dit Kieystut, soyez vrai; laissez jaillir la lumière de votre esprit pénétrant, et si, à l'exemple de vos prédécesseurs, vous alliez vons sacrifier sur un bûcher, je n'y verrais qu'une soif de gloire, et l'ambition de vous faire une renommée éternelle.

Kriwe se tut; puis il reprit en affectant une grande douceur: « Ma modération vous prouve

que je vous aime encore; cependant j'aurais pu vous rappeler ce que je suis, et arrêter la fougue de vos paroles; mais loin de moi cette sévérité; je ne sens qu'un désir, celui de vous être agréable : pourtant je ne peux rien promettre. Vous craignez le peuple, Kieystut, vous redoutez sa colère, sans cela vous auriez déjà employé la force; mais si vous craignez le peuple, moi je dois craindre les Weidalotes. Comme vous, mon pouvoir est grand, mais il n'est pas égal à celui des dieux. Quand l'orage agite la mer, quand les flots menacent un navire; que doit faire un pilote expérimenté? Il doit faire une offrande aux dieux, pour désarmer leur courroux ! Telle est aujourd'hui notre position, Les dieux ont demandé du sang, et leur volonté est irrévocable; mais une seule victime suffit, une seule, vous me comprenez. Adieu, mon fils, je vais me recueillir, et dans peu l'oracle aura parlé par ma voix.

— Une seule victime, se dit Kieystut, je me soumettrai; mais par Perkounas, que ce ne soit pas Werner, car si le sort le désignait, je prouverais au monde que je ne crains ni le peuple, ni l'enfer.

Pendant qu'il réfléchissait aux moyens qu'il emploierait, Gastold arriva avec Biruta; ils venaient de faire des tentatives pour favoriser l'évasion de Werner, mais il était gardé si sévèrement par les Weidalotes, que rien ne put réussir.

#### XIX

Sur les bords de la Niéwiaza, s'élevait Romnowe, la capitale sacrée du paganisme litvanien; elle avait été construite sur les débris de la Romnowe prussienne, détruite jadis par la fureur des Teutoniques.

C'est là, dans une antique forêt, et au pied d'un gros chêne, que se trouvaient les trois principales divinités païennes: Perkounas, dieu de la foudre; Potrimpos, dieu de l'abondance, et Pikiellos, dieu des enfers et du malheur. Un voile dérobait les statues aux yeux du peuple; les Weidalotes supérieurs, appelés Sigonotes, composaient le conseil de Kreweyto, et les souverains avaient seuls le droit d'en approcher. Les habitations des Weidalotes étaient dispersées çà et là, et à l'extrémité de la forêt se trouvait un palais destiné à recevoir les grands-ducs quand

ils arrivaient pour apporter leurs offrandes à Kriwe-Kreveyto. Vis-à-vis du palais s'élevait le château de Kriwe, qui surpassait en magnificence celui des grands-ducs. Auprès du château on apercevait une petite tourelle en briques, c'est là qu'on gardait les prisonniers condamnés au feu, et au milieu de la plaine était réservée une place entourée d'une haie vive et impénétrable, où on consommait les sacrifices. Deux avennes y conduisaient : l'une pour le peuple, et l'autre pour les prêtres.

An lever de l'aurore, une foule innombrable se pressa autour du temple; la cavalerie de Kieystut entoura toute l'enceinte, elle attendait le premier signal pour délivrer les prisonniers. Treize bûchers étaient dressés; celui du milieu, qui dominait tous les autres, était destiné au komtur. Quatre pieux fixés par des anneaux de fer dépassaient les bûchers; on attachait là les quatre pieds du cheval, et le cavalier enchaîné à sa selle brûlait sans pouvoir faire un mouvement.

Le peuple attendait avidement le moment du sacrifice, et Kieystut seul savait qu'on n'immolerait qu'une victime. Tous les prisonniers se préparaient donc à la mort, ils se confessaient et s'absolvaient mutuellement, s'exhortant à mourir en vrais chrétiens.

Le vieux komtur Otto et Werner, avaient été placés, grâce à l'intervention de Gastold, dans une prison plus spacieuse et plus commode que celle des autres prisonniers. Les deux amis souffraient moins depuis qu'ils étaient réunis; ils parlaient du passé, ils parlaient de ce grand château abandonné où le komtur avait passé ses premières années; ils parlaient du couvent de Nonnenwerth et de la sœur Marie. Un jour qu'ils s'entretenaient avec plus d'épanchement, plus d'effusion que de coutume, ils furent interrompus par un coup qui retentissait sur un écusson d'airain : c'était un signal de mort ! On avertissait les prisonniers que le moment de l'exécution était venu. Le komtur leva les yeux au ciel et dit à Werner: · L'éternité va bientôt commencer pour nous, mais auparavant je vais te révéler tous les secrets de mon cœur. J'ai observé religieusement des vœux téméraires; je dis téméraires, car un homme ne peut promettre toute sa vie. Oui, Werner, j'ai renoncé à tous les bonheurs de ce monde, mais tu n'imagines pas ce qu'il y avait d'amertume dans mes regrets; et je pleurais sur toi plus que sur moi-même, toi pauvre enfant

sans nom..... As-tu lu dans mon âme, as-tu cherché en moi les caresses d'un père? viens donc dans mes bras, mon fils, mon Werner, viens te ranimer à mes embrassements, je suis ton père. et sceur Marie était la mère ... Mon fils, continua Otto, pendant que Werner sanglotait dans ses bras, depuis vingt-trois aus je lutte avec moi-même. Je t'appelais à moi et je n'oseis te presser contre mon cœur; ton courage, tes vertus me remplissaient d'orgueil, et ma tendresse paternelle ne pouvait te récompenser. Mais aujourd'hui, 'à l'heure de la mort, l'âme n'a plus de secret, lu sais tout, tu sais si je t'ai aimé, tu sais si je t'ai plaint. La vie toujours cruelle, le monde toujours injuste nous ont séparés, mais la mort nous réunira.

- Graces soient rendues à Dieu, répéta Wefner; bien heureuse la mort, le passé n'est plus
  rien. Mes pressentiments ne m'ont point trompé,
  j'avais pour vous un attachement filial, et je ne
  séparais pas votre pensée de la sœur Marie: vous
  deux vous étiez mes deux chères affections. Je
  n'osais vous interroger sur ma naissance, j'attendais, j'espérais vos aveux.
- Je devais me taire, car telle était la volonté du grand-maltre, et si j'avais révélé ta naissance, l'Ordre n'aurait pas vouln t'admettre dans ses rangs. Mais laissons le passé, jouissons d'un instant de bonheur, premier et dernier bonheur de ce monde: Dieu nous pardonnera cet épanchement. Viens, mon fils, viens sur le sein de ton père, ne t'éloigne pas de moi. Ah! si on voulait nous laisser mourir ensemble!
- Je m'attache à vous, mon père, rien ne pourra plus nous séparer...
- ils sont trop cruels pour nous mettre sur le même bûcher!
- Dieu nous réunira, mon père, mais d'elle j'en serai toujours séparé !..
  - Tu penses à Biruta dans ce moment !..
- Pardonnez-moi, mon père, j'ai sacrifié mos amour au devoir d'ici-bas, mais mon ame n's pas renoncé à son ame l
- Regarde, le jour commence à poindres élère tes pensées vers Dieu, oublie la serre, l'éternité te menace ou t'appelle!...

Le père et le tils s'agenouillèrent, et dirent les prières de la mort; quand ils eurent fini la dernière oraison, les Weidalotes entrèrent en apportant deux manteaux de Teutoniques pour en revêtir les prisonniers qui devaient after à la mort avec le costume de lour Ordre. « Habilletvous vite, dirent-ils, vous qui serez immolés aux dieux. Réjouissez-vous, vous pourrez contempler Perkounas. Allons, hâtez-vous, car l'airain va retentir. »

Les deux prisonniers se préparèrent à la mort avec un courage de martyr; ils s'armèrent, se revêtirent de leurs manteaux, et furent prêts au premier signal. Le son lugubre se fit entendre, et le hennissement des chevaux leur apprit qu'on les attendait. « Ce n'est point le hennissement de mon fidèle coursier, dit Otto; il a bien fait de mourir sur le champ de bataille, il ne partagera pas mes douleurs d'aujourd'hui.

-Hatez-vous, on vous attend, dit un Weidalote en entrant dans la prison. Les deux prisonniers sortirent, et trouvèrent onze Teutoniques qu'on allait mener au sacrifice. Le komtur leur donna sa bénédiction, et après s'être embrassés, ils se dirigèrent vers le lieu de l'exécution.

#### XX.

Olgerd, Kieystut et Biruta, entourés de leur cour, vinrent occuper les places qui leur étaient destinées pour la lugubre cérémonie.

Biruta venait là comme un condamné qu'on conduit au supplice; elle s'était désendue, elle avait résisté tant qu'elle avait pu aux instances de Rieystut; cependant elle dut céder, car Kieystut lui prouva que son absence pourrait être prise comme une offense envers les dieux, et par suite amener un soulèvement dans le peuple; mais il lui jura solennellement qu'aucun prisonnier ne serait sacrifié. Tranquillisée sur le sort de Werner, Biruta se résigna.

Dès que les princes furent assis, un Weïdalote, habillé de blanc, frappa trois coups sur
l'écusson d'airain. Un silence général succéda au
bruit: « Kriwe-Kriweyto a consulté les dieux, dit
le Weïdalote, et que tout s'abaisse devant la volonté du ministre sacré de Perkounas!... » A ces
paroles, le peuple se jeta la face contre terre,
et les princes inclinèrent la tête. Le Weïdalote
frappa encore trois coups sur l'écusson d'airain,
et le peuple se releva; alors des fanfares annoncèrent l'arrivée des prisonniers. Douze Teutoniques, précédés par le komtur, entrèrent dans
l'enclos, et derrière eux marchait à pas comptés
la cavalerie de Kieystut; les Weïdalotes suivaient
de loin ce cortége.

Le plus âgé des Sigonotes, celui qui avait la la visière de son casque.

première dignité après Kriwe-Kriweyto, souleva le voile sacré, et se présenta devant les princes, suivi par les Weïdalotes: « Princes, dit-il, les dieux ont prononcé, et Kriweyto va vous faire connaître leur volonté; mais avant que sa voix se soit fait entendre, il faut que tous les hommes armés quittent l'enclos.

— Dites à Kriweyto, répondit Kieystut en se levant, que le duc de Samogitie respecte et honore l'interprète des dieux, mais que ses soldats, les braves entre tous les braves, doivent rester ici; car ils y sont venus pour consacrer leurs glaives, afin de se préparer à de nouveaux combats.

Ils n'ont point offensé Perkounas, et ils ne redoutent pas Giltyna (déesse de la mort). Mes soldats doivent être où je suis. Le peuple attend l'oracle des dieux.

Les prêtres, tout confus, disparurent en un instant sous le voile sacré. On sit placer les Teutoniques en face des bûchers, et les Weidalotes, des slambeaux à la main, les entourèrent en attendant le signal. La multitude avait les yeux sixés sur le chêne; le Sigonote éleva la voix et dit:

e Princes, seigneurs, ministres, et toi, peuple de la Litvanie et de la Samogitie, Kriwe-Kriweyto, serviteur des dieux, et notre maître à tous, a consulté Perkounas, et il vous fait connaître par moi sa volonté. Les dieux ont prononcé, une seule victime doit mourir, une seule apaisera leur courroux et nous les rendra favorables! • Le peuple écoutait dans le recueillement la voix du prêtre.

Le Sigonote s'approche des prisonniers et leur dit :

« Les dieux ont eu pitié de vous, une victime leur sussit, les autres vivront dans les prisons du vainqueur. Le sort va décider lequel de vous doit périr.

— Pourquoi s'en remettre au hasard? s'écria Otto. Moi, je veux mourir!

Le prêtre regarda le vieillard et lui dit avec un sourire ironique: « Le bœuf et le bouc qui vont au sacrifice doivent être jeunes et bien portants; à toi, il te manque une jambe et tu as des années de trop. Au reste, le sort en décidera. » Il prit une urne, et, s'daressant sux Teutoniques, il dit: « Que le plus jeune d'entre vous tire le premier.

— Je suis le plus jeune, dit Werner en levant la visière de son casque.

- Plonge ta main, et que les dieux la dirigent,

Un tremblement convulsif s'empara de Biruta quand elle vit le prêtre qui approchait l'urne de Werner: «Il mourra, dit-elle à Kieystut. Sa vie est cerclée par le malheur, la fatalité préside à toutes ses actions. »

Casse en deux cette baguette, prononça lentement le Sigonote : si la boule qu'elle renferme est rouge, tu es sauvé, les dieux ne veulent pas de toi; mais si elle est noire, tu es leur élu.

LeWeidalote présenta un plat d'étain; Werner cassa la baguette, et une boule noire roula sur le plat.

Les dieux l'ont appelé, à eux! s'écria le Sigonote, et des applaudissements partirent de la foule.

Au même instant, Kieystut quitte sa place, monte à cheval, et d'un seul trait arrive devant le bûcher : « Arrêtez, arrêtez! dit-il, en arrachant l'urne des mains du Sigonote : un des esprits que les dieux envoient aux hommes pour les avertir m'a dit que Giltyna avait mis des boules noires dans toutes les baguettes. Regardez; » et, cassant une à une les baguettes, on vit dans toutes des boules noires.

• Grâce à vous, prince favori des dieux, reprit le Sigonote, sans vous, nous étions victimes de la trahison de Giltyna; mais comme par ce fait la volonté des dieux est devenue douteuse, il faut encore interroger le sort. • Ayant dit ces mots, il disparut sous le voile sacré.

Biruta, pâle comme la mort, attendait avec anxiété la fin de cette horrible scène. Olgerd cherchait à lui faire entendre quelques paroles d'espoir; mais quand on a beaucoup souffert, on ne croit plus, et on regarde l'espérance comme une faiblesse. Kieystut s'était placé à la tête de sa cavalerie. Le Sigonote reparut en tenant dans ses mains l'urne teinte de sang. « Le sang des animaux sacrifiés a lavé le souffle fatal de Giltyna, dit-il. Que le plus âgé d'entre vous se présente.

- C'est moi qui doit mourir, dis Otto.
- Tu n'es pas digne du sacrifice.
- Misérable! » s'écria Otto en menaçant le prêtre. Et le prêtre, sans s'émouvoir, répéta: « Que le plus âgé se présente. »

Un Teutonique s'avance et dit : « Nous sommes placés par rang d'âge, et nous pouvons commencer l'épfeuve.

—Tire donc le premier : une boule rouge, c'est la vie; une boule noire, c'est la mort.

Le Teutonique tira la baguette, la cassa, et une boule rouge tomba sur le plat. Les autres en sirent autant, et tous furent favorisés. Kieystut, malgré le murmure du peuple et la stupeur des Weïdalotes, s'approche du Sigonote, regarde l'urne d'un air scrutateur, et dit : « Il ne reste plus qu'une baguette : malheur à ceux qui m'ont trompé! malédiction sur les traîtres! > A ce moment, Werner prend la baguette et laisse tomber une boule noire. Il doit mourir! se met à crier le peuple. Alors Kieystut relève la tête, ses yeux lancent des éclairs, et il dit, d'une voix qui fait taire toutes les voix : « Non, il ne mourra pas! » Puis il s'élance sur son cheval et parcourt l'enclos. Le peuple le regarde et n'ose se révolter encore. Kieystut alors s'arrête et prononce ces mots : Litvaniens, et toi, mon peuple de Samogitie! vous tous, qui avez combattu avec moi pour notre commune patrie et pour notre foi; vous qui avez partagé mon bonheur, mes victoires, mes revers; yous, qui m'appelez votre chef et votre père, écoutez-moi, entendez mes paroles : ce Teutonique qui doit mourir est mon ami; il a adouci les amertumes de ma captivité; et moi, poussé par la fatalité, j'ai répandu son sang. Mais les dieux l'ont sauvé alors, et aujourd'hui ce ne sont pas les dieux qui veulent sa mort, ce sont les prêtres. Peuple, permettrez-vous que l'ami de votre prince périsse sous vos yeux? - A la mort! à la mort! s'écrièrent les prêtres.— À la mort! répéta le peuple, tout prêt à se soulever.

— Vous ne me connaissez pas, infâmes! dit Kieystut en se plaçant devant la cavalerie. Les troupes attendaient les ordres du chef.

Sur ces entrefaites, les prêtres soulevèrent le voile sacré, et on aperçut les trois divinités. Alors le peuple se jeta la face contre terre, les cavaliers baissèrent leurs lances, et Kriwe-Kriweyto se présenta.

· Prince, et toi, peuple de Litvanie, dit-il, je viens au milieu de vous pour vous rendre la paix. Tous vous avez bien mérité des dieux. L'intrépide Kieystut, l'égide et la gloire de la patrie, a voulu sacrifier sa vie à l'amitié, et le peuple, en restant fidèle aux dieux, s'est montré digne de sa grandeur passée. Princes et peuples, soyez unis. Kieystut, présidez à la dernière épreuve, mêlez vous-même les baguettes dans l'urne, et présentez-les aux prisonniers. Et kieystut prit l'urne et se dirigea vers les prisonniers. Onze tirèrent encore des boules rouges, et



Werner, qui était le plus jeune, devait tirer le dernier: Kieystut approcha l'urne en lui disant: · Ami, j'ai fait tout ce qu'il a été en mon pouvoir, que les dieux dirigent ta main. A ce moment le vent souffla avec violence, les branches du chêne s'agitèrent, des nuages obscurcirent le ciel...... Werner avait amené une boule noire! Dieu le veut! » s'écria la victime. Dieu le veut! Je vous remercie, Kievstut, de vos généreux efforts, mais la destinée est implacable! J'ai demandé au Ciel de mourir près d'elle, il a exaucé ma prière. Dites-lui mes dernières paroles. • Kieystut était prêt à commander l'attaque, et déjà il se retournait vers ses troupes, quand Werner lui dit: · Prince, laissez-moi mourir, ma vie a été trop longue, mon âme a trop vécu... Adieu pour elle; adieu, mes frères; adieu, mon père; et, lançant son cheval, il arriva d'un seul trait au bûcher. En un instant les flammes l'enveloppèrent. « Rien ne nous séparera, dit le komtur. Tu me l'avais promis, ô mon fils, de mourir dans mes bras! Attends-moi...... et il s'élança sur le bûcher ardent. Otto et Werner moururent ensemble: Werner, la victime des prêtres païens; Otto, la victime du fanatisme catholique.

Kieystut quitta l'enclos avec ses troupes, qui le suivaient la lance baissée, en signe de deuil. Quand il approcha du pavillon, il aperçut les seigneurs de la cour qui transportaient Biruta évanouie. Pour la première fois on vit des larmes dans les yeux de Kieystut; il serra la main d'Olgerd sans proférer une parole.... Kieystut, organisation grande et complète, avait compris la douleur...

Biruta ne se consola pas; elle sentait que, pour se venger d'elle, les prêtres avaient sacrifié Werner. Elle eût donné son trône, sa vie, pour anéantir leur puissance; mais le moment n'en était point venu : ce qu'elle put faire, ce fut de donner l'exemple de toutes les vertus chrétiennes, et son âme, qui avait pressenti les destinées d'Hedwige, prépara la Litvanie à recevoir la parole du Christ. Le peuple a placé Biruta au nombre des saintes; il révère son nom, et près de Polonga, vers les bords de la mer Baltique, on voit encore la montagne de Biruta. Il y a deux siècles seulement qu'on célébrait un service en commémoration de la mort de Biruta. On trouve ce témoignage dans les chroniques nationales de Strvikowski.

Le peuple litvanien se portait, en 1831, sur la montagne de Biruta, pour chercher sur la surfacede la Baltique les bâtiments amis qui devaient apporter du secours aux combattants de l'indépendance.... Les bâtiments ne sont point venus; la Samogitie est esclave; la religion de Biruta est proscrite; un crêpe funèbre voile la patrie de Kieystut! Dieu et l'avenir pour le peuple!

OLYMPE CHODZEO.

### LE CHATEAU DE LUCK.

(Prononcex: Loursk.)

Sur les bords du Styr, qui porte, par le Prypeç, le tribut de ses eaux au Dniéper et à la mer Noire, s'élèvent les ruines d'un château historique. Ses premiers fondements furent posés en 1000 par Wladimir, au moment que ce prince quittait Kiiow pour envahir les terres qui relevaient de la suprématie polonaise. En 1073, Boleslas-le-Hardi s'empara de Luck, qui lui fut repris plus tard; mais en 4349 Kasimir-le-Grand s'en rendit maître, et pour être agréable aux siens et aux ducs de Litvanie de la famille d'Olgerd, il céda en 1366 la Wolhynie et sa capitale Luck, sous conditions qu'elles seraient tributaires de la couronne. Dans la suite ces contrées furent témoins des contestations qui surgirent entre la Pologne et la Litvanie; mais elles furent terminées définitivement sous le règne de Sigismond-Auguste,

et toutes les terres russiennes, dont la Wolfrynie faisait partie, rentrèrent sous la dénomination politique de la couronne de Pologne.

C'est dans la ville et dans le château de Luck que se tint un congrès, célèbre dans les fastes de la Pologne, à l'époque où Wladislas-Jagellon régnait à Krakovie, et où son cousin Witold gouvernait le grand-duché à Wilna. L'union des deux peuples inquiétait fort Sigismond, empereur d'Allemagne, et pour semer la division entre les princes, il caressa l'ambition de Witold, en lui promettant son aide pour le faire roi absolu de la Litvanie. Pour arriver à ce résultat, le congrès de Luck s'ouvrit le 6 janvier 1429. L'empereur Sigismond et l'impératrice sa femme, le roi Wladislas-Jagellon, le roi de Danemark Eric XIII, les ducs de Mazovie, de Tver, de Rezan, les

princes de Suède, les grands-maîtres des chevaliers du Porte-Glaive et des chevaliers Teutoniques, les khans des Tatars, les ambassadeurs de l'empereur Paléologue, les grands de la Pologne, de la Litvanie et des terres russiennes, se réunirent avec leurs suites dans la ville de Luçk et les villages environnants. Witold traita ses hôtes avec une libéralité inouïe; chaque jour, on consommait sept cents tonneaux de liquides, sept cents bœufs ou génisses, quatorze cents

élans et brebis, et cent sangliers. Ces repas homériques se répétèrent pendant sept semaines. Malgré cela, Witold échoua dans ses projets; il en fut très-mortifié, et mourut l'année suivante à Troki.

La chaire de l'évêché catholique et du diocèse de Luck était occupée dans ces derniers temps par trois hommes distingués : le savant Adam Stanislas Naruszewicz, Jérôme Stroynowski, et le vénérable Gaspard Cieciszowski.

### LE CHATEAU DE ZATOR.

Souvent, en errant dans nos villes recrépies ou dans nos campagnes dépeuplées de leurs anciens ornements, et d'où s'effacent chaque jour les monuments de la vie des aïeux, la vue d'un débris qui a échappé aux dévastateurs... vient éveiller l'imagination; la pensée en est frappée non moins que les regards; on s'émeut, on se demande quel rôle ce fragment a pu jouer dans l'ensemble; on se laisse entraîner involontairement à la réflexion, à l'étude... et l'edifice entier se relève aux yeux de l'âme.

Ch. de Montalembert,

Histoire de sainte Elisabeth.

La petite ville de Zator, qui fait partie maintenant de la Gallicie autrichienne, se trouve dans le voisinage de la Wistule, à onze lieues à l'ouest de Krakovie, et là où la rivière de la Skawa coupe les flancs des pentes Karpatiennes; son château, monument historique de l'ancienne Pologne, se dresse sur une élévation.

Il y a peu d'années, on n'y apercevait que des ruines, et ces ruines étaient la trace des révolutions et des guerres suscitées par les invasions des Tatars, des Allemands, des Turks, des Suédois et des Moskovites. La valeur et le courage des Polonais vengeaient en effet les ravages causés par l'ennemi, mais l'image de la désolation restait partout! Les villes, les villages, les châteaux disparaissaient de la surface, et si par miracle ils échappaient à la rage de l'ennemi, ils étaient abandonnés : la mort avait frappé leurs maîtres. Le château de Zator avait subi le sort commun; il tombait en ruines, lorsqu'une main bienfaisante, lorsqu'une idée patriotique vint tout à coup redonner la vie à ce respectable débris des glorieux souvenirs; la propriétaire de ces lieux, madame Thècle Potocka-Wonsowicz, fit restaurer et embellir cette charmante résidence des anciens ducs de Zator.

Une vaste place, séparée de la petite ville par un mur, mène vers la porte principale du château. Les armes du duché, l'aigle blanc portant sur sa poitrine la lettre Z, brille au haut de cette porte. La façade du château, hérissée de tourelles gothiques, supporte l'aigle blanc de l'époque de la dynastie des Jagellons, et les armes du duché d'Oswiécim, comme pour montrer que Zator en fut jadis vassal. A main droite, trois arches soutiennent une orangerie et des serres chaudes; derrière elles le parc anglais aboutit à la Skawa, qui porte le tribut de ses eaux à la Wistule. A main gauche se trouve une allée bordée d'antiques arbres : elle sépare le château de l'église.

Le point de vue qu'on découvre du haut des tours ou donjons du château est plein de grandeur et de majesté. Les sommets des Karpates qui cachent leurs aiguilles dans les nuages, les forêts de sapins qui ombragent les paysages d'alentours, les villes de Wadowicé, de Kalwarya, le château d'Oswiécim, enfin les eaux argentées de la Wistule, tout cela forme un panorama magique. Plus loin encore on aperçoit dans les flancs des montagnes le beau palais d'Osiek, renommé par ses jardins, propriété des barons Laris. Cet endroit était déjà célèbre à l'époque où vivait l'écrivain Simon Starowolski (1).

Zator était jadis le chef-lieu d'un district, et

(f) In ducatu Zatoriensi, palatium Osiecense hand in decore permunitum. Descriptio poloniæ.



avec les terres d'Oswiécim, il appartenait au duché de Krakovie, gouverné par les princes de la famille des Piasts. Le roi Kasimir II le Juste, qui tint, en 1179, sur les fonts de baptême le fils de Miéczyslas, duc d'Oppeln de Silésie, lui donna son nom de Kasimir, et comme l'enfant était neveu du roi, il lui donna en propriété Oswiécim et Zator. Son petit-fils Bithom prit en 1306 le titre de duc de ces deux seigneuries. Les empereurs d'Autriche, possesseurs actuels de ce pays, mettent entre leurs autres titres ceux de ducs d'Oswiécim et de Zator, quoique ce dernier bourg soit la propriété d'un particulier.

Sous le règne de Wladislas-Jagellon, vers l'an 1433, les deux frères Janus et Wenceslas régnaient, le premier à Oswiécim, et le second à Zator. Alors la haute noblesse, s'arrogeant des priviléges qui ne lui appartenaient pas, formait des bandes à part, et faisait des excursions à main armée les uns contre les autres, ou dans les pays limitrophes. Parmi eux, il y avait un nommé Dzierzek Rytwianski, aux armes de Jastrzembiec. Il engagea à sa solde une bande de cavalerie et d'infanterie, pour attaquer nuitamment le château de Zator et s'en emparer, dans le but d'augmenter sa fortune, qui était déjà considérable par l'héritage de son oncle, l'archevêque de Gnèzne, Albert. Le reste du duché d'Oswiécim subit le même sort.

Mais l'audace de Rytwianski fut punie. Dans un combat livré près de Siéwierz, il fut battu par les Silésiens, et force lui fut d'abandonner le duché au roi de Pologne, au prix de 1,000 marcs d'argent. Jagellon rendit le duché à Wenceslas. à condition toutefois que celui-ci rendrait au roi le fort de Berwald, l'antre des brigands et des voleurs de grands chemins; cette condition fut acceptée, et Wenceslas avec ses deux fils, Przémyslas et Jean, devinrent tributaires de la couronne. Jagellon avait fait ce sacrifice dans l'intention d'empêcher que ces contrées ne se germanisassent, à l'instar de la Silésie, qui malbeureusement subit cette fatale influence. Cette crainte était d'autant plus fondée, que déjà, en 1337, Jean Oswiécimski, chanoine de Krakovie. s'était soumis, comme duc d'Oswiécim, à l'autorité de Jean de Luxembourg, roi de Bohême,

Le brigandage de Rytwianski trouva des imitateurs. Janus Oswiécimski inquiétait, en 1452, les contrées qui avoisinent Zator et Krakovie, et il détroussait les négociants qui voyageaient entre Krakovie et Breslau. Il dépouilla Wiérzynek lui-même, descendant de Nicolas Wiérzynek, le célèbre trésorier du roi Kasimir-le-Grand, d'une somme de 5,000 florins, valeur énorme pour le temps.

Les nouvelles de ces rapines étant parvenues à la connaissance du roi Kasimir-Jagellon, qui présidait alors la diète de Lublin, il envoya le staroste Janus-Jassa-Szczekocki, et le chambellan Jean Kuropatwa, punir l'audace d'Oswiécimski. Le coupable, effravé des conséquences de cette affaire, se rendit à Krakovie, pour faire amende honorable au roi, et celui-ci ordonna d'abord à Jean Czyzewski, et ensuite à Kuropatwa, de garder en son nom royal le duché d'Oswiécim, Mais la parole d'Oswiécimski n'était point franche, et dès que le roi partit pour la Litvanie, il recommença ses brigandages. Repoussé du côté d'Oswiécim, il se barricada dans le fort de Wolek. Jean Tenczynski, palatin de Krakovie, vint l'y assièger; effrayé des suites de cette guerre, Oswiecimski finit par s'arranger, et céda à la couronne, au prix de 20,000 gros de Prague, le duché. Dans la même année 1454. Wenceslas et la noblesse de ces contrées prêtèrent, entre les mains du roi, serment de sidélité.

Cet arrangement paraissait fixer, pour longtemps, le sort des duchés d'Oswiécim et de Zator : mais il n'en fut pas ainsi, et en 1457 surgit une nouvelle cause de perturbation. La lie des soldats indisciplinés et mal payés, composée des Bohémiens, des Silésiens et des Polonais, s'établit d'abord sur la montagne dite Zebracza, et plus tard dans les bourgs de Myslenicé et Wapienna-Gora, Janus Oswiecimski aidait sous main cette coupable opposition. L'armée régulière de Pologne fut employée contre ces perturbateurs du repos public; mais elle ne put réussir à soumettre les rebelles. On ouvrit donc de nouvelles négociations, et la couronne fut obligée de signer avec Oswiécimski un traité (24 février 1457) par lequel ce dernier obtint une somme de 50,000 gros de Prague (équivalant à 200,000 ducats de Hollande), et alors tout fut terminé, et la tranquillité se rétablit.

A la mort de Wenceslas, Janus, son frère, devenant duc de Zator, céda en 1494 son duché au roi Jean-Albert, au prix de 80,000 ducats; outre cela, on lui payait 520 ducats annuellement, et seize tonneaux de sel tirés des salines de Bochnia et Wiéliczka. A la mort de Janus (1515), Zator fut transformé en starostie. Depuis l'année 1564, ces duchés faisaient partie du palatinat

de Krakovie. Sous l'année 1649, on trouve Jean Lubomirski, étant nommé staroste de Zator.

Pendant les guerres de la confédération de Bar (1768-1772), ces contrées furent témoins de plusieurs combats livrés pour l'indépendance nationale.

En citant les faits principaux qui se sont passés à Zator, nous ne pouvons omettre l'étrange

événement qui arriva aux personnes de la suite du roi Henri III, à l'époque où ce roi fuyait de Krakovie, pour gagner la France et le trône de Charles IX. Cet événement est un des mémorables souvenirs qui se rattache aux annales de Zator; et nous allons le communiquer à nos lecteurs dans l'article suivant.

# SOUVENIRS HISTORIQUES.

## AVENTURES ET NÉGOCIATIONS DU SIEUR DE PYBRAC,

AMBASSADEUR DE FRANCE EN POLOGNE EN 1574 ET 1575.

Le cinquième mois de son règne en Pologne, Henri apprit la mort de Charles IX; comme il ne pouvait point quitter le royaume sans le consentement de la noblesse réunie en assemblée, il préféra se sauver nuitamment de Krakovie.

Le dessein de Henri, dit un écrivain français, était de s'enfuir secrètement et le plus tôt qu'il lui serait possible. Jamais prince n'avait donné une pareille scène à l'univers. La nécessité même pouvait à peine en effacer le blâme. Il fixa son départ à la nuit du 18 juin 1574, et s'occupa d'abord à disposer des relais sur la route qu'il avait résolu de prendre.

Le jour de son départ arrivé, le roi donna un festin, suivi d'un grand bal, à la sœur du feu roi Sigismond-Auguste, et quand tout dormait après la fatigue et la danse, Souvray et Larchant, capitaines des gardes, emmenèrent Henri, et l'ayant fait sortir par une porte secrète, le conduisirent à pied jusqu'à une chapelle, où des domestiques affidés l'attendaient avec des chevaux. René de Villequier, de Pybrac, Caylus, Beauvais-Nangis, Liancourt et quelques autres qui devaient escorter le prince s'égarèrent. Guy du Faur, seigneur de Pybrac, eut à essuyer, entre Zator et la Wistule, l'aventure la plus désagréable du monde. Nous laissons parler Charles Paschal, auteur latin de la Vie de Pybrac, écrite en 1585, et traduite en français par Guy du Faur. seigneur d'Hermay, en 1617, en conservant le style naîf de l'époque.

Le bien dire que plusieurs affectent tant et qu'ils acquièrent par étude et travail lui était comme propre et naturel. Que l'antiquité aille maintenant chanter ses éloges ampoulés en l'honneur de son Orphée, de son Nestor ou de son Ulysse, lesquels ont été si hautement loués par les Grecs que leur vanité en est ennuyeuse à tout le monde. Pour moi, je ne ferai cas que d'un Pybrac, non pas pour avoir amolli par son chant les rochers, et attiré à soi les forêts; mais

Pour avoir surpassé, par son esprit divin, Tous les autres mortels; ainsi que le matin, Quand Phœbus est levé, nous voyons les étoiles Sans lueurse cacher dessous leurs sombres voiles.

- Par telles vertus il s'acquit le crédit et autorité dans le royaume qu'il avait mérité. Il n'en fut pas pour cela plus glorieux; on ne le vit jamais abuser de la faveur, ni s'attacher à son intérêt particulier. Au contraire, recherchant les occasions de bien faire à un chacun, il s'étudiait surtout d'avancer les gens de mérite qui avaient bien servi le roi, prenait grande compassion du pauvre peuple, rendait universellement à ceux qui l'en réquéraient tous les bons offices qu'il pouvait, avec un merveilleux soin et une certaine grâce et douceur qui le faisait aimer et bien vouloir de tout le monde.
- Pour s'être comporté de la façon et s'être rendu officieux aux uns et aux autres, il en remporta au moins cet avantage que, n'étant auparavant connu que de quelques principaux seigneurs par réputation, il le fut par après de tous par ses déportements. Cette douceur et abord gracieux qui lui était propre laissa dans les affections d'un chacun un amour et bienveillance universelle en son endroit, de façon qu'il n'y eut si petit, quand il eût le cœur d'acier, qui n'aimât comme à l'envi celui qui les avait tous aimés.
  - . Cette rare et insigne vertu expérimentée en

tant d'oceasions signalées s'exerçait parmi cette diversité d'affaires, lorsque les destins rappelant le roi de France, il en fallut parler et délibérer secrètement; car comme la nouvelle fut venue en Pologne de la mort du roi Charles IX, on ne savait que trop combien les affaires de France étaient en mauvais état, à cause des factions et divisions des grands, des différentes volontés et inclinations des peuples, et de la guerre civile nourrie et fomentée dans ses entrailles, allumée depuis tant de temps en un si beau et si grand royaume, et dont le remède ne se pouvait attendre d'autre part que de la présence du roi.

Partant, l'affaire ayant été mise sur le tapis, agitée de part et d'autre entre les principaux et plus confidents serviteurs de Sa Majesté, chacun trouva bon l'avis qu'il avait le premier proposé, qui était tel :

Que, sans avoir égard à tout ce qu'on pourrait dire, tout de même que les amitiés et affections particulières et la nature enseignent de préférer toujours les personnes qui touchent de plus près, aussi que la France, comme plus proche, le devait emporter sur la Pologne, et qu'il fallait courir à celle qui lui tendait les bras.

• Ou'en ce point seul consistait le salut de l'Etat et l'autorité du roi, si une fois les Français apprenaient que le roi fût hors de la Pologne; que cette nouvelle était de telle importance qu'elle serait suffisante pour divertir et dissiper toutes les pratiques et menées en quelque part que ce sût (si d'aventure il s'en faisait quelqu'une); car aussi bien avait-il couru un bruit en France que le roi était arrêté en Pologne et qu'on ne pouvait donner de raisons assez fortes aux Polonais pour leur faire trouver bon le retour du roi en France, et que, quand même ils y consentiraient, les formes du pays et l'ordre du royaume de Pologne voulaient plus d'un an devant qu'on pût terminer cette affaire; que, comme ce retardement pouvait être profitable aux Polonais, il ne serait pas moins agréable à ceux qui demandaient des nouveautés en France, très-dommageable au roi et préjudiciable au nom français: que si une fois les ennemis du roi se voyaient déchus de cette espérance, toutes choses se rendraient faciles à Sa Majesté; car la paix étant assurée en France, qui serait celui si mal avisé qui osat ou put troubler la Pologne? ou, d'autre part, la France une fois travaillée et perdue, qui ne voyait que la Pologne serait en grand branle? que, par ce conseil, l'autorité du roi s'af-

fermirait et se conserverait en l'un et l'autre royaume; que les Polonais n'auraient aucune occasion de se plaindre avec raison, s'ils connaissaient une fois ce qui était de leur bien, desquels l'intérêt était principalement de ne pas changer si souvent de rois; qu'il les fallait rendre capables de ces raisons-là, et travailler seulement à faire qu'ils pesassent et considérassent les causes qui les avaient portés à faire choix d'un Français pour leur prince, afin de n'éprouver à leur dommage le mal qui s'ensuit d'un fréquent changement; que l'absence du roi (qui serait la seule chose qu'on pourrait par aventure blamer) serait un sujet pour l'inciter de prendre un soin plus particulier du royaume; finalement, qu'il donnerait ordre, par l'avis même des Polonais, que l'État de Pologne ne recevrait aucun dommage; que sitôt qu'on serait arrivé en France, voire même en Italie, le roi enverrait des ambassadeurs en Pologne pour excuser la nécessité de son départ si subit et offrir aux Polonais les bonnes et honnêtes conditions pour l'administration et gouvernement du royaume; partant, qu'il n'y avait plus de moyen de retarder; que tout consistait à tenir l'affaire secrète et y apporter de la diligence; qu'il n'était plus temps de délibérer lorsqu'il était question d'exécuter, parce que ce qui s'entreprenait était de telle condition qu'il ne pouvait être approuvé ni trouvé bon, s'il n'était entièrement parachevé.

Chacun fut de cet avis; aussi ne tarda-t-on pas davantage; car, le jour pris pour le voyage, le roi sortit de Krakovie la nuit, lorsque tout est plus coi et tranquille, avec bien peu des siens; le jour ensuivant arriva aux confins de Moravie.

M. de Pybrac, qui était parti quelques heures auparavant, attendait le roi près d'une certaine chapelle ruinée assez proche du chemin. Ce lieu avait été donné pour rendez-vous par ceux que Sa Majesté avait employés en cette affaire, et auxquels elle avait confié la conduite de l'entreprise.

Etant là en telle obscurité qu'on ne voyait goutte quelconque (pour ce qu'il ne faisait point de lune), mettant l'oreille contre terre, il ouït un bruit de chevaux venant au grand trot à travers champs, qui lui fit croire que ce serait le roi (comme en effet ce l'était) qui s'en allait droit son chemin. Il remonte à l'heure même à cheval, et en toute diligence se met, lui troisième, à suivre le roi de loin. Ils avaient déjà fait beaucoup de chemin lorsqu'il ouït le bruit de quelque

homme à cheval qui les suivait; colui-ci était Polonais, et parce que M. de Pybrac craignait qu'étant suivi d'une troupe d'autres gens il n'entreprit de faire quelque méchant tour (comme en un tel temps, en un tel lieu on l'eût estimé une brave action), il commanda à l'un des deux qui l'accompagnaient, lequel était armé et monté sur un bon et vite cheval, de se tenir derrière, pour empêcher que celui-ci ne pût s'avancer pendant qu'il gagnerait pays avec celui qui lui restait pour compagnon; ainsi il continue son chemin.

Il pouvait être environ le point du jour, lorsque par malheur, se fourvoyant de son chemin, il prit à main gauche au lieu de tourner à main droite, et se trouva dans des landes et marécages, où (comme d'une vitesse incrovable la nouvelle du partement du roi fut déjà parvenue) quelques paysans, ayant apercu M. de Pybrac. firent une huée, et grands cris et voix commencèrent à appeler le voisinage; ceux-ci aussitôt, prenant les premières armes qu'ils rencontrèrent, accourent pèle-mêle de toutes parts, et se rendent au lieu d'où venait la voix, sans savoir pourquoi ils y vont, et encore tout hors d'haleine s'enquièrent de ce que c'est; les uns répondent qu'ils ont vu des Français se cacher en ces lieuxlà; quelques autres, à tout hasard, assuraient avoir va le roi, les autres s'en imaginaient quelqu'autre. Bref, en moins de rien s'étant ramassé une troupe de gens rudes et barbares, ils se ruent avec impétuosité sur lui et sur son compagnon, lequel d'abord ils assomment. M. de Pybrac, ayant vu devant ses yeux un tel spectacle, abandonne son cheval (duquel aussi bien il ne se pouvait aider en ces lieux fangeux et pleins de broussailles); il se cache du commencement dans le plus épais du bois pour se sauver de la fureur de ceux qui le poursuivaient; puis aussitôt, pendant qu'ils courent et broussent par la forêt, ne laissant buisson ni endroit, pour peu couvert qu'il fût de feuillages, qu'avec leurs piques et gaules ils ne battent et ne revisitent, ni plus ni moins que s'ils eussent poursuivi quelque bête sauvage, il se jette dans une mare toute proche de là, et se cache en l'eau jusqu'aux épaules. Etant là, environné et couvert de roseaux et de joncs, il se tenait coi, quand ces rustauts, soupçonnant qu'il était dans cette mare, après avoir bouché tous les passages par où il se pouvait sauver, et s'être emparés de la chaussée et

garni son avenue de force gens, en même temps, à grands traits d'arbalètes, d'arcs et de frondes, tirent leurs flèches, leurs javelots et leurs pierres (sans regarder à quoi ils visent), tous ensemble, pour en offenser un seul.

- M. de Pybrac n'oyait pas seulement la furie et barbarie de ces gens-là, mais la voyait, et plusieurs fois se plongea dans cette cau sale et limoneuse pour n'être en butte aux coups qu'on lui tirait. Il demeura bien quinze heures en ces angoisses et dans le fort du péril, quand, la nuit venue, ces paysans, harassés d'avoir été si longtemps sur pied et las de tant crier et tirer après lui, se retirèrent petit à petit dans leurs chaumières.
- Domme il vit toutes ces choses en silence et en 'assurance, enfin il se retire de ce paluz si bourbeux qu'il y laissa ses bottes et ses bas de chausses (vous eussiez dit que ce lieu voulait cela comme pour gage et pour récompense de la vie qu'il lui avait conservée). Ainsi, la tête découverte, les pieds et jambes nus, il se remet à travers des bois, des épines et des ronces, passant par des lieux affreux et horribles, marche tout seul durant le silence de la nuit, qui lui redoublait parfois faussement et parfois trop véritablement ses craintes et frayeurs, n'ayant que le ciel seul pour témoin d'une solitude si épouvantable où il se fourvoyait. A peine sorti des mains des hommes et presque tombé dans la gueule des bêtes sauvages, ne connaissant et discernant les régions de la terre que par la seule lueur des étoiles, il s'achemine comme il put par des lieux écartés et raboteux vers l'Occident, où il savait qu'était la France.
- Le jour commençant à poindre, il arrive à une rivière fort rapide dont il ne peut pour tout reconnaître le gué. Ce fut là où, élevant les yeux au ciel, les mains jointes, les yeux baignés de larmes, il commença à implorer le secours d'en haut, et quant à quant s'appuyant sur une branche qu'il avait arrachée d'un arbre, il se mit à la merci du courant; mais comme il ne pouvait assurer ses pas au travers des cailloux tous moussus et glissants, étant par deux fois renversé de l'impétuosité du torrent, et pour la troisième fois quasi abîmé dans les gouffres et tourneboulé dans les ondes, s'en allait à vau-l'eau, lorsque, prenant courage et se bandant ferme sur cette branche, et même se relevant avec essort, il se trouva, par la seule assistance et grâce de Dieu,

échappé de ce fleuve qui n'était pas guéable et passé heureusement à l'autre bord.

De là, comme le soleil fut levé, et qu'il eut séché ses habits tout mouillés, ayant mesuré de ses pieds l'étendue d'une longue campagne, il aperçoit ensin une petite cabane, à laquelle il va droit. Là, étaient quelques bouviers, et telle sorte de gens rudes et grossiers qui, voyant cet homme à demi nu, jugèrent facilement à sa façon (parce qu'aussi il ne parlait point la langue polonaise) qu'il devait être Français. Du commencement ils ne firent que rire de son malheur et de s'être ainsi fourvoyé; puis, ne pouvant contenir leurs mains, lui firent assez mauvais traitement; enfin. comme sa patience et son ailence les eut échauffés et irrités, peu s'en fallut qu'ils ne lui défigurassent le visage, quand, par le moyen d'une pauvre vieille qui survint, il sut délivré de la barbarie de ces pâtres, et rensermé au plus haut étage de la cabane. Cette bonne vicille, émue de compassion, présenta à cet homme las et recru du travail (pour la peine qu'il avait eue à échapper de tant de dangers) ce qu'elle avait de meilleur et de plus délicieux, comme vous pourriez dire du pain de seigle et de la bière, de laquelle il rafraîchit et arrosa sa gorge, si sèche et brûlante de soif, et comme collée de l'ardeur du chaud, qu'à peine pouvaitil desserrer les lèvres.

comme il eut un peu reposé (et non pas beaucoup toutesois pour une telle lassitude) et qu'il sentit ces gens endormis, il sort de cette logette sur le minuit sans sonner mot, et, à la saveur de la nuit, se voyant échappé, commence son chemin à toute aventure. Par bonne sortune, sortant le matin de la forêt, il s'égarait et allait à travers champs, quand, apercevant un carrosse, il y accourt en diligence.

Le maître du carrosse, voyant de loin un homme venir droit à lui, commande au carrossier d'arrêter. Aussitôt ayant reconnu que c'était M. de Pybrac, plaignant le misérable état où il voyait un tel personnage, et détestant la mauvaise sortune de son ami, le met en son carrosse.

Ce seigneur avait nom Stanislas Sendziwoy de Carnkow, référendaire du royaume de Pologne (personnage de qualité, plein de courtoisie et intime ami du sieur de Pybrac, qui lui fut toujours fidèle au besoin), lequel s'en allait en diligence sur la frontière du royaume, où s'étaient pareillement rendus quelques sénateurs, pour la nouveauté du cas, et pour l'é-

tonnement et diverses volontés et affections des uns et des autres. Comme ils furent arrivés, et que M. de Pybrac eut ouï dire que le roi était parvenu sain et sauf en Moravie, oubliant tous les travaux passés, il se mit à pleurer de joie. Mais comme venant à descendre de carrosse. il fat par malheur reconnu de quelques-uns qui se trouvèrent là présents, voilà à l'heure même un bruit qui se soulève parmi tout ce qui était là de peuple, qui lui fit juger qu'il n'y avait point d'autre remède à tant de maux que le présent péril où il se trouvait, et qu'il n'avait échappé à la barbarie de ces patres que pour être exposé à l'inclémence et nouvelle haine de quelques sénateurs. Car, tous furieux, l'ayant fait appeler, commencent à lui user de menaces, pensant l'intimider, lui disent qu'il n'avait pas traité avec eux de bonne foi ni en homme de bien, qu'il avait été l'auteur de ce conseil que le roi avait écouté et reçu avec tant d'ardeur.

Que Sa Majesté, sans dire adieu au sénat, ayant méprisé les seigneurs et tous les ordres du royaume (desquels elle avait été chérie et honorée par-dessus tous les hommes du monde), elle aurait mis en grand danger sa personne, le royaume de Pologne en de grands troubles, et en toute façon fait grand préjudice à sa réputation; et pourtant qu'il avisat aux moyens de défendre sa cause à Krakovie, où l'on s'allait remener, et où il recevrait (comme l'auteur d'une telle faute) la peine endue à ces démérites.

A cela M. de Pybrac (qui ne se sentait en aucune façon coupable) répondit, non point avec un visage étonné, ni avec une voix tremblante, mais assurée d'une conscience nette, et comme s'il eût été le juge par-devant qui ces Messieurs eussent plaidé leur cause; purgeant la réputation de son roi de la calomnie, et sauvant sa vie de la fureur, leur parle de la sorte:

Vous êtes malades et vous voulez guérir les autres; car vous leur reprochez et imposez, par une vieille et assez commune ruse, les choses que l'on vous peut imputer. Eh quoi! j'ai usé de mauvaise foi en votre endroit, et ne me suis pas comporté en homme de bien avec vous? Dites-moi, je vous prie, où j'ai rompu ma foi? Qu'ai-je fait où je me sois tant soit peu éloigné du devoir d'un homme de bien? Au contraire, je pourrais vous faire reproche, et avec vérité, des bons offices que j'ai rendus à plusieurs de vous autres, si ma modestie me le permettait autant comme presque vos médi-

sances m'y contraignent. Mais j'ai été l'anteur de ce que le roi a quitté la Pologne, et l'on me donne à moi seul le blâme d'un fait auquel plusieurs peuvent avoir part. En quoi ! si je le nie, par quels arguments me convaincrez-vous? Je veux toutefois bien vous relever de cette peine; je ne veux déjà dénier une si bonne action; au contraire, je tiens à gloire de l'avouer. Oui, j'ai conseillé et persuadé cette entreprise comme généreuse et digne de mémojre, nécessaire au roi et à la France, et par conséquent utile à vous et à toute la chrétienté, de laquelle si vous entendiez les raisons, vous m'en estime- riez et sauriez fort bon gré.

Mais, dites-vous, il y avait à craindre pour le voi. A craindre pour le roi? et de qui, sinon de vous autres? Voyez quel jugement vous faites de vous-mêmes, de qui le roi a fort bien fait de se garder, puisque vous êtes si mal affectionnés en son endroit.

. Il vous fâche et déplait, dites-vous, de voir · l'Etat divisé et troublé; dites-moi, je vous prie, a qui en est la cause? Prenez garde seulement » que les factions et mécontentements des particuliers ne subvertissent l'État sondé sur de si belles lois; appuyez-vous sur icelles, et ne » vous relachez en aucune façon (je dis vous autres, les principaux seigneurs); le peuple se · conformera à votre exemple, rien ne se fera avec confusion, toutes choses iront par ordre. · Voulez-vous que je vous dise la vérité, et d'où » principalement j'appréhende des troubles? D'une impatiente ambition et d'une insatiable » avarice. Dépouillez-vous de ces passions qui vont à la ruine totale de l'Etat, honorez la jusrice, embrassez la concorde, l'Etat ne recevra saucun dommage par l'absence du roi, la conrecreation duquel lui est si chère, qu'il n'a pas cru y avoir rien qui importat davantage à sa réputation, de laquelle seule il a été tellement » jaloux, que jusques à maintenant il l'a conservée s entière et inviolable.

Mais il est parti de ce pays, en cachette et à
votre insu. Ne voilà pas un grand crime? Eh
quoi! par aventure que par serment il s'était
bibligé que, sans votre consentement (ou diraije ainsi sans votre commandement), il ne sortirait point de la Pologne? Où cela est-il écrit?
Qu'est-ce, je vous prie, être roi, sinon d'avoir
le temps et les occasions en son pouvoir? Avec
quel front oses-tu, toi qui es personne privée,
donner la loi à top prince, laquelle s'il te don-

nait, tu te plaindrais aussitôt de ne pouvoir souffrir une domination si tyrannique

Mais encore outre cela vous me ménacez, moi que le jour d'hier la mort tant de fois pré-» sente n'étonna point? Croyez-moi; je ne tiens pas que ce soit le plus grand mal d'être com-» battu de maux, mais de les mériter. Vous me » pouvez faire déplaisir, je n'en puis pas rece- voir. Toutefois (afin que vous ne vous trompiez pas) je veux bien que vous sachiez que le tort que vous me ferez ne demeurera pas impuni, » car je vous avise que le roi (craignant que vous » ne traitassiez mal ceux de sa maison, qui ne sont en rien coupables de son départ) a écrit à la reine, sa mère, qu'elle fit arrêter tous les » Polonais qui sont en France, pour être traités » par delà de la même façon qu'il apprendra que nous aurons été par deçà. Partant; si rien ne peut émouvoir vos courages à ce qui est de la raison, ni le respect du roi, ni l'honneur de la iustice, ni la considération de l'alliance que vous avez si étroite avec la France, faites œ • qu'il vous plaira, faites-moi mourir, si vous voulez, et si vous le jugez utile pour le bien public et pour votre particulier. Je vous veux toutefois bien avertir que yous aurez affaire à · un roi, les prédécesseurs duquel ont traversé avec de puissantes armées de grands pays, » voire passé les mers bien sonvent pour se ven- ger non-seulement du tort qu'on leur avait fait, mais même pour tirer raison des torts et injures faites aux nations chrétiennes.

La grande assurance et résolution de son discours détourna le péril (où sans doute il était, s'il eut témoigné quelque timidité); car ces sénateurs, tous étonnés, et tout ce peuple qui de fortune s'était là rencontré un peu auparavant, étaient devenus toutautres, de façon que conxqu'on avait vus transportés de fureur et de rage sufent adoucis par le repentir; et, se levant de leurs siéges, supplient M. de Pybrac, et le conjurent de ne se pas souvenir de ce que l'ennui de l'absence de leur prince et l'amour de la patrie leur a fait dire; mais que, de même qu'il a toujours été reconnu pour fort affectionné à l'Etat, il veuille ci-après leur rendre auprès du roi tous les bons offices qu'il pourra, en entreprenant la protection et défense de tout le royaume pres de Sa Majesté, et de ce pas le font retirer en cachette.

M. de Pybrac continna sou voyage dans le même carrosse dans lequel il était venu avec le seigneur Czarnkowski, et atteignit le roi à Vienne, en Autriche, chez l'empereur Maximilien. Du depuis en tout ce long voyage d'Allemagne et d'Italie, et jusques à ce que le roi fût arrivé en France (où il était tant souhaité et attendu), il n'y en eut point de plus assidu ni qui fut plus volontiers vu, ni admis au cabinet et aux affaires, ou qui fut plus souvent appelé aux plus étroits et plus importants conseils que lui. Les princes d'Allemagne et d'Italie n'admiraient rien tant en toute la cour du roi, que M. de Pybrac, à qui les dangers et les périls tout récents, et dont il venait d'échapper, n'apportèrent pas peu de gloire et de réputation.

Au surplus, bien qu'en tout ce voyage de Pologne il ne manquât pas d'occupation, et que les affaires allaient de jour en jour croissant par une entresuite et liaison des unes aux autres, comme chaînons qui s'entretiennent (et que difficilement arrive-t-il qu'un homme qui est beaucoup employé puisse bien faire quelque autre chose), toutefois il avait cela de propre que, trouvant toujours (je ne sais comment) quelque lieu retiré au beau milieu de la foule, il caressait les Muses tout ainsi que s'il eût été dans les bois à l'écart,

· C'est là qu'il commença à composer ces quatrains qui contiennent une sorte de doctrine utile et nécessaire (voire que l'on peut dire être seule necessaire à toutes sortes de personnes), en quoi il n'y a rien d'écrit obscurément, rien de couvert ou caché sous le voile de quelques vieilles fables, mais tous préceptes de piété et de justice enseignés en termes propres et significatifs; un vers plus abondant en substance qu'en paroles, tout parsemé de l'or et pureté de sagesse, admirable pour plusieurs respects, ou parce qu'il enseigne ou qu'il encourage, ou parce qu'il reprend le vice et qu'il loue la vertu; un poëme à la vérité rare et excellent, et sur lequel la rouille ni le temps ne trouveront que mordre, et que l'age ne consommera jamais; œuvre qu'il a laissée au monde comme un témoignage irréprochable de ses mœurs et de son esprit; car il n'a pas dit d'un et pensé d'autre, ni fait le contraire de ce qu'il a écrit; son âme conduisait sa main, son esprit commandait à sa langue, et sa conscience s'est tonjours accordée avec sa vie.

Le roi, qui le connaissait très-bien, ne s'arrêtant pas tant à la réputation comme à la vérité, ni tant à ce que les autres estimaient comme à la créance qu'il en avait conçue de longtemps

(pesant à la balance de son royal jugement les mœurs et actions des hommes), faisait telle estime de M. de Pybrac, comme de celui dont l'Etat recevait journellement de grands et signalés services, et le tenait en ce rang auquel un chacun tient celui à qui il ouvre son cœur et découvre ses plus secrètes pensées : qui me fait moins étonner si Sa Majesté eut de la peine à consentir qu'un tel homme s'éloignat d'elle, combien que les affaires et la nécessité du temps le requissent de la sorte; car presque aussitôt que le roi fut parti de la Pologne, les seigneurs du royaume dépêchèrent une ambassade en France, par laquelle ils protestaient que commo sans le chef les membres désunis ne peuvent subsister, de même ils ne savaient que trop à leurs dépens, et par les maux qu'ils ayaient soufferts; combien la longue absence de Sa Majesté était' préjudiciable à l'État; partant, lui faisaient lours. supplications comme ils s'v sentaient obligés selon la nécessité des affaires, qui contenaient à peu près ce qui s'ensuit:

Qu'il plût à Sa Majesté se rendre dans le 12 de mai en un bourg de la Pologne, appelé Stenzyça, afin que là, par son autorité et par un commun consentement des Etats, on pût remédier aux maux publics qui allaient de jour en jour croissant, et éviter ceux qui les semblaient menacer; que si cela ne se faisait, ils appelaient Dieu et les hommes à témoin que, de cette heure-là, ils rentraient en la même liberté qu'ils étaient lorsqu'ils l'élurent pour leur roi (c'est-à-dire personnes libres, au pouvoir de qui serait de faire élection d'un autre).

Pour toute réponse le roi ne leur dit autre chose, sinon qu'il était engagé et attaché aux guerres de la France; qu'il se pouvait parler encore assurément du temps de son retour en Pologne; mais qu'il y enverrait ses ambassadeurs, personnes de qualité et de mérite, qui se trouveraient à l'assemblée à jour nommé pour y donner le même ordre aux affaires du pays, et pareil contentement aux seigneurs et ordres du royaume (ou peu s'en faudrait) qu'il ent pu donner lui-même s'il y était en personne.

Dette ambassade fut donnée, quelque temps après, à Messire Roger de Bellegarde, maréchal de France, et à notre Pybrac. M. de Bellegarde prend son chemin par l'Italie, pour traiter et négocier, en passant, quelques affaires importantes et concernant sa légation.

Pour M. de Pybrac, il eut commandement

de s'en aller par l'Allemagne et tirer droit en Pologne. Il avait déjà fait du chemin, et était arrivé aux confins de l'Allemagne, comme il lni survint un accident fâcheux et inopiné. (Vous diriez qu'exprès ce personnage avait eu affaire tant de fois avec la mauvaise fortune, pour faire voir comme il savait rabattre ses coups par son courage.) Le péril ne l'étonnait point; il ne se laissait point abattre par les adversités, mais demeurait immobile et invincible; et bien que toutes ces choses lui fussent, en les expérimentant, grandement difficiles à supporter, facheuses et déplaisantes à ses amis, toutes et quantes fois qu'ils viennent à y penser, et à moi, qui vous raconte les aventures étranges qu'a couru un tant excellent homme, si sensibles que quasi d'horreur les cheveux m'en dressent à la tête, toutefois, pour ne rien laisser de ce qui pourrait servir de lustre à sa gloire (parce qu'en nulles occasions les hommes ne peuvent faire preuve de leur courage ni se signaler davantage que dans les rencontres hasardeuses et douteuses), écoutez, je vous supplie, encore celle-ci.

 Il était arrivé à Montbeillard, dernière ville de la Bourgogne, limitrophe de l'Allemagne; il y avait là toute sorte de gens ramassés; même s'y étaient retirés force voleurs, à cause des troubles qui étaient en France, et à cause des édits nouvellement publiés contre ceux de la religion prétendue réformée. Une troupe de ces larrons sirent complot de voler le sieur de Pybrac, qui avait le bruit de porter quant et soi deux cent mille écus, que le roi envoyait en Pologne, pour payer la gendarmerie de la Litvanie de leurs appointements, et pour quelques autres affaires de la Pologne. Ces brigands, béant après la proie, séparèrent leurs troupes de çà de là par les lieux où il fallait de nécessité qu'il passat (comme ils avaient appris des espions envoyés pour découvrir quelle route il prenait). Ils se disposent de telle façon et d'un tel ordre, que, de quelque côté qu'il voulût prendre son chemin, il ne leur ponvait échapper. C'est un grand fait de dire que même les plus méchants desseins ne peuvent pas succéder heureusement, si l'on n'y observe quelque ordre et discipline.

M. de Pybrac n'était pas presque hors des faubourgs, et à peine avait-il fait demi-lieue française (sans se douter en façon du monde de ce qui lui devait arriver), que voici qu'on commence à découvrir premièrement quelques trente hommes de cheval courant à toute bride après

lui, et quasi bien autant de gens de pied qu'un chacun d'eux portait en croupe; puis en même temps on voit sortir de la forêt une autre troupe encore plus grande. Une partie environne le carrosse dans lequel il était, une autre partie attaque ses gens, et se rue sur ceux qui l'accompagnaient en son voyage, fort peu préparés au combat, et (comme vous pouvez penser) fort peu prêts à soutenir cet assaut. Tous les lieux d'alentour retentissent de voix effroyables et de menaces cruelles. Il n'y a celui d'entre eux qui ne se voie à deux doigts de sa mort. Les capitaines de ces bandoliers crient principalement à Pybrac, le menacent, lui portent la dague à la gorge et le pistolet à la tête.

 Pour dire vrai, il fut d'abord un peu effrayé; mais ayant repris ses esprits (qui reviennent même aux plus épouvantés lorsqu'il y va de la vie), commença à dire qu'il s'émerveillait de la façon de laquelle ils étaient venus à une personne qui ne leur avait jamais fait de tort. Après cela, comme la rage et la fureur s'allaient augmentant, et qu'il eût reconnu que ce n'étaient pas tant soldats huguenots (dont il avait eu quelque soupçon du 'commencement ) que d'insignes voleurs, il leur parla avec plus de douceur, et les pria de lui laisser la vie ( ayant offert le prix de sa rançon, le plus présent remède à la fureur), laquelle il obtint de la sorte qu'eux, qui ne pouvaient bonnement s'accorder en leurs opinions, consentirent, non qu'on lui donnat la vie, mais qu'on différât sa mort jusqu'à ce qu'on eût appris de lui ce qu'on en voulait savoir. Ils lui commandent de descendre de carrosse, de monter à cheval et de les suivre.

Dependant les uns lui demandaient qu'il cût à montrer ce paquet qu'il portait en Allemagne pour y faire des levées de gens de guerre (quoiqu'en apparence on voulût faire croire qu'il les portait en Pologne); les autres fouillent dans les carrosses, brisent, pillent, dérobent, emportent l'argent qu'ils trouvent (comme vous pourriez dire ce qu'il fallait pour la dépense du voyage, le service de vaisselle d'argent, et tout ce qu'il y avait de meilleurs meubles), ouvrent à grands coups de couteaux et de dagues les valises et les malles, jettent ce qui ne valait pas la peine de s'emporter, et ce qu'ils trouvent de bon en chargent en partie sur le dos de huit chevaux de carrosse qu'il y avait, et une partie sur les épaules de leurs gens de pied.

Deux qui avaient eu la commission de faire le

carnage tuèrent d'abord deux des gens du sieur de Pybrac, et se préparaient à n'en faire pas moins aux autres, quand, enviant la condition de ceux qui faisaient le vol (de peur aussi que tout le profit de la peine qu'ils prenaient ne fût pour d'autres), quittent la prise, et vont prendre leur part du pillage. Comme ils se virent les mains pleines du butin, après que cette première impétuosité et fureur fut un peu rassise, laissèrent (avec regret néanmoins) la vie à tous ceux de la suite du sieur de Pybrac.

Pour sa personne, ils l'emmenèrent dans la forêt, afin qu'il ne fût pas tué à la chaude, mais pour lui faire endurer devant la mort des ignominies et opprobres plus sensibles mille fois que la mort même. Ainsi, après avoir bien tourné et promené ce personnage d'honneur par des sentiers détournés, tantôt de çà, tantôt de là, depuis le midi jusques à la minuit, toujours assailli d'extrêmes frayeurs, ils l'emmènent enfin en un certoin village. Arrivés qu'ils y sont (comme les paysans étaient déjà avertis, par le gouverneur du château de Montbeillard, de la prise de l'ambassadeur de France, et du malheur qui lui était survenu, car il avait passé par là avec quelques gens de cheval sans les avoir pu rencontrer), on court de tous côtés aux armes, et se met-on aux avenues. Sitot que l'on sut qu'ils étaient là, on ne les laissa pas longtemps en repos; car comme ils commençaient à mettre ordre pour le logement et d'eux et de leurs chevaux, avant out le bruit, et soupconnant qu'on leur en voulait (comme c'était la vérité), et que de toutes parts on venait à eux. recommencent de nouveau à menacer M. de Pybrac, et lui dire résolument que si le moindre d'entre eux reçoit aucun déplaisir, sans plus tarder ils le feront mourir, et qu'il s'en assure. Ainsi, ceux qui accouraient pour le sauver s'engagent davantage dans le péril.

Cependant ces brigands ne s'endorment pas; c'est à qui sortira le premier son cheval de l'étable; les uns courent aux armes, les autres s'en vont aux avenues du village pour prévenir le danger, où ils assommèrent un pauvre homme sorti à la mal'heure de sa maison; ils emmènent M. de Pybrac quand et eux par des lieux égarés et couverts, lui donnant à chaque bout de champ de nouvelles frayeurs et appréhensions de la mort.

Lui qui, le jour précédent, par la douceur de son parler et par cette grâce et majesté qu'il avait naturellement dans le visage, avait commencé à gagner Brisach (ainsi se nommaît le capitaine de ces voleurs), continua, toutes choses étant presque désespérées, encore ce jourlà, et lui succéda heureusement; car la fureur de ce brigand commença à se refroidir tellement, que celui qui avait été le plus porté à la mort du sieur de Pybrac, ce fut celui qu'il trouva le plus disposé à lui sauver la vie;

» Sitôt que le soleil fut levé, ces voleurs, voyant bien qu'on les envelopperait facilement s'ils allaient toujours en troupe, s'avisent (ayant fait auparavant demeurer le sieur de Pybrac un peu derrière) de descendre en un petit vallon renfermé, sans toutefois s'éloigner beaucoup, pour partager entre eux le butin, et consultent par même moyen et mettent en délibération ce qu'ils feront du sieur de Pybrac. Plusieurs étaient d'avis de le poignarder. Brisach (qui avait bien plus de crédit pour en commander l'exécution que pour en empêcher la résolution), ayant été présent à la délibération, s'approche en diligence de M. de Pybrac, et, lui donnant un petit coup d'une houssine qu'il tenait à la main, lui dit: · Sauve-toi où tu voudras, et te souviens que tu itiens aujourd'hui la vie de moi. »

Ainsi délivré, contre toute espérance, d'un péril si présent, s'en retourna à Montbeillard sans être ni en furie ou colère, ni aucunement changé de visage, pour tant de maux qu'il venait de souffrir, mais avec cette même grâce et contenance qu'il soulait avoir, si bien qu'il n'avait besoin d'aucune consolation, mais laissait dans les esprits de tous ceux qui le considéraient une admiration de sa grande constance, tant il supportait patiemment et doucement les afflictions dont il se servait et aidait pour exercer sa vertu.

De là il va à Bâle et à Soleure, d'où ayant avant toute chose dépêché en diligence vers les principaux seigneurs de la Pologne qui tenaient les Etats, il continue son voyage à grandes journées, et, après avoir passé la Bohême et vu l'empereur Maximilien à Prague, qui l'y reçut avec beaucoup d'honneur, il arrive finalement en Pologne.

Etant à Pozen, ville de la Grande-Pologne, il fit une autre dépêche aux mêmes seigneurs, par laquelle il les suppliait très-affectueusement de ne vouloir pas rompre la diète, puisqu'il était si proche d'eux, jusqu'à ce qu'il leur cût exposé en une si honorable compagnie de tant de seigneurs la charge qu'il avait de son maître, se promettant que, quand il aurait été oui, ils ne songeraient à rien moins qu'à faire élection d'un autre roi. Ces

lettres (pour n'avoir été présentées au sénat que sur la rupture de l'assemblée) furent bien lues publiquement, mais pour tout cela mal reçues. On ne lui voulut rien accorder de ce qu'il désirait, et vous en toucherai les raisons en peu de mots.

- L'empereur Maximilien, ayant été refusé en la diète de Warsovie, nonobstant la grande brigue qu'il y avait faite, aussitôt qu'il vit le roi parti de Pologne, jugea que ce départ, ainsi fait à l'insu et contre le gré des Polonais, serait un grand acheminemeut pour se faire élire en son lieu, commença d'essayer, par tous les moyens dont il se put aviser, de venir à bout de ce qu'il désirait.
- André Dudit (Dudzicz?), Hongrois, maniait cette affaire, homme nourri aux bonnes lettres, grandement savant, et avec cela bien versé aux affaires de Pologne. Il avait déjà gagné et attiré au parti d'Autriche plusieurs sénateurs des plus qualifiés et qui avaient le plus de crédit et d'autorité, qui, non contents d'avoir demandé une assemblée d'Etats pour procéder à l'élection d'un roi, en importunaient par après et trop licencieusement l'archevêque de Gnèzne, pour faire voir à l'empereur leur affection et fidélité au bien de son service.
- . Il y avait une autre sorte de gens dans la Pologne, lesquels, soit qu'ils fussent poussés de leur intérêt particulier et que quelques-uns d'entre eux pensassent bien mériter la couronne, soit aussi (comme il est plus vraisemblable) que tous les hommes ont cela de naturel de se vouloir gouverner un chacun à sa fantaisie et vivre à son humeur, et ne laisser brider ses volontés au gré d'autrui, il n'y eut jamais moyen de les induire à donner leurs voix et suffrages pour l'empereur. Ceux-ci, n'ayant point encore témoigné de bonne volonté pour personne, se disaient être du parti de Piast et ne pouvoir porter leurs vœux que pour lui; cela voulait dire qu'il ne fallait pas aller chercher un roi chez les nations étrangères, mais le choisir dans la Pologne, et Polonais d'origine, de la même façon qu'il se trouve, à ce qu'ils disent, dans les annales de Pologne, un certain homme de basse condition nommé Piast, avoir été élu roi; qui a fait que depuis, quand quelqu'un donne sa voix à un Polonais pour être roi, on dit qu'il a élu le Piast, et de fait on use de ce terme et on le nomme de la sorte jusqu'à ce que l'élection soit faite et confirmée.

étaient les deux factions auxquelles le royaume de Pologne se trouvait emporté) ne s'accordant qu'en ce seul point de hair également le roi de France (leurs affections étant en cela semblables, mais leurs desseins bien différens), voulaient lui faire perdre la dignité royale qu'il avait dans la Pologne.

- Pour y parvenir, ils n'eurent de cesse qu'aussitôt après le départ du roi ils ne fissent faire la diète de Warsovie, où fut résolu cette ambassade en France, leur intention n'étant pas d'obtenir ce qu'ils proposaient, à savoir que dans six mois la France fût en paix, et que par ce même moyen le roi retournait en Pologne, mais d'avoir un prétexte et sujet d'apporter quelque nouveauté et changement aux affaires.
- Pour le faire court, aussitôt que le jour fut assigné, en envoie de toutes parts de la Pologne des députés des provinces pour se rendre à Stenzyça, et dès l'ouverture il se fait un décret, par lequel on cesse et rend nulle l'élection ci-devant faite de Henri III, pour roi de Pologne; et bien que peu de personnes (encore ne sais-je quelle sorte de gens) eussent osé signer cette délibération, toutefois les Impérialistes, pensant être au-dessus de leurs prétentions, n'ayant plus de bride qui les retint, et se trouvant en entreprenant quasi plus puissants que les autres, s'en vent tout de suite de ce pas donner leur voix en faveur de l'Empereur ou d'Ernest.
- Les Piasts, dont les conseils n'étaient pas encore bien digérés, se jettent au beau milieu de l'assemblée, représentent les anciennes haines et encore toutes récentes de leur nation avec les Allemands ( car il est vrai qu'il y a parmi les nations voisines, qui ne sont pas même distinguées ni séparées d'aucune rivière ou montagne remarquable, comme une succession de haine), et résistent opiniatrement aux Impérialistes.
- Le nombre cependant n'était point à mépriser de ceux qui demeuraient, pendant l'incertitude des affaires, affectionnés au parti de la France, entre lesquels l'archevêque de Gnèane était un des principaux qui favorisaient le parti, et Jean Tenczynski apportait de son côté tout plein de bonne conduite en cette affaire, suivi du castellan de Woynicz et d'un certain Czeczuga, homme courageux et hardi, qui avait eu autrefois commandement, lesquels, bien qu'ils ne pussent pas s'opposer à de si puissantes factions, de quelque part Partant, les Impérialistes et les Piasts (qui I toutefois qu'ils penchassent, ils donnaient un



- contre deux si puissants royaumes; qu'il était
  résolu de soudoyer les Tatars.
- Par ce moyen, le roi assurait l'Etat au dehors; ne restait qu'à mettre la paix au dedans, laquelle pût produire un solide et assuré repos, unir les royaumes et les rendre florissants; finalement, qu'il voulait tellement unir et joindre la France et la Pologne par intérêts mutuels et réciproques, que, les commodités des deux royaumes venant à se mêler, les biens fussent communs entre eux, sans toutefois que le mal de l'un fût en aucune façon communicable ni préjudiciable à l'autre. Voilà à peu près ce qu'il leur écrivit, et dont souvent il discourut en particulier avec les sénateurs, chevaliers et seigneurs du pays.
- Mais tout cela ne put rien auprès des gens qui faisaient la sourde oreille, et qui ne la pouvaient ouvrir à la vérité; aussi que ceux qui conduisaient la négociation pour l'Empereur n'épargnaient rien pour corrompre par présents et promesses les plus retenus. Ces gens-ci, ennuyés de cette longueur et impatients de ce qu'ils espéraient, veulent qu'on fasse une assemblée d'Etats, et la demandent premièrement à belles prières à l'archevêque de Gnèzne, par après le pressent par leurs importunités, enfin l'obtiennent par menaces. On ne doute plus aussi que les Piasts

ne veuillent la même chose; même que ceux qui du commencement, avaient, d'une façon bravache, témoigné en paroles tout plein de bonne volonté envers le roi, et protesté tout haut de le vouloir servir, se montrèrent par après froids et mal affectionnés quand ce vint aux effets, s'étant laissés emporter avec les autres à l'impétuosité du courant. Ainsi, sur la fin de l'automne, on assigne le jour de la diète pour l'élection du roi.

» M. de Pybrac, voyant qu'il n'avançait rien pour quelque remontrance qu'il leur eût faite, qu'au contraire il les animait contre lui; que ce peuple était si las de l'état présent des affaires, qu'à quelque prix que ce fût, il voulait une autre forme de gouvernement; il apercevait même déjà que la haine croissait contre lui et contre le nom français; aussi qu'il ne recevait que des lettres pleines d'animosité, d'injures et de menaces de diverses provinces de la Pologne et de la Litvanie; ayant jugé qu'il serait honteux qu'en sa présence on nommât en cette assemblée un autre roi que son maître, il s'en retourna en France. »

Telle fut la fin des négociations et des aventures de Pybrac. Les Polonais élirent Etienne Batory, dont le caractère et le règne effacèrent glorieusement le caractère indolent et le règne éphémère de Heuri III en Pologne.

# LE CHATEAU DE HALICZ, SUR LE DNIESTER.

Dans la fertile et riante Galicie, sur cette terre polonaise qui a vu tant de gloire et tant de malheurs, les monuments et les châteaux historiques portent les traces des révolutions, ou l'empreinte du temps. Mais ces ruines sont des illustrations nationales, elles parlent à l'imagination, elles retracent les souvenirs de la patrie, et on s'incline devant elles avec respect, avec amour!

La ville et le château de Halicz s'élèvent sur le Dniester. Jadis Halicz était la capitale d'un duché, et un instant d'un royaume. Les chroniques nous apprennent qu'en 1100 Halicz était le chef-lieu du duché de ce nom. En 1180, André, fils de Bela III, roi de Hongrie, fut couronné roi. Roman Mstislavitch s'empara en 1198 de ce royaume; mais il fut tué en 1205, dans la bataille de Zawichost sur la Wistule, livrée par le roi de Pologne Leszek-le-Blanc. Après lui Koloman, fils d'André, fut fait roi de Halicie, et épousa Salomée, fille de Leszek; mais au milieu des révolutions quise succédèrent, Daniel, duc de Kiiovie, gouverna la Halicie. Son fils Léon abandonna

Halicz, et fonda la ville de Léopol; depuis lors l'importance de Halicz se perdit peu à peu.

Le duché passa dans les mains des ducs de Mazovie, et ceux-ci, mourant sans postérité, eurent pour héritier Kasimir-le-Grand. Ce roi occupa en 1340 la province, il convoqua une assemblée à Léopol, où on concerta une union indissoluble; le roi institua des palatins, des castellans, des starostes, des juges et d'autres magistrats, pour qu'à l'avenir cette province format toujours un corps compacte avec la république polonaise. Le roi fit restaurer et fortifier le château, qui plus tard eut à supporter les attaques des Tatars et des Turks. En 1772 le cabinet autrichien, ayant envahi cette partie de la Pologne, négligea les fortifications qui ne présentent aujourd'hui que des ruines.

En 1768, à l'époque de la formation de la confédération de Bar, Joachim Potocki, grand-échanson de Litvanie, forma une confédération à Halicz, et agissait conjointement avec les Pulaski, dans l'intérêt de l'indépendance nationale.



# MUSIQUE, DANSES.

# COUP D'OEIL HISTORIQUE

SUR LA MUSIQUE RELIGIEUSE ET POPULAIRE, ET SUR LES DANSES EN POLOGNE.

(Suite: voyez pages 329 et 425 bu tome 1er.)

Les airs des Krakoviaks sont restés purs et intacts au milieu des invasions étrangères.

Les paroles de ces airs, quoique d'une extrême simplicité, renferment de riches trésors pour la poésie nationale; car elles offrent l'esquisse fidèle des idées et des mœurs du peuple.

Aussi tous nos jeunes poëtes ont-ils exploité cette mine féconde, et trop longtemps abandon-née par les anciens. Pour quoi les compositeurs polonais ne s'inspireraient-ils pas à la même source? Là, ils trouveraient ce cachet national, ce parfum du pays que la science ne donne point, et que les hommes de génie savent si bien répandre dans leurs œuvres.

Mais ce n'est pas une entreprise facile que cellede réunir toutes ces richesses populaires dans un livre; quelque volumineux qu'il soit, il ne peut jamais être complet. L'immense étendue du pays, la diversité des langages, l'impossibilité de noter les airs d'un caractère si différent, ne sont pas les seuls obstacles que l'on rencontrerait. Humbles fleurs des vallées, modestes monuments des villages, ces airs n'ambitionnent point les honneurs de l'impression; ils aiment mieux vivre dans la mémoire du peuple dont ils causent les premières émotions.

Cependant plusieurs recueils considérables existent déjà en Pologne; nous les devons au zèle infatigable de nos savants et artistes qui n'ent rien épargné pour rendre leurs recherches fructueuses, et les écrivains les plus recommandables ont écrit sur ce vaste sujet (1). Ainsi on voit

(1) K. Brodzinski, dans sa lettre au rédacteur du Mémorial de Warsovie, 1826. Woronicz: Annales de la Société roy. des amis des sciences de Warsovie,

que les Polonais n'ont pas négligé cette branche intéressante de l'éducation nationale. Un grand nombre d'hommes de lettres, d'artistes distingués s'en sont occupés. Malheureusement leurs travaux n'ont pas toujours eu le succès qu'ils méritaient; une lacune existe entre les chants historiques et les chants modernes. Ceux qui ont entrepris de longs voyages pour la remplir n'ont pu accomplir qu'à moitié cette œuvre pieuse; d'autres ne savaient pas assez la musique pour pouvoir noter à l'instant même les airs qu'ils entendaient chanter par les gens du peuple. On a vu le savant Zorian Chodakowski, le sac

t. 6. Zukowski, sur les Chants populaires, Melitele, 1830. K. W. Woycicki, sur les Chants du peuple polonais. Ziewonia Noworocznik, par Bielowski, 1834. L'abbé Siarczynski. Czasopismo Naukowe, 1828-1833, 6 vol. Leopol. Chlendowski ( Valentin) Haliczanin, écrit périodique, 1850. Golembiowski (Lucas), le Peuple polonais, ses mœurs et ses préjugés, Warsovie, 1830, avec musique. Rakowiecki. Prawda Ruska, Waclaw a Oleska: Chants polonais et russiens du peuple de Galicie, 1833, Leopol, avec musique. Wojcicki, Narbutt, Maciejowski. Rozmaitosci Lwowoskie, L. J. Rhesa Daïnos ou chants populaires de Litvanie, Kænigsberg, 1825. Maxymowicz, Chants pop. de la petite Russie, Moscou, 1827. Szafaryk, Chants pop. de Slaves, 2 vol. 1823. Herder, Euber, Ossian und lieder aller-volker, 1773. Oloff, polnische lieder geschichte, Dantzig. Plusieurs recueils de musique ont été publiés aussi. Chansons et chansonnettes nationales, par Orobr Pozen, 1829. Chants polonais nationaux et populaires, par Alb. Sowinski, Paris, 1830. Chants du peuple de Galicie, par Ch. Lepinski, Leopol, 1883. L'ami du peuple, magasin pittoresque, paraissant à Leszno, en Poznanie, a publié un grand nombre de chants populaires d'un grand intérêt.

sur le dos, le bâton à la main, cheminer de village en village, entrer dans les cabanes du laboureur, et là, à force de prières et de bons procédés, obtenir enfin la communication mystérieuse de quelque vieux chant des traditions.

Grâce à ces infatigables recherches, la littérature polonaise pourra un jour revêtir sa robe natale, malgré les efforts des nos ennemis qui cherchent à la dénationaliser.

C'est ainsi que les airs que le peuple chantait par tradition ont pu êtrenotés; mais ceux qui appartiennent à une époque plus reculée ont été altérés par de nombreuses copies. Les airs des Krakowiaks sont ceux qui se retiennent le plus facilement; ils se ressemblent ordinairement sous le rapport du rhythme et de la forme mélodieuse; cependant chaque Krakowiak peut se chanter avec une expression différente. Il arrive trèssouvent que les hommes du peuple les changent et improvisent de nouvelles paroles.

La mesure de la Krakowiak est à 2/4, son rhythme est mixte; l'accent peut se placer sur les deux spondées également, ce qui rend les paroles plus piquantes. Les vers métriques sont ceux qui conviennent le mieux à la Krakowiak, même quand elle finit sur le temps faible, comme cela se voit assez fréquemment.

Les anciennes Krakowiaks n'avaient qu'une reprise, qui était composée de huit mesures; le refrain en avait autant ou la moitié. Celle qui porte le nº 1 a cela de particulier que la deuxième mesure peut se répéter autant de fois que le sens des paroles l'exige. Ces paroles sont très-plaisantes, elles décrivent avec charme le costume d'un jeune homme galant; nous les donnons dans toute leur naïveté.

Couplet final de Jacy, tacy, traduit par M. G. Fulgence.

J'ai z'un bonnet, brodé, fourré,
D'or et d'argent tout entouré,
Au col' de ma ch'mis' des rubans
Qu'Ursul' m'a donnés tout flambans.
Un beau conteau d'acier pointu,
Un beau fourreau qui s'tient tout dru,
Un' bell' pipe, un fameux briquet;
J' n'ai plus du tout l'air d'un criquet.

Quand j' suis dans mon atour, (bis) J' suis beau comm' un amour. (bis.)

Cet air, d'origine populaire comme toutes les Krakowiaks, est devenu la chansonnette favorite de toutes les classes en Pologne; son nom est

Jacy, tacy (tels ou tels). Rien n'est plus gracieux que son piquant refrain: il est fait pour électriser même des oreilles anti-musicales. La jolie phrase du commencement que l'on répéte plusieurs fois pétille d'esprit et de gaieté, puis vient le joyeux refrain qui anime la mélodie et se formule gracieusement en cadence finale.

Pendant la danse le couple chantant s'arrête devant l'orchestre villageois; le jeune homme fier et impétueux récite des couplets relatifs à la fête ou à la louange de sa belle, puis la danse recommence. Ils partent successivement les uns après les autres, battant la mesure avec leurs bottes ferrées; l'air retentit des cris de joie; les anneaux de cuivre et d'argent roulent sur leurs ceintures, et de temps en temps on entend à l'unisson le refrain suivant:

- Alboz to sa jacy tacy
- » Nasi Krakowiacy,
- Dyc ojcyzne ratowali
- » Jak dzielni wojacy. »

« Sont-ils donc tels quels nos Krakoviens ; mais ils » ont sauvé la patrie comme de brave guerriers. »

La Krakowiak nº 2, intitulé la Cigogne, est plus chantante, sa mélodie est douce et suave, les paroles expriment l'amour et ses chagrins. Le premier vers a un sens allégorique, le second renferme la morale :

- · Vole, vole, cigogne, vers les climats plus doux. Les jeunes filles aiment en dépit des pronderies de leur mère. Comme l'oiseau qui se
- pose sur un cerisier. Les jeunes gens aiment,
  mais le père n'en sait rien. Le torrent gronde,
- et puis disparaît en silence; Ainsi l'ardent amour passe en peu de temps. Adieu, mon
- beau coursier gris pommelé. L'amour constant
- est très-rare dans un cœur de femme. Les roses
- et les framboises sont entourées d'épines. Une jeune fille qui aime devient sitôt jalouse. Ainsi
- que les étoiles brillent dans l'ordre infini, L'a-
- mour véritable ne finira jamais.

La musique du Lancier, nº 3, est gracieuse; elle charme l'oreille par sa douce mélancolie. Une jeune fille attend le retour du lancier qu'elle aime, et qui sert dans les légions polonaises en Italie. La pauvre désolée a peu d'espérance de revoir son amant chéri; toutes les joies de la terre lui sont indifférentes; elle pleure et jeune les mercredis et les vendredis de chaque semaine afin d'obtenir du ciel le prompt retour du lancier, lequel, attendu à Pâques, à la Pentecôte et à Noël, ne revient pas. Enfin, au bout d'un an

d'une cruelle attente, la jeune fille apprend que le lancier est mort pour la patrie loin de son pays.

- « Le lancier n'est plus ; sur une terre étrangère
- » Le lancier est mort, dans une lointaine guerre. »

L'air du nº 4 est plus ancien. Il est connu maintenant en France et en Angleterre; jadis l'air favori du prince Joseph Poniatowski, il a été arrangé en pas redoubles en 1809: l'énergie rhythmique de cet air se prête facilement à toutes les transformations. C'est un de nos airs le plus caractéristiques. Il existe une infinité de paroles là-dessus, qui sont toutes ou amoureuses ou satiriques. Les Krakoviens chantent seulement les huit premières mesures avec deux vers de douze syllabes. Le refrain Dana moia dana prend les huit autres mesures.

#### KOSSYNIERY, KRAKUSY.

(Faucheurs, Krakus.)

Dans les Krakowiaks modernes, qui portent toutes un cachet de nationalité, on doit distinguer le Faucheur. Elle servit de marche aux Krakus dans la dernière guerre. Le caractère particulier de cet air est d'enflammer l'ardeur guerrière du soldat, comme autrefois le mode dorique chez les Grecs. L'air polonais renferme des étincelles de feu sacré qui scintillent par torrents d'harmonie, et dont la rapide électricité répand l'enthousiasme dans l'âme des guerriers; les paroles qu'on a adoptées en dernier lieu ajoutent encore à la puissance du mouvement rhythmique.

Nous devons à la plume élégante de M. Louis Lemaitre la traduction de quelques-uns de ces couplets.

> Les Krakus sont des braves; Le péril n'est rien pour eux : Ils briseront les entraves De leur pays malheureux. O douce patrie! Pour défendre tes droits,

Pologne chérie

Nous volons à ta voix.

O filles de Krakovie! Sur nos jours ne pleurez pas: C'est la Pologne asservie Qui nous appelle aux'combats. O douce patriel etc.

Nous dirons d'une voix fière Quand nous reviendrons vainqueurs: Notre Pologue est entière, Et bénira ses vengeurs. O douce patrie, etc.!

Les airs des Gorals (montagnards des environs de Krakovie) ont la même origine que les Krakowiaks; mais la coupe mélodique de ces premiers dissère un peu dans les chants proprement dits. car dans les Kolomyika il y a beaucoup de ressemblance avec les Krakoviaks. Les Gorals. peuple sobre, actif, guerrier, habitant des rochers inaccessibles, ont conservé les mœurs de la vie patriarcale. Leurs chansons ont une expression juvénile, qui peint bien l'état primitif des montagnards; c'est le sanctuaire des plus purs sentiments. Là, on trouve encore des types de ces caractères francs, généreux, hospitaliers, que le temps n'a point altérés, et que nos ennemis n'ont pu détruire. L'adresse et l'agilité des Gorals sont remarquables, et leur costume est très-pittoresque. Ils quittent leurs montagnes pour aller travailler pendant l'été, et, lorsqu'ils s'engagent dans les rangs de l'armée nationale, ils supportent avec une rare intrépidité les périls de la guerre; la campagne terminée, ils regagnent les montagnes, contents d'avoir fait leur devoir. Les airs des Gorals sont gais et tendres à la fois; plusieurs se rapprochent un peu des chants plaintifs de l'Ukraine. L'esprit indépendant et l'attachement à la patrie sont les deux puissants mobiles de ce peuple; cependant plusieurs de ses chansons roulent sur l'amour, ses peines, ses tumultes intérieurs. L'air nº 5 est très-original; sa coupe est toute différente de celle de nos autres airs populaires. C'est une touchante complainte d'un Goral dont la fiancée, ayant quitté les montagnes, s'était permis de danser avec des hussards hongrois; le jeune homme déplore cet événement, et croit s'apercevoir que le cœur de sa bien-aimée a changé pour lui.

Les nombreuses Krakowiaks qui naissent et circulent aux environs de Krakovie ont toutes la même coupe; le mouvement à deux temps trèsvif est celui que le peuple préfère. La Mazurek même est dansée avec une telle vivacité par le peuple de Krakovie et les Gorals, que sa mesure à trois temps devient imperceptible, et ne se frappe qu'alla brève; les Krakoviens la nomment Drobny pour la distinguer de la Krakowiak.

La danse favorite des Gorals est une sauteuse

qu'on appelle Kolomyika; c'est une espèce de l Krakowiak qui se danse avec une petite hache à la main. On donne aussi le nom de Kolomyika aux airs gais des Russiens; en Ukraine et en Russie-Rouge il y a diverses paroles pour ces airs. Les Gorals ont la Kolomyika comme les habitants de l'Ukraine et les Kosaks ont la Szumka et la Kozak. C'est aux environs de Polaniec sur la Wistule que l'on trouve les airs les plus dansants; ceux de Gnèzne et de Posen sont plus agréables à l'oreille ; le ton majeur règne exclusivement dans la Krakowiak : les paroles s'adressent plutôt' à l'esprit qu'au sentiment, la satire y domine toujours. Il n'en est pas de même dans la Mazurek; le caractère de cette dernière est d'émouvoir l'âme par le récit tendre et naîf de quelque histoire amoureuse; le mode mineur y reparaît souvent, et ajoute beucoup à la richesse de sa piquante mélodie. Malgré les guerres fréquentes et les matheurs qui ont affligé le pays, les habitants de la Grande-Pologne ont conservé un aspect de gaieté dans leurs danses et dans leurs chansons. La musique même de la Polonaise servit autrefois à une danse de cour dont il a été question (p. 555, t. ler).

Ainsi, sans aller plus loin, un compositeur d'opéra polonais trouverait déjà dans les différents modes de la Mazurek, de la Krakowiak et de la Polonaise, une riche pâture à son imagination; mais qu'il se garde bien de borner ses inspirations à la Pologne du congrès de Vienne de 1815. Il faut qu'il passe le Styr: un champ plus vaste s'offre à son avenir sur les terres fertiles de la Wolhynie et de la Podolie; qu'il vole vers l'Ukraine où l'antique Dniéper roule ses eaux paternelles; qu'il écoute les chants tristes d'un peuple résigné, ces dumki, fleurs charmantes des prés solitaires de l'Ukraine; qu'il étudie dans le murmure de Boh et de la Ros, dans le frémissement de chaînes de Murometz près Kijow, dans le chant sinistre du vanneau, dans les sons plaintifs du pâtre jouant sur la duda au milieu d'un morne silence; qu'il étudie cette harmonie natale qui doit saire vibrer toutes les cordes de son âme. Et, quand il aura savouré le parfum de cette contrée poétique, qu'il se replie sur le Zbrucz : il se trouvera en Galicie, pays riche en émotions et en souvenirs du passé. Le peuple qu'il y verra aime à chanter les exploits de ses ancêtres, et les images gracieuses que l'on trouve dans sa poésie se reflètent harmonieusement dans les airs tendres, si nombreux dans ces pays. Qu'il I

aille à l'église de Zborow pour entendré le vieux chant religieux de la sainte Vierge : « Panno w Zborowskim laskawa obrazie, reste précieux de l'ancienne musique religieuse en Pologne; puis, en passant par les rochers grisatres des Karpathes, il chantera avec les Gorals, et descendra dans les plaines de Posnanie, où l'amour des arts et de la nationalité polonaise a survécu aux malheurs de la patrie. Il priera près du tombeau de saint Adalbert, à Dombrova, où se trouve l'ancien chant de guerre des Polonais « Boga rodziça; » de là il visitera Thorn, patrie de Kopernik; Marienbourg, ancienne capitale des Teutoniques, et s'arretéra à Kowno, au confluent de la Wilia et du Niémen, où l'ancienne Litvanie lui apparaîtra avec ses Weïdelotes, ses fêtes de Sviento-Korla, ses cérémonies de Dziady et tous les mystères de la mythologie païenne. Il étudiera les chants des Daïnos qui réunissent la sensibilité, la franchise à une douceur charmante; il parcourra le pays arrosé par la Dzwina et la Berezina, car ce sont encore les dépendances de la vaste république de Pologne; et avec cette riche récolte le compositeur polonais pourra reculer les lumineux confins de ce monde merveilleux, où les sons révèlent à l'âme les idées infinies.

Le caractère particulier de la musique polonaise est le sentiment mélodique et l'énergie du rhythme; aussi aucun peuple ne l'emporte sur les Polonais, ni par le tour de la métodie, ni par les mouvements si variés de la mesure. Les sentiments les plus tendres s'y déploient, en conservant la pompe et la majesté antiques. Voiel ce qu'en dit Forkel, dans son Histoire de la musique: « Personne ne doute que toutes les nations » européennes ont certains rhythmes, certaines » marques caractéristiques dans les modulations » des mélodies qui leur sont particulières, et que c'est seulement de cette propriété que viennent les mélodies caractéristiques des Français, des Italiens et des Polonais.

En devait-il être autrement avec les différents peuples de la Grèce et leurs modes, par rapport à la diversité de leurs caractères intriusèques? n'avaient-ils pas la même signification qu'on appelle chez nous, style national français, polonais, ou espagnol? On pourrait de cette manière assimiler les qualités du mode dorique au style polonais. Le caractère du mode dorique devait être majestueux et solennel, et il n'y a rien de plus solennel que la musique nationale polonaise.





#### DUMY OF DUMKI.

(Chants d'Uhraine, réveries.)

 Le silence régna comme lorsque la prière
 s'épanche dans le sein de Dieu, et tout fut désert, sombre et morne comme lorsque a fini le bonheur.

Voici un peuple dont les mélodies tristes et plaintives s'élèvent comme un hymne de douleur vers le Ciel. Toute cette musique n'est qu'un long gémissement, un chant d'amour, dont le langage mystérieux so révèle par des larmes de résignation. Quelle est donc la cause de cette tristesse profonde, quel pressentiment sinistre enveloppe, comme d'un nuage noir les touchantes idylles de la population russienne de l'Ukraine? Pourquoi ces riches plaines, ces riantes vallées ne lui inspirent-elles que de sombres images? C'est parce que le peuple d'Ukraine a toujours été opprimé. Il a vainement lutté contre l'esclavage, contre la misère, contre l'oppression de l'aristocratie polonaise, ou du cabinet moskovite. Vaincu et persécuté, il pleura en larmes de sang la perte de sa liberté, et ses rêveries mélodieuses et poétiques sont comme les derniers rayons de son bonheur passé, que la tyrannie n'a pu briser.

Les dumki d'Ukraine, ainsi que les chansons des races slaves, respirent la douceur et l'innocence. On n'y trouve point, comme dans les chants kosaks ou serbes, cette soif de la vie active et aventureuse qui leur est commune avec les Klephtes et les Monténégrius. Ici la passion des armes cède au goût paisible de la vie pastorale et agricole; le foyer domestique est préféré à tous les prestiges de la gloire. Les femmes et les hommes du peuple sont poêtes. Le travail du jour finit par une chanson, et souvent les impressions de la vie simple, sans accidents ni périls, se transforment en affections pures, lesquelles s'exhalent en élégies plaintives, remplies de tendresse et d'amour.

Ainsl, les enfants de cette terre si riche et si fertile ne sont pas heureux, et tant de larmes répandues n'ont servi qu'à grossir les ondes argentines du Dniéper. Là, près de ses rives sablonneuses, sur une haute montagne est assise la sainte ville de Kiiow. Elle pleure aussi, car elle a perdu là mère-patrie. En 1830, lorsque Warsovie donna le signal de l'affranchissement, la ville des saints martyrs tressaillit sur sa montagne étagée. Les ossements des douze frères maçons remuèrent au fond des cryptes où ils

restent ensevelis depuis plusieurs siècles. Maintenant triste et solitaire, elle frémit aux échos lointains de quelques chants populaires, que le vieux fleuve lui jette en passant. Une blanche vapeur enveloppe comme un linceul de mort les clochers de ses vicilles églises, et ses catacombes (pieczary) lui parlent de sa gloire passée, seul héritage d'un peuple malheureux.

L'Ukraine à toujours été le théâtre des guerres sanglantes. On voit encore aujourd'hui sur ses steppes de nombreux tertres tumulaires (Mogily) sous lesquels reposent les guerriers morts pour la patrie. Un silence profond règne autour de ces monuments que le temps n'à pu entamer. Plus d'une fois ce pays a été dévasté, brûlé, saccagé par des hordes tatares, par des armées turques, moskovites, suédoises, etc. Avant l'établissement des Kosaks sur les îles du Dniéper, au-dessous de Kiiow, les grands seigneurs polonais y entretenaient des troupes à leurs frais, pour défendre leurs biens contre les incursions des Tatars. Les Kosaks rendirent d'abord de grands services au royaume de Pologne; mais devenus puissants, par la suite, ils se révoltérent sous Chmielnicki. Toute la population prit les armes pour s'affranchir de l'esclavage. Les paysans, par aversion pour les seigneurs, sympathisèrent avec les Kosaks. Mais vaincus plusieurs fois, et punis sévèrement, ils furent replongés dans la servitude. Dès lors toute espèce de culture devint à jamais impossible. Les Kosaks et les Tatars dévastaient tout par le fer et la flamme. Les premiers, montés sur des chevaux légers, parcouraient avec la rapidité de l'éclair les riches plaines des terres russiennes; ils ne connaissaient point d'obstacle dans leurs incursions. La bravoure de leurs chefs, l'adresse et l'agilité corporelles de ces hommes infatigables à la guerre, leur attachement au rit grec, rendaient les guerres kosaques désastreuses à la Pologne; mais l'Ukraine souffrit plus que les autres contrées, et les Kosaks, en changeant de maltre, ne changeaient que de despotisme, et les tzars de Moskovie, qui se disaient protecteurs, firent couler le sang sur cette terre qui en avait déjà tant répandu, pour acheter sa liberté et son indépendance.

Le langage du peuple d'Ukraine est sonore et favorable à la musique, il tient le milieu entre la langue polonaise et la langue moskovite. Sa prononciation n'est point fixe, car ce n'est point ce qu'on appelle une langue écrite. Cependant elle

ne manque pas d'une certaine grace, surtout dans la poésie. On y trouve des diminutifs caressants comme dans la langue polonaise. Il y a des nuances qu'il serait difficile d'écrire, mais que l'on saisit avec l'oreille; la variété des inflexions altère souvent la prosodie, ce qui fait que l'accentuation est peut-être moins énergique que dans d'autres branches de la langue slave. Les poésies populaires n'existaient peudant très-longtemps que par traditions. On ne saurait préciser avec justesse l'époque de leur origine. Quant aux airs avec lesquels on a été bercé, ils se perpétuèrent de génération en génération sans avoir été notés.

Les femmes de l'Ukraine ont un goût extrême pour la poésie lyrique. Elles bercent leurs enfants avec ces fralches poésies, et c'est ainsi qu'elles restent à jamais dans la mémoire et dans le cœur. Les Adieux du Kosak, la Dumka si touchante de Hrycio, les Plaintes du voisin, les Regrets d'une jeune mariée, etc., et ces chants, souvenirs précieux de l'enfance, ne s'oublient jamais.

· Partout où se trouve une semme slave, dit Schafaryk, vous êtes sûr d'entendre chanter montagnes et vallées, fermes et pâturages, pardins et vignobles, tout retentit des accents de sa voix; elle chante ses peines, elle chante ses plaisirs, et la naissance de son enfant, et la souffrance de son cœur. Souvent la s fille du peuple, après une pénible journée, allège, par des chansons, le poids de ses fatigues; elle revient lentement à sa chaumière sous les lueurs du crépuscule, et elle chante pendant la route. Ce ne sont pas des traditions confuses, ou des légendes mythologiques qu'elle répète, mais de véritables poëmes, des poëmes qui ne ressemblent en rien aux poëmes des autres nations de l'Europe. La délicatesse, la tendresse, la pureté, » le pathétique sont les caractères spéciaux de cette muse; et nous ne trouvons rien de pareil chez nous.

En Ukraine les femmes chantent, pendant la moisson et la fenaison, des airs d'une gaieté enfantine. Mais quand elles se réunissent le soir, au bord de l'eau, ou près d'un puits, elles redisent avec délices la touchante et langoureuse Dumka. Les dimanches et les jours de fêtes, on voit de jeunes filles assises en cercle au milieu d'une prairie, ou sur la lisière du bois; elles chantent, elles s'inspirent de toute la nature : les arbres, les fleurs, les fleuves, les rochers, sont les sujets qui animent leurs élégies touchantes. Rarement | Kosak, je ne crains guère les Léchites, et je

la pensée se repose sur des images de bonheur: douces et résignées, elles redoutent la fatalité, mais elles se soumettent à la destinée. La chanson prend alors un coloris plus poétique, elle se complaît dans des récits tristes, dans les malheurs des amants, elle déplore les chagrins domestiques, les souffrances de la jalousie. Réveuse et mélancolique, elle s'élève au ciel comme une vapeur insaisissable. Une fille aime-t-elle un jeune homme, s'il est beau et bien fait, un pressentiment sinistre la fait trembler pour ses jours. Et ce n'est pas sans raison, car un orage violent ne manque pas de le surprendre en route; la foudre tombe sur lui, et ses yeux se ferment à la lumière avant d'avoir revu sa bien-aimée; alors on creuse un fossé, on y place le moribond debout; et d'après une ancienne croyance, s'il ne revient pas à la vie, on l'enterre dans un endroit isolé, à la croix du chemin.

Parmi les chants historiques russiens, l'antique chant national d'Igor Sviatoslavitsch est un monument précieux pour la poésie slave, il embrasse le siècle de Wladimir-le-Grand. Le poëteinconnu raconte les exploits d'Igor dans la guerre contre les Polowtzi, hordes du Volga, et s'élève au vol d'aigle dans les régions poétiques. Ce chant date du xue siècle. Jgor, petit-fils de Troydan, prince de Pereaslaw et de Czernichow, s'allia à trois princes russiens en 1485-86. Il battit d'abord les Polowtzi; mais vaincu ensuite et fait prisonnier, il mourut en béros digne d'un meilleur sort. La musique de ce chant a été faite au milieu du xive siècle, et notée par un moine du monastère de Sainte-Sophie, à Kijow.

Nyczay Doroszenko est le héros d'un chant national russien d'une époque moins reculée, dont la musique est très-populaire, et qui date du commencement du xviiie siècle, époque des insurrections sanglantes des Kosaks; la fin tragique de Nyczay rendit son nom célèbre.

Voici un fragment de ce chant poétique.

· Dans un vallon, près des bords si calmes du Don, un Kosak cria à Nyczay: «Fuyons d'ici! . - Moi fuir d'ici, répondit le Kosak Nyczay, ternir ainsi la gloire d'un brave Kosak! — Mais mon cher Nyczay, je ne vois plus de sécurité pour toi. Garde ton cheval toujours prêt, selon l'ancienne coutume, et tiens le sabre bien af-» filé sous la burka. Car voilà quarante mille Le- chites (Polonais) qui arrivent de l'autre côté du Don, tous beaux hommes .- Eh bien, moi jeune

» pelle son jeune homme. Allons vite, selle-moi mon cheval, mon doux ami, selle mon cheval noir.

La dumka de Hrycio, moins ancienne, est remarquable par sa fraîcheur et sa simplicité. C'est une création tout amoureuse, et dont la candeur ingénue fait rêver le cœur. Les quatre premières mesures répétées deux sois, suivies de la reprise en majeur relatif, disposent l'ame à l'attendrissement; il est impossible d'écouter longtemps cette musique délicieuse sans être vivement ému.

#### HRYCIO.

· Connaissez-vous la chaumière qui est à l'entrée du bois près d'un puits profond? c'est là que les filles passent les veillées du soir.

Ne va jamais, Hrycio, à la veillée, car à la » veillée, les filles sont sorcières, et celle qui a des sourcils noirs est une vraie sorcière.

· Un dimanche matin elle cueillit des herbes, elle les lava le lundi, le mardi elle les fit bouilir, et le mercredi elle empoisonna le pauvre Hrycio; il expira le jeudi, et le vendredi d'après on l'enterra.

> Et lorsque le samedi vint, la mère battit la fille. Pourquoi, lui dit-elle, as-tu empoisonné Hryçio? — O ma mère, ma douleur est extrême, mais pourquoi Hrycio en aimait-il \* une autre? \*

» Le dimanche d'après, les cloches de l'église sonnèrent ; la mère de Hrycio tordit ses mains blanches, car la dépouille mortelle de son fils passa au cimetière. Là on l'a couvert d'un peu de terre, et le prêtre dit amen. Une voix se fit entendre du fond du cercueil, et l'on entendit ces paroles :

Je vais paraître devant Dieu, il saura la vérité sur ma mort; il me dira du haut des cieux \* s'il faut mourir parce qu'on a aimé. >

(Voyex le nº I.)

Une autre dumka du même caractère, qui a fait le tour de l'Europe, est celle des Adieux du Kosak. Elle paraît appartenir à une époque plus ancienne que la précédente; son chant suave et tendre exprime avec une douce résignation les regrets du départ et les angoisses de l'absonce. Les plaintes de la jeune fille, que le Kosak laisse

» saurai m'en désendre. » Il dit, et soudain il ap- | toute seule, respirent la douleur et la résignation. (Voyex le no II.)

> La dumka intitulée Susida (le Voisin) renferme une suite de lamentations sur les chagrins domestiques. Aux yeux des gens malheureux, tout paraît mieux chez le voisin que chez soi.

> > (Nº III.)

Comme une narration pittoresque, nous devons citer ici le dialogue naif entre une jeune fille restée seule à une fête champêtre, et un galant Kosak qui s'offre pour la reconduire à la maison, au moment où l'orage allait éclater. — L'air, qui est tout en majeur, est moins sombre que la dumka du Voisin. La couleur poétique de celui-ci exprime parfaitement, au commencement, le bruit sourd d'un orage lointain.

· Le vent sousse, l'orage gronde, une pluie • fine commence à tomber; et moi pauvre fillette › je n'ai personne pour me ramener à la maison.

- Dansez, dansez, ma belle, répondit un jeune Kosak en buvant de l'hydromel, je me charge de vous reconduire chez vous. - Oh! • je vous prie de ne pas venir avec moi, car ma mère est très-sévère; elle me gronderait.-Dansez, dansez, ma belle, l'orage va cesser, le soleil reparaîtra brillant, et je connais le chemin. . Le vent soufile, l'orage gronde, une pluie fine commence à tomber, et le Kosak, » qui sait tout et ne dit rien, ramènera la jeune » fille à la maison. » (No IV.)

Un air d'un caractère tout opposé, c'est la Dumka sur Potocki, touchante élégie du peuple d'Ukraine, où il gémit sur le malheur de la patrie. On ne peut entendre sans tressaillir le récit grave et religieux de cette épopée. Les événements qui y sont racontés remontent au deuxième partage de la Pologne. Il y a dans le récit du mouvement dramatique et de la noblesse. Le poëte peint avec une vive indignation les suites de l'invasion étrangère, il déplore le départ de Kosciuszko et la trahison de Stanislas-Felix Potocki, chef du complot de Targowiça en 1792. Les yeux des Polonais se remplissent de larmes aux accents de cette musique touchante. (No V.)

Comme modèle de grâce et de naïveté, nous donnons ici la musique d'une charmante chansonnette dont le titre : est le Kosak et la Dziuba.

#### LE KOSAK ET LA DZIUBA.

· Un Kosak donnait à boire à ses chevaux;

- Dziuba vint pour puiser de l'eau, le Kosak chanta
  sa chansonnette, la Dziuba se mit à pleurer.
- Ne pleure pas, chère Dziuba, je suis avec toi; quand j'irai en Ukraine, tu me pleureras.
- Malheureux chevaux, pourquoi faut-il partir,
  pourquoi faut-il laisser tout ce que j'ai de plus
  cher?
- A qui est donc ce puits où le pigeen se
   baigne? A qui est donc la jolie fille dont je suis
   amoureux?

Oh! j'irai sur la montagne, je lui ferai signe
 de main : reviens, reviens, mon cher Kosak, je
 périrai sans toi! → (N° VI.)

On chante cet air en s'accompagnant sur le téorbe, instrument favori des Kosaks. Le téorbe a quelque ressemblance avec la bandura dont l'origine vient de la gensla, le plus ancien des instruments slaves. La Gensla n'avait que trois cordes métalliques sur lesquelles on jouaitavec des bâtons. Le nom de Guslarz, qui veut dire devin ou diseur de bonne aventure, dérive de cet instrument qui s'appelait en langue slave Huszle ou Guszle.

Les airs russiens sont très-nombreux, tous ne sont pas notés. Ceux des noces et des festins varient à l'infini; dans chaque localité on les chante autrement. Plusieurs sont désignés par des noms caractéristiques, comme Czumak, Rudio, Szumka, Kalinuszka, Kozak, etc.; ils servent en partie pour le chant et à la danse. Les paysans frappent la mesure en dansant Tropaka; les Kosaks s'élancent hardiment dans leurs pittoresques prysiudy. Aux environs de Kaniow on chante une Dumka sur le staroste de Kaniow, le Barbe-Bleue de nos jours; près de Bohuslaw un chant pareil sur Mazeppa; et le fameux rempart de Trajan a donné lieu à bien des contes sur son origine. Le peuple, avec son imagination poétique, l'attribue à saint Georges, qui, ayant pris dans sa jeunesse un dragon vivant d'une force prodigieuse, lui aurait construit une charrue énorme; puis, ayant attelé le monstre, il aurait tracé le merveilleux sillon qui s'étend depuis la Bessarabie jusqu'au Polésie à travers les montagnes, les fleuves et les forêts. Ce rempart, qu'on appelle Wal zmila, présente encore dans certains endroits des débris imposants. D'après une autre version, ce rempart aurait été élevé par Zmiia, chef de Khozars, alors maître de Kiiow, pour se

En parcourant le pays, on est frappé des récits sombres et des traditions fabuleuses sur les châteaux solitaires, sur les vampires enterrés, sur les âmes enfermées pour quelques crimes dans les tertres isolés (mogily), autour desquels on voit voltiger à minuit des revenants, fantômes (upiory) aux yeux flamboyants. Le peuple crédule et superstitieux aime le merveilleux, et redoute les revenants comme une punition du Ciel. La malheureuse destinée du peuple russien lui a laissé des impressions pénibles; ses soussrances morales s'exhalent en chants plaintifs, en réveries melodieuses: aimer, chanter et souffrir, voilà son présent et son avenir. Un silence de deuil plane sur la malheureuse Ukraine; ses bosquets verdoyants, ses vergers, ses prairies (lewady), ses bois solitaires harmonisent avec les peines secrètes de l'âme, D'un autre côté, les steppes uniformes de la Bessarabie se déroulent tristement comme les ombres du crépuscule; le vent de la mer Noire souffle dans les broussailles et balancent les chardons semblables à des vagues rougeâtres; le pâtre est la seule âme vivante que l'on rencontre de temps en temps sur ces plaines immenses. L'oiseau à la huppe noire perce l'ait de ces chants sinistres, il suit sa course en tournoyant au-dessus de tout ce qui se détache de la steppe. On n'entend au loin que le croassement des corbeaux, oiseaux de mauvais augure, et les gémissements des roues criardes des caumaks qui traversent les steppes avec leur cargaison de sel.

garantir des incursions de tribus de Drevlans.

J'ai indiqué le caractère principal de la musique populaire du peuple russien, dont les chants dissèrent sous plusieurs rapports de ceux des autres nations slaves. La Litvanie, la Samogitie, la Podiaquie ont leurs chants à part. Dans us prochain article j'analyserai les poëmes populaires de la Litvanie, ces chants héroïques, véritables épopées qui datent d'une haute antiquité. Les derniers vestiges de la mythologie litvanienne offrent un intérêt vif et puissant. Les Litvaniens, avant d'être Polonais, formaient une nation indépendante; leurs guerriers ne cédaient en rien à la bravoure des autres branches de la famille slave. L'amour de la patrie était chez eux une de leurs vertus héréditaires.

ALBERT SOWINSKI.

# LES FIANÇAILLES DES KOSAKS-ZAPOROGUES.

TRADITION POPULAIRE POLONO-UKRANIENNE DU XVIº SIÈCLE.

(Imité du polonais de MICHEL CZAYKOWSKI.)

Ĭ.

Qu'il est beau ce lac limpide; tantôt le vivace poisson fend ses ondes, tantôt il s'enfonce, puis il reparaît à la surface, et son écaille argentée vient se briser devant les rayons d'un soleil doré. Au-dessus du lac l'agile hirondelle trace des zigzags, s'élève dans les nues, puis d'un seul trait vient effleurer l'eau; son œil semble vouloir percer l'abîme ou se perdre au delà du firmament azuré.

Une jeune fille vient en courant sur le bord du lac; la légèreté de ses pas ne laisse point de traces sur le sable; ses yeux se portent au loin. Arrête-toi, jeune fille, arrête-toi un instant, vois ce lac dont les eaux te cherchent, elles s'approchent de toi; regarde ce soleil si joyeux de la présence! Les petits poissons arrivèrent sur le bord: la jeune fille leur avait paru plus belle que les plus belles fleurs aquatiques, et l'hirondelle restait suspendue dans l'espace, le cou tendu vers la jeune fille, en jetant un cri de joie et d'admiration, car la jeune fille lui avait paru plus belle que la surface du lac; plus fraiche que la clarté du jour. Mais la ljeune fille dédaigne tout ce qui l'entoure : que lui importe à elle et l'eau et le soleil? Toute la nature l'admire dans une extase amoureuse, et elle reste indifférente; une seule voix arrive à son cœur, un seul souvenir est la vie de son âme. Elle arrive toujours en courant, agitée par une émotion dévorante; elle arrive à un tertre tumulaire, et quand elle est là, elle frappe du pied et regarde dans l'immensité des steppes. Ah! qu'elle est belle ainsi, avec sa chemise de lin serrée par un corset rouge! Les battements de son cœur sou-

lèvent sa gorge, et chaque pensée apporte une teinte rosée sur son blanc visage; ses yeux brillent comme des étincelles; ses cheveux, noirs et lisses comme la plume du corbeau, sont tressés avec une ganse rouge, ils retombent négligemment sur ses gracieuses épaules; elle est vêtue d'un court jupon rouge et d'un tablier bordé d'une ganse amaranthe; sa taille mince et flexible est prise par une ceinture d'un métal brillant; sa chemise, qui monte jusqu'au cou, est attachée par un bouton. L'art de la coquetterie eût inventé ce costume qui faisait le désespoir de tous, et qui permettait les désirs à un seul.... Des rangs de perles de couleurs tournent autour de son cou; ses pieds nus sont blancs et potelés.... Tout ce qui est voilé est plein de grâces, tout ce qu'on voit est une perfection.

La jeune fille reste debout sur le tertre, ses yeux fixes vers le midi. Bientôt on voit venir de ce côté un Kosak monté sur un cheval blanc; il accourt bride abattue; son kolpak ponceau touche à la crinière du cheval, son sabre traîne sur les cailloux, et la semelle de ses bottines rase la terre. Il arrive au triple galop, car il brûle d'être au pied du tertre, il a vu sa bien-aimée, il l'avait devinée avant de la voir... Le sang du ieune Kosak bouillonne dans ses veines, son cœur bat, leurs yeux se sont rencontrés; elle vient audevant de lui, leurs bras s'entrelacent, leur première parole est un baiser! La parole est inventée pour feindre l'amour quand il n'est plus; la passion vraie, la passion qui domine l'âme ne s'exprime pas, elle pénètre. Quel mot en dira jamais autant qu'un baiser, un serrement de main? Le Kosak et la jeune fille n'ont point prononcé les mots : Je t'aime ; les caresses, les saintes caresses de l'amour sont leurs serments. Le Kosak cesse d'embrasser son amie pour la regarder; la jeune fille sourit, elle est heureuse, elle est consiante : elle se sent aimée.

« Mon fidèle coursier, dit le Kosak, m'a sauvé de la mort, je lui en rends grâces. Quel bonheur que la vie, la vie que tu donnes si belle et si bonne! La rose n'est pas si jolia que toi.

- Ah! cher Oztaf, je serais plus jolie sans les inquiétudes que j'ai eues pendant la guerre; mais une pauvre fille, loin de son bien-aimé, est comme une fleur privée d'eau.

- Tranquillise-toi, ma chère, nous ne nous quitterons plus, j'ai dit adieu aux miens, j'ai bu avec eux le dernier verre d'eau-de-vie, j'ai vu les Zaporogues pour la dernière fois sans doute; je suis auprès de toi, Mariette, et c'est pour toujours, .

En prononçant ces mots, Oztaf devint pensif: les larmes qu'il avait versées en quittant son pays lui revenaient au cœur. Sa moustache s'abattit sur ses lèvres, ses sourcils se froncèrent... Mariette vint s'appuyer sur son épaule et caressa ses cheveux; ... elle avait tout compris, et elle l'aimait mieux encore en le voyant souffrir... Ostaf restait pensif, mais tout à coup il relève la tête, et dit:

· Le passe ne reviendra plus; allons, Mariette, allons nous jeter aux pieds de tes parents, et supplions-les de bénir notre amour. Laissons là la pique et le sabre, et prenons la charrue et la bêche.

Et ils s'acheminèrent vers le village; le cheval blanc les suivait.

II.

Le vieux père et la mère de Mariette étaient assis devant la chaumière; les fils aînés étaient aux champs avec le bouvier, et les petits, à cheval sur des bâtons, couraient dans la cour. · Femme, dit le père d'un air triste et pénétré, ce Kosak Zaporogue a tourné la tête à notre fille; elle n'est bonne ni au travail ni au plaisir, elle passe tout son temps sur le tertre, elle le cherche des yeux, elle l'appelle, elle veut l'attirer; et lui, court la Valaquie et la Moldavie. \*

La mère aurait bien voulu défendre sa Mariette, mais elle ne savait quelle excuse inventer: elle s'en prit à Dieu, la pauvre femme!

Dieu l'a voulu, dit-elle, et tout s'arrangera peutêtre pour le mieux. >

Pendant qu'ils discouraient ainsi, Mariette et Oztaf se présentèrent devant eux. Oztaf fit d'humbles salutations, et Mariette, rouge comme une framboise, n'osait lever les yeux. Les enfants agaçaient le cheval, jouaient avec sa crinière. lui tiraient la queue, et celui-ci se laissait faire, comme s'il avait le pressentiment de ce qui se passait.

On invita Oztaf à entrer dans la chaumière : on mangea, on but de l'eau-de-vie, après quoi Oztaf dit aux parents: « Monsieur le père et vous madame la mère, je viens ici pour votre fille; si vous consentez à me la donner en mariage, j'appendrai mon sabre, ma pique, je cultiverai la terre, et je resterai chez yous jusqu'au jour où j'aurai bâti une chaumière; mais si vous me refusez votre fille, je serai au desespoir, et firai encore exposer ma vie contre les Tatars. Quant à Mariette, je ne sais ce qu'il en adviendra, car elle m'aime de tout son cœur.

Le père et la mère réfléchirent, et Mariette, debout près du poêle, n'osait dire un mot. Après quelques moments de silence qui parurent des heures au jeune Kosak, le père dit enfin :

· Puisque tu es las de courir le monde, et que notre fille te plait, envoie-nous des fianceurs, et nous verrons à arranger le mariage. 1

Oztaf, après avoir fait des remerciments, alls chez les voisins pour les prier de faire sa des mande.

III.

Deux fianceurs arrivèrent en apportant un poulet et un gâteau, et, après avoir déposé les présents sur la table, ils dirent :

«Nous vous offrons un gendré, brave commé son sabre et sa pique, et il sera aussi un bon cultivateur; il aime votre Mariette autant et plus qu'il n'a aimé la guerre, et il abandonne les Zaporogues pour passer ses jours avec vous et manger en commun le morceau de pain qu'il aura gagné à la sueur de son front. Il est franc et loyal, brave, nous vous l'avons dit, et il fera un bon mari. Oh! soyez tranquille, ce mari-là ne portera pas les jupons. »

Le vieux père se prit à sourire, et répondit! «Comme ce n'est pas moi qui l'épouse, ce n'est pas à moi à me décider, il dépend de Mariette d'ac-· Si ce Kosak plait tant à notre fille, c'est que cepter ou de refuser. › Et se tournant vers sa femme, il ajouta; « Va chercher notre fille, il faut qu'elle réponde elle-même aux fianceurs. »

La mère sortit, et les hommes restèrent à boire et à manger, en causant des nouvelles du jour. Entre autres nouvelles, ils disaient que le roi de Pologne, Étienne Batory, se préparait à faire une expédition contre les Moskovites, et qu'au nom de la république, il avait invité l'attaman Rozynski à réunir les Kosaks pour cette guerre. Tous regrettaient de n'être plus en âge de venir au secours des Polonais, de leurs frères; ils se rappelaient les expéditions qu'ils avaient faites sous leurs attamans Wenzyk et Swisrgonski. « Quand nous étions enfants, disaientils, on nous parlait du célèbre Ostaff Daszkiewicz, qui prenait part aux guerres de Sigismond Ier, de glorieuse mémoire. »

La présence de Mariette mit sin à cette conversation; elle entra d'un air timide, ne sachant si elle devait avancer ou reculer; sa mère la poussa, et la pauvre sille, toute tremblante, remit une serviette aux sianceurs en gage de consentement, ensuite elle alla se cacher der-

rière le poèle.

Les fianceurs, tout contents du résultat de leur mission, caressèrent leur barbe, sortirent, et rentrèrent un instant après avec Ostaf, qui les avaitattendus à l'entrée de la cour. Ostaf posa sur la table des ceintures enrichies d'or et d'argent, des pierreries, des étoffes de soie, des franges d'or et des poignards d'un précieux travail; ces objets étaient le butin enlevé aux Tatars et aux Turks. Il distribua ces magnifiques présents dans la famille de sa future, puis il alla chercher Mariette derrière le poèle, et Mariette se laissa conduire sans faire la moindre résistance. Tous deux se jetèrent aux pieds des parents, et, après ce devoir accompli, ils saluèrent toute la famille et remercièrent les fianceurs.

IV.

Vers le soir, les voisins se rendirent chez les parents des fiancés. Les plus âgés se placèrent autour d'une table, et mangèrent des mets du pays, tandis que la jeunesse se groupait autour des joueurs de violon et de timbales. Quant aux fianceurs, leur rôle était de verser des rasades d'eau-de-vie et d'hydromel, et de faire force plaisanteries.

Enfin, les violons avec accompagnement de timbales se firent entendre. Ostaf posa sa main gauche sur sa hanche, et de sa main droite prit un fichu dont il présenta le bout à Mariette : c'est ainsi qu'ils ouvrirent la danse. Les autres couples les suivaient, mais Oztaf, le kolpak sur l'oreille, la moustache retroussée, donnait le signal des figures. Cette longue file s'agitait, se tortillait comme un serpent; chaque couple en passant devant les violons frappait du pied, puis faisait une glissade en avant, et faisait un salut respectueux quand il se trouvait devant les vieillards,

Ceci n'était que le prélude de la danse, et bientôt on commença la kosake : les jeunes filles se placèrent sur une seule ligne, en rougissant, en souriant, et en baissant les yeux; les cavaliers se mirent en face, rejetèrent leurs cheveux en arrière, et regardèrent hardiment leurs belles. Rien de plus gracieux que cette danse; les cavaliers frappent d'abord du pied, ensuite ils dansent en s'inclinant un peu, les danseuses tournent en frappant des talons, puis elles s'approchent des cavaliers comme si elles voulaient recevoir leurs baisers; mais aussitôt elles reculent, s'arrêtent un instant, frappent du pied, reviennent, prennent la main des cavaliers, leur caressent les cheveux, puis elles se sauvent ; alors les cavaliers entonnent une chanson, les jeunes filles répondent en chœur, le violon se tait, et les timbales font pianissimo; mais bientôt les violons recommencent, la danse reprend, et tout s'anime de plus belle après cette interruption.

Pendant qu'on se livrait à la joie, on entendit l'aboiement des chiens, et le bruit lointain de la cavalerie. La musique des fiançailles se tut, les danses cessèrent; tout le monde accourut sur la porte pour voir ce que c'était, et bientôt on vit les régiments des Kosaks Zaporogues qui quittaient Czerkask pour se rendre à Bialacerkiew. Les maîtres de la chaumière invitèrent les chefs au festin des fiançailles, mais l'un d'eux s'excusa, en disant qu'ils étaient pressés d'arriver à leur destination. « Merci, frères, ajouta-t-il, de votre offre hospitalière, mais le roi Etienne et la république polonaise nous invitent à un banquet plus sérieux. Notre vénérable attaman nous attend à Bialacerkiew, et des que nous serons réunis à nos frères de Pologne, nous franchirons la Russie-Blanche, et nous boirons à pleines rasades le sang de nos cruels ennemis les Moskovites. Nous vous souhaitons autant de bonheur, que nous nous souhaitons de gloire et de butin. Ayant dit, il vida un verre d'eau-de-vie sans descendre de cheval; les autres Kosaks en firent autant, et les plus malins se tournèrent agilement sur leurs selles, et embrassèrent les jeunes filles sans que personne en vît rien.

Ostaf jetait des regards inquiets tantôt sur Mariette, tantôt sur les Kosaks; il retrouvait ses compagnons d'armes, et les retrouvait sans oser leur serrer la main! des larmes roulaient dans ses yeux. Mais quand il vit s'éloigner la dernière colonne, il regarda Mariette avec une expression déchirante, se mit à sangloter, et partit sans avoir la force de dire un mot. Mariette n'osa le suivre....

Bientôt les régiments se perdirent derrière les collines, let la musique recommença à jouer, et les couples recommencèrent à danser. Mais Ostaf n'était plus là! Mariette le cherchait, l'appelait, et l'écho seul répétait ses pleurs et ses paroles. Les jeunes gens se dispersèrent pour tâcher de le découvrir ; mais lui, son cheval blanc, son sabre et sa pique; tout avait disparu. Des patres vinrent dire que de loin ils avaient vu Ostaf qui sellait son cheval, en poussant des cris de désespoir, et que toujours il regardait du côté de la chaumière en agitant ses mains; qu'ensuite il monta à cheval, piqua des deux, franchit les haies et les ravins, et rejoignit les Kosaks en un clin d'œil. La pauvre fille fondit en larmes en entendant ce récit; ses parents cherchèrent à la consoler, mais eux-mêmes étaient pénétrés de douleur. Les fianceurs promirent d'aller à la poursuite d'Ostaf, pour le ramener à sa siancée. Les convives regagnèrent tristement leur demeure, et les tables restèrent couvertes de mets que personne ne voulait plus toucher : quand la douleur s'empare de l'âme, les sens deviennent inertes. Cette pauvre fille, si belle et si malheureuse, avait attendri tous les assistants.

V.

Tout était changé dans l'intérieur de la chaumière; le vieux père de Mariette fronçait le sourcil, et ne trouvait plus un sourire même pour sa fille; et la mère!.. peut-on exprimer la douleur d'une mère qui voit dépérir son enfant! Mariette était méconnaissable, ses joues restaient pâles comme un linceul, et ses yeux si brillants, si étincelants de passion, étaient aujourd'hui éteints par les larmes. Le travail, la distraction ne lui sont plus possibles; jour et nuit elle pleure,

jour et nuit elle prie. Quelquefois elle va consulter une devineresse : il y a ce contraste de piété et de superstition dans toutes les âmes tendres; on lui parle de guerre, de gloire, de mort, chaque prédiction lui semble un arrêt, et elle revient près de sa mère, pour chercher un regard compatissant; elle voudrait se résigner, elle voudrait surtout persuader à sa mère qu'elle pourra vivre avec son désespoir, mais le cœur d'une mère ne s'abuse pas! Mariette, dans son sommeil, croit voir Ostaf, elle le voit plein de gloire et tout chargé d'un riche butin; il revient de l'expédition avec son coursier blanc, mais au moment où il va se jeter dans les bras de sa fiancée, son kolpak tombe par terre, et une tête de mort apparaît à Mariette. La pauvre fille se réveille en criant, elle est agitée de spasmes convulsifs; sa mère essaie de la calmer, elles pleurent ensemble!

Les jours, les mois se passent, et les Kosaks ne sont point encore de retour dans la contrée. On dit que le roi Etienne, à la tête des Polonais, des Litvaniens, des Kosaks et des Hongrois, poursuit à outrance les Moskovites et leur tzar Yvan, et que les palatinats de la Russie-Blanche se soumettent encore à l'aigle blanc de Pologne et au cavalier armé de Litvanie; que l'armée s'est couverte de gloire aux siéges de Pskow et de Wielkie-Luki, et que le roi des Polonais, enchanté de la belle conduite des Kosaks, leur accorde des immunités, les place à l'aile droite de son armée, et leur paye exactement leur solde. Le roi, dit-on, parle très-familièrement à l'attaman, il demande des conseils à son expérience, et les Polonais et les Kosaks s'aiment comme s'ils avaient sucé le lait de la même mère.

Telles étaient les nouvelles qu'on rapportait de l'armée.

Bientôt de nouveaux détachements quittèrent les cataractes ou porogues du Dniéper, pour rejoindre l'armée nationale; ils passèrent près de la chaumière de Mariette, et elle les charges de dire à Ostaf qu'elle l'aimait toujours, et qu'elle était bien malheureuse de son absence. Dites-lui, ajouta-t-elle, que je donnerais toute ma vie pour le voir un instant.

Les saisons se succédaient, et personne ne revenait de la Moskovie! Pays de malédiction! là il n'y avait point de riches turbans, point d'or, point de ces belles armes que les Kosaks avaient trouvées dans la Circassie; point de cuir comme en Tatarie, point de bétail comme en

Walaquie! Les hommes en Moskovie sont forts comme des chênes, les boïars fiers comme des sangliers, et le tzar cruel comme un tigre : celui qui tombe dans ses griffes est sûr de trouver la mort. Les villes sont en bois, et désertes et pauvres; les champs ne sont point fertiles, et plusieurs produits de la nature leur sont refusés; cependant les Kosaks restaient en Moskovie, car s'ils n'avaient pas de butin à espérer, ils se repaissaient du sang de leurs ennemis.

On était à la moitié du printemps, et Mariette était triste comme pendant les jours sans soleil; mais elle ne pleure plus, la pauvre fille, elle ne pleure plus, elle n'a plus de larmes : sa douleur est devenue trop profonde pour se montrer au dehors; elle ne peut ni s'épancher. ni se plaindre, son ame éprouve un engourdissement qui n'est point encore la mort, et qui n'est point la vie. Chaque jour elle se dirige vers le lac, et elle monte péniblement sur le tertre tumulaire; quand elle est là, elle plonge ses regards dans les steppes; elle passe des heures entières dans la même attitude; au-dessus de sa tête l'oiseau passe et repasse, en faisant entendre des cris lugubres, de sinistres présages. Son frère et sa sœur, inquiets de ses fréquentes absences, viennent la chercher, et racontent aux vieux parents l'état dans lequel ils ont trouvé Mariette. La famille se décide à consulter un sorcier, qui dit l'avenir aux jeunes filles, et qui a des herbes mystérieuses pour guérir tous les maux. Ce n'est pas tout, on fait dire des messes pour Mariette, mais rien ne sert; ce qu'il faut à Mariette, c'est un cœur pour son cœur; ce qu'il lui faut, c'est ce lien sympathique qui de deux âmes en fait une!

### VI.

Un jour, selon son habitude, Mariette alla dès le matin au tertre tumulaire. Le soleil brillait, les eaux du lac étaient calmes, le petit poisson s'agitait sous les ondes, l'hirondelle effleurait l'eau de son aile, la nature était riante, riante comme la veille, riante comme tous les jours de printemps. Un lièvre traversa la route que Mariette avait prise, et à la gauche de la jeune fille les corneilles croassaient, le chien hurlait, et les oiseaux de mauvais augure sillonnaient l'air et criaient plus lugubrement qu'à l'ordinaire.

Mariette s'assit sur le tertre; elle y était depuis longtemps, quand elle aperçut des nuages

de poussière qui venaient du septentrion. Aussitôt elle se lève, se dresse sur la pointe des pieds, et attend avec anxiété ce qui va venir... Ce sont les Kosaks, elle a reconnu les régiments. Les Kosaks marchent lentement, aucun cheval ne quitte les rangs pour arriver près du tertre avant les autres; pas un sabre ne brandit dans l'air, on n'entend pas les chants populaires, tout est morne, tout est silencieux. Les Kosaks s'approchent du tertre, et Mariette aperçoit dans l'arrière-garde un chariot trainé par des hommes : et derrière, un cheval blanc qui marche la tête basse : ce cheval est recouvert d'une housse de soie rouge. et sur sa selle sont déposés une pique et un sabre en croix : la housse de soie rouge était le signe d'honneur qu'on accordait aux plus braves. Mariette regarde, soupire une dernière fois, sourit et tombe morte!

Les détachements passèrent l'un après l'autre à côté du tertre sans voir la pauvre morte; ils côtoyèrent le lac, et s'arrêtèrent devant la chaumière. Le chef, le même qui avait été invité aux fiançailles avant l'expédition, entra seul dans la cour, et en s'approchant du père et de la mère de Mariette, il dit:

· Une seule fois notre mère nous met au monde, et une seule fois on meurt. La fatalité voulut que nous passassions ici il y a deux ans, pour emporter avec nous la joie et le bonheur des fiançailles. Notre frère Ostaf aimait votre fille plus que tout ce qu'on peut aimer; Dieu sait combien la séparation lui coûta! il pleurait en nous racontant les combats de son cœur; mais que faire? l'ivrogne ne se déshabitue pas de l'eau-de-vie, le loup ne peut vivre que dans les bois; Ostaf quitta sa fiancée, renonça au bonheur, et courut comme un forcené quand il vit les piques et les chevaux; mais, hélas! les morts ne ressuscitent pas, et du même pied on ne peut aller en avant et en arrière. Ostaf fit des merveilles sur le champ de bataille; sous Pskow il tailla en pièces vingt Moskovites, mais bientôt après il trouva la mort qui l'avait épargné tant de fois. En mourant il nous recommanda d'ame-, ner ici son corps, de donner à Mariette son cheval, sa pique, son sabre, enfin toute la richesse du Kosak, et de lui dire qu'il avait pensé à elle jusqu'au dernier instant de sa vie. Dites-lui, ajouta-t-il, que je la dégage de sa parole, et qu'elle peut se marier si elle le veut. >

Le vieux père soupira tristement, et la mère se mit à courir vers le tertre pour chercher sa fille; elle fut longtemps avant de revenir, puis on entendit des sanglots, c'était elle, c'était la pauvre mère, . Elle le savait mieux que nous, dit-elle en entrant dans la chaumière; son corps est là, son âme est au ciel; ò Mariette! Mariette, que je suis malheureuse! . Le père pleurait aussi, et les Kosaks, d'un air pénétré, entrèrent dans la cour, prirent six planches de platane et deux de sapin pour en faire un cercueil. Le platane et le sapin sont des bois consacrés par les traditions populaires de l'Ukraine. Quand le cercueil fut achevé, ils y déposèrent les restes d'Ostaf, et les portèrent en terre. Un prêtre arriva, et déposa le corps de Mariette auprès de celui d'Ostaf; il la bénit et lut l'Évangile, quoiqu'elle fût morte sans les secours de la religion. Les Kosaks firent une fosse avec leurs sabres, et descendirent les deux corps; le père, la mère et toute la famille assistaient. Les Kosaks, après avoir rendu les derniers devoirs à leur frère d'armes, se dirigèrent vers le Dniéper; ils marchaient dans une attitude pensive. En les voyant, on ne pouvait croire qu'ils revenaient d'une belle et glorieuse expédition.

Le chayal blanc ne voulut plus quitter la tertre, il broutait des herbes desséchées. Un jour en le trouva mort au sommet du tertre, sur la tembe de Mariette et d'Ostaf.

Tout le village partagea la douleur de la famille de Mariette, et depuis cette époque, quand des fianceurs viennent demander une fille en mariage, on disait: « Dieu veuille que nos fiançailles ne ressemblent pas à celle du Kosak Zaporogue! 4 OLYMPE CHODZEO,

### LE CHATEAU DE LIPOWIEC.

(Prononcez: LIPOVIÉTZ.)

Au bas de Krakovie, et sur les bords escarpés de la Wistule, s'élèvent les ruines de l'antique château de Lipowieç, Autrefois il était situé dans le diocèse de Krakovie, et appartenait aux évêques de cette ville. D'abord, c'était une espèce de fort destiné à protéger la capitale contre les incursions des Tatars et des Hongrois, mais plus tard, les évêques de Krakovie y fai-

saient emprisonner les hérétiques, c'est-à-dire les personnes qui osaient être indépendantes, et qui discutaient philosophiquement sur les dogmes de la religion et sur sa tolérance. C'est dans les souterrains de ce château que fut enfermé, vers l'année 1560, le célèbre philosophe polonais Stankar, disciple de Zwingle, par ordre de l'évêque Samuël Maciejowski.

# GÉOGRAPHIE, STATISTIQUE.

### NOTICE GÉOGRAPHIQUE, STATISTIQUE ET HISTORIQUE SUR LES TERRES PRUSSIENNES

DE LA POLOGNE.

§ I. - Géographie, hydrographie, géologie, statistique.

Les contrées que nous allons décrire étaient connues sous les dénominations générales de Poméranie et de Prusse.

La Poméranie polonaise devint plus tard Prusse polonaise ou royale; mais la Prusse proprement dite ne s'étend que de la rive droite de la Wistule au Niémen, dans la direction de l'onest à l'est, et des frontières septentrionales du royaume de Pologne du congrès de Vienne, à la mer Baltique. C'est une largeur de 60 lieues sur 70 de longueur. La superficie de ce pays ne dépasse pas 1,190 lieues carrées. D'après le recensement de 1855, sa population monte à un million six cent mille ames; ce qui donne mille trois cent



quarante-quatre habitants pur lieue carrée, quoique les landes, bois, lacs et marais soient là en disproportion avec le terrain habitable.

En général le pays est plat, et ce n'est que du édié de la mer que s'élèvent de petits monticules, formés par les alluvions qui retiennent les flots de la Baltique dans ses limites.

Un grand nombre de rivières arrosent le pays. Leurs sources se cachent dans les lacs qui y sont très-nombreux; elles ont une pente douce, lente, leurs lits sont larges, sablonneux, et pour la plupart elles ne sont pus flottables. Une ligne d'élévations peu sensibles partage le pays en deux versants, l'un qui conduit les éaux vers le midi, et l'autre vers le nord.

On remarque sur le versant méridional :

La Drwença, germanisée en Drewentz; elle court dans la direction sud-ouest; sa source est à Osterode, et se joint à la Wistule prês de Thorn, au village de Zlotorya. Elle est flottable. La Drwença fait en partie la limite entre les royaumes actuels de Pologne et de Prusse. Sur ses bords on rencontre beaucoup de ruines, et de châteaux fondés par les chevaliers Teutoniques.

L'Ossa, petite rivière coulant dans la même direction, affine dans la Wistule, et baigné le bourg et la forteresse de Grudzionz (Grau-dentz).

Une foule de rivières s'écoulent vers le midi, et portent le tribut de leurs eaux aux rivières de la Pologne, au Boug et à la Narew. Elles sont pour la plupart flottables. Les plus remarquables sont : Dzialdowka (Soldau), qui, en entrant dans le royaume de Pologne, prend le nom de Wkru; Orzyca, Skwa, Pissa, Elk (Lyk).

Sur le versant septentrional, nous mettrons en première ligne:

Le Pregel, qui se forme des trois petites rivières: la Pissa, l'Angram et l'Inster; elle est navigable depuis Insterburg, et débouche dans le Frisch-Huff.

L'Alla, utile à la navigation intérieure, se joint avec le Pregel près de Welau.

La Szeszupa sort du palatinat d'Augustowo, forme la ligne frontière, et se perd dans le Niémen.

Le Nièmen (Memel en allemand, Chronus en latin), fleuve national de la Litvanie, chanté par les Weidalotes, les Prussiens et les Litvaniens. Le Nièmen, après avoir baigné les villes de Grodno et de Kowno, arrive en Prusse, charge de lourds bateaux, et les porte dans le golfe de Carische

Haff, où il se débouche par plusieurs embouchures. A trois lieues et demie de Tylza (Tilsit) ce sleuve se partage en deux bras qui prennent d'autres noms. L'un de ces bras s'appelle le Ross ou Russ, l'autre la Gilga. Quelques géographes ont regardé ces bras du Niémen comme des rivières distinctes. Là Gilga se partage encore en trois bras: l'un conserve son nom, l'autré prend celui du Niemonin, et le troisième s'appelle le Tawe. Par le grand canal de Frédéric (Grosserfriederiehsgrabe) le Niemonin se joint avec la Deina, rivière canalisée qui débouche dans le Pregel. Le petit canal de Frédéric (Kleinerfriederichsgraben) foint le Niemonin au Pregel. Ainsi, par le système de canalisation, les deux grands golfes de Prusse, le Frisch et le Kurisch-Haff ont une communication facile et accélérée. Les villes de Krolewiec (Kænigsberg) et de Klaypeda (Memel) peuvent correspondré par eau.

La Wistule, qui coule dans une autre direction à l'ouest, arrive du royaume de Pologne actuel, près de Thorn, fait un coude vers Bydgoszcz (Bromberg) où elle reçoit la rivière de Brda. qui, par le canal de Bygdoszcz, communique avec la Notec (Netze) et la Warta; celle-ci, par un autre canal, est jointe à l'Oder. Cette chaîne de canalisation, habilement combinée, s'étend jusqu'à l'Elbe, qui débouche dans la mer du Nord, et lie ainsi les deux mers de l'ancienne ligué anséatique. Mais revenons à la Wistule. De Bydgoszcz ce fleuve tourne vers l'est, emporte la rivière de la Czarnawoda (Schwarzwasser) en vue de la ville de Swiece (Schwetz), se redressé dans la direction du nord, se divisé en deux grands bras, dont l'un conserve son nom, et l'antre prend celul de Nogat; plus bas il s'élance par deux bras dans la Baltique, qui s'avance pour le recevoir, et par deux autres bras avec le Nogat et se perd dans le golfe de Frischhaff.

Il nous reste à mentionner deux petits golfes qui font la vraie providence du pays. Ils le couvrent des attaques de la Baltique, et vivisient son commerce en formant deux grands ports qui ne désemplissent jamais, excepté en hiver.

Le Frische-Haff (le golfe frais, récent), appelé en latin Sinus, et Lacus venedicus, ou bien Mare recens, et par les anciens Prussiens Helibibo, s'étend de Koënigsberg jusqu'aux bouches de la Wistule et du Nogat. Sa longueur est de 21 lieues, sa largeur moyenne de 5 lieues. Son lit a peu de profondeur; l'entrée de la Baltique,

appelée pompeusement le détroit de Gatt, n'a que 12 pieds de profondeur et 1750 mètres de largeur. Les grands navires ne peuvent y entrer; on décharge à Pillau les marchandises sur les alléges, et on les transporte dans les villes maritimes situées sur le golfe. Une langue de terre, appelé Frische-Nachrung (presqu'ile récente), sépare le golfe de la mer. D'après l'histoire du pays, ce golfe n'existerait que depuis l'année 1190, où une tempête affreuse surpassant cette langue de terre forma un golfe.

Le Kurisch-Haff (le golfe Kouronien ou Kourlandais, Kuronska Zatoka en polonais, et Lacus vel Sinus Curonicus en latin) est le secondgolfe de la Prusse, entre Krolewiec (Koënigsberg) et Klaypeda (Memel); il a 23 lieues de long et 10 de large. Son détroit est de la même largeur que celui de Frisch-Haff, mais la profondeur de ses eaux est de 19 pieds. Il y a beaucoup de récifs et de bancs de sable dans ce golfe; ses eaux sont souvent bouleversées par les bourrasques de la Baltique; elles sont si fortes, que dans la presqu'île couronienne (Kuronska-Kepa) les sables couvrent parfois les huttes des pêcheurs.

Du côté de la mer on rencontre quelques saules chétifs, mais sur le versant opposé il y a des bois de sapins et de bouleaux. Quatre relais de poste, et quelques habitations isolées de pécheurs, forment la population de cette plage stérile.

Mais revenons à la terre ferme.

Le terrain n'est pas le même partout; à l'est il est médiocrement labourable, à l'ouest marécageux et sablonneux; mais tout à coup, à l'extrême nord-ouest, dans le delta formé par la Wistule et le Nogat, son bras qui tombe dans le Frisch-Haff, le sol devient d'une prodigieuse fertilité, c'est une oasis au milieu des sables. Ce coin de terre s'appelle Wielkie Zulawy (Gross Werder) dans le district de Malborg. Les Male Zulawy (Klein Werder) font une partie distincte, entre la rive gauche de la Wistule et la petite rivière de la Motlawa (Moltaw), et appartiennent à la ville de Gdansk (Dantzig), ancienne capitale de la Poméranie polonaise. Le terrain, riche en produits agricoles, et surtout en herbes potagères et arbres fruitiers, apporte de grands profits au cultivateur; mais il manque de bois à brûler, on est forcé d'avoir recours à la tourbe qui y abonde. Le bétail est de la meilleure espèce. Tout y prospère. Le paysan, seul habitant de cet Eden, est libre et riche. Pourtant les déborde-

ments de la Wistule y causent des dégâts. Le terrain est bas pendant les grandes eaux, le fleuve inonde les prairies; pour l'empêcher, on a élevé de grands remparts sur les bords. Une commission spéciale est chargée de veiller à ces débordements.

Les forêts, ces lieux de délices et de fêtes, ces sanctuaires des dieux, qui protégeaient les habitants païens de ce pays, ne présentent que le faible reflet de ce que les traditions nous ont transmis. Le glaive des chevaliers Teutons décima les arbres et la population. — Malgré toutes les dévastations, les forêts occupent encore un sixième du pays, et fournissent d'excellent bois de construction pour les navires et pour d'autres usages. La forêt de Kaparow, dans les environs de Koënigsberg, est la plus renommée du pays.

On rencontre dans ces forêts la biche, le sanglier, le lièvre, le loup, le renard et la martre. Sur les bords de la mer on aperçoit souvent des

dauphins et des phoques.

Les rivières et les bords de la mer fournissent toutes sortes de poissons excellents; on dit pourtant que les harengs ont émigré en masse de ces eaux, et qu'il faut les y faire venir de loin. On ne sait pas assigner une cause à cette émigration, on les y sale aussi parfaitement bien que partout ailleurs.

Les ruches regorgent d'abeilles.

La chaux, le plâtre, la tourbe, le minerai de fer, l'argile, mais surtout l'ambre jaune s'y trouvent en abondance.

Le pays confiné dans les limites de la Wistule et du Niéme ne jouit pas, malgré sa zone tempérée, d'un climat très-doux; le printemps s'y ressent de l'hiver, l'automne est toujours pluvieux.

Arrêtons-nous maintenant aux divisions géographiques de ces contrées. Non-seulement ce coup d'œil est important pour la connaissance des changements que ce pays a subis à differentes époques, mais il est indispensable pour l'intelligence de l'histoire politique des peuples et des dominateurs de la Prusse. Ainsi nous allons donner cette géographie par ordre chronologique, et nous restituerons aux villes et châteaux leurs noms nationaux, à côté des dénominations, entre parenthèses, imposées par les chevaliers Teutoniques et par la maison électorale de Brandebourg. Ceci prouve évidemment que la Prusse est tout à fait étrangère à l'Allemague;

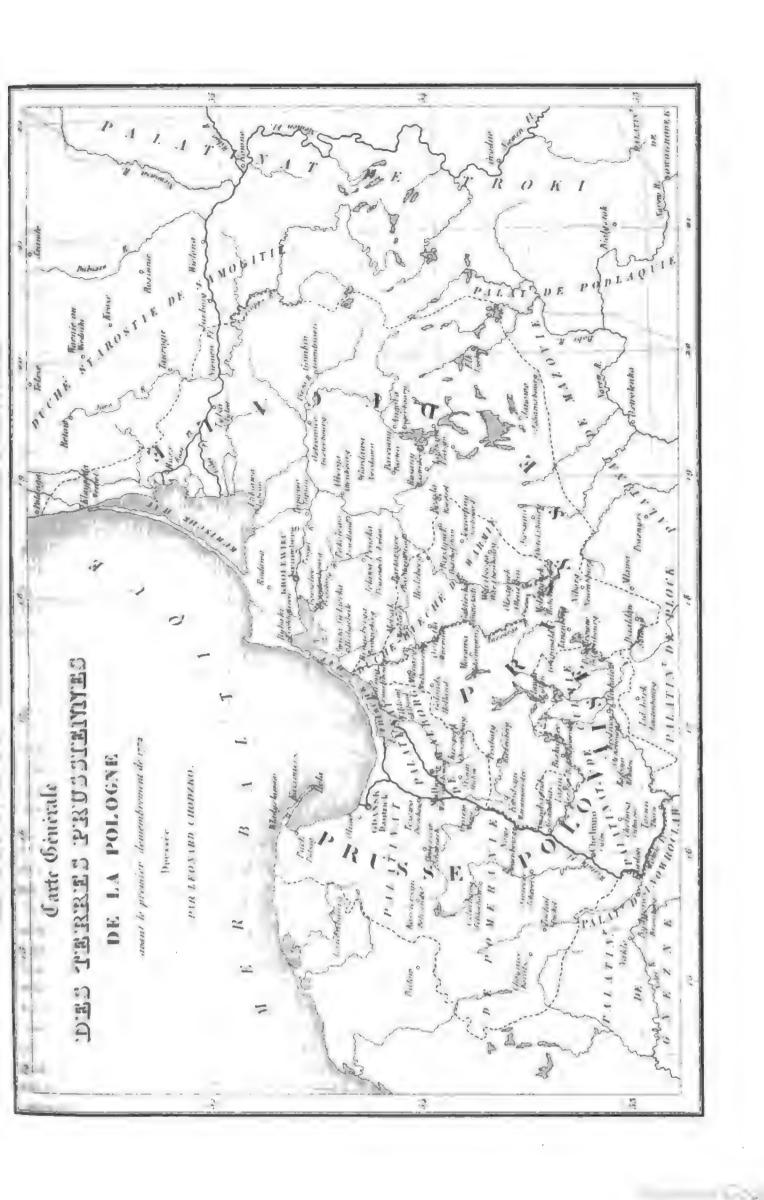

que la langue allemande, qui y est dominante aujourd'hui, est une importation du dehors; que le
cabinet de Berlin règne entre l'Oder et le Niémen, sur des pays qui peuvent lui appartenir de
fait, mais non de droit, et que si jamais ce cabinet parvenait à exercer sa suprématie dans
le centre de l'Europe, il serait forcé de rayer de
son vocabulaire diplomatique le mot de Prusse,
pour le rendre à la Pologne, et prendre celui
d'empire germanique, si les destins à venir le
voulaient.

Jusqu'à l'époque de l'établissement des chevaliers teutoniques (1225), ces contrées n'étaient connues que sous les noms généraux de Poméranie, de Kassubie et de Prusse; mais depuis les Teutons jusqu'en 1466, année où ils subirent la loi de la Pologne, la Prusse fut divisée en douze provinces:

1º Sambie ou Samlandie, avec ses villes principales, Krolewieç (Koenigsberg), Rybaki (Fischhausen), Labiawa ou Laskow (Labiau), Gorzelice (Brandebourg), etc.

2º Sudavie, avec Elk (Lyck), Oletzko, etc.

3º Natangie ou Nathanghen, avec Swienta-Siekierka (Heiligenbeil), Ielawa (Eylau), Pokoiewo (Friedland), etc.

4º Nadravie, avec Tapiewo (Tapiau), Wielawa (Wehlau), Alberga (Allenbourg), etc.

5º Slavonie ou Schalauen, avec Tylza (Tilsit), Ragneta (Ragnit), Klaypeda (Memel), etc.

6° Bartonie ou Bartlandie, avec Barciany (Barthen), Bartoszyce (Barthenstein), Jeziorany (Seenbourg), etc.

7º Galindie, avec Szczytno (Ortelsbourg), Nidborg (Neidenbourg), Paszow (Passenheim), Melsztynek (Hohenstein), etc.

8º Warmie ou Ermeland, avec Brunsberg (Braunsberg), Warmia (Frauenbourg), Olsztynek (Allenstein), Bisztynek (Bischofstein), etc.

9º Hockerland, ou Oberland, avec Mlynowo (Muhlhausen), Golondz (Holland), etc.

10° Culmie, avec Chelmno (Culm), Torun (Thorn), Grudzionz (Graudentz), Brodniça (Strasbourg) Biskupieç, (Bischofswerder), etc.

11º Pomésanie, avec Malborg (Marienbourg), Sztum (Stuhm), etc.

12º Pogesanie, avec Elblong (Elbing), Tolkemit, etc.

En l'année 1466, on forma trois palatinats et un duché-évêché, qui firent partie intégrale de la Pologne sons le titre de *Prusse royale* ou polonaise, et le reste fut gardé par les Teutons;

mais, en 1525, lorsque l'Ordre teutonique fut cassé, et lorsqu'on forma un duché de Prusse, ou Prusse ducale ou électorale, vassale de la couronne de Pologne, on donna à cette partie une autre division territoriale qui conserva, jusqu'à 1775, c'est-à-dire jusqu'au premier partage de la Pologne, l'organisation suivante:

Io La Prusse polonaise ou royale était composée de trois palatinats: Poméranie, Culmie et Malborghie, et duché-évêché de Warmie.

Le palatinat de Poméranie était subdivisé en dix districts: Tczewo (Dirschau), Nowe (Neuenbourg), Gdansk (Dantzig), Swiecie (Schwetz), Tuchola (Tuckel), Cszlochow (Szlochau), Mirachow (Mirchau), Puçk (Putzig), Koscierzyn (Behrendt), Skarszew (Schoëneck). Les districts ou starosties de Lauenbourg et de Butow, qui en faisaient autrefois partie, furent cédés, en 1637, aux brandebourgeois.

Le palatinat de Culmie était subdivisé en deux terres: de Culm et de Michalow, qui composaient sept districts: Chelmno (Culm), Torun (Thorn), Grudziondz (Graudentz), Radzyn (Rehden), Kowalew (Schænsee), Brodniça (Strasbourg), Nowemiasto (Neustadt).

Le palatinat de Malborghie était subdivisé en quatre districts : Malborg (Marienbourg), Sztum (Stuhm), Kiszpork (Christbourg), Elblong (Elbing).

Le duché-évéché de Warmie était subdivisé en onze districts ou plutôt grandes paroisses: Brunsberg (Braunsberg), Warmia (Frauenbourg), Melsak (Mœhlsach), Ornetta (Wormidt), Swientagora (Heilsberg), Bisztynek (Bischofstein), Gakteszkat (Gutstadt), Ieziorany (Seebourg), Olsztynek (Allenstein), Wartberga (Warthbourg), Roszla (Ræssel).

Ilo Le duché de Pausse ou Pausse ducale formait deux départements, allemand et litranien. Chaque département se divisait en districts, et ces derniers en grands et petits bailliages.

Dans le département allemand il y avait trois districts: Samland, Natangen, Oberland. (Cette dernière dénomination était connue sous deux noms: Oberland ou Hockerland, provenant de Hohenland, qui veut dire pays haut ou élevé.)

Le département litvanien était divisé en bailliages dits de Litvanie et ceux de Pologne.

Les grands bailliages du département allemand étaient, dans le district de Samland : Krolewieg (Kænigsberg), Rybaki (Fischhausen), Szakinie

(Schaaken), Labiawa (Labiau), Tapiewo (Tapiau); dans le district de Natangen: Gorzelice (Brandenbourg), Balga (Balghen), Bartoszyce (Bartenstein), Gorzdawa (Gerdauen), Barciany (Barthen), Rozany (Rostenbourg), Angora (Argenbourg), Szostow (Schesten); dans le district d'Oberland: Dombrowa (Gilgenbourg), Szczytno (Ortelsbourg), Nidborg (Neidenbourg), Ostrow (Osterode), Ielawa-Niemiecka (Deutsch-Eylau), Kwidzyn (Marienwerder), Gurowo (Schoenberg), Morawa (Mohrungen), Marchia (Preuschmark), Golondz (Preusch-Holland):

Dans le département liteanien, il y avait les grands bailliages liteaniens: Klaypeda (Memel), Tylza (Tilsit), Ragneta (Ragnit), Ostrowieç (Insterbourg); et des grands bailliages polonais: Oleçko (Oletzke), Elk (Lyck), Ianowo (Iohannisbourg), Loszyce (Lœtzen), Runowo (Rhein), Nowydwor (Neuhof).

Après le partage de la Pologne en 1775, le cabinet de Berlin, pour donner plus d'ensemble aux provinces envahies, et dans l'intention de fondre plus intimement la Prusse polonaise avec la Prusse ducale, forma deux provinces appelées West-Preussen (Prusse occidentale) et Ost-Preussen (Prusse orientale). La première fut partagée en West-Preussisch Kammer-departament (Chambre départementale de la Prusse occidentale) et en Netz-Districkt (District de Noteç). Cette Chambre départementale formait alors sept arrondissements (Kreiss): Kwidzyn (Marienwerder), Malborg (Marienbourg), Chelmno (Culm), Michalow (Michelau), Tezewo (Dirschau), Starogrod (Stargardt), Choynice (Kontiz).

L'Ost-Preussen (Prusse orientale) fut partugée en Ost Preussisch Kammer-departament (Chambre départementale de la Prusse orientale), et en Littauische Kammer-departament (Chambre départementale de Litvanie). Le premier département contenait les huitarrondissements suivants : Samland ou Schacken, Tapiau, Brandebourg, Braunsberg, Heilsberg, Mohrungen, Neidenbourg. Le second département contenait les arrondissements d'Insterbourg, Oletzko, Schehsten.

En 1807, à l'époque de la création du grandduché de Warsovie, Culm, Thorn, Bydgoszcz (Bromberg), etc., firent partie du duché; mais en 1815, lorsque fut consommé le sixième partage de la Pologue, on donna aux terres prussiennes une nouvelle organisation. Il y a donc maintenant quatre grands arrondisssements:

- 1º De Konigsberg, divisé en vingt districtes
- 2º De Gumbinen, divisé en seize districts;
- 5º De Dantzig, divisé en huit districts;
- 4º De Marienwerder, divisé en treize districts.

La ville de Bromberg avec son territoire fait partie du grand-duthé de Posen.

Une autre division territoriale est réservée à l'avenir, alors que toutes les parties de l'ancienne république polonaise se trouveront de nouveau réunies, et qu'ou tracera des frontières aux palatinats, aux castellanies, et que les noms des villes et des villages germanisés rétrouveront leurs dénominations nationales : slavo-polonaises....

### § II. - Histoire politique; cultes religieux.

Les Hérules sont les ancêtres des peuples qui habitent les bords de la mer Baltique, dans sa direction sud-est. Les Litvaniens, les Samogitiens et les Prussiens en forment les principales branches

La dénomination de Prussiens (Borussi ou Porussi des anciens) paraît provenir de Russ: c'est ainsi que s'appelle l'un des bras du Niémen, comme on l'a vu plus haut. Les Prussiens qui habitaient le pays à l'ouest du Niémen, le long du Russ, s'appelaient Po-Russ; de là Prussiens.

Parmi les écrivains anciens et modernes qui ont décritces contrées, Théodore Narbutt, Litvanien, tient le premier rang; son ouvrage n'est pas encore terminé; mais, à en juger par le commencement, personne avant lui n'a si bien approfondi son sujet, et la fin de son travail est trèsimpatiemment attendue.

La Chronique da xir siècle, écrite par Christien, premier évêque catholique de la Prusse, est pleine de notions inexactes sans doute, mais qu'on accepte à défaut de preuves ét de détails plus complets, sur la religion, les mœurs, tes lois et les habitudes du pays. La Chronique nous dit : Les habitants de la Prusse étaient des gens simples et hospitaliers, sobres et tempérants, d'une taille moyenne, peu parlant, et ne sachant ni lire ni écrire. Quand une chose leur paraissait digne de mémoire, ou bien quand ils avaient à marquer le jour de leur assemblée, ils incisaient leur bâton ou bien faisaient des nœuds sur le cordon. Les vieillards, les malades, les femmes et les ensants s'abritaient dans des huttes d'argile; la jeunesse restait toujours campée devant les grands bûchers, jetant flammes et sumée à travers les branches des vieux chênes, sons lesquels les guerriers se plaçaient de présésence. Le gibier et les poissons leur servaient de nourriture; le pain leur était inconnu.

Une troupe de Skandinaves, des Danois sans daute, jetée par la tempête sur la plage, leur apporta la civilisation moderne et deux chefs, dont ils se firent des rois. Mais, à peine civilisés, ils pillèrent les biens de leurs voisins.

Les Skandinaves apprirent aux Prussiens à hâtir les maisons, à élever le bétail et les troupeaux, à faucher les herbes pour les conserver pendant l'hiver, et surtout à élever les abeilles et à faire de leur miel des boissons enivrantes. La communauté des femmes rendit bientôt les Skandinaves membres de la même famille, et infiltra dans le sang et les mœurs prussiennes le désir du pillage. Les querelles et les assassinats commencerent à désoler le pays; Bruteno et Waydewutys, deux frères, chefs skandinaves, se désidérent, pour mettre un terme au désordre, à s'emparer du pouvoir. Bruteno assembla le peuple et le harangua de la manière suivante : Le désordre est au comble, vous allez vous egorger les uns les autres : ne vaut-il pas mieux mettre un terme à ces horreurs? Voyez a les abeilles : quand elles n'ont plus de roi, · elles périssent! Il en sera de même de vous. Il a fant done choisir un roi pour vous sauver, et lui promettre obéissance; il vous jugera dans vos · différends, punira les coupables, et vous défen-1 dra contre les agressions de vos voisins. 2 Après ce discours, le peuple le proclama roi, et lui jura obéissance et dévouement. Bruteno, maître absolu da peuple, céda le pouvoir royal à son frère Waydewutys, et, de concert avec lui, institua des dieux et se sit lui-même grand-prêtre Kriwo-Kriweyto, maître de la hache et de la hachette qui servaient au sacrifice). Bruteno, autre Moise, s'occupa avec Dieu de rédiger la loi pour les sacrifices. C'est à Romnowe qu'il établit le temple: il v trouva un chêne qui avait six toises de circonférence; il l'entoura d'ornements, et, après avoir assemblé le peuple dans ce lieu, il dit (1): • C'est ici que vos dieux veulent rester à jamais, c'est ici qu'ils veulent recevoir vos offrandes et vos sacrifices, écouter vos prières let vous les défendrez contre les ennemis. Ils vous déclarent, par Kriwe-Kriweyto, que, s'ils exaucent vos vœux, vous aurez de belles femmes, beaucoup d'enfants, de l'abondance, du miel ici-bas et dans l'autre monde. Mais si vous désobéissez, malheur à vous! les corvées et les redevances amaigriront vos corps et vous réduiront à la misère, vous éprouverez la faim et la soif, vos femmes et vos enfants deviendront esclaves, et le roi tombera dans l'ignominie. A ces paroles de détresse, le peuple poussa des gémissements affreux; Bruteno, profitant de la terreur, donna le signal, et on découvrit à l'instant trois idoles de bois..... Voilà les dieux, ò peuple élul s'écria le prêtre, adore-les, prosterne-toi pour implorer leur clémence. • Et le peuple se jeta la face contre terre et adora les idoles. Une des statues représentait le dieu des moissons: Warpintas (Warpus, l'épi en laiton); une antre, le dieu du feu et de la foudre ; Porkounas; et la troisième, Piktalis (Piktamis, la méchanceté), dieu de la colère et de la mort. Ces trois divinités furent introduites dans les cavités du chêne. Devant Warpintas on plaça un vase pleia de lait, couvert d'une gerbe, dans lequel on mit un serpent qui devait y être conservé avec soin. Perkounas avait pour offrande perpétuelle une bûche, et le feu était entretenu par les prêtres. A Piktalis on offrit dans un vase trois têtes : une d'hommes, une de vache et une de cheval; c'était l'offrande de la vie. A une certaine distance, tout autour du chêne sacré, on étendit des voiles qui cachaient les divinités aux yeux du vulgaire : l'entrée n'en était permise qu'au grandprêtre et à ses vicaires, les Weïdalotes, sorte de lévites. Les weïdalotes étaient choisis parmi le peuple ; mais leur conduite devait être irréprochable, et la chasteté leur était prescrite; la garde du lieu sacré et son entretien leur furent confiés; la réception des offrandes, l'alimentation du feu perpétuel et des feux des fêtes leur appartenaient. Ils devaient rester dans les environs du temple, enseigner aux habitants la crainte des dieux, et prêcher la concorde.

Après l'inauguration des dieux, Kriwe-Kriweyto fit entendre une seconde fois le discours précédent.

Ces promesses de bonheur firent le meilteur effet sur le peuple; il se retira dans ses campagnes, confiant dans la justice de ses nouveaux protecteurs, et dans la sagesse de Kriwe-

<sup>(1)</sup> Romnowe dérive du mot litranien romume, modestic, recueillement, ou endroit destiné aux saints mystères de la religion. Ce temple était situé au confluent de Beislein dans le Frisching; dans le voisinage se trouve jusqu'à présent un village nommé Romitten.

Kriweyto. L'idolatrie, comme toute religion naissante, en imposant de nouveaux devoirs, donne des nouveaux plaisirs.

Outre les trois principales idoles, Kriwe-Kriweyto fit comprendre au peuple l'existence d'un Dieu supérieur, le Dien de tous les temps et de toutes les nations, le Père éternel. Ce Dieu, selon Kriwe-Kriweyto, régnait sur la terre et dans le ciel; mais aucune prière, aucune offrande ne lui furent adressées; il était inflexible dans sa volonté; il régissait le monde entier, tandis que les autres dieux ne veillaieut qu'au bonheur du pays qui les adorait : c'est l'Allfader. Mais, outre le Dieu suprême et les trois dieux de la province, les Prussiens reconnaissaient plusieurs dieux subalternes, dont voici les noms :

Szwayksztis, dieu de la lumière (Braga des Scandinaves, Phœbus des Grecs).

Pilwitis, dieu des granges et des richesses.

Pergrudis, dieu des prairies, des feuilles et des grains.

Gardaytis, dieu des pilotes.

Anuszantis, dieu de la santé et des maladies.

Atrimpas, dieu des mers (Niord des Skandinaves).

Puszkaytis, dieu des arbres sacrés.

Et de plus, une foule de dieux, de demidieux, des gnomes et des sylphes, etc. Les femmes étaient exclues de ce ciel païen. En Prusse, les fêtes en l'honneur des dieux se célébraient ordinairement par des libations. A l'approche du printemps, avant de sillonner la terre, on rendait hommage au demi-dieu Pergrudis. Les habitants des villages voisins s'assemblaient dans une maison où l'on avait transporté d'avance deux ou trois tonneaux de bière : leur nombre diminuait ou augmentait selon le nombre de fidèles qui, dans cette occasion, se présentaient en foule pour boire de la bière et encore pour honorer les dieux. Quand tout le monde avait pris place, le weïdalote, qu'on appelait Wurszkaytys, saisissait la coupe pleine de bière, l'élevait dans ses mains, adressait une prière au dieu fêté, et l'implorait pour qu'il donnât un bel hiver et un doux printemps.

Après cette invocation, il déposait la coupe sur la table, puis la reprenait avec ses dents et buvait la bière d'un seul trait; après avoir bu, il jetait la coupe par-dessus sa tête: un homme attrapait la coupe en l'air, et la remettait sur la table ou la remplissait de nouveau. Le weïdalote faisait, après. une cérémonie en l'honneur de Perkounas, pour le conjurer d'épargner les blés, de ne pas tuer les hommes par la foudre et ne pas incendier les maisons. La coupe attrapée en l'air passait pleine de bière dans les mains du plus agé, du plus riche et du plus honorable parmi les assistants; chacun buvait et remettait la coupe à son voisin. Ce tour achevé, les demi-dieux Szwayksztis, Pilwitis, n'étaient point oubliés dans cette fête. Les dieux et les anciens régalés, on en venait au valgaire, et la même coupe servait encore à tonte la compagnie, jusqu'à ce qu'on eût vidé les tonneaux. Ensuite on entonnait les chants en l'honneur des dieux. La libation s'appelait Gérymié. La bière pour la fête s'achetait sur les fonds des villages fédérés à cet effet : c'était une espèce de dime; chaque village cédait un terrain et le cultivait à tour de rôle gratuitement: le produit de ces terres était destiné à l'achat de la bière. Au moins cette corvée profitait à tout le monde.

Après les fêtes d'invocation, on faisait des offrandes en expiation. Les dieux farouches voulaient du sang; les Prussiens sacrifiaient un bœuf ou un bouc en preuve de repentir, et c'est le sacrificateur Wurszkaytis qui était chargé de l'exécution. Tous les assistants circulaient autour du bouc, et confessaient leurs péchés en silence; la promenade finie, Warszkaytis égorgeait la bête, et le peuple recueillait le sang de la victime pour en asperger les maisons, les granges, le bétail et même les enfants : le sang de l'animal consacré apportait le bonheur. La chair de la victime, dépecée par Wurszkaytis, était mise dans une chaudière; et pendant que la viande cuisait, le prêtre récitait des prières et faisait des contorsions; les hommes s'assevaient autour de la chaudière, et les femmes leur apportzient un pâté de farine de seigle. Il n'était pas permis d'emporter les restes de cette viande; on les remettait dans la chaudière pour en régaler le premier venu. La bière arrosait le repas; et ordinairement Wurszkaytis jetait beaucoup de sel sur la viande, pour que les brasseurs pussent avoir leur part dans l'offrande,

Les Prussiens encore païens brûlaient leurs morts. Cette coutume se pratiquait, en cachette, même après l'introduction du christianisme; et on découvrit dans le pays des vases remplis de cendres, qui provenaient de la consécration des corps. Voici la cérémonie telle que l'ont décrite les chroniqueurs. Un homme à peine était-il mort, on le mettait dans un bain et on le lavait, après

quoi on apportait une tonne de bière; on en vidait la moitié, et on s'asseyait autour du corps pour vider le reste. Chacun des convives, en buvant, parlait au cadavre : Pourquoi es-tu mort, mon ami? lui disait-on; est-ce que tu n'as pas de belles femmes, des enfants et des bestiaux? Après le tour du dernier, on prenaît congé du mort et on le priait de saluer les parents, les frères, les cousins et les amis, et on lui recommandait de vivre avec eux en bonne intelligence. Cette recommandation faite, on mettait au mort ses plus riches babits, on lui attachait ses armes, on lui donnait un morceau de toile avec quelques pièces de monnaie, et on posait sur sa tête un pot de bière bien enfermé. Si c'était une femme, on lui jetait du fil pour qu'elle pût reprendre sa robe quand elle serait décousue. Pendant qu'on mettait le mort sur un chariot, la jeunesse montait sur des chevaux et commençait à courir. Il v avait toujours un poteau sur lequel on mettait one pièce de monnaie; le premier arrivé s'en emparait. En courant on criait : Eyte, pareyte, pakielte! (Allez, arrivez, ramassez!) Cette lutte voulait dire qu'on poursuivait et dispersait les mauvais esprits qui pouvaient barrer le passage au mort. Cela fait, on trainait le chariot au lieu de la sépulture : les riches, on les enterrait ; les pauvres, on les brûlait. Au grand seigneur tous les honneurs : hors le feu, on lui sacrifiait son cheval et ses chiens, pour qu'il pût chasser dans l'autre monde. De plus, on jetait dans l'urne des agrafes de colliers qui devaient lui servir d'ornement dans les fêtes. Si c'était un prince qui mourait, le peuple le pleurait pendant quatre semaines; chaque passant ou voyageur était obligé de boire au bonheur du décédé, et de recevoir un cadeau en souvenir de l'événement.

Les mariages étaient aussi pompeux que les inhumations. Un homme, en choisissant une fille, était obligé de l'acheter à ses parents par un don de plusieurs vaches ou chevaux, et en outre il lui donnait un jupon. La fille achetée invitait ses amies à pleurer et à se lamenter avec elle. O ma mère! o mon père! s'écriait-elle, qui vous fera votre lit? qui vous lavera les pieds? qui gardera et soignera vos troupeaux? O mon chat bien-aimé! o mon chien, mon oie, mon cochon de lait! qui vous caressera? Tout cela était accompagné de pleurs et de gémissements qui amaigrissaient et enlaidissaient la jeune fille; et, faut-il le croire, il était de nécessité qu'elle s'enlaidit avant le mariage. Enfin quand elle était tout à

fait laide, on lui déconseillait la tristesse, on lui disait de se conserver pour son mari, et la jeune fille de rire et de sauter sur le chariot que le mari envoyait pour l'amener chez lui. Arrivée au village de son fiancé, elle était recue par un homme qui lui présentait un tison et de la bière, en lui disant : Tu entretiendras le feus chez ton mari, comme tu l'entretenais jadis chez tes parents. Bois de la bière, c'est ton mari qui te l'envois pour te rafraichir. Lorsqu'elle s'approchait de la porte, on criait : Kie la vezis atdarik! (Holà! ouvrez la porte!) Son cocher sautait du chariot et courait attraper un mouchoir déposé sur un tabouret; les convives lui disputaient le passage; mais il devait tromper leur vigilance et emporter le mouchoir; après quoi on asseyait la fiancée sur le tabouret, et on lui lavait les pieds. Ensuite on la régalait de bière. on lui bandait les yeux, puis on lui mettait du miel sur la bouche. Un des anciens la prenait par la main et faisait le tour de la maison, et à chaque porte lui disait : Trauk (tire) : les portes se sont ouvertes. La promenade finie, un ami du mari apportait dans un sac toutes sortes de graines, les répandait dans la chambre en disant : Que les dieux vous donnent l'abondance, si vous gardez la foi. Le repas suivait les cérémonies; après le repas, les danses. A la dernière danse, une des jeunes compagnes coupait par surprise la tresse de la fiancée, et les femmes mariées lui mettaient un bonnet qu'elle devait porter jusqu'à la naissance d'un fils. On la menait au lit : elle résistait, on la battait, la pinçait, la poussait, jusqu'à ce qu'elle tombat dans la couche nuptiale. Le mari arrivait gai, joyeux, avec ses camarades qui apportaient en même temps un coq rôti. Les mariés le mangeaient en présence de la compagnie, qui se permettait à cette occasion des propos badins. Il fallait absolument que ce fût un coq, et non pas un chapon, ni aucun animal qui put engraisser. Ainsi finissait la cérémonie nuptiale.

Un homme pouvait avoir trois femmes, ni plus ni moins; mais si cet homme en possession de trois femmes rendait mère une fille, il était condamné à être dévoré par les chiens. Cette loi marquée au coin de la férocité avait un pendant dans une autre contre l'adultère. Ce délit, soit qu'il fût commis par la femme ou par l'hommme, était puni par le supplice du bûcher; les cendres des criminels étaient jetées au vent; les enfants nés de ce commerce étaient jugés incapables de

remplir les fonctions de weïdalotes. Une veuve jeune sans enfants pouvait avoir commerce avec des célibataires jusqu'à la conception. Après quoi elle devenait weïdalote (vestale), et, sous peine de mort, gardait la chasteté, et c'est la communauté qui l'entretenait. Un homme qui perdait sa dernière femme pouvait se remarier; car, dit la loi, « il n'est pas bien qu'il s'attriste jour et nuit, et qu'il n'ait personne pour le consoler. » Pourtant la femme qu'il avait choisie ne devenait son épouse qu'après un premier enfant. Voilà pour les mariages. Les autres contumes n'étaient pas moins sauvages.

Si un membre de la famille, femme, enfant, frère, n'importe, tombait malade, le chef de la maison pouvait ordonner qu'on les brûlât tous, et les dieux s'en réjouiront, dit la loi. « Il » est permis à chaque homme de se brûler lui et son enfant en holocauste à Dieu. Le feu le con-» sacrera, et il se réjouira avec les dieux. — Un assassin pouvait être arrêté par les parents de la victime qui disposaient de sa vie. — Quicon-» que commettait un vol était pour la première o fois fastigé avec des verges; en cas de récidive, on employait les cordes; enfin, au troisième » délit, on était livré aux chiens. » Quant au servage, la loi disait explicitement : · Personne ne peut être forcé au travail, mais doit y être engagé par une convention volontaire. Ouiconque dépassait les autres dans une course de chevaux était réputé noble. Ensin Kriwe-Kriweyto recommandait au peuple de visiter e les dieux et leur apporter des offrandes, ce qui leur était agréable. Pour compléter ce tableau des mœurs des anciens Prussiens, il nous reste à décrire quelques cérémonies religieuses, comme celles des anniversaires des morts, et plusieurs autres superstitions et coutumes.

La fête commemorative des morts s'ouvrait par des larmes et finissait par de la bière. Les hommes s'asseyaient à une table particulière, servis par deux semmes. Elles tiraient de leurs besaces du pain, du sel, des poissons cuits ou frits. Un prosond silence régnait dans toute l'assemblée. Chacun jetait sous la table une partie des mets, et on versait une coupe de bière : c'était une offrande pour les morts. Après le repas, tout le monde se levait, et on se mettait à boire jusqu'à s'enivrer. En buvant on criait : Gaydis pas gaydis; wie nus pan andros: Le coq après le coq; l'un après l'autre, et la sête était finie. Cette sète des morts, que les traditions

ont conservée jusqu'à nos jours en Samogitie, a été décrite, en belles scènes dramatiques, par le poête Adam Mickiewicz, dans son poême: Dziady (la Fête des morts), traduit en français par M. Burgaud des Marets.

Les Prussiens païens partagaient encore les superstitions des autres peuples.

On consultait les devins et les sorcières pour savoir chez qui, se trouvaient les effets volés; la sorcière disait le secret après avoir répandu de la bière et fondu de la cire, ou entaillé un bâton d'une manière bizarre.

En entrant dans un village, il fallait faire attention: car le pied droit mis le premier signifiait le bonheur; le pied gauche, au contraire, pronostiquait un facheux accident.

Celui qui se réveillait le premier la nuit des noces était sur de mourir le premier.

Il yavait dans cette prédiction un cruel tourment, surtout pour les deux époux !

Quand un lièvre traversait la route, c'était un signe de malheur; un loup, au contraire, était un signe de bonheur. On explique ce préjugé de cette manière : il valait mieux que le lièvre fût tué et mangé, et il est heureux que le loup soit passé sans faire de mal.

Une maladie quelconque était un indice de la disgrace divine : donc, au lieu des médicaments dont on ne connaissait pas alors l'usage, les parents et les amis recommandaient le malade, par des prières et des offrandes, à la protection des dieux. La mort était regardée comme une juste punition; le rétablissement signifiait la miséricorde divine ; mais il arrivait souvent que le Wurszkaytis, voyant les tourments du malade, demandait pardon aux dieux de couper court à leur toute-puissante vengeance, et, avec une pieuse résignation et des larmes aux yeux, s'approchait du malade, lui mettait un oreiller sur la figure, et l'étouffait ainsi avec une tendresse atroce. Voilà les Prussiens tels que les avaient formés leurs hôtes et maîtres, les Skandinaves, les Danois. Ils leur apprirent à adorer des dienx sanguinaires, et abrutirent leur esprit par l'usage démesuré de la bière, cette ambroisie des Skandinaves. Ils firent une loi contre la debauche qui n'existait pas avant leur arrivée; ils établirent la distinction du tien et du mien, et par conséquent la punition du vol. L'esprit belliqueux des Danois passa dans les Prussiens, et les provinces avoisinantes s'en ressentirent bientôt. La province de Mazovie, située au

midi de la Prusse, fut la première qui reçut le choc terrible de ses voisins. Plusieurs princes mazoviens parvinrent à dompter et à assujettir momentanément les Prussiens, et même à obtenir d'eux un tribut en enfants; mais, dès que la force revena. à ceux-ci, ils se révoltaient contre leurs maltres. Cet état de guerre continuelle décida, en 997, Boleslas le Grand, 10i de Pologne, à convertir ce peuple à la religion chrétienne. Dans ce but, il invita Adalbert, évêque de Prague, à venir dans le pays prussien pour y prêcher la foi; mais l'apôtre fut tué par les Prussiens le 25 avril 997, et son corps fut enterré à Gnèzne.

Boleslas le Grand, inquiété à l'est par les ducs russiens, et à l'occident, sur différents points, par les Margraves, remit à d'autres temps les affaires prussiennes; et les Prussiens, ne sentant plus l'autorité qui les contenait, ravagèrent le pays, emmenèrent les enfants et le bétail, et les vendirent aux marchands qui venzient par la Baltique. Ces désastres forcèrent le roi à châtier le brigandage des Prussiens. Il entreprit contre ces païens une expédition en 1014; la victoire snivit ses pas: il conquit leurs trois plus fortes villes de ce temps, Radzyn, Balga et Romnowea La terreur saisit les Prussiens: les uns s'ensuirent dans des bois et des marais inabordables: les autres se mirent à genoux devant le vainqueur, lui demandant grace, et promettant d'embrasser sa foi et de ini payer un tribut. Boleslas, en signe de domination dans ces contrées, fit enfoncer dans la rivière de l'Ossa, aux environs des villes actuelles Radzyna (Rehden) et Leszno (Lissa), des colonnes en fer et y fit graver ces mots : Ici est la Pologne (Hic est Polonia). Les Prussiens ne tinrent pas leur promesse dans la suite; les colonnes de la domination polonaise furent renversées plus tard par les chevaliers teutoniques pour détruire les souvemirs de la suprématie de la Pologne; mais le souvenir en survécut jusqu'au temps où la Prusse, fatiguée de l'oppression monacale, invoqua la protection de la Pologne, comme on le verra plus bas.

Les désordres qui affligèrent la Pologne après la mort de Boleslas le Grand et Mieczystas II, surnommé, à juste titre, le Fainéant, enhardirent les Prussiens à faire de nouvelles incursions en Pologne. Dans la partie nord-est, au delà de la Wistule, un lieutenant du roi Mieczyslas, nommé Maslaw, se fit de nombreux partisans, et établit sa puissance en transformant cette contrée en une province distincte de la

Pologne, sous le nom de Mazovie. Les Prussiens, d'abord combattus par lui, lors des désordres qui suivirent en Pologne la mort de Mieczyslas II. devingent ses intimes alliés au retour de l'héritier de la couronne, Kasimir Ier le Restaurateur. La campagne à peine ouverte, Maslaw éprouva la perversité de ses alliés : il perdit la bataille; les Prussiens, craignant pour leurs biens, se saisirent de l'usurpateur et le pendirent, en écrivant au-dessus du gibet ces mots: Tu as voulu t'elever trap haut, et bien haut tu es pendu (1047). Cette trahison les préserva de la juste punition qu'ils méritaient pour leur brigandage. L'obéissance, les tributs, la conversion furent promis au roi et tenus jusqu'à su mort. Mais son successeur, Boleslas II le Hardi, fut forcé de sévir encore contre ce peuple. Boleslas, à peine arrivé dans leur pays, fut obligé de lever le siège de la ville de Grodek (Graudentz), et de se porter d'un autre côté pour combattre les Bohémiens et les Moraves. Cette retraite subite enhardit les Prussiens : ils s'élancèrent sur la Pologne, et la ravagèrent; mais le retour inespéré de Boleslas les refoula dans leurs bois et marais, où, poursuivis vigoureusement, ils se trouvèrent dans la nécessité de feindre pour la troisième fois la fidélité au roi des Polonais.

Les successeurs de Boleslas furent placés dans la même nécessité que leurs prédécesseurs: Wladislas-Herman, Boleslas III, dit Bouche-de-Travers, Boleslas le Frisé, Kasimir II le Juste, Leszek le Blanc firent des expéditions en Prusse, la combattaient et l'assujettissaient toujours: Le partage de la Pologne entre les enfants de Boleslas III, en affaiblissant ses moyens, enhardit ses ennemis. La Mazovie, voisine de la Prusse, échuten partage à Konrad à l'époque du règne de Leszek le Blanc, son frère. Ce prince injuste et emporté avait peu de souci des malheurs du pays.

Vers ce temps, au commencement du xme siècle, les chevaliers croisés, chassés de la Palestine, se vouèrent à l'extirpation du paganisme en Europe. Dans ce but, on les expédia dans les pays entre les bouches de la Wistule et le golfé de Finlande. Les nombreuses peuplades qui habitaient les bords de la mer Baltique étaient de la même race que les Prussiens, et reculaient en différents sens devant les Teutons qui envahissaient le littoral. Des réfugiés du nord-est, arrivés en Prusse, unirent leurs forces pour dévaster la Mazovie. Le prince de ce pays. Konrad, s'obligea envers les Prussiens, pour obtenir leur

amitié, à payer le tribut. Un jour, ne pouvant décider ses sujets à lui fournir de bon gré les différents effets que lui demandaient les païens, il invita ses vassaux à un festin, et, à la fin du repas, il commanda à ses soldats de dépouiller les convives de leurs habits et bijoux, et envoya ces hardes aux Prussiens comme tribut demandé. Il se sit brigand de son peuple. Mais comme les Prussiens ne cessaient, malgré les tributs pavés, d'envahir la Mazovie, d'emmener les enfants et les femmes, de décimer la race mâle et de brûler le pays, Konrad se décida à faire la guerre, et appela à son secours les chevaliers Porte-Glaives. Vingt-cinq de ces chevaliers arrivèrent en Pologne pour exterminer la nation prussienne, et s'établirent à Dobrzyn sous le nom de frères de la milice du Christ; mais ils furent bientôt exterminés eux-mêmes. Alors Konrad, incapable de forcer les Prussiens à respecter ses frontières, engagea, en 1225, les croises de Jérusalem établis en Allemagne à venir à son secours, et leur donna des terres aux environs de Chelmno (Culm), sur la frontière de la Prusse. Les croisés, de leur côté, s'engageaient à combattre les Prussiens, afin de conquérir leur pays et de rendre la moitié de la conquête au duc de Mazovie; en cas d'infraction à telle clause de l'engagement que ce soit, les croisés se réservaient tout le droit à la possession de toute la terre conquise. Une foule de guerriers arrivèrent d'Allemagne, se dispersèrent dans la Prusse et commencèrent à y fonder leur domination. Pour la Pologne, ses relations avec les Prussiens finissent, et les guerres avec les croisés commencent : c'est une nouvelle époque dans l'histoire de Pologne; les combats continuent, mais l'ennemi change.

Par leur esprit altier, par le déchaînement de leurs passions, les croisés se firent bientôt détester par les Polonais. Ils vivaient dans le célibat, mais ils n'en étaient pas moins corrompus, et ils eurent une funeste influence sur les mœurs du peuple. Ils ne considéraient et ne cherchaient que leur profit; en un mot, l'avarice et la luxure furent leurs principaux caractères; l'astuce et la force furent leurs uniques moyens. La Terre-Sainte renvoya ces démons en Europe pour la punir des vices que cette dernière voulait implanter dans son sein, tourmenté depuis tant de siècles par tous les barbares du monde connu, par les païens et les chrétiens.

L'entrée des croisés sur la terre prussienne, comme on l'a yu, fut marquée par une défaite

complète. Mais les renforts qui leur arrivèrent de la Pologne et de l'Allemagne remirent bientôt leurs forces, et leur permirent de tenter de nouvelles expéditions. Ils se fortifièrent d'abord à Culm, où commandait Konrad de Landsberg, fameux par son bras vigoureux et son œil vigilant; ils poussèrent même jusqu'à Thorn, et élevèrent en face de cette ville un petit fort, qu'ils appelèrent Dembowa. Les Prussiens, de leur côté, se retranchèrent dans une position derrière la ville, et nommèrent ce lieu Rogow. Les forces des deux côtés étaient au grand complet; en 1229 un engagement décisif tourna au profit des croisés et des Polonais : les Prussiens se retirèrent successivement de Thorn, de Marienwerder, d'Elbing; Pipin, leur chef, pris par les croises, fut attaché à un arbre et éventré vif. On sit mourir en sa présence plusieurs centaines de ses compagnons d'armes : le feu dévorait les victimes que le glaive abattait, le sang étouffait la flamme. Les croises cette fois prirent leur revanche pour les supplices que les Prussiens avaient fait subir à leurs frères. L'épouvante saisit tout le pays; on s'enfuyait dans le fond des bois, des marécages : les croisés marchèrent en vainqueurs sans trouver de résistance; ils arrivèrent jusqu'au Niemen, où un nouvel ennemi les attendait. Mais tandis qu'ils s'avançaient dans l'est, et le subjuguaient au nom du Christ, du pape et du grand-maître de l'ordre, tandis qu'une foule de marchands allaient s'y établir, et exploiter cette terre vierge, et que les prêtres couraient prêcher la foi aux gentils, ceux-ci dirigèrent leur force vers le midi, au nord de la Mazovie, et la ravagèrent encore. Aux cris de détresse des Mazoviens, il fallut rebrousser chemin, poursuivre l'ennemi; mais celui-ci, averti à temps, se dirigea vers le nord-est, et s'approcha de la Pomeranie, où régnait l'usurpateur Swientopelk, assassia de Leszek le Blanc. Dans ces marches et contremarches continuelles, la victoire passait rapidement d'un camp à l'autre, et les combattants, fatigués de ces alternatives, demandèrent une trève. En 1239 la guerre recommença ses ravages. Swientopelk, maître de la Pomeranie, envahit la Pologne, et s'empara de Bydgoszcz (Bromberg) à l'aide des Prussiens. Konrad courut sur lui, ravagea son propre pays, chassa l'ennemi, qu'il ne voulait pas détruire pour ponvoir le lancer ensuite en cas de besoin contre ses parents qui lui faisaient ombrage. Plus à l'est, les croisés de Prusse s'allièrent en 1257 avec

les chevaliers Porte-Glaives qui guerroyaient en Livonie, et jurèrent réciproquement d'extirper la race païenne. En 1240, les Prussiens firent un accord avec Swientopelk dans le but de détruire l'Ordre. Ce but était bien précisé de part et d'autre; le combat dura douze ans. La religion fut reniée, les colons allemands et polonais égorgés par les Prussiens; le feu et les ravages des campagues suivirent les croisés. Leur établissement définitif fut retardé, mais non empêché à jamais. Pendant ce temps, au plus chand de la guerre, un légat du pape arriva en Prusse, pour partager le pays en quatre diocèses : Warmie, Sambie, Pomeranie et Culm. En 1246, un noble polonais apporta à l'Ordre des secours plus efficaces que la bénédiction du pape: le riche et brave Widga de Czorsztyn envoya en Prusse de nombreux chariots de provisions de bouche. Widga arriva avec un nombreux cortége, et ranima le courage des chrétiens. Vers ce même temps, Konrad, duc de Mazovie, engagea plusieurs milliers de Prussiens et des Jadzwingues à son service, et combattit avec leur secours Boleslas le Chaste, prince souverain de tonte la Pologne; il tenta de lui arracher le sceptre, lui qui ne savait ni dignement gouverner. ni défendre la principauté qu'il avait reçue en partage. Tous les princes en Europe étaient alors dévorés de la même passion : partout l'envie promenait la dévastation. Konrad, forcé de faire retraite. ramena avec lui les Prussiens en Muzovie; mais ne les payant point, ils mirent son pays à contribution; ces contributions furent si onéreuses que les habitants se levèrent en masse et détruisirent, près de Ciéchanowiec, le corps auxiliaire. 900 Prussiens furent tués, 200 furent faits prisonniers et réduits à l'esclavage, le reste s'enfuit en Prusse.

Les croisés, en guerre continuelle avec Swientopelk, demandèrent du secours aux puissances chrétiennes. En 1253, Ottokar II, roi de Bohême, accompagné des margraves de Brandebourg et de Moravie, et de l'évêque d'Olmutz, arriva en Prusse avec des renforts considérables en hommes, laissant les frais d'entretien à la charge des Prussiens. Cette expédition mit fin à l'opposition prussienne, décida les régnicoles à embrasser la foi chrétienne, et força Swientopelk à abandonner ses alliés. La guerre finie, on construisit plusieurs villes et forteresses en l'honneur des illustres auxiliaires: Brunsberg, en mémoire de Bruns, évêque de Prague, qui convertissait

tandis que son maître décapitait les gentils; Brandebourg, pour perpétuer la mémoire du margrave Otton, qui assistait le roi de Bohême. Il ne se doutait pas que, dans ces mêmes contrées, un de ses descendants, cinq siècles plus tard, s'érigerait de sa propre volonté, et malgré la volonté des autres, roi de la Prusse.

Les païens ébranlèrent encore une fois, mais momentanément, la puissance des croisés. En 1261, Mindowe ou Mendog, tour à tour prince et roi de Litvanie, païen et chrétien, chrétien et païen, fatigué de l'autorité que les croisés excrçaient dans son pays, renia le christianisme, excita à la guerre les Prussiens, les Lettons et les Litvaniens, et se proclama roi de Litvanie et de Prusse. Entre 1265 et 1266, on désit les Jadzwingues, alliés de Mendog; lui-même mourut subitement vers le même temps; les croisés attaquèrent avec des forces nouvelles : il fallut courber la tète. Ici finit pour l'histoire la nation prussienne; elle ne vit plus que de nom : les mattres du pays, les Teutons, les croisés, prennent leur place. La race primitive est extirpée; ce qui en survit n'est qu'un résidu; la sève fut consommée; la foi chrétienne absorba leur nationalité; les colons allemands dans les villes ont étouffé les campagnards timorés et peu nombreux; le pays s'est repeuplé, mais plus par les Teutons que par les Prussiens.

Les chevaliers Tentons, à peine établis dans la Prusse, envahirent la Samogitie sur les Litvaniens et formèrent des liaisons avec les chevaliers Porte-Glaives de la Livonie, qui se proclamèrent leurs vassaux. Cette possession immédiate de la partie sud-est de la Baltique constitua l'Ordre, et l'enhardit à former le projet de détruire la Pologne et la Litvanie. La Mazovie et la Poméranie furent dans ces temps l'objet de leur convoitise. En 1293, ils dévastèrent en partie la première de ces provinces. La Pologne, partagée entre des princes rivaux, ne put tirer vengeance de cette insulte. En 1507, le gouverneur de la Poméranie de Dantzig, Szwenca, se déclara en pleine révolte contre ses maîtres polonais. Les margraves de Brandebourg, qui avaient profité des désordres de la Pologne, s'introduisent illicitement dans la possession de la Marche brandebourgeoise, appelée de nos jours le Brandebourg, favorisent la révolte et envoient des remforts en hommes et en armes. On cerna le château de Dantzig, où se réfugia, fidèle à ses devoirs, le staroste Bogusz.

La ville, envahie par les Brandebourgeois, menaçait le château et le sommait de se rendre. Le roi Władisłas Lokiétek, à peine revenu de son long exil, ne put secourir les assiégés; le sidèle et brave Bogusz conseilla au roi de requérir l'appui des chevaliers qui, redevables à la Pologne de la moitié de la Prusse qu'ils retenaient en entier dans leurs mains, devaient au moins reconnaître l'hospitalité polonaise par la délivrance de la Poméranie. L'Ordre consentit de répondre à la réquisition, mais dans un but hostile à la Pologne. D'abord on stipula que tous les frais de la guerre seraient payés d'avance, et ce n'est qu'après avoir satisfait à cette obligation que les Polonais, cernés dans le château, virent s'approcher les chevaliers Teutons. Une vigoureuse sortie de la garnison polonaise força les margraves à quitter la ville; on introduisit alors les guerriers de l'Ordre dans le château, dont une moitié était à leur garde et l'autre occupée par les Polonais; mais, dès que le danger fut passé, on vit arriver en foule les chevaliers, qui s'emparèrent du château, insultèrent la garnison polonaise, et, enhardis par leur nombre, firent prisonnier le gouverneur de la forteresse. Bogusz fut emprisonné, et les chevaliers expedièrent au roi, à Krakovie, un message où ils protestèrent de leur fidélité, et déclarèrent qu'ils délivreraient le gouverneur et remettraient le château, au moment où la somme qu'ils prétendaient leur être due aurait été payée. Mais Wladislas Lokiétek ne se laissa pas fasciner par ces paroles: il savait bien que ce n'était qu'un subterfuge pour gagner du temps, afin de s'emparer de toute la province avec le nom du roi. Il ne pensa pas que la somme demandée les disposerait à quitter le pays. Il se souvenait que le duc de Mazovie, Leszek, étant prisonnier de guerre chez le roi de Bohème, leur engageait une partie de son domaine, la terre de Michalow sur la Drwença, et qu'il ne pouvait la retirer de leurs mains, malgré l'offre d'un remboursement, à gros intérêts, du capital prêté. Pourtant on entra en négociation, et on vit alors plus clairement que les chevaliers ne pensaient nullement se désister de la ville de Dantzig, et même qu'ils projetaient de conquérir toute la province. Ils demandaient des sommes énormes, et, au lieu de continuer les accommodements, ils aimèrent mieux attaquer les garnisons polonaises dans les villes fortes. La

résistance des assiégés fut inutile; en vain on envoya des renforts: la mauvaise foi, les promesses fallacieuses, la promptitude dans l'exécution des projets conçus, déjouèrent la valeur. En 1319, la Poméranie dantzikoise, appartenant aux rois de Pologne, fut incorporée à la Prusse.

Władisłas Lokiétek, en guerre avec Henri de Glogau, son compétiteur à la couronne de Pologne, ne pouvait punir l'insolence de l'Ordre, qui lui proposa, en 1311, dans la conférence de Brzest en Kuïavie, d'acheter la Poméranie avec de l'argent, et l'établissement d'un clottre avec quarante moines, et la reddition du fort Nieszawa avec les bourgades d'Orlow et Murzynow, Les chevaliers, voyant qu'ils ne pouvaient réussir auprès du roi, s'adressèrent au margrave de Brandebourg pour l'achat de la Poméranie : ils lui envoyèrent une somme d'argent : le margrave accède à la proposition, vend le pays qui n'était pas à lui. Si le forfait des chevaliers semble révoltant, que dire de ces margraves qui légalisaient leur brigandage? Et pourtant, le roi de Prusse, le roi philosophe, Frédéric II, s'appuya de cette vente, pour prouver aux yeux du monde, en 1773, que la Prusse polonaise appartenait depuis ces temps reculés à la maison de Brandebourg! Les chevaliers, se méliant de leurs droits, suscitèrent des ennemis au roi de Pologne, intriguèrent contre lui auprès du pape Jean XXII, pour qu'il lui refusat le titre de roi, et auprès de Jean de Luxembourg, roi de Bohême, en l'excitant à faire valoir ses droits à la couronne. Le pape envoya les ordres de restitution aux chevaliers; mais ils rirent des prétentions du chef de l'Eglise et de ses bulles d'excommunication. La guerre recommença en Brandebourg, en Prusse et en Mazovie.

Tandis que Wladislas Lokiétek réparait ses forces ébranlées, les Teutons ravageaient la Grande-Pologne, où ils furent conduits par Vincent de Szamotuly, palatin disgracié de ce pays. Vincent de Szamotuly, voyant tant de malheurs, promit de trahir les Teutons comme il avait trahi sa patrie.

Le 27 septembre 1331, le roi des Polonais remporta une victoire sur les Teutons à Plowcé, et, malgré cette victoire, le roi ne tenta pas de poursuivre l'ennemi qui, l'année suivante, recommença les hostilités. Le roi Władislas était déjà vieux, et les longues souffrances avaient af-

faibli son esprit; il crut à la parole des Teutons et se dirigea en Silésie pour tirer vengeance des dévastations que les Silésiens avaient commises. En agissant ainsi, il satisfaisait une vengeance inutile et laissait reprendre haleine à ceux qu'il pouvait détruire avec profit. Les forces lui manquèrent enfin; a près tant de désastres et de victoires, le roi Wladislas Lokiétek (le Bref) mourut, en adressant à son fils Kasimir le Grand ces paroles : « Garde-toi de rien céder aux chevaliers Teutons et aux margraves de Brandevaliers de la plus noire ingratitude.

Le vieillard mourut, et Kasimir, soigneux de conserver ce qu'il possédait et de faire fleurir la prospérité de son pays par l'industrie et le commerce, oublia les avertissements de son père, oublia l'avenir du royaume dont la garde Ini était confiée; il conclut, en 1334, une trève avec l'Ordre teutonique, et, en 1335, lui céda ses droits sur le pays occupé, en stipulant le retour de la Ruïavie, que les chevaliers, malgré les termes précis du traité, surent retenir jusqu'à 1343. Le pape Benoît XII, voyant que, par l'aliénation d'une province de la Pologne, le revenu du denier de saint Pierre perçu dans tout le royaume allait diminuer sensiblement, protesta contre le traité, et ordonna aux chevaliers de se désister de leurs prétentions : mais si le pape avait à cœur le denier de saint Pierre, l'Ordre n'en rensait pas moins à ses bénéfices, et la bulle resta sans résultat. Les nobles Polt nais protestèrent contre la cession de la Pomé, anie et des droits sur la Prusse; ce traité resta donc illégal et sans valeur, car le roi n'avait le droit d'aliéner les provinces du royaume qu'avec le consentement des grands et de la noblesse. Si Kasimir était assez fort pour faire respecter sa volonté, la nation n'en était pas moins libre de garder les souvenirs de ses droits imprescritibles. La Pologne commença à renaître, et les Teutons dirigèrent leurs excursions sur le territoire de la Litvanie. Les habitants de ce pays les combattaient sans cesse, mais sans aucun résultat : car les dissensions intérieures de leurs princes fournissaient des allies aux Teutons dans ces mêmes princes, dont quelques-uns cherchaient un refuge en Prusse, comme par exemple Witold en 1382. Kieystut, père de Witold, fit sentir

plusieurs fois aux croisés la pesanteur de son bras, et la bataille de Rudawa (17 février 1370), dont les résultats ne penchèrent réellement d'aucun côté, causa cependant des pertes douloureuses à l'Ordre. Les chevaliers, de leur côté, s'avançaient souvent jusqu'à Wilna, dévastaient le pays, emmenaient le peuple et pillaient les trésors. Ils regardaient la Samogitie comme leur propriété: sujet de guerres continuelles, mais nécessaire à l'Ordre pour ses communications avec la Livonie. L'Allemagne alimentait les rangs des chevaliers ses enfants accouraient en Prusse pour combattre les ennemis de la foi, qui ne haïssaient pas tant la religion chrétienne que ses cruels propagateurs.

La trève dont jouit la Pologne sous le règne de Kasimir le Grand, qui vécut en bonne intelligence avec les chevaliers, et qui visita même par curiosité leur capitale Malborg (Marienbourg) en 1369, se prolongea sous le règne de son successeur Louis d'Anjou, roi de Hongrie et de Pologne. Mais la fille de celui-ci, la belle et bienfaisante Hedwige, héritant en 1385 du trône de Pologne, contracta un mariage avec Jagellon, prince païen de la Litvanie, qui, en vertu de la condition de ce mariage, se convertit à la religion chrétienne avec sa famille et sa nation. La Litvanie devint dès lors chrétienne, et joignit ses forces à celles de la Pologne pour combattre les chevaliers Teutons; et par suite de cette conversion, ces derniers durent renoncer à leur esprit de conquête.

Un acte de mariage sit donc plus que ne sirent toutes les cruautés exercées en Litvanie par les Teutons. Cette union de forces convenait si peu à l'Ordre que Conrad Zolner, son grand-maître, missionnaire chrétien, refusa de tenir sur les fonts de baptême Jagellon, qui prit depuis ce temps le nom de Wladislas. En 1386, le grand-maître s'aventura dans la Litvanie pour exciter et soutenir dans la révolte André Wigund, prince de Trubeçk, frère de Jagellon. On voulut arracher la Litvanie à ce dernier pour en faire un Etat à part, et rompre ainsi à jamais les liens qui commençaient à l'unir à la Pologne. Les volontaires polonais coururent en Litvanie, et réunis aux régnicoles sous le commandement de Skirgello et de Witold, cousin de Jagellon, parvinrent à chasser les chevaliers et à vaincre les princes vassaux rebelles. Mais, en 1392, Witold, offensé que Jagellon confiât le gouvernement de la Litva-

nie non pas à lui, mais à son frère Skirgello, se p rendit chez les Teutons et dévasta avec eux son propre pays. Mais bientôt, convaincu de la mauvaise foi de l'Ordre, il le quitta, obtint le duché de la part de Jagellon, et, d'accord avec lui, chassa ses alliés de son pays. Jagellon, après cette guerre, revint en Pologne, travailla à extirper les abus qui s'étaient introduits sous le règne du nonchalant Louis, et demanda à Ladislas, duc d'Opole, la restitution après sa mort de la terre de Dobrzyn et de Wielun, qu'il tennit en vasselage. Władislas chercha un subterfuge et engagca la terre de Dobrzyn à l'Ordre, qui ne demandait pas mieux que d'avoir un prétexte pour la guerre. Ce fut la vertueuse Hedwige qui empêcha la collision; elle conseilla au roi une transaction, et elle dit aux envoyés des chevaliers : « Vous • êtes si avares, que vous trahissez non-seule-» ment votre roi, mais votre Dieu, pour assouvir » votre avarice. Vous jurâtes de garder foi et obeissance aux rois de Pologne, comme à vos » seigneurs et bienfaiteurs, qui vous défendaient souvent contre les païens, et vous avez trahi votre parole; vous vous dites chrétiens, et yous gaspillez le bien du pauvre comme des brigands. Allez, dit-elle en finissant, moi je puis décider le roi à abandonner la guerre, car » je ne veux pas que le sang chrétien soit répandu par les chrétiens; mais vous verrez, après ma mort, une juste punition suivre vos » procédés indignes. » Et les paroles de cette sainte femme s'accomplirent.

En 1402, la guerre recommença : Skirgello, dépossédé du grand-duché en faveur de Witold, excitales chevaliers, comme l'avait fait dix ans auparavant le même Witold, froissé dans son ambition. Cette guerre finit en 1404 par un traité où la restitution de la terre de Dobrzyn à la Pologne fut stipulée moyennant 50,000 florins. La Samogitie resta en possession de l'Ordre. Le roi convoqua la diète (novembre 1404), et l'impôt demandé pour le rachat de la terre de Dobrzyn fut accordé; mais les Teutons retardaient la restitution et inquiétaient la Litvanie. En 1408, Wladislas-Jagellon envoya de Pologne en Litvanie un grand renfort en blé, car la disette y décimait le peuple. Les chevaliers s'emparèrent du transport et tuèrent les conducteurs à Ragneta, ville frontière. Witold, pour venger ce brigandage, occupa la Samogitie. Les chevaliers, sans répondre au sujet du blé confisqué, firent demander au roi de Pologne s'il voulait abandonner

Witold à son sort, ou bien faire la guerre pour lui. Jagellon ne pouvait délausser son frère, et en même temps ne voulait pas déclarer la guerre; il envoya donc à l'Ordre l'archevêque de Gnèzne, Nicolas Kurowski, comme médiateur. Le grandmaître de l'Ordre, Ulric de Jungingen, reçut le messager avec arrogance, et le menaça de la guerre. Kurowski, piqué au vif par ses paroles, lui riposta avec courage : « Contenez-vous, lui dit-il, et ne pensez pas qu'on puisse essrayer les Polonais avec la guerre; sachez qu'en éten-· dant votre glaive sur la Litvanie, vous verrez nos sabres dans votre propre pays. — Je suis très-satisfait de l'apprendre, dit le moine foupueux; vous me le dites de la part du roi. J'aime mieux la tête que les pieds; je préfère la terre fertile de la Pologne aux landes de la Litvanie; j'aime mieux un pays riche que les repaires de la misère.
 Et l'action suivit ses paroles : il envoya ses troupes pour dévaster la Pologno; Dobrzyn , Rypin, Lipniki , Bobrowniki , Zlotorya devinrent sa proie. Ce n'est qu'à Bromberg qu'il trouva de la résistance, et l'hiver le força de demander une trève, quoique les Polonais n'eussent pas encore bougé de leurs quartiers. Pourtant Jagellon, malgré les bons offices du roi de Bohème, qui ne demandait, pour faciliter la conclusion de la paix, que la reddition entre ses mains de la terre de Dobrzyn, préparait ses moyens, conférait avec Witold dans la forêt de Bialowiez, oùl'on faisait une grande chasse pour approvisionner en gibier l'office du roi, qui devait entrer en campagne. Sigismond, roi de Hongrie, s'efforçait de détacher Witold de la cause de Jagellon, en lui faisant entrevoir la couronne royale de Litvame. Cette fois Witold resta sourd aux insinuations de l'étranger. Enfin les armées belligérantes se rencontrèrent entre Tanenberg et Grunewald (juillet 1410), et les Teutons furent écrasés.

La paix de Thorn en 1411 mit trève à la guerre; mais en 1414 il fallut la recommencer. Les chevaliers, forcés à la paix, ne cessèrent d'appuyer les prétentions de Swidrygello en Litvanie, et l'excitaient à la révolte contre le roi de Pologne; mais leur puissance faiblissait de jour en jour : leur mission avait fini par l'introduction du christianisme en Litvanie par les Polonais, et la bataille de Grunewald épuisa leurs ressources pour longtemps. L'intrigue seule resta comme moyen agressif et défensif. En 1422, ils font un traité à Mielno avec la Litvanie. En 1431, pour appuyer les manœuvres de Swidrygello, ils dé-



vastent la Kuïavie; mais voyant la défaite de ce prince, ils s'empressent de conclure la paix avec la Pologoe, en 1456, à Brzest en Kuïavic. Depuis cette époque l'Ordre tombe en décadence : il ne reçoit plus de renforts en hommes de l'Allemagne, car il n'a plus de pays à conquérir; la fainéantise s'acclimate dans son sein, jadis si actif; les abus des grands-maîtres envers leurs subalternes, les exactions et les violences de ceux-ci exercées sur leurs inférieurs et contre les habitants des villes, amènent, nous ne dirons pas la fin de l'Ordre en Prusse, car la somnolence du roi Kasimir IV y mit obstacle, mais son affaiblissement et son vasselage envers la couronne de l'ologne. Reprenons le fil de l'histoire; voyons grossir les mécontentements, et racoutons l'organisation et l'action d'une société sortie du sein de l'Ordre, et qui décida son affaiblissement et sa destruction.

On connaît les sociétés, les confréries qui se formaient dans ces temps en Allemagne, sous des titres divers, ayant pour but la défense de l'honneur et des mœurs. En 1397, le 21 septembre, quatre puissants chevaliers de l'Ordre teutonique, possesseurs de biens dans le voisinage de la ville de Radzyn (Reden), formèrent la *Société des* Lézards : ce furent deux frères, Nicolas et Jean de Rymk, et Frédéric et Nicolas de Kitnow, frères aussi. Leur profession de foi ne contient rien d'ostensiblement hostile à l'Ordre : ils se promettent appui et fraternité dans tous les cas, l'assurance des possessions et des secours mumels, la défense de la vie et le sceau du secret, enfin la solution, par voie d'accommodement dans le sein de la Société, des différends qui pourraient surgir entre les associés. Voilà le but patent; le reste est demeuré secret. D'abord on n'acceptait de nouveaux membres que de ceux de l'Ordre; plus tard les notables de villes, les maires, furent accueillis; mais l'unanimité était nécessaire pour l'admission. Les grands-maîtres connaissaient l'existence de la confrérie, autorisaient ses pratiques, et même accordaient des subsides. Une affaire d'argent, dans la pénurie où se trouvait l'Ordre, occasionna en 1411 les premières collisions entre le grand-maître et la confrérie. Un membre de la Société voulut remplacer le grand-maître, et même l'empoisonner, s'il le fallait, pour y réussir : le complot découvert, on saisit les coupables, on leur trancha la tête; quelquesuns s'enfuirent auprès du roi de Pologne, et en surent bien accueillis. Depuis ce temps (1412),

la confrérie s'efface dans l'histoire du pays, mais son activité ténébreuse perce à travers les nuages qui l'enveloppent. Les terres de Radzyn, de Chelmno (Culm) et de Toran (Thorn), pépinières de la confrérie, donnent en 1455 le premier signal des hostilités contre l'Ordre teutonique, et concourent à la formation de la ligue prussienne en 1459-1440, pour s'opposer aux excès des chevaliers. Jean Czegemberski, chef de la force armée de la terre de Culm, moteur de la ligue, parla ainsi, comme orateur de la confrérie de l'Ordre, au grand-maître : • Les districts et les » villes liguées ont décidé de chercher, par la fon-» dation de la ligue, à garantir leurs franchises, » leurs droits et leurs biens. » Ce même Czegemberski apparaît, en 1451, sur la liste de la confrérie. La ligue et la confrérie agissaient séparément, mais leurs buts les rapprochaient : ils avaient en vue l'amélioration de l'état du pays par une réforme salutaire. La confrérie avait quelque espérance que la réforme nécessaire pouvait s'opérer par l'Ordre lui-même ; la ligue en doutait : voilà la différence qui paralysa leurs efforts jusqu'en 1448. En 1450, Jost Weningen arriva d'Allemagne pour l'élection du grand-maître, et dit aux anciens de l'Ordre : « C'est par le glaive, et non » par la négociation, que vous serez forcés d'ame-» ner à l'obéissance les révoltés. Toute l'Allema-» gne vous soutiendra, le pape vous prêtera son appui. Quant à moi, je saurai défendre digne-» ment l'honneur et les droits de l'Ordre auprès du pape et de l'empereur. Mais vous, grand- maître, sachez gouverner le pays sans indulgence » coupable. » Cette menace ne servit qu'à consolider la ligue et à la rapprocher de la confrérie. En 1451, le pape envoya un légat pour apaiser la révolte. Les bourgeois et la noblesse ne voulurent pas même l'écouter; on lui dit : « Le légat est l'évêque de Silves (en Portugal), où les raisins et les figues poussent abondamment; il y a là » des hommes qui fêtent trois jours différents dans » la semaine, c'est-à-dire il y a des chrétiens, des » Juifs et des païens (ils parlaient probablement » des Maures): pourquoi ne s'occupe-t-il pas de leur conversion? Il n'est pas nécessaire ici : » nous sommes tous de bons chrétiens, » Ces paroles moqueuses et insolentes à la fois nous montrent que la ligue possédait des gens d'un sens exquis, et que sa force pouvait braver la puissance papale. Pourtant on négocia encore avec le grand-maître; on le suppliait d'avoir égard à la misère du pays, aux sacrifices qu'on avait faits autre-

fois pour l'Ordre. L'autorité, comme toujours et partout ailleurs, répondit par des menaces et par des punitions. Alors (en 1452) la Société des Lézards se décida à envoyer des missionnaires au roi de Pologne pour invoquer sa protection. Le roi la promit, et la confrérie commença à parler haut dans la ville de Thorn. « Ils ne veulent plus. » dit un komtur (officier de l'Ordre) dans son rap-» port au grand-maître, ils ne veulent plus s'appeler les alliés de notre Ordre; ils s'appellent • maitres de Thorn. Georges Berge joue un grand rôle dans cette ville, fait atteler des chevaux Ȉ son carrosse comme un souverain, porte des » plumes d'autruche, des bottes blanches, des vétements de pourpre avec hermine. Dieu veuille que son ambition ne dure pas longtemps! M. Tylleman Wege, son conseiller, a donné des ordres pour que personne ne bante ceux qui sont » sortis de la ligue; qu'on les regarde tous comme des parjures; qu'on ne reçoive même leurs » gens au service des particuliers, et qu'on méconnaisse leurs armes et leurs lettres. Pour obvier à tous les obstacles, la ligue envoya ses députés à l'empereur pour lui représenter ses doléances sur l'état du pays; de l'autre côté, la confrérie sondait la Pologne pour savoir si elle pouvait, en cas de danger, compter sur l'assistance des Polonais. A Krakovie, on leur fit les plus belles promesses; à Vienne, on les congédia jusqu'à l'année suivante; mais on les accueillit avec une attention remarquable, et même avec une préférence marquée, sur les envoyés de l'Ordre. En 4453, on négocia avec le grand-maître, mais vainement. En août même année, on établit un conseil de direction; ce conseil n'était composé que de membres de la confrérie : la ligue n'entrait dans l'action que par consultation. On commença à s'armer des deux côtés : la confrérie engageait des hommes ; l'Ordre approvisionnait et fortifiait les places. A la fin de 1453, Jean Bayzen, chef de la confrérie. ancien confident du grand-maître, arriva à Krakovie et demanda au roi de prendre la Prusse sous sa protection. Un conseil fut tenu chez le roi ; la noblesse, le clergé, l'université, opinèrent pour que la Prusse fût prise sous la protection royale, et Jean Bayzen repartit avec le consentement du roi, donné pourtant non sans quelque répugnance, parce que l'Ordre teutonique, deson côté, offrait au roi Kasimir IV de grands avantages, et l'empereur, qui donnait sa fille en mariage au roi, était opposé à l'union de la Prusse l

avec la Pologne. Malgré ces obstacles, il fallut accepter, car la nation désirait ressaisir son patrimoine, et les prières de la bourgeoisie prussienne étaient pressantes: la ligue, en cas de refus, voulait s'offrir aux rois de Hongrie et de Bohème; une autre partie inclinait en faveur du roi de Danemark. Cette concurrence influa beaucoup sur la décision du roi, et lui servit d'excuse auprès de l'empereur.

· Sire, disait Bayzen, vous savez tout ce que nous avons eu à souffrir dans les années écoulées. nous et nos ancêtres, des odieux et révoltants procédés du grand-maître et de l'Ordre. Pourtant, nous croyons devoir énumérer quelques circonstances pour mieux démontrer la justice de nos plaintes. D'abord le grandmaître avec son Ordre, inconstant et pervers, a envahi traîtreusement et criminellement la Poméranie polonaise. Plus tard, méconnaissant le traité concluavec le roi Kasimir, pour assouvir son avarice, ne révant que la conquête des terres de Pologne, il s'empara de la terre de Dobrzyn et de la Kuïavie. Mais vaincu par ton père (Wladislas Jagellon), il quitta ce pays et ses villes dévastées à moitié. Ton père remit à l'Ordre ses terres et ses châteaux, et l'obligea dans le château de Nieszawa de lui payer 400 mille marcs d'argent (5 millions de francs). Bientôt l'Ordre mentit à sa parole, se souleva contre son souverain et sut de nouveau forcé de lui jurer fidelité. Depuis, l'Ordre trama des liaisons avec Boleslas Swidrygayllo, ennemi de l'État et de son père, et profitant de la guerre civile, il a dévasté la terre de Dobrzyn et la Kuïavie. Enlin, voyant, ses possessions dévastées, il reconnut ta puissance, l'énormité de ses crimes et le pouvoir du Dieu punissant le parjure : mais ce quatrième traité aurait été sans doute violé par lui, si nous n'y avious mis obstacle.

nous essuyâmes pendant la guerre avec le royaume de Pologne; on peut compter les familles, les enfants, les amis qui perdirent dans ces calamités les plus chers objets de leur cœur. On se souvient encore des outrages qu'ont subis nos femmes et nos filles. Mais toutes ces pertes ne nous affligent pas autant que la mauvaise foi avec laquelle on foulait aux pieds les traités conclus sous la foi de la parole la plus sacrée, et les violences par lesquelles ou nous force à contribuer aux guerres que nous détestions dans le

fond de nos consciences. Nous étions forcés d'exposer nos vies, et le grand-maltre ne se souciait nullement de notre salut ni ne nous convoquait à son conseil : enfermés dans leurs châteaux, les chevaliers ne méditaient que notre perte. Parmi tant de malheurs, l'ennemi intérieur était pire que celui du dehors. Les commandants des châteaux, sans autre forme de procès, sans raison quelconque, uniquement pour assouvir leurs passions brutales, emmenaient nos femmes et nos filles dans leurs repaires, et nos plaintes furent suivies de la dévastation de nos biens. Opprimés que nous étions, nous avons formé une ligue, une alliance, pour notre propre défense. Les deux grands-maîtres Paul et Konrad ont toleré, et même permis notre union, comme un moyen pour obtenir justice. Mais le grand-maître actuel, Louis voulait la dissoudre : nous en appelames à l'empereur; mais justice nous a été resusée. Nous étions condamnés à nous dissoudre et à payer 600,000 florins; cet arrêt nous rendit serfs de l'Ordre. Après la prise de cette décision, on nous menaça des vengeances; et même les procureurs du grand-maître ont condamné trois cents des nôtres à la peine de mort. Cette injuste décision de l'empereur nous força à prendre les armes: parce que ce n'est pas aux hommes, mais aux femmes de souffrir un pareil esclavage. La miséricorde de Dieu nous a secourus : dans une vingtaine de jours plus de vingt places fortes furent prises. Le nouveau et le vieux Thorn, Dantzig, Elbing, Grudziondz, Elzbung, Golub, Kowalé, Gniew, Swiece, Papow, Juchol, Holland, Koenigsberg, Radzyn, Nidburg, Brandeburg, Prusmork, Morak, Brodnica, Chelm, Dzialdow, Osteroda, Braciany sont dans nos mains. Sire, le monde le sait, et le grand-maître lui-même dit dans ses lettres que vous êtes son unique protecteur et défenseur légitime ; les terres de la Poméranie, de Culm et de Michalow furent jadis détachées de votre royaume : nous venons, ô trèsgracieux roi, vous supplier de nous prendre à tout jamais pour vos fidèles et dévoués sujets. Ne nous repoussez pas, nous jadis arrachés à votre royaume et revenant aujourd'hui spontanement sous votre puissance. Nous venons nous soumettre à votre pouvoir ; nous implorons votre protection: nous vous livrons nos villes, nos terres, nos cités, nos châteaux et places fortes. Sire, il ne manque que votre acceptation pour nous mettre sous votre protection; écoutez nos prières, et les prières de ceux qui nous ont

envoyés à vous. Si vous nous acceptez, nous vous appartiendrous; si vous nous repoussez, nous allons tomber devant nos ennemis. Vous ferez bientôt la conquête des châteaux qu'ils gardent; et vous régnerez depuis la mer de la Livonie jusqu'à la mer Occidentale (la Baltique). Ni l'alliance, ni le serment (dont nous-mêmes nous sommes liés), ne doit vous arrêter; le grandmaître le violait envers nous en massacrant les habitants de Tczewo; il le violait en s'associant avec vos ennemis en Litvanie. Les chevaliers n'ont pas eu honte d'empiéter sur vos terres; les papes, reconnaissant vos possessions, ordonnaient qu'elles furent rendues; ont-ils obéi aux commandements du pontife?

Peut-êire jugerez-vous notre pays indigne d'appartenir à votre royaume. Vous avez des droits sur nos terres; le denier de saint Pierre y reste comme témoignage de votre pouvoir; ce denier, destiné en offrande aux saints apôtres, parle éloquemment en votre faveur. Sire, que nos larmes, que les larmes de ceux qui attendent votre décision touchent votre cœur, et raniment nos espérances.

A ces mots, les députés prussiens tombèrent à genoux en signe d'obeissance, et le roi prit leur pays sous sa protection.

Ainsi s'opéra l'union de la Prusse avec la Pologne; mais ce n'est qu'après quatorze ans de guerre, qu'une partie de cette Prusse entra dans la possession polonaise. L'indolence du roi, le manque des fonds, les intrigues des empereurs d'Allemagne, prolongèrent cet état si funeste aux habitants. Cette guerre finit par la paix de Thorn en 1466 (voyez vol. II, pages 125-126), et la Pologne n'obtint que l'ancienne Poméranie Dantzikoise, la Prusse sur le Nogat et la Wistule, l'évêché de Warmie, et l'ancienne terre de Culm. On forma trois palatinats de Dantzig, de Malborg et de Culm, qui se résume encore de nos jours sous le nom de la Prusse occidentale, autrefois dite royale. Mais ce n'est pas la fin des combats que la Pologne eut à soutenir dans ce pays contre la perfidie de l'Ordre et de ses successeurs. Nous allons raconter brièvement les événements les plus importants qui concernent l'histoire polonaise.

La fidélité de l'Ordre ne dura pas longtemps: poussé par l'empereur d'Allemagne, il suscituit à la Pologne des guerres continuelles. La Moskovie, delivrée depuis peu (en 1477) du joug tatar, tourna ses armes (en 1479) contre la

Pologne, et combina ses projets avec les grandsmaitres tentoniques. Plus tard, Frédéric, duc de Saxe (1498-1511), invité à prêter hommage au roi de Pologne, refusa de le faire, et se rendit en Allemagne pour éviter une explication formelle. On voulut déclarer la guerre au vassal révolté, mais la mort subite du roi Jean Albert empêcha l'exécution de ce projet. On négocia à Posen, on négocia à Thorn (en 1510); l'empereur s'empressa d'interposer ses bons offices en faveur de l'Ordre, mais il ne put parvenir cette fois à tromper les Polonais, quoique leur mansuétude donnât trop de temps au repentir des chevaliers. En 1512, l'empereur, voyant qu'il ne pouvait dominer en Pologne, ni par ses conseils, ni par la femme qu'il voulait donner au roi, jeta le masque, s'unit avec le grand-duc de Moskovie et excitait les chevaliers à la révolte. Albert, le grand-maître, refusait l'hommage dû et invoquait l'intervention de la diéte d'Allemagne, pour juger entre lui et le roi de Pologne, Sigismond 1<sup>cr</sup>, son oncle. La Moskovie rompit la paix, et commença les hostilités en Litvanie. La bataille d'Orsza, gagnée par les Polonais sur les Moskovites en 1514, décida l'Ordre à expédier au roi de Pologne une députation à Wilna pour le féliciter. Sigismond, connaissant bien ses trames, donna une réponse presque dans les mêmes termes que celle faite par Napoléon, après la bataille d'Austerlitz, à l'ambassadeur prussien : « J'accepte vos felicitations dans le seus que vous me les faites. » Il paraît que la maison régnante de Prusse suit les bonnes traditions de ses devanciers... En 4519, les Tatars envahirent et dévastèrent le midi de la Pologne; la bataille de Sokal tourna à leur avantage ; Vassili, grand-duc de Moskovie, allié des Tatars, qui guerroyait et incendiait les villages en Litvanie, s'approchait vers la capitale : ce moment fâcheux fut choisi par le grand-maître de l'Ordre pour attaquer la Pologne dans le nord de ses possessions. Il fallut un grand courage pour tenir tête à tant d'agresseurs à la fois : le roi Sigismond eut ce courage, et il triompha de ses ennemis. La campagne contre l'Ordre teutonique s'ouvrit en 1520. Nicolas Firley, grand-général, débuta par la prise de plusieurs villes et châteaux; le sort des armes rendit le grand-maître plus raisonnable et le décida à demander une négociation. Le pape et les princes d'Allemagne vinrent lui offrir leurs bons offices; quelques renforts en hommes, venus par la mer, enhardirent l'Ordre à recom-

mencer les hostilités, et le roi de Pologne en sut pour son bon vouloir. La victoire cette fois encore couronna les efforts des Polonais, la famine et le glaive détruisirent les alliés d'Allemagne: le grand-maître implora la clémence du roi son oncle, qu'il combattait tout à l'heure impunément. L'empereur sollicita pour lui, et une trève de quatre aus lui fut accordée en 1521. Quatre ans plus tard, à l'expiration de la trève, en 1524, Albert, grand-maître de l'Ordre, jeta l'habit de moine, se fit luthérien et épousa une femme qu'il aimait éperdûment. L'empereur et le pape tressaillirent de colère contre leur ancien protégé; mais le roi de Pologne, pour s'assurer sa fidélité, pour l'obliger par la reconnaissance, le couvrit de sa toute-puissance, et dit aux ennemis du duc de Prusse, vassal de la Pologne : « Que personne ne lui fasse tort, je suis roi de Pologne, son maître; quiconque le touche me blesse. Les puissants du jour se turent à ces paroles, et le 10 avril 1525, on vit, dans la cité de Krakovie, sur la grande place carrée, le roi Sigismond let, assis sur le trône, donner un étendard à Albert, duc de Prusse ou de Krolewiec (Kænigsberg), agenouillé sur le marche-pied. L'étendard était orné d'une aigle noire portant une couronne autour du cou, et la lettre S sur la poitrine, armes de la Prusse. Le prince jura fidélité pour lui et ses héritiers. Il a tenu sa parole, lui, et même ses descendants... Mais malheureusement l'héritage fut assuré même à ses frères, ducs de Franconie, et passa de leurs mains dans la maison de Brandebourg. Le roi Sigismond croyait, par cette érection d'un duché de Prusse, la détacher de ses relations avec l'Allemagne, la religion réformée et l'intérêt de la nouvelle dynastie lui faisaient prévoir ces conséquences; mais la même profession de foi fut adoptée par l'Allemagne du nord; la maison des margraves de Brandebourg, électeurs de l'empire, devenue héritière d'Albert, comprima la Pologne de l'ouest entre la Marche de Brandebourg du nord et le duché de Prusse, et, avec l'aide de ses co-envahisseurs, se traça une ligne de communication qui prolonge ses Etats depuis le Niémen jusqu'au Rhin. Cette ligne fut parcourue par Napoléon, qui arriva de France en Pologne sans quitter pour ainsi dire les Etats de Sa Majesté prussienne; malheureusement il négligea de rétablir l'ancien état des choses. Mais revenons à l'histoire.

Les chevaliers, dit Frédéric le Grand dans ses Mémoires pour servir à l'histoire de la maison

→ de Brandebourg, se conduisirent comme font les → plus faibles: ils se contentèrent de protester → contre ce qu'ils ne pouvaient pas empêcher. → lls transférèrent leur résidence en Franconie, dans la ville de Morgentheim (dans le royaume de Wurtemberg), et molestèrent à plusieurs reprises la Pologne de teurs réclamations; mais ce fut en vain: ils projetèrent des expéditions en Prusse (en 1554-1563); ils excitèrent la ville de Dantzig à la révolte (en 1566); mais, découvertes à temps, ces menées restèrent sans aucun résultat.

Les descendants d'Albert prétèrent, à leur avénement au duché, l'hommage ordinaire de vasselage aux rois de Pologne. Ils prétendirent aux droits de siéger dans le sénat et de concourir aux élections des rois. Ces droits leur furent nies et refusés, et il y eut à cet égard des contestations à main armée. La religion réformée gagnait chaque jour plus de terrain en Prusse; les villes polonaises de cette province, ayant embrassé la doctrine nouvelle, poursuivaient les prêtres catholiques et pillaient leurs églises. Les rois de Pologne furent forcés de sévir contre ce débordement : Sigismond Ier punit sévèrement la ville de Dantzig qui se révoltait sans cesse; la cupidité en fut le motif principal. Etienne Batory, à son avénement au trône de Pologne, se vit dans la nécessité d'assiéger cette ville et de la battre en brèche. Une forte amende pécuniaire fut imposée aux habitants. (Voyez tome II, page 105.)

L'au 1618, la maison de Brandebourg entra en possession de la Prusse ducale. On en conféra solennellement le titre à Warsovie par la remise d'un étendard, après la foi jurée par Jean-Sigismond, gendre d'Albert. Les trois frères de celuici, Ernest, Christien et Jean-Georges assistèrent à la cérémonie, et chacun d'eux touchait l'étendard en signe d'héritage et de fidélité. A Jean-Sigismond succéda, en 1619, Georges-Guillaume son fils; il fut faible et traftre dans sa conduite. La Suède tombait alors de tout son poids sur la Pologne : le duc ne voulut pas repousser les Suédois, et n'osa pas se déclarer contre le roi de Pologne; il sit semblant de résister au roi de Suède, et lui ménagea les moyens de s'établir dans la Prusse tant ducale que royale. Quand l'armée suédoise débarqua à Pilawa (en 1626), le commandant de cette place tira du canon avec de la poudre sans boulet : ce fut plutôt un salut qu'une résistance. Pour prix de cette bravoure, la Prusse fut dévastée par les soldats de GustaveAdolphe. - En 1632, lors de l'élection de Vladislas IV, l'électeur de Brandebourg vint réclamer les prétendus droits des ducs de Prusse; on les repoussa comme d'ordinaire, et on reprocha à l'électeur son indigne conduite, sa lâche résistance et ses menées occultes avec les Suédois. Les envoyés de l'électeur sentirent la justice de ces reproches, se turent, et prêtèrent, l'année suivante, après le couronnement du roi, le serment de fidélité. Ils persuadèrent à leur prince qu'on ne pouvait plus duper les Polonais; le duc partagea leur opinion, et n'attendit que le moment propice pour rompre avec la république de Pologne. et conquérir par fas et nefas la souveraineté. Cette occasion ne se présenta point sous le règne de Władislas IV (1632-1648). Mais la crise qui s'accomplit sous le règne malheureux de Jean-Kasimir jeta les premiers fondements de la puissance du royaume actuel de Prusse.

L'année 1655, les Suédois envahirent la Pologne au nord-ouest, tandis que les Moskovites la tourmentaient à l'est : la Grande-Pologne, la Prusse et la Litvanie furent à la fois infestées par les ennemis. La Prusse polonaise ou royale tint bon, et ne voulut même pas confier sa garde aux soldats du duc de Prusse, qui se présentait comme ami de la Pologne, et qu'on soupconnaît de connivence avec les Suédois. Bientôt la réalité justifia les méfiances des Prussiens-Polonais. L'électeur de Brandebourg, Frédéric-Guillaume, après quelques escarmouches insignifiantes, s'allia, par le traité de Kœnigsberg (1656), avec le roi de Suède, Charles-Gustave, contre la Pologne, et obtint de lui la Warmie et la ville de Brunsberg, toutes deux faisant partie de la Prusse polonaise. La guerre embrasa toute la Pologne; Dantzig et d'autres villes résistèrent bravement aux ordres et aux menaces des adversaires de la couronne. Un nouveau traité fut conclu dans la même année, à Marienbourg. entre le roi de Suède et l'électeur de Brandebourg. Par ce traité, l'électeur acquérait la Grande-Pologne, c'est-à-dire les palatinats de Posen, de Kalisz, Lenczyca, Siéradz et la terre de Wiélun. C'était le prix de sa félonie. Il joignit ses soldats à l'armée suédoise, et combatuit les Polonais près de Warsovie. La victoire resta à l'agresseur et au parjure. Le roi de Suède, voulant plus fortement attacher à sa cause l'électeur, accorda, par le traité de Labiau, l'indépendance à sa possession prussienne, et leva le vasselage du duché envers la couronne de Pologne,

les Suédois prirent le château d'assaut; en 1644, le feu endommagea ses murailles; en 1651, après un combat sanglant, les Suédois s'emparèrent de nouveau de Marienburg; et en 1656, le sort y couronna la perfidie du vassal de la Pologne, comme nous l'avons vu plus haut. Cependant Marienburg, qui fut chef-lieu du Palatinat, resta à la Pologne jusqu'à l'année 1772.

Depuis lors elle fait partie du royaume de Prusse et de la régence de Marienwerder (Kwidzyn), formée de l'ancienne Prusse polonaise, et qui un beau jour reviendra à la Pologne indépendante, parce que le pays qui possède tout le cours de la Wistule ne peut pas se passer de son embouchure; le cabinet de Berlin l'a reconnu luimême. Tout y rappelle la domination polonaise, les souvenirs historiques, les intérêts matériels et la sympathie des habitants!

Audré SLOWACZYNSKI.

# CÉRÉMONIES CIVILES ET RELIGIEUSES.

## FUNÉRAILLES DES ROIS DE POLOGNE,

DES GRANDS - DUCS DE LITVANIE ET DES SEIGNEURS.

§ 101. — Coup d'œil sur les funérailles, depuis Micczyslas jusqu'à Kasimir le Grand.

Chaque nation s'est prescrit des cérémonies funèbres, fondées le plus souvent sur diverses superstitions religieuses. Voyez avec quelle prolixité Hérodote et Théodore de Sicile racontent les funérailles des rois égyptiens. Est-il un tableau plus palpitant d'intérêt que le récit des funérailles de Patrocle?

La Pologne, depuissa naissance, eut des mœurs à part, et qui différaient plus ou moins des autres nations. Païenne avant Mieczyslas Ier (965), elle célébrait les funérailles de ses princes selon les idées religieuses de l'époque. Belliqueuse, elle suivit dans ses funérailles les rites des Germains ses voisins, et à son imitation, jetait sur le bûcher du défunt son glaive, son armure, et le serviteur le plus fidèle : touchante expression de leur croyance à une autre vie.

Autresois les Slaves brûlaient les corps de leurs chess et enterraient les urnes qui contenaient leurs cendres : on employait aussi les sujets à élever des mausolées pour transmettre leur nom à la postérité, et les plus sidèles érigeaient de leurs propres mains des tertres sur le lieu où reposaient leurs dépouilles. Aujourd'hui encore, dans les environs de Krakovie, on remarque deux tertres tumulaires épargnés par le temps. Les traditions populaires disent qu'ils furent élevés à la mémoire de Wanda et de Krakus, jadis chefs de la nation.

Avec la religion chrétienne, la civilisation occidentale pénétra en Pologne sous le règne de Mieczyslas Ier. La morale de l'Evangile ent la plus grande influence sur les idées du peuple; elle changea ses mœurs, et dès lors disparurent aussi des cérémonies funèbres, les coutumes du paganisme, pour saire place aux nouveaux usages.

La mort a toujours fait sur l'esprit de l'homme une impression profonde, et jeté dans le cœur un sentiment de douleur et de tristesse inhérent à sa nature; elle éveille en lui les plus sombres pensées, lui rappelle qu'un jour aussi il arrivera au terme de sa carrière. C'est à ce sentiment même qu'il faut attribuer le respect et le caractère sacré que nous apportons dans les funérailles.

Aimés de leur peuple, qui les regardait



platôt comme leurs pères que comme leurs chefs, les rois de Pologne, à quelques exceptions près, eurent tous des obsèques splendides. Après la mort du roi, la nation tout entière était en deuil; la consternation était générale. Quel spectacle sublime que celui d'un peuple réuni antour du cercueil et accompagnant à sa dernière demeure, au milieu d'un morne silence, interrompu seulement par les larmes et les sanglots, celui qu'il s'était habitué à regarder comme son bienfaiteur! A la mort de Boleslas le Grand (1025) la douleur fut générale et le deuil dura un an.

Depuis Mieczylas Ier, les monarques, sévères observateurs de la religion chrétienne, mouraient avec toutes les consolations du christianisme; ils recevaient sur le lit de mort les saints sacrements, faisaient à leurs peuples les adieux les plus déchirants, et donnaient à leurs fils les plus sages conseils. Les chroniques renferment un grand nombre de détails sur les derniers moments des rois.

Les premiers tombeaux furent placés à Poznan (Posen), résidence de nos premiers rois; mais comme tous les rois n'adoptaient pas la même résidence, il s'ensuit que le même caveau ne renfermait pas tous les rois. Boleslas IV (1173) fut le premier qui conçut l'idée de rassembler à Krakovie les mausolées épars, et depuis presque tous ses successeurs y eurent leurs sépultures. Wladislas IV, et plus tard les Jagellons ont enrichi et embelli ce monument national.

La tombe de Mieczyslas ler est à Posen, dans la cathédrale, qui était la première église de Pologne, où Jordan, le premier évêque, enseigna l'Evangile au peuple encore païen (908). A côté d'elle sont celles de ses successeurs jusqu'à Wladislas-Herman, qui transporta les sépultures à Plock, sa résidence (1102), où il est enseveli avec son fils Boleslas III (Bouche de Travers), dans l'église bâtie sous le règne de Kasimir ler (1040). Vers 1824 on a trouvé à Plock les débris des tombeaux de Wladislas-Herman et de Boleslas III. La Société des amis des sciences de Warsovie a fait élever, dans la chapelle de l'église cathédrale à Plock, un nouveau tombeau à la mémoire de ces deux rois. Ce mausolée, exécuté suivant le projet de M.Vogel, professeur de l'université de Warsovie, consiste en une cuve de marbre à six faces, surmontée à chaque angle de quatre aigles blancs, qui supportent une table aussi de marbre, avec

une inscription latine. Le malheureux Boleslas II, obligé de fuir de sa patrie, mourut à l'étranger. Le corps de Mieczyslas III, occupé de s'affermir sur le trône, reposait à Kalisz, dans l'église Saint-Paul qu'il fonda. Cette église n'existe plus.

Pour donner une idée précise des cérémonies funèbres des rois de la race des Piasts, il faudrait sans doute parler de celles de chaque roi; mais, comme ce travail sortirait des limites que nous nous sommes imposées, nous nous bornerons à rapporter, d'après Naruszewicz, les funérailles de Kasimir le Grand.

#### § II. - Funerailles de Kasimir le Grand.

Le cortége était ouvert par quatre chars funèbres, attelés de quatre chevaux couverts de drap noir; quarante chevaliers vêtus de manteaux de pourpre suivaient, onze portant les drapeaux des onze duchés, un autre, celui de Pologne. Venait ensuite, sur un cheval magnifiquement harnaché, un cavalier revêtu de la robe royale, et représentant la personne de Kasimir... Il était suivi de six cents hommes rangés deux à deux, qui portaient de grands cierges; à leur suite étaient les corbeilles renfermant les riches présents destinés aux églises ; enfin le nouveau monarque en grand deuil, accompagné des princes, des archevêgues, fermait la marche. Le convoi funèbre s'arrêta d'abord dans l'église de Saint-François, puis de la Sainte-Trinité et de Notre-Dame. A ces églises furent remis deux pièces d'écarlate, des coussins tissus en or, deux pièces de drap de Bruxelles de différentes couleurs. Pendant la célébration de la messe, outre une aumône considérable en cierges et en argent, deux hommes portant deux urnes en argent, remplies de gros de Prague (monnaie du siècle), s'approchèrent de l'autel, et, au moment de l'offertorium, y déposèrent ces offrandes. Le trésorier de la couronne jeta à droite et à gauche les étoffes et l'argent que contenaient les corbeilles. Outre ces dons qui témoignaient de la munificence du défunt, on mit sur le maître-autel, pour l'entretien de l'église, deux pièces d'étoffe en soie rouge tissue de fils d'or, et deux pièces de drap fin. Le référendaire et le sous-trésorier présentèrent aussi leurs offrandes; elles consistaient en deux vases d'argent ciselés, une nappe et une serviette. Vint ensuite le tour des officiers de table de la cour qui donnèrent quatre grands plats d'argent; celui du grand veneur et sous-veneur, présentaut deux vases du même métal. Les offrandes se terminèrent par celles du grand écuyer, qui présenta le cheval favori du roi défunt, qui portait un cavalier ainsi que les drapeaux. Durant cette distribution, à chaque auteloù étaient célébrées des messes, on déposait des gros de Prague, et quand, suivant l'ancienne coutume, on brisa les drapeaux, les lamentations du peuple furent telles, qu'on aurait dit que la patrie allait avec son roi s'ensevelir dans le tombeau!

#### § III. - Funérailles des grands-ducs de Litvanie.

Pendant que la Pologne chrétienne, sous le règne de Kasimir le Grand, entrait à grands pas dans les progrès de la civilisation occidentale, la Litvanie étaitencore pasenne. Belliqueuse, et en guerre continuelle avec ses voisins, les obsèques de ses ducs portent un caractère tout spécial. Mais, depuis la grande ère de Jagellon, les sunérailles des grands-ducs sureut célébrées à peu près de la même manière que celles des rois de Pologne, et les corps embaumés étaient conservés dans les tombeaux de Wilna, résidence des grands-ducs.

Pour donner au lecteur une idée de la pompe que l'on déployait à l'occasion de la sépulture des grands-ducs avant le christianisme, nous allons mettre sous ses yeux la traduction d'un passage d'une vseille chronique, qui raconte la cérémonie sunèbre de Gédymin, grand-duc, père d'Olgerd, contemporain de Kasimir le Grand.

· Le grand-duc Gédymin. étant mort percé d'un coup de feu au siège de Friedbourg (xive siècle), Olgerd, Kieystut et Jawnut, fils du grand-duc, les chevaliers et le peuple conduisirent le corps à Wilna, en chantant des hymnes funèbres en l'honneur du courage et des vertus guerrières de celui qui avait cessé de vivre. Le bûcher était dressé au confluent de la Wilenka et de Wiliia. Lorsque la famille du duc fut réunie, le corps, revêtu des somptueux ornements de sa dignité, fut étendu sur le bûcher, où furent entassés ses armes, un couple de faucons, un couple de levriers, son cheval favori et son serviteur le plus fidèle. Aussitôt que le bûcher fut embrasé, les assistants, poussant des cris lamentables, jetèrent au milieu des flammes des griffes d'ours et de panthères, une partie des trophées de Gédymin, et trois prisonniers allemands converts de leur nrmure. » Ils brûlaient un serviteur, parce que, selon leur grossière croyance, le guerrier conservait ses dignités dans le séjour des morts; il lui fallait bien ensuite des griffes d'ours pour gravir les montagnes immenses qui le séparaient du ciel.

Revenons aux rois de Pologne.

Dans l'enceinte du château royal de Krakovie, sous les voûtes imposantes de la basilique de Saint-Stanislas, reposaient déjà dans les tombeaux les restes augustes de Boleslas, de Wladislas, de Kasimir le Grand. La famille des Jagellons enrichit encore ce monument qui devait durer des siècles.

Les cérémonies funèbres variaient suivant les circonstances qui accompagnaient la mort du roi. Le dernier Jagellon, Sigismond-Auguste, en a réglé le premier la pompe (tous les détails en étaient prévus) et depuis tous les rois qui lui succédèrent, à quelques changements près, comme on le verra par la description conservée par Orzelski.

· Lorsque le roi Sigismond ler fut mort, le corps fut lavé et embaumé avec les parfums les plus précieux. On le revêtit de la chemise mortuaire, on lui mit des bottes éperonnées, une dalmatique blanche, un collier, des gants en soie, et par-dessus des gantelets d'acier, un anneau au doigt, une croix en or suspendue au cou par une chaîne en or, une couronne sur m tête; on plaça dans ses mains une sphère en or et un sceptre, un glaive au côté gauche. Ainsi vêtu et couvert d'une draperie tissue d'or, le corps fut exposé au public et placé le lendemain dans un riche cercueil. Au-dessus du cercueil une inscription était gravée sur une plaque d'argent. Les dames de la cour plucèrent dans le cercueil deux médailles en or à l'effigie de Sigismond. Il fut ensuite porté sur le lit où il avait rendu le dernier soupir. Le lit était tout couvert de velours noir; des lampes, des flambeaux échiraient ce triste tableau. Les officiers de la coar gardaient le corps jour et nuit, et des prêtres célébraient successivement des messes. Les dames de la cour et de la noblesse (écrit Bona à Isabelle) visitent le corps avec nous.

Voici l'ordre du convoi de Sigismond-Auguste:

e Une troupe d'enfants ouvrait le cortége. Derrière eux marchaient les couvents avec leurs bannières, les membres du clergé, l'université en robes, les évêques et archevêques avec leurs insignes pontificaux, seize cents pauvres converts de manteaux noirs, trente drapeaux voilée d'un crépe funèbre, trente chevaux drapés en noir; trente brancards mortuaires étaient portés chacun par quatre personnes, ils contenaient les vases d'argent et les ornements destinés à être distribués aux églises. Des cavaliers armés de pied en cap portaient le glaive et le bouclier reval, le drapeau de la Pologne et celui du grand-duché renversés. Un gentilhomme, couvert d'une armure brillante, monté sur un chemval agnifique et richement harnaché, représentait la personne du roi défunt, suivi des sénateurs, qui portaient le globe, le sceptre et la couronne. Le corps, enveloppé d'un finceul blanc, était traîné sur un char couvert de velours noir. Autour du corps les officiers de la couronne et les grands dignitaires de la république portaient les cierges; derrière eux venaient les conseils de la municipalité, les corporations d'ouvriers avec leurs bannières, et le peuple. Aux portes de Krakovie le convoi fut reçu par le clergé, les moines, la noblesse, les envoyés étrangers et mille personnes en deuil. L'usage voulait que des dons sussent offerts à chaque église où entrait le corps; partout des gros de Prague étaient jetés sur les autels et aux pauvres. Le cortége n'entrait pas dans l'église : l'accès n'en était permis qu'aux grands dignitaires et au clergé supérieur. A l'Agnus Dei, le cavalier qui représentait le roi mort se laissait tomber de cheval avec un grand bruit. Le drapeau était rompu contre le catasalque; alors le nouveau roi saisissait le bout auquel était attaché le drapeau et l'élevait vers le ciel. Des gentilshommes entraient à cheval dans l'église et brisaient contre le catafalque la couronne, le sceptre, le glaive, une flèche et une lance, au bruit des canons, au son des trompettes et des cymbales. Les grands maréchaux brisaient leurs bâtons, les chanceliers leurs sceaux, et marquaient ainsi que leurs dignités avaient cessé avec la vie du roi.

Après la mort de Sigismond-Auguste (1572), la Pologne devenue élective, fière de ses institutions républicaines sous un monarque électif, honora la mémoire de ses rois par des cérémonies solennelles et imposantes. La pompe des funérailles réglée depuis Sigismond fut strictement observée sous l'élection.

En Pologne, quand le roi mourait, tous les ressorts du gouvernement étaient brisés, tous les pouvoirs cessaient à la fois; les juges ordinaires n'écoutaient plus les plaintes du peuple. Il sem-

blait que le roi mort, la république était morte avec lui. Tout le fardeau de l'administration retombait sur le primat archevêque de Gnèzne, et son premier soia était d'envoyer les universaux (tes circulaires) aux palatins et aux cheft de districts, tant de la Pologne que du grand-duché, pour leur annoncer la mort du roi. Le grand trésorier faisait embaumer et placer le corps sur un lit de parade, où il restait exposé aux regards du peuple, revêtu des ornements royaux, jusqu'à ce que le convoi partit pour Krakovie.

Les palatins, les castellans et les starostes faisaient immédiatement annoncer la mort du roi dans les villes et les campagnes, et se rendaient aussitôt à la diète de convocation qui précédait celle d'élection. Les tribunaux ordinaires étaient remplacés par des juges qu'on nommait juges de kaptur, c'est-à-dire juges à tête voilée, image sans doute du deuil de la république.

La diète de convocation se tenant comme les autres à Varsovie, était présidée par le primat. Le ciel du trône était rabaissé, et le fauteuil royal tournait le dos à l'assemblée. Le siége du primat était plus rapproché qu'à l'ordinaire; une barrière circulaire le séparait des membres de la diète. Là, cette flère noblesse, cette aristocratie républicaine discutait les mesures nécessaires à la sûreté de l'État, et reprochait au roi défunt ses torts envers la nation. Les plus ordinaires de ces torts, qu'on nomme exorbitances, sont la violation des pacta conventa, la dilapidation des revenus, l'excès des impôts, les guerres arbitraires, etc., etc. Ainsi les actes du règne précédent étaient soumis au contrôle des membres de l'assemblée: imitation des jugements qué les Egytiens faisaient subir à la mémoire de leurs rois. Les exorbitances étaient ensuite présentées à l'approbation de la diète d'élection, et le nouveau roi devait jurer de ne pas s'en rendre coupable.

Après l'élection, les conseillers du primat réglaient les dépenses et les préparatifs néces saires pour les funérailles. Rien ne devait être oublié pour en augmenter la pompe et la magnificence. Plusieurs évêques, plusieurs abbés mitrés étaient nommés pour accompagner le corps. Le roi nouvellement étu, les officiers de la couronne et du grand-duché, les membres du sénat, les principaux dignitaires de la république, les gentilshommes, les officiers subalternes du palais, l'élite des troupes, la plus grande partie

de la noblesse, formaient le cortége, qui était conduit par un sénateur séculier qui fait les fonctions de maréchal et en porte le bâton.

La distance de Warsovie à Krakovie étant de quatre-vingts lieues de France, le cortége allait lentement, et s'arrêtait dans chacune des églises qu'il rencontrait sur la route, pour y célébrer la messe des morts

Arrivé à Krakovie, le cortége s'arrêtait dans le faubourg de Kleparz; le corps était déposé dans l'église de Saint-Florian, où il devait rester jusqu'au couronnement du nouveau roi. La constitution défendant à celui-ci d'entrer dans la ville, il babitait quelques jours le palais de *la* Grande-Procuration, et lorsqu'il partait pour la cérémonie du sacre, il mettait piéd à terre devant l'église de Saint-Florian : avant de ceindre la couronne, il devait prier pour celui qui avait régné avant lui. Une pensée religieuse réglait toutes ses démarches pendant les trois jours qui précédaient le couronnement : on voulait que le spectacle de la mort fût sans cesse devant les yeux de celui qui allait monter au premier rang parmi les hommes.

Le premier jour, il se rendait avec son cortége dans la chapelle de Saint - Stanislas nommée Skalka, mémorable par la mort de l'évêque Stanislas.

Le second jour était destiné à transporter le corps dans l'église cathédrale. Le nouveau roi était confondu dans le cortége; il tenait, comme les autres assistants, un cierge à la main. Cette procession était si longue et si nombreuse, qu'elle commençait le matin et finissait le soir.

Enfin la grande cérémonie des funérailles avait lieu le troisième jour. L'église était tendue de draperies noires; le roi et tous les assistants étaient en deuil. Divers sénateurs portaient la couronne, le sceptre et le glaive renversés; les drapeaux des palatinats et des districts étaient portés de la même manière par les chevaliers de l'ordre Equestre. Au dernier acte de la solennité mortuaire, les maréchaux rompaient leurs bâtons contre le catafalque, les chanceliers leurs sceaux, et les hommes d'armes leurs armes.

Telles étaient les funérailles des rois de Pologne.

Les funérailles des reines n'étaient pas moins pompeuses. On trouve dans les Mémoires de Gaetani (1596) la description de celles d'Anna Jagellonne, épouse d'Etienne Batory. Nous y lisons que le corps était accompagné par les officiers de la couronne, par des évêques des religions grecque et latine, et par les dames de la cour, conduites chacune par un cavalier; le roi suivit le convoi jusqu'à Krakovie.

Ces rites se perdirent avec le temps. Sous l'influence d'avides et ambitieux voisins, comment la Pologne aurait-elle gardé ses coutumes nationales, qui datent de plusieurs siècles?

#### § IV. - Funérailles des seigneurs.

Les funérailles des seigneurs en Pologne ressemblaient beaucoup à celles des rois. Ici, comme partout ailleurs, les nobles tâchaient d'imiter la cour : manières, fêtes, mœurs, funérailles, ils cherchaient à tout copier ; aussi leurs cérémonies funèbres présentent-elles une magnificence presque égale à celles des rois.

Dans l'histoire ancienne nous trouvons mille exemples de la magnificence et de la splendeur des funérailles des seigneurs. En voici un entre autres:

Les funérailles de Joseph Potocki, castellan de Krakovie, mort le 19 mai 1751, surent ajournées jusqu'à septembre à cause des préparatifs immenses qu'elles nécessitèrent. Elles eurent lieu à Stanislawow. Dix évêques et leurs chapelains, soixante chanoines, douze cent soixante-quinze prêtres du rite latin, quatre cent trente du rite grec furent convoqués à cette cérémonie. Les obsèques durérent quatre jours, et pendant ce laps de temps, chaque chanoine reçut vingt louis d'or, et les autres douze. Les libéralités ne se bornèrent pas là : on continua encore pendant trois jours à distribuer un louis à chaque membre de l'église, et, outre cela, ils furent encore pendant leur séjour logés dans des habitations que l'on avait préparées pour eux, et où rien ne fut négligé pour témoigner de la largesse du défunt: le vin, l'eau-de-vie, la bière, le miel furent prodigués. Il y eut pendant cinq jours table ouverte dans les réfectoires des couvents, et dans le château douze tables étaient toujours servies. A chaque diner on consommait vingt tonneaux de vin de Hongrie, onze de Bourgogne, de Champagne et du Rhin. Pendant six jours, cent vingt canons en bronze appartenant au château ne cessèrent de gronder.

STANISLAS FALINSKI.



### LA MONTAGNE DE SAINTE-BRONISLAWA

### ET LE TERTRE DE KOSCIUSZKO, PRÈS DE KRAKOVIE.

La montagne de Bronislawa se trouve aux portes de Krakovie, et c'est là que s'élève le tertre monumental érigé en l'honneur de Kosciuszko.

Avant de donner une description détaillée des travaux qui présidèrent à l'érection du monument, nous allons jeter un coup d'œil sur les dernières années de la vie de Kosciuszko. Les événements de cette époque, les mécomptes qui en furent la suite, hâtèrent la mort de ce grand citoyen.

Quand la république polonaise fut subjuguée et rayée de la carte européenne à la fin du xvnie siècle, tout le continent s'ébranla; des calamités, des bouleversements furent la punition de cette iniquité politique. Les publicistes de tous les pays et les cabinets s'occupaient vivement de cette grave et utile question, lorsqu'avec le xixe siècle les destinées de l'Europe se trouvèrent sous l'influence de deux empereurs représentant deux intérêts opposés : la liberté et le despotisme. Napoléon et Alexandre, tour à tour amis et ennemis, devaient combattre jusqu'à ce que l'un des deux succombât.

Au milieu de ces luttes et au milieu des machinations diplomatiques, la question polonaise dominait tous les intérêts; car elle avait les sympathies de tous les peuples. La Pologne, par le génie et l'esprit de ses habitants, et par sa position géographique, était le point de mire des deux empereurs. Etait-ce Paris ou Moskou qui immolerait ou régénérerait la Pologne?

La nation était pour Napoléon; car, depuis la chute de la Pologne, sa représentation militaire s'était réfugiée dans le camp français. Napoléon n'avait pourtant fait aucune tentative réelle pour relever son existence politique; mais les Polonais, en combattant dans les rangs français, combattaient les trois puissances spoliatrices, et en se dévouant à Napoléon et à la France, ils

croyaient agir efficacement dans l'intérêt de la Pologne.

Alexandre sentait donc que toutes les chances étaient en faveur de Napoléon. Mais il eut recours aux seuls moyens qui lui restaient. Cajoler et tromper habilement, promettre toujours, se montrer libéral, et tout remettre à un avenir indéfini, tel fut son rôle. Il l'exploita avec persévérance, et il réussit d'autant mieux qu'il opposait les Polonais aux Polonais, divisait par conséquent leur action, et se réjouissait en voyant les dupes qui mettaient en lui toute leur confiance, et qui croyaient à la possibilité de la restauration et de l'existence indépendante de la Pologne par le fait du cabinet de Saint-Pétersbourg.

L'histoire a déjà prononcé; mais c'est un ouvrage spécial qui développera les événements de cette époque et qui peindra les hommes qui ont joué un rôle principal ou secondaire dans ce grand drame. Aujourd'hui nous concentrons notre attention sur Kosciuszko qui, victime du machiavelisme moskovite, le fut encore de ceux qui avaient intérêt à convrir leurs fatales illusions d'un nom illustre, d'un caractère inébranlable, qui avait résisté au plus puissant des conquérants.

En remportant la victoire d'Austerlitz en Moravie, province de la Slavonie, Napoléon était aux portes de la Pologne. Ses habitants tressaillirent de joie. Alexandre fut effrayé, mais la paix de Presbourg le calma. Un an plus tard la victoire de Iéna, amenant la campagne de 1807, réveilla toutes les craintes d'Alexandre; il concut le projet de faire venir Kosciuszko; une lettre allait lui être envoyée, mais on réfléchit encore, et on se décida à appeler le général Kniaziewicz, qui avait refusé en 1801 d'être l'instrument aveugle du consul Bonaparte. Alexandre offrait à Kniaziewicz un commande-

ment de troupes polonaises à opposer à celles du général Dombrowski; il refusa, car il savait qu'on le tromperait. Mais la paix de Tilsitt tranquillisa Alexandre. Avant l'ouverture de cette dernière campagne, Napoléon voulut atteler à son char Kosciuszko. Le grand citoyen était capable de tous les sacrifices; mais avant tout il voulait obtenir des garanties pour sa patrie. Napoléon exigeait une obéissance aveugle; Kosciuszko, ne se croyant pas en droit de représenter toute sa nation, resta neutre jusqu'à l'année 1814.

Les désastres de 1812 et 1813 changèrent la face de l'Europe. Alexandre, qui redoutait le désespoir des Polonais, et qui voulait empiéter le plus possible sur la Pologne, chercha à s'entourer de toutes les opinions, de tous les partis, servant les uns et les autres et promettant à tous. En arrivant à Paris, il sit toutes les avances possibles à Kosciuszko; le prince Adam-Georges Czartoryski tacha d'influencer le général : on peut se fier à Alexandre, disait-il. Paroles, lettres, conversations, on mit tout en œuvre. Kosciuszko se trouva dans une position délicate; il céda, et promit son appui aux projets d'Alexandre. Mais comme il lui restait des doutes et des craintes, il agit avec une extrême réserve, et jamais il ne démentit son caractère. Repoussant toujours les conseils des dupés avec ses sentiments démocratiques et républicains, il ne perdit rien dans l'opinion du peuple.

Pendant qu'on dépeçait et qu'on s'adjugeait les territoires et les peuples au congrès de Vienne, où la question polonaise semblait dominer toutes les autres questions, le débarquement inopiné de Napoléon et son arrivée à Paris le 20 mars 1815 changèrent les dispositions de ce congrès. La Saint-Alliance, voulant entraîner avec une nouvelle vigueur la Russie contre Napoléon, céda définitivement le royaume de Pologne à Alexandre, qui se hata d'écrire à Kosciuszko pour le presser d'aller à Vienne, afin de prouver à l'Europe qu'il disposait de cet homme à sa manière. Il signa le 5 mai les traités qui garantissaient l'existence du royaume de Pologne, quoique ce fut réellement le sixième partage de ce pays; et la veille de son départ de Vienne, Alexandre signa la proclamation suivante, digne de la chancellerie moskovite: alors il craignait encore Napoléon, et se renfermait dans des promesses vagues. Voici la teneur de cette proclamation :

La guerre apportée dans notre patrie dans l'intention de subjuguer le monde a réuni la

Russie et l'Europe entière, qui ont repousse cette guerre sous les murs de Paris. Depuis ce moment, nous avons eu l'espoir de reconquérir l'indépendance des nations, et de lui donner pour bases la justice, la modération et les idées libérales, trop longtemps effacées par le despotisme militaire du livre des droits civils et politiques des peuples.

- Le congrès de Vienne a été formé pour procurer les bienfaits d'une paix durable à l'Europe, écrasée par les calamités de la guerre. Mais pour parvenir à ce but si désiré, il était indispensable que chacun, mettant de côté ses intérêts personnels pour s'occuper de l'intérêt général, fit des concessions et des sacrifices exigés par les circonstances. C'est d'après ces principes qu'a été réglé le sort de la Pologne. Il était essentiel de la faire entrer dans le cercle des nations, qui, par la participation mutuelle de leur bien-être et des avantages de la civilisation, s'améliorent les unes les autres.
- Cependant, en travaillant à rétablir ce nouveau lien dans la chaîne des intérêts européens, on ne pouvait pas consulter les seuls intérêts de la Pologne. Le bonheur de chaque Etat en particulier, et la nécessité de garantir la sûreté de tous, ne permettaient pas de faire des arrangements de détails spécialement appropriés aux intérêts locaux de la Pologne, mais qui auraient pu ne pas se trouver en harmonie avec les intérêts communs qui assurent la balance générale de l'Europe.
- Une politique saine, l'expérience du passé, et cette même religion qui nous prescrit d'avoir égard aux longues souffrances de cette nation estimable, nous ont imposé le devoir de ne ménager aucun sacrifice pour préserver l'Europe de nouveaux malheurs, et pour assurer la tranquillité du monde.
- Dolonais, nous aimous à apprécier la grandeur d'âme, la sensibilité et la fermeté qui distinguent votre caractère national, et qui ont éclaté dans vos efforts pour recouvrer l'existence politique de votre patrie, que vous aimez pardessus tout.
- L'effervescence de vos souhaits vous a quelquefeis écarté de ce but si désirable, en vous égarant dans une route opposée. Ces erreurs sont passées, ainsi que les malheurs qui en étaient inséparables.
- Quant à nous, nous avons été toujours dirigé par des sentiments d'indulgence pour les coupa-

bles, d'amour et de générosité pour la nation; par le désir de couvrir le passé d'un entier oubli, et de réparer tous les maux soufferts, en donnant à votre pays tout ce qui peut le rendre véritablement heureux.

Les traités que nous avons conclus à Vienne vous feront connaître la circonscription politique de la Pologne, et les avantages dont jouiront les contrées qui passent sous notre autorité.

- Polonais, de nouveaux liens vont vous unir à un peuple généreux, qui, par d'anciennes relations, par une valeur digne de la vôtre, et par le nom commun de nations slaves, est disposé à vous admettre à une confraternité qui sera chère et utile aux deux peuples. Une constitution sage et une union inaltérable vous attacheront au sort d'une grande monarchie, trop étendue pour avoir besoin de s'agrandir, et dont le gouvernement n'aura jamais d'autres règles de politique qu'une justice impartiale et des idées généreuses.
- Dorénavant, votre patriotisme, éclairé par l'expérience, guidé par la reconnaissance, trouvera dans les institutions nationales un mobile et un but capables d'occuper toutes ses facultés.
- Une constitution appropriée aux besoins des localités et à votre caractère, l'usage de votre langue conservée dans les actes publics, les fonctions et les emplois accordés aux seuls Polonais, la liberté du commerce et de la navigation, les facilités des communications avec les parties de l'ancienne Pologne qui restent sous un autre pouvoir, votre armée nationale, tous les moyens garantis pour perfectionner vos lois, la libre circulation des lumières dans votre pays: tels sont les avantages dont vous jouirez sous notre domination, et sous celle de nos successeurs, et que vous transmettrez comme un héritage patriotique à vos descendants.
- Ce nouvel Etat devient royaume de Pologne, si vivement désiré, depuis si longtemps réclamé par la nation, et acquis au prix de tant de sang et de sacrifices.
- Pour aplanir les difficultés qui se sont élevées au sujet de la ville de Krakovie, nous avons fait adopter l'idée de rendre cette ville neutre et libre. Ce pays, placé sous la protection de trois puissances libératrices et amies, jouira du bonheur et de la tranquillité, en se consacrant uniquement aux sciences, aux arts, au commerce et à l'industrie. Il sera comme un monument

d'une politique magnanime, qui a placé cette liberté dans l'endroit même où reposent les cendres des meilleurs de vos rois, et où se rattachent les plus nobles souvenirs de la patrie polonaise.

- Enfin, pour couronner une œuvre que les malheurs des temps ont si longtemps retardée, on a consenti, d'un accord unanime, que, dans les parties mêmes de la Pologne soumises aux dominations autrichienne et prussienne, les habitants fussent désormais gouvernés par leurs propres magistrats choisis dans le pays.
- Polonais, il n'était pas possible de régler vos destinées et tout ce qui tient à votre bonheur national d'une autre manière; il était nécessaire de vous conserver une patrie, qui ne fût ni un sujet de jalousie ou d'inquiétude pour vos voisins, ni un sujet de guerre pour l'Europe. Tels étaient les désirs des amis de l'humanité, et tel devait être le but d'une politique éclairée.
- Par le commun accord du congrès européen assemblé à Vienne, et d'après la cession de Sa Majesté le roi de Saxe, nous prenons possession à jamais du duché de Warsovie, qui nous est échu par les droits des traités, et nous nommons un gouvernement provisoire, composé de personnes revêtues de nos pleins-pouvoirs, afin que, sans aucun délai, cette nation soit appelée à jouir d'un régime constitutionnel dont les bases soient préparées d'après le vœu général, et affermies par les consentement des habitants.
- Nos chargés de pouvoir vous feront connaître toutes les garanties qui vous ont été accordées dans les conférences de Vienne. Vous reconnaîtrez en même temps celles qui résulteront de la réunion constitutionnelle de votre patrie avec notre empire, de cette union qui doit régler vos droits, vos devoirs et vos destinées.
- A cette fin, nous appelons toutes les classes de citoyens, nous appelons l'armée, les magistrats, à prêter le serment de fidélité, qui sera une garantie de vos devoirs envers nous, et de votre obéissance filiale, ainsi que de notre protection paternelle et de nossoins pour votre bonheur.
- Le premier des devoirs que nous voulons remplir envers vous sera de vous affranchir, le plus tôt possible, des fardeaux si onéreux dont l'état de guerre prolongé a fait accabler le pays. Nous en connaissons toute l'énormité, et c'est avec un profond chagrin que nous nous sommes

vu réduit jusqu'ici à l'impossibilité d'en alléger

- » Polonais, puisse cette époque mémorable, qui change et fixe votre sort, satisfaire à la fois tous vos vœux, réaliser vos espérances longtemps trompées, et réunir tous les sentiments dans le seul amour de la patrie et de votre monarque!
- Puissiez-yous, en contribuant à la grandeur et à la prospérité de votre empire, en mettant votre confiance entière dans notre justice et dans nos dispositions pour votre bonheur, vous rendre dignes du bienfait de votre existence politique, et des nouvelles améliorations dont votre condition sera susceptible.

» Vienne, 25 mai (13 v. s.) 1815.

ALEXANDRE. >

Kosciuszko reçut le 15 avril la lettre d'Alexandre qui l'invitait à se rendre à Vienne.

Il se mit en route, accompagné de son aidede-camp, Frantz de Zeltner. Chemin faisant, Kosciuszko rencontra Alexandre à Braunau sur l'Inn (27 mai); le général lui ouvrit la portière : Alexandre l'embrassa et le fit monter avec lui dans la chambre du maître de poste, où ils eurent une conférence d'un quart d'heure. Pressé de tenir ses promesses, Alexandre s'excusa et finit par dire à Kosciuszko : « Général, j'ap- précie les efforts des Polonais pour reconquérir · leur patrie et lui rendre une existence digne

- · d'eux; mais une branche enlevée de l'arbre où
- » elle a pris naissance s'y rattache de nouveau
- · dès qu'on la réunit au tronc qui faisait sa force.
- De vous autres dépend votre régénération fu-
- ture..... Vos destinées sont celles du peuple
- slave .....

Le vertueux républicain n'ignorait pas que désormais la destinée de sa patrie était intimement liée aux destinées de toute la Slavonie, mais il savait aussi que c'est à la Pologne qu'appartient l'initiative libérale, et que les Slaves, pour être dignes de leurs destinées futures, doivent s'attacher à elle et y puiser les germes de l'égalité, de la liberté et de la civilisation.

L'âme de Kosciuzko fut brisée après cet entretien; il n'en continua pas moins sa route, et le 31 mai il arriva à Vienne. Il alla aussitôt à l'ambassade de Russie, et s'entretint avec les Polonais qui s'y trouvaient alors; mais voyant que toutes ses espérances étaient trompées, il écrivit les deux lettres suivantes à Alexandre et à Czartoryski, pour leur prouver qu'il n'était plus dupe des ca-

joleries, des erreurs, et qu'il repoussait toutes les machinations diplomatiques, ne pouvant compter, disait-il, sur les promesses des puissances coenvahissantes et co-partageantes : « Si Alexandre recule devant sa parole, ajoutait-il, s'il refuse aujourd'hui ce qu'il a accordé hier, quelle confiance pourrait-on avoir dans ses successeurs? Il faut que la Pologne, la Litvanie, la Volhynie, la Podolie et l'Ukraine soient réunies, ou dans quelques années d'ici, Warsovie deviendra le misérable chef-lieu d'un arrondissement moskovite. Je n'aperçois que du sang et des trahisons: le désintéressement de la jeunesse, le dévouement du peuple essaieront un nouveau 1794; mais dans quelles mains tombera le timon de la cause nationale révolutionnaire l quels seront les chefs capables de profiter des leçons du passé!...

#### « Vienne, 10 juin 1815.

- Sire, le prince Czartoryski m'a développé tous les bienfaits que Votre Majesté impériale et royale prépare pour la nation polonaise. Les expressions ne peuvent répondre à mes sentiments de reconnaissance et d'admiration.
- · Une seule inquiétude trouble encore mon âme et ma joie. Je suis né Lityanien, Sire, et je n'ai que peu d'années à vivre; néanmoins le voile de l'avenir couvre encore les destinées de ma terre natale et de tant d'autres provinces de ma patrie. Je n'oublie point les magnanimes promesses que Votre Majesté impériale et royale a daigné me faire verbalement à cet égard, aissi qu'à plusieurs de mes compatriotes. Mon cœur ne me permettra jamais de douter de l'effet de ces paroles sacrées; mais mon âme, intimidée par de si longs malheurs, a besoin d'être de nonveau rassurée.
- » N'écoutant que l'impulsion de mes sentiments, je suis venu dévouer le reste de mon existence au service de Votre Majesté impériale et royale. Toutefois, Sire, soyez mon arbitre dans cette conjoncture décisive pour ma conscience, et par un seul mot bienveillant daignez dire que vous approuvez ma détermination. Ce mot remplira l'unique vœu qui me reste à former, celui de descendre au tombeau avec la consolante certitude que tous vos sujets polonais seront appelés à bénir vos bienfaits. Cette certitude, je l'avoue, augmenterait à l'infini mes efforts et l'énergie de mon zèle.
  - Je n'oserai jamais, Sire, presser l'exécution

de vos grands projets; j'en garderai saintement la pensée pour ma propre conscience, et ce ne sera que sur une autorisation expresse que je ferai usage de ce dépôt sacré.

> J'attendrai ici vos ordres sur mon humble prière: c'est la dernière que j'ose encore mettre aux pieds de Votre Majesté impériale et royale, avec un sentiment de confiance inébranlable, qui ne peut être égulé que par votre magnanimité et par votre incomparable-bonté.

· Kosciuszko. ·

#### Au prince Czartoryski.

« Vienne, 23 juin 1815.

- Mon cher prince, je mets un grand prix à votre amitié: votre façon de penser étant conforme à la mienne, vous êtes sans doute convaincu que le premier de mes désirs est de servir esticacement ma patrie. Le resus de l'empereur de répondre à ma dernière lettre de Vienne, dont vous trouverez la copie ci-jointe, m'ôte la possibilité d'atteindre ce but. Je ne veux point agir sans garantie pour mon pays, ni me laisser leurrer par l'espérance.
- Jai mis dans la même balance les intérêts de mon pays et ceux de l'empereur; je suis incapable de les séparer : dans l'impossibilité de faire davantage, je me suis offert en sacrifice pour ma patrie, mais non pour la voir restreinte à cette petite portion de territoire emphatiquement décoré du nom de royaume de Pologne.
- Nous devons rendre grâce à l'empereur d'avoir ressuscité le nom polonais; cependant le nom seul ne constitue pas une nation. L'étendue du territoire et le nombre des habitants sont quelque chose. Je ne vois pas sur quoi fonder, si ce n'est sur nos vœux, la garantie des promesses qu'il nous fit, à moi et à tant d'autres de mes compatriotes, d'étendre les frontières de la Pologne jusqu'à la Dzwina et au Borysthène; ce qui, en établissant une certaine proportion de force et de nombre, aurait contribué à maintenir entre les Russes et nous une considération mutuelle et une amitié stable.
- Ayant une constitution libérale et tout à fait séparée, comme ils se le promettaient, les Polonais se seraient estimés heureux de se trouver avec les Russes sous le sceptre d'un si grand monarque. Mais, dès le début, j'aperçois un ordre de choses tout différent : les Russes remplissent concurremment avec nous les premières places du gouvernement. Ceci ne peut

certainement pas inspirer une grande confiance aux Polonais; ils prévoient, non sans crainte, qu'avec le temps le nom polonais tombera dans le mépris, et que les Russes nous traiteront bientôt comme leurs sujets; et, en effet, comment une population si bornée pourrait-elle se soustraire à leur prépondérance? Et ceux de nos frères retenus sous le sceptre de la Russie, pouvons-nous les oublier? Nos cœurs souffrent de ne pas les voir réunis à nous : nous avions pour garant de cette réunion la parole sacrée de l'empereur lui-même. C'était ainsi que devait se former une population d'une douzaine de millions d'âmes, qui aurait constitué le royaume de Pologne, royaume qui, comme celui de Hongrie, ayant sa constitution et ses lois particulières, devait, sous un même sceptre, former un même empire avec la Russie.

- Ici, je dois séparer les intentions généreuses et humaines de l'empereur d'avec la politique de son cabinet. Je conserverai jusqu'à la mort une juste reconnaissance envers ce prince, pour avoir ressuscité le nom polonais, quoiqu'en lui donnant des bornes si restreintes.
- Que la Providence vous dirige : quant à moi, ne pouvant plus servir utilement ma patrie, je me réfugie en Suisse. Vous savez si j'ai coopéré, autant qu'il a été en moi, au bien public.
- Je vous embrasse, mon cher prince, avec une sincère amitié.

#### · Kosciuszko. »

Alexandre reçut la lettre de Kosciuszko presque en même temps que la nouvelle de la bataille de Waterloo. L'aigle victorieux de la France était abattu, et l'insolent orgueil de la Sainte-Alliance osait lever la tête. Il se garda bien de répondre à Kosciuszko. Aussi ce dernier, le cœur navré de douleur, quitta Vienne, et arriva à Soleure le 8 juillet 1845, où il voulait attendre, avant de rentrer en France, que les événements politiques se fussent éclaircis.

Kosciuszko prit un appartement dans une maison proche de celle où demeurait Xavier de Zeltner, frère de Pierre-Joseph chez qui Kosciuszko avait passé quinze ans, à Berville, près Fontainebleau. A la fin d'août, il apprit la mort de madame Zeltner qui finit ses jours à Paris; cette nouvelle lui causa une vive douleur.

Depuis son arrivée à Soleure, tous ses instants furent marqués par des actes de bienfaisance; les habitants du pays l'adoraient, et son souve-nir sera à jamais béni.

Au mois de mai, il se trouvait à Yverdun, où il visita l'Institut de Pestalozzi. M. M.-A. Jullien l'accompagnait; son fils Auguste Jullien, l'un des élèves les plus distingués de cet Institut, défilait à la tête de ses jeunes camarades, et fut tendrement embrassé par le général polonais; depuis, Kosciuszko porta toujours un vif intérêt à la famille de M. M.-A. Jullien, de Paris, qui a écrit une notice intéressante sur la vie du héros de la Pologne. Pendant une belle soirée d'automne de la même année, Kosciuszko, Jullien et quelques autres personnes de leur connaissance firent une excursion dans le bois de Saint-Verens, près Soleure : l'aspect de ce lieu avait fait naître dans tous les promeneurs un sentiment d'admiration silencieuse, lorsque M. Jullien prit la parole, et cita les vers suivants du poëte Arnault :

De ta tige détachée,
Pauvre feuille desséchée,
Où vas-tu? — Je n'en sais rien.
L'orage a brisé le chêne
Qui seul était mon soutien.
De son inconstante haleine,
Le zéphir ou l'aquilon,
Depuis ce jour, me promène
De la forêt à la plaine,
De la montagne au vallon;
Je vais où le vent me mène,
Sans me plaindre et m'fefrayer;
Je vais où va toute chose,
Où va la feuille de rose
Et la feuille de laurier.

Kosciuszko ne put retenir ses larmes, et transcrivit les vers dans son porteseuille, répétant à plusieurs reprises les strophes de cette charmante poésie, qui, disait-il, contenait son histoire et son avenir.

Dès ce moment il sut préoccupé de l'idée d'une fin prochaine, et rien ne put le distraire de ses sombres pressentiments.

Son testament était déjà fait, mais il avait à cœur de réaliser une dernière disposition que son âme républicaine envisageait comme un devoir sacré. Kosciuszko était propriétaire d'un village situé dans l'ancien palatinat de Brzesc-Litewski, qui, depuis le partage de la Pologne, en 1795, se trouva enclavé dans le gouvernement de Grodno, envahi par la Russie. Le père de Kosciuszko, homme distingué sous beaucoup de rapports, mais colère et emporté, avait profité de l'impunité et des priviléges que s'arrogeait alors la noblesse polonaise, pour traiter ses paysans avec une rigueur excessive, jusqu'à ce qu'exas-

pérés par la souffrance, ils en appelèrent à la force et massacrèrent leur seigneur. Ce tragique événement avait fait sur l'âme jeune du général Kosciuszko une impression qui ne s'effaça jamais; et, devenu héritier de la fortune de son père, il traita non-seulement ses paysans avec la plus grande humanité, mais il songea à les affranchir, à garantir encore leur sécurité, et c'est cette intention philanthropique qu'il réalisa par un acte signé le 2 avril 1817, et dans lequel il donnait une liberté pleine et entière à ses paysans.

Enfin, une maladie terrible, le typhus, vint terminer le cours de cette noble existence. Le 45 octobre 1817, l'âme du grand citoyen s'envola vers les régions des bienheureux. Entouré de la famille de M. Xavier de Zeltner, ancien bailli du canton de Lugano, il dit son dernier adieu au monde; mais sa dernière pensée appartenait à la Pologne.....

Le 19 octobre, son corps fut déposé dans les tombeaux de l'église desservie autrefois par les jésuites, et son cœur fut conservé dans un monument élevé à Zuchwyl, près Soleure.

M. Pierre de Zeltner, informé par son frère de la perte qu'on venait de faire, en fit part à Ignace Sobolewski, ministre secrétaire d'Etat de Pologne, qui se trouvait alors à Moskou auprès d'Alexandre.

La mort de Kosciuszko se répandit comme un éclair dans toute la Pologne; elle ne fit pas une moindre sensation dans le reste de l'Europe et dans l'Amérique. Pendant qu'on s'occupait de lui rendre les honneurs funèbres, il se forma, à Warsovie, un comité à l'effet de faire venir en Pologne le corps de Kosciuszko. Ce comité était composé du général Stanislas Mokronoski, prince Antoine Inblonowski, Charles Woyda, Victor Ossolinski, Henri Lubienski, Mayer, Zielonka, Kilinski, Zaboklicki. Le gouvernement de Warsovie adressa une demande à Alexandre pour lui exprimer les souhaits de la Pologne, et, par une décision datée de Moskou, le 4 décembre, Alexandre accéda aux vœux des Polonais; et le 14 décembre, il fit, par l'entremise de Sobolewski, la réponse suivante à la lettre de Pierre

- Monsieur, je me suis empressé de mettre sous les yeux de Sa Majesté impériale et royale mon auguste maître, la lettre dans laquelle vous annoncez la mort du général Kosciuszko.
- » Sa Majesté impériale et royale s'est toujours plu à rendre justice à la valeur, au généreux dévouement, au caractère de grandeur et de sim-

plicité qui distinguaient ce brave et vertueux dé · l' fenseur de la Pologne.

- L'empereur et roi partage le deuil universel que la mort de Kosciuszko a répandu dans sa patrie, et prend une part sincère aux regrets que vous lui avez exprimés par mon entremise.
- Agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.
  - Ministre secrétaire d'Etat du royaume de Pologne, IG. SOBOLEWSKI.

En 1794, Catherine la Grande, la Sémiramis du Nord, ne trouvait pas d'expressions assez ignobles pour flétrir Resciuszko. Quelle différence entre la conduite de son fils Paul I<sup>er</sup> et de son petit-fils Alexandre I<sup>er</sup>! Aujourd'hui Nicolas I<sup>er</sup> revient aux expressions de son aïcule; ne pouvant pas flétrir, il se venge : quiconque ose parler de Kociuszko porte ombrage au colosse russe; quiconque ose avoir son portrait est puni. Franchement hostile ou sourdement hostile, le cabinet de Saint-Pétersbourg ne change pas sa politique, et malbeur, mille fois malheur à tous ceux qui ont cru ou qui peuvent croire encore à l'existence nationale de la Pologne par la Russie!....

Dès que le sénat de la république libre et strictement neutre de Krakovie sut informé de la résolution savorable d'Alexandre, il demanda, le 22 décembre, l'autorisation de saire transporter les cendres de Kosciuszko à Krakovie. Par une réponse en date du 9 sévrier 1818, le gouvernement de Warsovie autorisa le sénat à réclamer les dépouilles; et le prince Antoine sablonowski, maître des requêtes et chambellan du roi, partit pour Soleure, où il trouva Pierre Zeltner. Le cercueil voyagea par terre jusqu'à Ulm; de làon le descendit par le Danube, et de Vienne il reprit la route de Krakovie, où il arriva le 14 mars 1818, et il sut déposé dans l'église de Saint-Florian.

Pendant que Zeltner et Iablonowski escortaient ce dépôt précieux, le sénat de Krakovie s'adressa (21 février) à l'Université jagellonne, à l'effet d'avoir son opinion sur le monument à élever à la mémoire de Kosciuszko. Le 23 juin, on célébra avec pompe les obsèques du général; le cercueil fut transporté de l'église Saint-Florian et déposé dans le caveau de la cathédrale, à côté des cercueils du roi Jean Sobieski et du prince Joseph Poniatowski. En 1818, la Pologne avait voulu y déposer le corps du cé-

lèbre général J.-H. Dombrowski, mais le pouvoir russe s'yopposa; car Alexandre n'attendait que la mort de Kosciuszko pour trahir, les unes après les autres, les garanties et les promesses qu'il avait prodiguées naguère avec tant de libéralité. Depuis, le mal empira, et quand la mesure fut comble, le désespoir éclata.... Le 29 novembre 1830 ajouta une nouvelle date aux périodiques et sanglantes protestations que les Polonais élèvent en face du monde depuis soixante-dix ans!....

Pendant qu'on discutait à Krakovie sur le monument à élever, on faisait des souscriptions dans toute l'ancienne Pologne. Le projet du citoyen Vincent Monkolski, président du tribunal civil et criminel de la république de Krakovie, fut appuyé par la majorité des voix, et on décréta, le 19 juillet 1820, qu'on élèverait un tertre sur la montagne de Bronislawa. Le globe ne possède pas un tertre d'une telle grandeur! Cette mauière de perpétuer la mémoire des grands hommes et des grands événements, en liant les traditions du peuple à un objet indestructible, a paru d'autant plus propre en cette circonstance, qu'on en avait déjà deux modèles remarquables dont l'origine se perd dans la nuit des temps : le tertre de Wanda sur la gauche, et celui de Krakus sur la droite de la Wistule, vus à plusieurs lieues par ceux qui s'approchent de Krakovie, rappellent les commencements de l'histoire nationale. Un troisième, élevé pour Kosciuszko, lie le présent au passé.

L'emplacement de ce tertre a été très-heureusement choisi sur la butte dite de la Sainte-Bronislawa, située à une demi-lieue à l'ouest de Krakovie, sur la gauche de la Wistule. Le nom de cette butte vient d'un petit ermitage placé sur son sommet; là se trouve une chapelle, et un ermitage entouré d'un bosquet. La tradition raconte qu'une jeune personne, pour fuir les dangers du monde, vint s'y réfugier, et fonda cet ermitage. Le nom de Bronislawa, siguisie défendre la gloire. La butte est à 59 toises au-dessus du niveau de la Wistule. Sur cette élévation le tertre s'élève à 18 toises de hauteur; et l'on ne saurait s'imaginer l'étendue et la beauté de la vue qui charme les veux du spectateur. Krakovie se trouve placée près du poiut où les montagnes de la Silésie se joignent à la grande chaîne des monts Karpates, dans un bassin formé par les chainons et les contreforts de ces montagnes; la Wistule y est déjà navigable, et le pays très-bien cultivé et fort peuplé. Au coucher du soleil d'un jour serein, ces chaînes et ces chaînons s'aperçoivent dans tout leur développement, et les pics des glaciers, quoique éloignés de 25 à 30 lieues, déploient avec un majestueux éclat leurs arêtes resplendissantes de lumière ou colorées des teintes rougeâtres de l'occident.

C'était le dimanche 16 octobre 1820 qu'eut lieu la cérémonie de la fondation du tertre.

Dès le matin une immense population couvrait tous les abords, et attendait dans un profond recueillement l'heure de la cérémonie. A dix heures la messe fut dite sous les voutes du ciel : alors s'avança une grande voiture portant la terre funéraire et les ossements des brayes qui avaient combattu dans la journée du 4 avril 1794 à Raolawice, première bataille gagnée par Kosciuszko sur les Moskovites. Le général François Paszkowski, parent du héros et son exécuteur testamentaire, prononça un discours analogue à la solennité. Le président du sénat, Stanislas Wodzicki, jeta la première pelletée sur l'urne qui recélait la terre de Raclawice, et alors toute la population, sans différence d'âge, de sexe, de religion, de pays, de condition, tout se mêla pour élever le monument. La musique jouait alternativement la Polonaise-Kosciuszko, la Mazurek-Dombrowski et la Marche-Poniatowski.

On remarqua, dans cette journée, l'activité que déploya le docteur André Auer, ancien militaire sous Kosciuszko; ce brave citoyen s'était revêtu de l'uniforme de faucheur de l'époque, et rappelait ainsi d'une manière vivante les souvenirs qui se rattachaient aux événements dont on célébrait l'anniversaire. C'est encore par ses soins qu'à la nuit tombante furent allumés spontanément des feux sur les montagnes de Krakus, de Wanda et de Bronislawa. Le point de vue de ces trois montagnes en feu formait un tableau magnifique.

Le 24 novembre, le sénat décréta la formation du comité du monument, présidé par le général Paszkowski. Le 7 janvier 1821, le comité publia une proclamation, et le reste de l'hiver fut employé aux préparatifs nécessaires pour recommencer les travaux au printemps. En effet, le 16 avril, une nouvelle cérémonie fut célébrée sur les lieux; la jeunesse de l'université et des écoles chanta une cantate dont les paroles avaient été composées par M. Grégoire Kontski, officier du tribunal civil et criminel de Krakovie.

Le 20 juillet 1822, le tertre était déjà élevé à la hauteur de 8 toises, lorsque la princesse Isabelle Czartoryska fit remonter par la Wistule deux caisses remplies de terre recueillie sur le champ de bataille de Macieiowicé: l'une renfermait de la terre prise sur le champ de bataille même; l'autre, de la terre recueillie sur le lieu où Kosciuszko, blessé grièvement, fut fait prisonnier. Plus tard, on y ajouta la terre recueillie sur le champ de Szczekociny.

Les travaux se poursuivaient, et l'élévation était arrivée, au 8 octobre 1823, à 14 toises, lorsqu'on y déposa la terre ramassée sur le champ de bataille de Dubienka (gagnée par Kosciuszko le 18 juillet 1792); cette terre fut mise dans l'urne et ensevelie comme les précédentes. Enfin, le 25 octobre 1823, le tertre fut élevé à 19 toises, hauteur qu'il devait avoir. Mais, en 1825, il s'affaissa d'une toise ; on reprit alors les travaux pour réparer le dégât; et, depuis cette époque, le monument présente toutes les garanties de solidité et de durée. Ainsi son diamètre à la base a 42 toises (79 7/10 mètres de France); le diamètre du plateau est de 4 toises et demi (8 1/2 mètres), et la hauteur horizontale, 48 toises (54 1,10 mètres). L'ensemble forme une masse de 9,400 toises cubiques (64,134 mètres cubes), et la surface totale est de 1600 toises. Les frais de cette construction montent à 87,482 floriss de Pologne (56,863 francs), sans compter le travail gratuit qui fut considérable.

On a acquis, autour du tertre, un emplacement pour établir une colonie de quatre familles villageoises choisies parmi les Polonais qui ont servi sous Kosciuszko, et elles sont chargées de veiller à la conservation du monument. Une somme de 18,000 florins, restant des dépenses totales, a été destinée à doter trois pauvres orphelines, filles d'un cousin germain de Kosciuszko, qui demeuraient en Wolhynie. Arthur Potocki, ancien aide-de-camp du prince Joseph Poniatowski pendant la campagne de Moskou, ajouta à cette somme 12,000 florins, ce qui fait un capital de 30,000 florins (19,500 francs).

Nous, historien, nous avons raconté la fondation du monument, et la Pologne opprimée, blillonnée par une tyrannie peureuse, a inventé une éloquence nouvelle pour célébrer son héros: elle a élevé une montagne à Kosciuszko !....

(Extrait de l'Histoire de la vie politique, militaire et privée du général Kosciuszko, ouerage inédit de LÉONARD CHODZKO).



## HISTOIRE.

### SUITE DE LA TROISIÈME ÉPOQUE (1353-1587).

## SIGISMOND II, AUGUSTE IER (1548-1572).

Le principe électif, maintenu avec des chances diverses sous les Piasts, prit, sous la dynastie des Jagellons, un développement plus intense et plus vigoureux. Mais, en dépit de cette révolution dans le système constitutionnel, Sigismond Ier, le Vieux, qui voyait sa fin approcher, voulut assurer à son fils unique la succession au trône, et, ainsi que nous l'avons déjà dit, les Litvaniens proclamèrent le jeune Sigismond-Auguste, agé a peine de dix ans (né le 1º août 1520), grand-duc de Litvanie (18 octobre 1529). Les Polonais, qui jusqu'alors n'y avaient point consenti, se déterminerent enfin à se reunir en diète à Piotrkow, et le proclamèrent roi (18 décembre 1529), sous la condition que, du vivant de son père, il ne se mèlerait pas du gouvernement. Sigismond 10r, qui redoutait les irrésolutions et la turbulence de l'aristocratie, se hâta de faire couronner son fils à Krakovie, le 20 février 1550; mais avant de procéder à cette cérémonie, il donna à la noblesse l'assurance solennelle que cet événement exceptionnel ne changerait rien pour l'avenir au principe constitutif du royaume, qui abandonnait à l'élection le choix des souverains.

L'aristocratie s'inquiétait peu de la légalité; ce qui l'occupait avant tout, c'étaient son intérêt et ses priviléges; et comme elle redoutait que la justice du peuple, forte de la volonté du souverain, ne mit un terme à son insolence, elle se hâta de donner son consentement. A la diète de Krakovie (1536-1537), au lieu de délibérer sur l'augmentation de la force armée nationale contre les ennemis extérieurs, cette aristocratie, voyant que Sigismond-Auguste était arrivé à sa majorité, s'empressa de lui faire jurer le maintien de ses priviléges, le menaçant, en cas de refus, de l'abandonner, lorsqu'arriverait le décès de son père; le jeune Sigismond-Auguste jura (6 février 1537).

Pendant que Sigismond Ier tenait ainsi les rênes du gouvernement, aidé de son fils, le cabinet de Vienne, toujours persévérant dans ses

vieilles intrigues, et non content de l'infernal présent qu'il avait imposé à la Pologne, en lui envoyant la reine Bona, cherchait aussi à enlacer Sigismond dans les filets de sa politique ténébreuse, et finit par lui faire épouser, en 1543, à Krakovie, Élisabeth, âgée de dix-sept ans, fille de l'empereur Ferdinand I<sup>er</sup>.

Le vieux Sigismond, qui n'ignorait pas l'attachement de prédifection que son fils nourrissait pour la Litvanie, voulut dès lors qu'il eût sa cour particulière, et convoqua (août 1544) une diète à Brzesc-Litewski, pendant laquelle il remit définitivement à Sigismond-Auguste le gouvernement du grand-duché, héréditaire dans la famille des Jagellons.

Sigismond-Auguste, élevé par une mère qui l'idolatrait, mais qui était dévorée de la soif du pouvoir, mena pendant longtemps une existence perdue dans la mollesse et entourée d'exemples dangereux. Le sénat et la noblesse, dont il était l'unique espoir, faisaient de vains efforts pour le retirer de la tutelle pernicieuse qui s'était emparée de lui. Le vieux roi lui-même ne put l'en arracher qu'à l'âge de dix-sept ans, et, pour combattre les funestes résultats de sa première éducation, il le consia à la direction de Pierre Bnin Opalinski, castellan de Gnèzne, citoyen distingué autant par ses grands talents que par ses hautes vertus. Les conseils de cet homme de bien eurent une grande influence sur l'esprit d'Auguste, et on lui doit la sollicitude que ce prince montra pour le bonheur de la Pologne; mais malheureusement ils ne purent déraciner certains vices qui s'étaient greffés sur le cœur du jeune homme, et le roi Sigismond-Auguste resta un homme de plaisir et de débauche. Toutefois, en arrivant à Wilna avec sa jeune épouse, il füt tout entier au bien de la Litvanie et à ses devoirs domestiques; malheureusement Élisabeth mourut une année après (1545), à la suite, dit-on, du poison que lui fit administrer la reine Bona. Sigismond la fit enterrer avec solennité dans l'église cathédrale; mais sa douteur ne fut pas de longue durée, et il s'abandonna plus que jamais à toute la fougue de ses passions.

Parmi les femmes de la cour, il en était une remarquable par sa beauté et sa jeunesse, distinguée par son esprit et ses grâces, mais plus encore par la bonté de son cœur et les qualités de son caractère: c'était Barbe Radziwill.

La famille des Radziwill était déjà puissante pendant l'ère paienne de la Litvanie; mais depuis la conversion au christianisme, le pouvoir des Radziwill s'était accru, et nulle autre ne leur était égale en influence et en richesses. Déjà, sous le règne de Sigismond 1<sup>er</sup>, Nicolas Radziwill, palatin de Wilna, avait été fait prince de l'empire par l'empereur Maximilien 1<sup>er</sup>, et la république de Pologne, par un privilège particulier, avait consenti, en 1518, à ce qu'il portât ce titre. La famille Radziwill devina sur-le-champ ce qu'elle gagnerait si Barbe pouvait inspirer une passion réelle au roi, et, dès lors, elle dirigea toutes ses démarches vers ce but.

Barbe Radziwill, née en 1525, était fille de George Radziwill, castellan de Wilna, et de Barbe Wolska, et fut mariée en premières noces à Stanislas Gasztold, palatin de Troki; mais bientôt son mari mourut. Attentive aux leçons d'une mère habile et qui veillait sur ses démarches, Barbe comprit facilement qu'Auguste ne tarderait pas à guërir de sa passion s'il trouvait trop de facilité à la satisfaire, et l'ambition opéra ce que la sagesse n'aurait peut-être pas fait : en affectant de ne prétendre à rien, elle sut donner de la vâleur même à ses refus, et le prince connut bientôt qu'il n'arriverait au but de ses désirs qu'en lui faisant partager son trône.

Le mariage sut donc arrêté (1546), mais dans le plus grand secret; et il est juste de dire que ce secret contribua à rendre cette union plus durable et plus sortunée. En se voyant avec plus de contrainte dans le château de Wierszupa, au delà d'Antokol, les nouveaux époux se virent avec plus de plaisir; la passion sit naître entre eux une vraie estime, et l'estime changea leur passion en une constante amitié.

Toutefois le secret ne fut pas si bien gardé qu'il n'en arrivât quelque chose aux oreilles du vieux Sigismond et de la reine Bona. Mais le grand-duc de Litvanie protesta formellement à la diète de Piotrkow (1547-1548) contre ce qui avait été dit, et affirma à ses parents que le bruit de ton mariage était une fable. Le grand-duc

dissimulait ainsi de peur de causer de la douleur à son père, dont la santé était gravement compromise; quant à sa mère, il était bien résolu à braver ses fureurs et son opposition. Le père et le fils se séparèrent contents : le vieux Sigismond, tout malade, repartit pour Krakovie; Auguste rejoignit sa belle Radziwill, et il attendit patiemment qu'une occasion leur permitde révéler leur engagement, sans s'exposer au danger de le faire rompre. La mort du roi la leur fournit.

Sigismond Ier rendit le dernier soupir le 1er avril 1548, à Krakovie. Auguste sit cacher le courrier qui lui en apportait la nouvelle, et se hâta de proclamer son mariage. Par ses ordres, les palatins et les premiers officiers de sa cour se rendirent à Wierszupa, chez Barbe Radziwill, pour la reconnaître comme lenr reine et l'amener en triomphe au château grand-ducal de Wilna. Trois jours après, le courrier caché par Auguste donna la nouvelle de la mort du vieux roi, et le mariage de Barbe eut ainsi l'air d'être un événement spontané, entièrement indépendant de la mort de Sigismond. Après les fêtes du mariage, Auguste et Barbe partirent pour Krakovie, afin d'assister aux obsèques de Sigismond ler. Ils y trouvèrent la reine Bona, ses filles, le marquis de Brandebourg, des députés de l'empereur et du roi Ferdinand, tous les grands du royaume qui y attendaient Auguste, et qui étaient tont aussi consternés de son mariage inopiné que de la mort du vieux roi.

La cérémonie achevée (26 juillet 1548), le nouveau monarque indiqua une diéte à Warsovie (1er novembre 1548). Sigismond-Auguste ent d'abord à essuyer des reproches de la part des sénateurs, qui regardaient comme une infraction aux lois du royaume qu'il eût pris en main les rênes du gouvernement, sans un nouveau consentement des États; mais surtout ils s'élevaient véhémentement contre son mariage. Le roi répondit à tout et montra autant de-calme que de fermeté, et la diète fut dissoute. Mais l'aristocratie inquiète et jalouse ne se tint pas pour battue, et prépara des attaques nouvelles pour la prochaine diète.

En effet, la diète de Piotrkow s'ouvrit (1549), et avec elle des débats d'une violence extrème. La chambre des nonces, en saluant le roi, lui déclara qu'il devait imiter les exemples de ses ancêtres, se conformer religieusement aux lois; qu'il était roi de Pologne, et non d'une autre nation; que, par conséquent, il devait maintenir la

liberté dont il était le premier serviteur. La reine Bona, le sénat et les nonces protestèrent bautement contre le mariage du rei.

Parmi plusieurs discours adressés au roi, on remarqua celui de Pierre Boratynski, dont la hardiesse était peu commune; mais ce qu'on ne remarqua pas moins, ce fut la dérogation que firent les nonces aux anciens usages du cérémonial, en se levant humblement de leurs sièges et ense prosternant aux pieds du roi, pour le conjurer de répudier son épouse. Inébrantable dans ses résolutions, Sigismond-Auguste leur répondit: · Ce qui est fait est fait, et je suis bien surpris de vos demandes. Quoi! vous convient-il de me prier que je viole la foi que j'ai jurée à mon pepouse? Ne devriez-vous pas, au contraire, insister auprès de moi pour que je l'observe envers s tout homme? J'ai juré à mon épouse que je ne · l'abandonnerais jamais tant que je vivrai : sachez que ma foi m'est encore plus chère que ne le sont tous les rovaumes du monde!

Nicolas Dzierzgowski, archevêque de Gnèzne, cria au despotisme, et finit par supplier la diète de se hater d'étqusser de pareils germes d'indépendance, avant qu'ils eussent jeté de plus profondes racines dans l'Etat. Il se chargea enfin de faire la répartition du péché sur tous les habitants de la Pologne, si le roi voulait bien se résoudre au divorce. Jean Dziaduski, évêque de Pemysezi, pensa que, « quelle que fut la bonne ofoi qui avait fait contracter ce mariage, rien ne devait empécher de l'annuler. Souvenonsnous, ajouta-t-il, de ce fameux passage d'Eurlpide : S'il faut violer la justice, c'est particuilièrement quand il s'agit de regner. Qu'on soit · irréprochable dans tout le reste, en cela seul · il est permis de ne l'être point, et j'opine pour · le divorce, pour une separation absolue! / Et c'étaient les chefs de l'Église romaine qui donpaient l'exemple et le conseil d'une pareille élasticité de conscience!

Jean Tenczynski dit qu'il aimerait mieux voir un Tork couronné au château que la reine Barbe, André Gorka, castellan de Poznanie, s'écria : On nous a vu, du temps de Jagellon, votre bissaieul, déchirer sous ses yeux, avec nos sabres, un acte émané de son trône, et que nous estimions contraire à nos droits. A Dieu ne plaise que nous en venions à présent à ces extrémités! nous n'employons que nos prières; et c'est d'elles seules que nous attendons l'heureux succès de nos vœux!

Pierre Kmita, palatin de Krakovie, soudoyé par Bona, commença, à son tour, à parler, et voulut se répandre en invectives; mais le roi, dout la patience était à bout, lui imposa silence. Cet acte d'autorité produisit sur les membres de la diète une stupéfaction difficile à décrire, et ils se regardaient entre eux, comme pour se demander conseil l'un à l'autre, lorsque Raphaël Leszczynski, palatiu do Brzosc-Kujawski, se leva et pranança avec calme, et au milieu d'un profond silence, ce peu de mots : . Sire, oubliez-vous à a quels hommes vous prétendez commander? · Nous sommes Polonais, et les Polonais, si vous » ne les connaissez, se font autant de gloire a d'honorer les rois qui respectent les lois, que \* d'abaisser la hauteur de ceux qui les mépri-» sent. Preuez garde, Sire, gu'en trahissant vos \* serments, vous ne nous rendiez les nôtres; le roi votre père écoutait nos avis; et g'est à nous à faire en sorte que, désormals, vous vous prétiez à ceux d'une république dont vous paraissez ignorer que vous n'êtes que le premier oitoven!

Toute l'assemblée applaudissant à cette menace, le roi prit la parole pour faire connaître
les raisons qui l'avaient porté à ôter brusquement la parole à Kmita. Il lui en coûterait beaucoup, disait-il, de se séparer de Barbe; il aurait
mieux aimé renoncer à la couronne, que se soumettre aux volontés et aux insolents capriçes
d'une aristocratie jalouse. La douleur du roi fit
quelque impression sur l'assemblée; mais chacun
resta convaincu que Sigismond-Auguste devait
sacrifier un sentiment d'affection privée à l'intérêt de la tranquillité et du repos de l'Etat.

Jean Tarnowski, castellan de Krakovie et grand-général de la couronne, ainsi que Samuel Macieiowski, évêque de Krakovie et grand-chancelier de la couronne, crurent devoir défendre l'autorité du roi et rapprocher les esprits. Macieiowski soutenait que le mariage avec une Polonaise était préférable à une union avec une princesse étrangère; car cela fermait le territoire de la république aux intrigues des cabinets extérieurs. Il citait l'exemple de Wladislas-Jagellon et 'de Sigismond Ier qui épousèrent, l'un Elisabeth Pilecka, et l'autre, Barbe de Zapolay, et qui n'eurent qu'à s'applaudir de leur choix. Tarnowski insista sur la contradiction qu'il y aurait à reconnaître le roi et à lui ravir la faculté de disposer de ses affections; il peignit les dangers de l'anarchie, et le désordre qu'entraîncrait,

dans l'Etat, la prétention de chaque dignitaire de s'ériger en maître souverain. Il dit que ce qu'on exigeait du roi pourrait peut-être se demander dans des circonstances ultérieures; mais que la nécessité actuelle n'en était nullement démontrée.

Ces discours favorables affermirent Sigismond-Auguste dans ses résolutions, et il reprit la parole en ces termes : · Pour prévenir les désordres qui » pourraient éclater, j'exercerai mes fonctions » dans toute la rigueur des lois existantes. Ceux qui croient que je m'endormirai sur le trône se » trompent étrangement; ce n'est pas moi qui » laisserai détruire les fondements de l'Etat, et » je maintiendrai jusqu'à la mort l'empire qui est » entre mes mains, et que je tiens autant de Dieu » que des libres suffrages du pays. Je supplie » tout bon Polonais de m'éclairer, de m'aider à » gouverner la république avec justice et gloire ; mais j'abaisserai, j'écraserai l'insolence, la per- versité, la corruption, les abus qui existent dans certaines castes! >

Kmita déposa à l'instant le bâton de maréchal, et sortit accompagné de plusieurs sénateurs et nonces. Macieiowski et Tarnowski restèrent auprès du roi, qui fit annoncer, par un héraut, l'ouverture du tribunal où les rois rendaient alors eux-mêmes la justice, et sur-le-champ il s'occupa de juger quelques procès avec le sang-froid le plus remarquable.

Sigismond-Auguste savait mieux que personne le secret de cette brutale opposition de l'aristocratie anarchique, et il frappa juste en faisant publier sur-le-champ des universaux, dans lesquels il dévoilait les desseins cachés de la plupart des grands, qui ne cherchaient à troubler l'Etat que pour augmenter leur puissance; il prouvait qu'une épouse choisie au sein de la noblesse ne pouvait déshonorer un trône qui dépend de cette même noblesse, et auquel chacun de ses membres peut aspirer.

Pendant que ces universaux soulevaient le blâme ou la louange, les Tatars de Krimée, informés que la dernière diète, occupée d'inutiles dissensions, n'avait pourvu ni à l'augmentation ni à la subsistance de l'armée, envahirent les possessions polonaises du côté des terres russiennes (fin 1549). Ils s'emparèrent du château de Perodmiski où ils firent prisonnier le prince Constantin Wisniowieçki et sa famille. Jean Tarnowski, qui se trouvait alors à Sandomir, ramassa à la hâte quelques troupes, et alla au-de-

vant de l'ennemi, qu'il rencontra près de Tamopol, et qu'il força à battre en retraite.

L'opposition ne manqua pas d'attribuer au roi les malheurs de cette invasion ; elle demanda une nouvelle diète, afin de pouvoir augmenter la confusion générale. Le roi s'y opposait; mais sachant que le primat Dzierzgowski voulait agir sans son concours, il se détermina à convoquer lui-même la diète à Piotrkow (1550), mais en déclarant qu'il était devenu urgent de remédier aux excès de l'aristocratie, et surtout de supprimer le droit de cumuler plusieurs charges à la fois, abus qui, en enrichissant les grands, faisait végéter la petite noblesse dans une pauvre et honteuse oisiveté. Dociles aux paroles du souverain, l'évêque Macieiowski se démit de sa dignité de grandchancelier, et le grand-général Tarnowski, de la starostie de Sandomir. Cet exemple donné par deux vertueux citoyens et la déclaration du roi produisirent une impression extraordinaire; les seigneurs cupides tremblèrent pour leurs places; les hommes, si arrogants naguère, vinrent ramper aux pieds du roi. Ainsi l'échafaudage d'une opposition coupable dans son principe et intéressée dans ses vues fut anéanti; et non-seulement les murmures contre le mariage du roi cessérent, mais les opposants eux-mêmes demandèrent que l'on ne différat point la cérémonie du couronnement. Pierre Kmita fut un des premiers à s'y rendre, et le primat lui-même couronna Barbe à Krakovie (9 décembre 1550).

Jamais femme ne fut plus digne d'occuper le trône de Pologne; bonne, tendre, miséricordieuse, elle formait, sans le vouloir, contraste avec Bona et toutes les autres femmes de la cour d'Auguste. Bona gémissait tout haut de s'être opposée au bonheur de son fils, et parlait longuement du regret qu'elle éprouvait d'avoir si opiniâtrément refusé son estime à Barbe; mais ces démonstrations extérieures cachaient un crime, et l'infortunée Barbe dépérissait à la suite des soins d'un médecin italien placé auprès d'elle par l'Italienne Bona : le 12 mai 1551, peu de temps après son couronnement, elle mourut au château de Krakovie.

L'annonce officielle disait que sa maladie était un cancer, mais les traces du poison apparurent sur les restes inanimés de la malheureuse reine. Le désespoir du roi et des bons citoyens sut immense, et pour que rien ne manquât à l'horreur de la position du roi, ce prince, averti par le sort de Barbe, sut obligé de prendre les plus

minutieuses précautions pour sa sûreté personnelle, ne décachetant les lettres de sa propre mère qu'avec défiance, de peur qu'elles ne recélassent quelque poison.

Constatons ici que les reines Rixa, Agnès et Bona, fléaux de notre infortunée patrie, furent envoyées par les cabinets de l'Allemagne et de l'Italie; plus tard, nous ajouterons un nom à cet infernal triumvirat : celui de Marie-Kasimire, anssi étrangère!....

La douleur du roi fut profonde, et il ne put se resoudre à se séparer du corps inanimé de son épouse; il voulut accompagner lui-même, à cheval, le cercueil de Barbe, depuis Krakovie jusqu'à Wilna, où il lui fit faire de magnifiques obsèques. Le corps fut ensuite déposé dans la cathédrale de Saint-Stanislas (juillet 4551). An mois d'août de la même année, Sigismond-Auguste convoqua la diète à Wilna, cherchant ainsi, dans les soins pénibles de la royauté, une distraction à l'amertume de ses souvenirs.

Les dissensions qui éclatèrent au début du règne de Sigismond-Auguste furent peu de chose, en comparaison de celles qu'engendra, dans d'autres pays, la lutte des opinions religieuses. L'humanité naturelle aux Polonais, leur civilisation plus avancée, la docilité de plusieurs évêques et la sage tolérance du roi furent autant de circonstances qui concoururent à faciliter l'introduction du principe de la réforme dont nous raconterons ailleurs les progrès.

Pendant le séjour du roi en Litvanie, la noblesse polonaise se préoccupait beaucoup des dissensions religieuses et des affaires de Hongrie, La diète de Piotrkow (avril 1552) fut le théâtre de débats très - vifs sur la tolérance en matière de foi; mais l'attention principale des esprits se dirigea vers les progrès alarmants que faisait la puissance mahométane.

Jean Zapolay, roi de Hongrie, n'avait jamais été tranquille sur son trône ; car Ferdinand d'Autriche, roi de Bohême, ne cessait de lui disputer sa couronne, et l'avait mis dans la triste nécessité d'appeler les Turks à son secours. Néanmoins, les deux monarques, qui étaient exposés l'un et l'autre aux usurpations d'un tiers dont l'intervention était évidemment intéressée, songèrent sérieusement à faire la paix et à réunir leurs communs efforts contre les Ottomans.

Sur ces entrefaites, Zapolay mourut, ne laissant qu'un fils en très-bas âge; et les Allemands recommencèrent leurs hostilités, pour enlever la couronne au jeune prince. Aussitôt les Turks, sous prétexte de défendre ses droits, revinrent en Hongrie, en chassèrent Ferdinand, reprirent toutes les places qu'il avait soumises, et se rendirent maîtres des provinces mêmes que le roi Jean s'était vu contraint de lui céder. Ce fut en vain que l'empereur Charles-Quint, à la diète de Spire, et ensuite à celle de Worms, engagen le corps germanique à donner du secours au roi son frère; Soliman ne sit que s'irriter de tous ces efforts impuissants, et porta ses armes jusque dans l'Autriche.

Il était temps que les Polonais se laissassent toucher du malheur d'un prince encore au berceau, et des outrages faits à la reine sa mère. qui avait autant à craindre des Turks, ses dangereux protecteurs, que de l'ennemi qui la poursuivait. La reine était sœur de Sigismond-Auguste, et l'intérêt même de la république polonaise engagea la diète à lui donner du secours. En conséquence, les impôts furent immédiatement votés.

D'un autre côté, le protestantisme faisait toujours des progrès. Les Dantzikois, auxquels la domination du clergé catholique était devenue insupportable, conçurent le projet de se donner à l'empereur, qui s'était engagé à laisser aux états protestants une entière liberté de conscience. La présence du roi pouvait seule empêcher cette défection, et retenir les habitants de Dantzig sous la domination polonaise. Auguste sit son entrée à Dantzig au mois de juin 1552. Ce prince se défiait beaucoup des dispositions des habitants : mais il s'attacha sur-le-champ à les gagner par la douceur, faisant sentir aux magistrats et au sénat de la ville combien il était avantageux aux Dantzikois de participer aux priviléges des Polonais, en démontrant que, libres et indépendants comme ils l'étaient, presque souverains dans leur ville, il leur convenait peu de se rendre sujets et vassaux des empereurs. On s'entendit, et les habitants les plus récalcitrants reconnurent que l'autorité que la république avait sur eux était moins un pouvoir qu'une protection utile. Ils recurent les reproches d'Auguste comme autant de marques d'affection, ses ordres comme des grâces, et le pardon qu'il leur accorda comme le gage d'un nouveau serment de sidélité.

Après la pacification de Dantzig, le roi partit pour Krolewieç (Kænigsberg), où il fut reçu avec les honneurs dus au roi par le duc Albert, vassal de la Pologne. De Kænigsberg Auguste prit la route

de Kowno et arriva à Wilna. Au commencement de l'année 1353, la noblesse polonaise et litvanienne lui exposa qu'il devait songer à se donner une postérité, et lui proposa d'épouser la sœur de sa première fèmme, Catherine, archiduchesse d'Autriche, veuve de François de Gonzague, duc de Mantoue. La diète de Krakovie (janvier 1553) s'occupa de la conclusion de cette affaire, et dès que les dispenses eurent été accordées par le pape, l'archiduchesse fut amenée à Krakovie, où on célébra le troisième mariage du roi et le couronnement de la nouvelle reine.

La diète de 1554 à Lublin, et cette de 1556 à Piotrkow, n'eurent augun résultat important. Seulement, dans cette dernière année (1556), la Pologne eut à se féliciter du départ de la reine Bona,

Dans sa jeunesse, et pendant qu'elle était encore belle, Bona ne s'était occupée que d'intrigues amoureuses; mais, en avançant en âge, elle s'était attachée à la politique, et avait poussé à un degré effrayant la corruption et l'amour de l'argent. Pendant le règne de Sigismond, elle abusait de la faiblesse de ce vieillard pour faire un bonteux trafic avec les charges et dignités de l'Etat; après la mort du vieux roi, elle uvait conservé, au préjudice du trésor, la totalité des revenus du duché de Mazovie.

Les richesses qu'elle avait ainsi arrachées à la Pologne, par les moyens les plus infàmes, étaient immenses; mals ces richesses devaient appartenir au trésor à l'époque de sa mort : des lors, ses deux favoris, natifs de Naples, Jean-Laurent Papagoda et Camille Brancacçie, formèrent un plan pour s'en emparer, et parvinrent à lui faire entendre qu'il serait avantageux pour elle de quitter la Pologne. Bona fit donc signifier au roi l'intention où elle était de partir pour l'Italie, sous prétexte de rétablir sa santé délabrée.

Cetto resolution étant devenue publique, le vice-chancelier abbé Prærembski s'adressa à laabelle; reine de Hongrie, et qui était alors en Pologne, afin de la prier d'engager la reine-mère à renoncer à cette résolution. Il exposa, dans un discours préparé avec spin, la honte et les malheurs qui rejailliraient sur le roi et la république du départ de la reine, qui voulait emporter avec elle les richesses immenses accumulées pendant un séjour de trente-huit ans en Pologne, et quitter pour jamais et ses enfants et le pays.

En conséquence, une députation, composée de la reine de Hongrie, fille de Bona, et de plusieurs évêques, se rendit chez la reine-mère. L'évêque de Krakovie, André Zebrzydowski, son favori, chercha à la faire changer de résolution dans un discours fort touchant qu'il termina ainsi: « Ma- dame, si vous n'avez pas pitié de la république, ayez au moins pitié de vos enfants. Que ne · donnerait la reine d'Espagne pour avoir des • enfants comme le sont ceux que Votre Majesté » veut abandonner! L'absence de Votre Majesté » sera, pour eux, le comble des maux, parce » qu'ils seront privés du bonheur de contempler » l'auguste figure de leur mère. Niobé fut pétri- fiée en voyant ses enfants tués par Jupiter, et » Votre Majesté veut donner la mort à ceux qu'elle a mis au monde! Quel étrange amour · maternol est celui de Votre Majesté? Daignez, Madame prendre pitie de vos enfants, et ne pas » les tuer par votre départ. »

Ces instances ne faisant point d'effet sur la reine-mère, le roi lui envoya une seconde députation pour lui notifier, de sa part et de celle du sénat, qu'elle ne pouvait partir. Alors, transportée de colère, elle dit, en latin, à Przerembski:

Vous, monsieur l'évêque, vous qui avez acheté
l'évêché (parce qu'il était à vendre, interrompit Przerembski), ni vous, ni ceux qui vous envoient, vous ne viendrez à bout de m'empêcher de partir. Oui, je partirai, je partirai, et vous druis bien savoir qui sera capable de m'en départire!

A la suite de cette députation, le roi sit publier un édit, par lequel il défendit à tout citoyen d'accompagner la reine-mère : au noble, sous peine d'infamie; au roturier, sous peine de mort. lastruite de cet ordre. Bona envoya la reine de Hongrie diré au roi qu'on lui faisait violence de la part de celui qu'elle avait porté dans ses flancs, à qui elle avait donné la vie et la couronne, et qui, pour prix de tapt de bienfaits, la tenait captive.

La reine de Hongrie s'employa auprès de Sigismond-Auguste en faveur de sa mère, fléchit les sénateurs, tantôt à force d'instances, tantôt à force de présents. Un conseil, convoqué à cette fin, décida qu'il valait mieux laisser partir Boma que de la rotenir, va qu'elle était disposée à envoyer dans l'étranger, secrètement, tons ses priviléges et ses trésors, ou en disposer en faveur de qui il lui plairait. On publia un contre-édit.

Wilga, staroste d'Ostrolenka, sut chargé d'escorter le cortége de Bona, qui s'était sait précéder de vingt-quatre chariots, attelés chacus de six chevaux, et chargés d'or, d'argent et d'objets précieux. Le staroste, indigné de voir tant de trésors soustraits à l'Etat, répandit sons main que, si quelqu'un voulait l'attaquer pour rendre au trésor royal ces richesses, lui, Wilga, ne ferait qu'une défense simulée, et qu'on ne rencontrerait pas d'obstacle. Mais la loyanté du caractère national repoussa cette proposition; on répondit au staroste que Bona ne jouirait pas longuemps de ces richesses, que la Pologne ne s'appauvrirait pas pour cela, et qu'il fallait montrer à l'univers la supériorité du caractère national dans une circonstance aussi solennelle!

Bona passa par Vienne, Venise, Florence, Rome et Naples. Elle s'établit à Bari, dans la Pouille; elle avait hérité de ce duché à la mort de son père, et que sa mère, Isabelle d'Aragon, avait porté dans sa famille. Elle prêta 435,000 ducats de Hollande, en numéraire, à Philippe II, roi d'Espagne, somme énorme pour l'époque!

Bona, livrée à elle-même et au pouvoir de son amant Papagoda, se plongea dans une vie d'exces et d'infamies. Son favori lui-même, avide de richesses et non de charmes fletris par l'âge et par la débauche, essaya sur Bona les mêmes moyens dont elle avait fait usage contre les deux innocentes et vertueuses reines Elisabeth et Barbe. Papagoda, après avoir administré du poison à Bona, profita de son délire et de tableaux épouvantables de toute sa vie qui se présentait à ses yeux, pour lui faire signer un testament autre que celui qu'elle avait d'abord préparé on faveur de Sigismond-Auguste. Par ce nouveau testament, elle donnait le duché de Bari au roi d'Espagne, et l'argent comptant et tous les objets précieux à Papagoda! Bona expira le 20 novembre 1557. Ainsi disparut de la surface de la terre un monstre à face féminine. Le nom de Bona est resté populaire en l'ologne; mais quelle popularité!...

Après la mort de l'ex-reine, Sigismond-Auguste réclama, par l'organe de son ambassadeur, la restitution de la somme de 455,000 ducats; mais Philippe II déféra cette réclamation aux tribunaux de Naples, qui ne prononcèrent jamais; et depuis cette époque, le montant de la réclamation est connu sous la dénomination de sommes napolitaines. Sigismond III, roi de Pologne, fit à la république donation d'une portion de cette somme qui lui revenait du chef de sa mère, sœur de Sigismond-Auguste. La république, de som côté, fit plusieurs fois des réclamations près les

cours de Madrid et de Naples, mais tonjours sans résultat.

Pendant qu'un cherchait en Pologne à oublier la conduite de Bona, il se préparait dans le Nord do nouveaux événements qui entrainèrent la république dans des guerres presque interminables. La Livonie, la Suède, la Moskovie et la Pologne vont vider leurs différends.

Arrêtons-nous un instant sur la Livenie, dont la connaissance est indispensable pour le lecteur de l'histoire de Pologne.

Dans les temps reculés, la Livonie fut souvent exposés aux invasions et aux entreprises guerrières de la Suède et du Dagemark. Dans le xite siècle, les Livoniens passèrent sons la damination des grands-ducs de Polock. Des marchands de Bremen, allant en 1158 à Wishy, en Gottland, port très-fréquente dans le moyen âge, furent jetés par une tempête sur la côte de la Dzwina, qui verse ses caux dans la mer Baltique. C'est cet accident qui fit mieux connaître ce pays à l'Europe centrale et occidentale. Dès lors il s'établit un commerce actif entre Wisby et Lubeck. Un moine Augustin, du couvent de Segeberg en Holstein, nomme Mainard, forma le projet de convertir au christianisme les peuplades païennes de ce pays. Le supérieur de Mainard; l'archevêque de Brême, auquel le pape avaix donné, par forme de concession, toutes les contrées du Nord, refusa de soutenir le projet de ce moine; mais Mainard ne se découragea point. Il s'adressa au grand-duc Vladimir, qui lui permit de bătir une église à Yakull sur la Dzwina. Il réussit à convertir le chel d'une de ces tribus indépendantes dont la nation live se composnit, et acquit parmi ce peuple assez d'autorité pour le faire consentir à la construction d'un fort. Pour récompenser son zèle apostolique, le pape Clément III fonda en sa faveur l'évêché d'Yxkull, qui fut soumis à la métropole de Brême (25 septembre 1180).

Mainard ofant mort en 1196, l'archevêque de Brème lui donna pour successeur un moine de Loccum, nommé Berthold. Gelui-oi ayant été chassé par les habitants qui étalent retournés au paganisme, le pape publia contre eux une croisade. Les guerriers qui s'étalent assemblés à sa voix défirent les Livoniens (24 juillet 1198); mais cette victoire coûta la vie à Berthold.

Albert d'Apelderen, troisième évêque d'Yxkull, arriva en 1200 à la tête d'une nouvelle armée de croisés, et bâtit en 1201 la ville de Riga, qui

obtint dès lors le privilége en vertu duquel il ne [ fut permis à aucun vaisseau de passer dans ses parages pour se rendre en Semigalle, Albert transféra à Riga le siége de son évêché; et pour attirer non-seulement des bourgeois industrieux, mais aussi des soldats capables de les défendre, il introduisit dans son diocèse le système féodal, et distribua les terres à des Allemands nobles. Albert institua aussi l'ordre des chevaliers Porte-Glaives (Fraternitas militiæ) (Christi-Kawalerowie mieczowi), auquel il abandonna le tiers des conquètes qu'on ferait sur les païens. La bulle confirmative du pape astreignit l'Ordre à l'obédience envers l'évêque, et, en lui rendant communs les statuts de l'ordre des Templiers, lui imposa l'obligation de combattre les idolatres. Pour s'assurer un appui contre les grands-ducs de Polock, qui pourraient être tentés de faire revivre leurs droits sur la Livonie, l'évêque Albert prit, en 1225, l'investiture de l'empereur, qui érigea la Livonie en marche et principauté d'empire. Albert fut aussi le fondateur de l'évêché d'Esthonie.

La possession de la Livonie et de l'Esthonie dévint par la suite un objet de division entre les évêques de Riga, les grands-maîtres des Porte-Glaives, les Danois qui fondèrent aussi un évêché en Esthonie, et les peuples du voisinage. Le grand-maître Volquin ayant été tué dans une bataille livrée aux Litvaniens (22 septembre 1256), l'Ordre, craignant de ne pouvoir résister à ses ennemis, consentit à être incorporé à l'ordre Teutonique établi en Prusse, et l'acte de cette soumission eut lieu en présence du pape Grégoire IX, à Viterbe (14 mai 1237), où les députés des chevaliers Porte-Glaives trouvérent Herman de Salza, grand-maître de l'ordre Teutonique. La Livonie forma dès lors une langue particulière de cet Ordre puissant, gouverné par un maître provincial ou precepteur. Le premier fut Herman Balck. L'Ordre s'arrangea avec le roi de Danemark, en lui abandonnant Revel et les districts nommés Harrie et Wirland, ou la plus grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui Esthonie.

En 1255, l'évêché de Riga fut élevé au rang d'archevêché. L'archevêque divisa sa métropole en deux provinces : la Prusse et la Livonie. Ce fut sous ce nom générique qu'on désigna alors les divers districts situés au delà de l'Aa, et habités par les Kourous, les Lives et les Esthoniens. On ne donne cependant le nom de Livoniens qu'aux descendants des Allemands qui sont venus porter dans ces contrées leur langue et leur domination,

tandis qu'on continue d'appeler Lives, Esthoniens et Lettons, les indigènes qui, réduits à l'état de servitude, ont conservé leurs idiomes primitiss nationaux.

Le système politique de la Livonie à cette époque était une confédération de plusieurs Etats indépendants; l'Ordre était le plus puissant de ces Etats; l'archevêque de Riga était souverain d'une autre partie du pays; les rois de Danemark possédaient la côte la plus septentrionale; enfin les villes de Riga et de Revel avaient un régime républicain, de manière toutefois que l'archevé. que exerçait dans la première divers droits régaliens. Un tel état de choses occasionna d'interminables discussions entre les deux chess ecclésiastiques : l'archevêque et le maître de l'Ordre. Celui-ci acquit une grande prépondérance en achetant, en 4352, du roi de Danemark, pour une somme de 19,000 marcs d'argent, la totalité de l'Esthonie.

Mais bientôt se présenta un nouveau prétendant à la possession de la Livonie: Yvan III Vasilévitsch, grand-duc de Moskovie, envahit le pays avec une armée formidable. Dans une bataille livrée près de Pskow (43 septembre 4502), le grand-maître Walther de Plettenberg écrasa tellement les Moskovites, que le grand-duc conclut, avec les chevaliers de Livonie, une paix de cinquante ans (septembre 4505). Les chroniques du temps disent que les forces moskovites étaient de 100,000 hommes, et que les Allemands n'avaient que 7,000 cavaliers. Après la conclusion de la paix, Yvan demanda qu'on fui envoyât un de ces Allemands à qui les Moskovites avaient donné le nom de soldats de fer. Plettenberg lui en envoya un, qui trouva tous les boïars moskovites assemblés par ordre du maître. Ils furent tous surpris de l'adresse de ce cavalier à manier sa lance et son cheval. Le grand-duc en marqua son contentemeut en hurlant à la manière des ours, dit la chronique, qui ajoute que c'était le cri ordinaire des Moskovites en voulant denner des signes d'admiration.

Une violation remarquable eut lieu pendant l'administration de ce maître provincial, aussi actif qu'entreprenant. Louis d'Erlichshausen, grand-maître de l'ordre Teutonique, avait entrepris une guerre injuste contre la Pologne, bienfaitrice de l'Ordre; mais, battu par les troupes de la république, il fut forcé de signer le traité de Thorn (19 octobre 1466), par lequel il restituait à la Pologne la partie occidentale de la

Prusse, qu'on a depuis nommée royale ou polonaise, et se reconnaissait vassal pour la Prusse ducale. Tous ses successeurs prôtérent serment de sidélité aux rois des Polousis, jusqu'a Frédéric, duc de Saxe, élu en 1498, qui refusa de se soumettre à cette dépendance. Albert, margraye de Brandebourg, qui lui succéda en 4510, suivit cet exemple; mais, pour s'assurer l'assistance esticace du maltre provincial de Livonie, il accorda à Walter de Plettemberg, en 1521 et 1525, divers priviléges qui rendirent le Livonien indépendant du grand-maître; ce qui n'empêcha pas Albert d'embrasser la religion luthérieune, de signer avec le roi de Pologne la paix de Krakovie, et d'obtenir, en prêtant le serment de vasselage, le titre de duc héréditaire de Prusse, feudataire de la Pologne. Le maitre de Livonie renouvela alors avec l'empire germanique les liaisons qui existaient depuis le xive siècle. L'empereur Charles-Quint 4e déclara en 1à27 prince de l'Empire, avec voix et séance à la diète. Sous l'administration de Plettenberg, la Livonie embrassa la réforme dont Plettenberg favorisa l'introduction sans renoncer lui-même à la religion catholique. La réforme lui servit à affermir son autorité à Riga et dans les divers évêchés livomens. Plettenberg mourut en 1335, et eut pour successeur Hermann de Bruggeney.

La décadence de la Livonie date de cette époque. Les évêques et leurs chapitres s'abandonnèrent au luxe et à la volupté, les nobles à l'ivrognerie et à la passion du jeu. Les uns et les autres traitaient leurs serfs avec une barbarie révoltante. La désunion s'était mise entre les villes et les nobles; ceux-ci affectaient le plus grand mépris pour les habitants des villes, et empêchaient souvent leurs vassaux de leur amener des vivres; en un mot, la fertilité du territoire, la faiblesse du gouvernement et la mollesse des citoyens semblaient y appeler un conquérant, ce conquérant fut le tear Yvan le Cruel.

Les prétextes ne manquent jamais aux envahisseurs injustes. Le trar fit semblant d'être irrité des dépêches que les chefs de l'Ordre fuisaient passer à l'empereur d'Allemagne et où ils disaient « que la Moskovie commençait à deve-» nir dangereuse; que tous les princes chrétiens » limitrophes étaient obligés de plier devant son » souverain, aussi actif qu'ambitieux, et de le » supplier de leur accorder la paix. Ne serait-il » pas imprudent, ajoutaient-ils, d'augmenter les

forces de notre ennemi naturel, en lui procurant,
 au moyen des arts, de nouvelles ressources mi-

litaires? Si nous permettons aux artistes et

aux ouvriers de se rendre librement à Moskou,
il est sûr qu'alors une foule de gens apparte-

nant aux sectes pernicieuses des Anabaptistes

réformés et autres, poursuivies en Allemagne,
se disant tels, se rendront à Moskou, et de-

viendront les plus dévoués serviteurs du tzar,

• qui, l'on n'en peut douter, a formé le projet

de s'emparer de la Livonie et de toutes les

» contrées situées aux environs de la mer Bal-

a tique, afin d'être plus à portée de subjuguer la

Litvanie, la Pologne, la Prusse, la Suède, dont

· les États sont circonvoisins. ·

A cet avertissement, qui ne fut pas perdu pour Sigismond-Auguste, se joignit une guerre civile en Livonie, dans laquelle le roi ne pouvait rester neutre, et qui, en hâtant son intervention, le mit à la tête de forces suffisantes pour pouvoir s'opposer aux projets de l'ambition moskovite.

Walter de Furstenberg, grand-maître des Porte-Glaives, ayant embrassé, de concert avec tout son Ordre, le luthéranisme, déclara la guerre à l'archevêque de Riga, neveu du roi de Pologne, et le força, par la famine, à capituler et à rendre la forteresse de Kokenbausen; dans laquelle il s'était renfermé (1556). Sans égard pour le rang de son prisonnier et pour sa parenté avec Sigismond-Auguste, le grand-maître le jeta dans un cachot. Justement indigné de la barbarie de ce procédé, le roi envoya en ambassade Gaspard Lonçki, pour demander l'élargissement de l'archevêque Guillaume; mais le grand-maître répondit à cette démarche en faisant assassiner l'ambassadeur.

Ce lâche attentat au droit des gens cria vengeance. Le roi convoqua sur-le-champ la diète à Warsovie (1557), et il y fut arrêté que toute la noblesse monterait à cheval; néanmoins il dépêcha vers Walter l'évêque de Samogitie, qui, ayant su éviter toute embuscade, vint lui notifier qu'il eut à délivrer l'archeveque, s'il ne voulait s'attirer sur les bras toutes les forces de la Pologne. Cette mission ayant été sans résultat, la campagne s'ouvrit au mois de juillet 1557 : le grand-général de Litvanie, Nicolas Radziwill, due d'Olyka et de Nieswiez, et Jean Mielecki, pulatin de Podolie, marchaient à l'ayant-garde. Les chevaliers, de leur côté, se mirent aussi en mouvement, et s'avançaient vers les Polonais. lorsqu'ils apprirent que le roi venait de quitter

Wilna, et suivait les traces de Radziwill avec des forces imposantes.

L'arrivée de Sigismond-Auguste au quartier général de Poswol sur la Lawenna (palatinat de Troki, district d'Upita) répandit un si grand effroi, que toute l'armée des chevaliers prit la fuite, et le grand-maître Walter se rendit en personne au camp de Sigismond, amenant avec lui l'archevêque Guillaume, auquel il avait rendu la liberté. Walter se prosterna aux pieds du roi et fit amende lionorable pour l'outrage dont il s'était rendu coupable. La paix fut conclue le 5 septembre 1357, et les puissances belligérantes signèrent un traité par lequel Walter s'obligea à payer 60,000 écus pour les frais de guerre, et se soumit à la domination de la Pologne. Par suite de ce traité, les Livoniens s'engageaient à prendre les armes contre les tzars, dans le cas où ils essaieraient de porter leurs armes en Litvanie, et promettaient de ne conclure aucune alliance avec la Moskovie sans le concours de la Pologne. De plus, le grand-maître s'engagea à rétablir l'archevêque de Riga dans tous ses droits, de le dédommager de toutes ses pertes, et de reconnaître le prince de Mecklenbourg pour son coadjuteur, sans aucun égard à la constitution de Wolmar, qui l'excluait, comme étranger, de toutes les dignités de la province.

Sur ces entrefaites, le tzar de Moskovie envahit la Livonie (1558), et ses armées s'emparèrent de Narva, de Wessenberg et de Dorpat. Le grand-maître Furstenberg et plusieurs autres chefs furent faits prisonniers et conduits à Moskou, où ils périrent dans les tourments.

Le roi des Polonais, pour arrêter l'effusion du sang, expédia des ambassadeurs à Moskou (1559); mais ces négociations n'aboutirent à rien. Gothard de Kettler, qui venait d'être élevé à la dignité de maître de l'Ordre, fit d'abord quelques efforts pour se soutenir contre un ennemi formidable; mais il fut bientôt forcé d'implorer le secours de la diète germanique, assemblée à Augsbourg, en 1559. La diète ne lui donna que des promesses. Gothard sollicita également, et toujours en vain, l'assistance de la Suède et du Danemark. Vaincu à la bataille sanglante d'Ermis (2 août 1560), et abandonné de tous ceux qui avaient intérêt à le protéger, il s'adressa à Sigismond-Auguste. C'est alors que l'archevêque de Riga, les dignitaires et la noblesse livonienne, réunis à Wilna, le 28 novembre 1561, conclurent avec le roi un traité, en vertu duquel la Livonie

se soumit complétement au roi. Sigismond-Auguste négocia auprès de l'empereur et du grandmaître des Teutoniques pour prévenir les effets de la colère que la signature du traité devait naturellement amener, et il obtint qu'il ne serait fait aucun tort aux membres de l'Ordre ni à leurs sujets, soit dans leurs honneurs et dignités, soit dans leur fortune. Aux termes du traité, la tolérance religieuse dut être entière; les places et charges exclusivement confiées à des Allemands; le maître de Livonie porterait à l'avenir le titre de duc, à l'instar des ducs de Prusse, et serait vassal de la Pologne. Le roi lui conférait à titre de fief, pour lui et ses héritiers mâles, toute la Kourlande et la Sémigalle, situées sur la rive gauche de la Dzwina, et tout le reste de la Livonie, situi sur la rive droite de la Dzwina, devait appartenir au grand-duché de Litvanie. L'Ordre renonçait aussi aux terres qui se trouvaient au pouvoir de l'ennemi, et que le roi serait obligé de conquérir, telles que l'Esthonie et l'évêché de Dorpat.

Nicolas Radziwill alla occuper, avec le titre de gouverneur de Livonie, la ville de Riga, où Kettler lui remit le sceau de l'ordre des Porte-Glaives, et autres attributs du pouvoir souverain (5 mars 1562); les généraux Jean Chodkiewicz, George Zenowicz et Alexandre Polubinski établirent des garnisons litvaniennes dans tous les forts qui avaient été donnés en otage.

La prépondérance polonaise en Livonie réveilla la jalousie de la Suède et de la Moskovie. A cette époque, Eric, successeur de Gustave-Wasa, régnait à Stockholm. Il avait un frère, Jean, duc de Finlande, qu'il n'aimait point; et Jean, qui cherchait à se fortifier de l'alliance de quelque puissance, n'en trouva pas de plus convenable que celle de Sigismond-Auguste, à qui il avait avancé 120,000 écus sur quelques châteaux en Livonie. A cet effet, il demanda en mariage la sœur de Sigismond, qui était en même temps recherchée par le tzar. Mais ce dernier ne voulant pas accepter des conditions raisonnables, les Polonais lui envoyèrent, dit-on, une jument blanche superbement harnachée.

Eric consentit d'abord au mariage; mais quand la réflexion l'eut éclairé sur les conséquences probables de cette union, il voulut l'empêcher; mais Jean quitta subitement Stockholm, débarqua à Dantzig, et arriva à Wilna, où il épousa la princesse Catherine (4 octobre 1562). A cette nouvelle, Eric, irrité, s'empara de quelques places

de la Livonie, et envoya une armée en Finlande, avec ordre de se saisir du duc Jean et de son épouse, de les amener morts ou vifs en Suède. Le duc fut assiégé durant trois mois dans le château d'Abo, capitale de la Finlande. Le château fut pris par trahison (12 août 4563), et le duc, sa femme et toutes les personnes qui leur étaient dévouces furent emmenés à Stockholm. Le duc fut contraint de comparaître en justice. On l'accusa de rébellion, et on le condamna lui et les siens à perdre la vie. Plus de deux cents personnes furent mises à mort; d'autres furent condamnées aux travaux forcés, et les étrangers, tels que les Litvaniens, les Italiens et les Allemands qui accompagnaient Jean, furent chassés hors du pays. Le duc eut la vie sauve; mais il fut condamné à finir ses jours en prison à Gripsholm. La duchesse, son épouse, l'y accompagna volontairement, et passa avec lui quatre ans et deux mois dans sa captivité.

Le tzar de Moskovie ne sut pas étranger à ces catastrophes, et l'intrigant Joran Peerson, consident d'Eric, y prit également une part trèsvive. Eric, qui croyait à l'astrologie, était persuadé que la vie de Jean lui serait suneste; aussi il alla plusieurs sois dans sa prison dans l'intention de le faire mourir; mais il changeait tout de suite de résolution dès qu'il le voyait, se jetait à ses pieds, en disant qu'il était sûr que la couronne lui était destinée, et lui demandait en grâce d'avoir compassion de lui lorsqu'il tomberait en sa puissance. En effet, nous verrons Jean régner en Suède, et son fils, Sigismond III, monter au trône de Pologne.

Sur ces entrefaites, les troupes d'Eric continuaient leurs opérations en Livonie, et les secours que Sigismond-Auguste leur envoyait par mer, quoique bien tardivement, furent interceptés par l'amiral suédois. Le tzar de Moskovie crut l'instant favorable et envahit la Litvanie. Sigismond-Auguste, forcé de tenir tête à cette double invasion, convoqua une diète à Piotrkow (janvier 1563), qui vota l'institution d'un fonds permanent pour l'entretien des troupes de ligne, à l'instar de la Litvanie, qui en avait donné l'exemple en 1552; cette contribution fut fixée au quart du revenu des domaines royaux ou des starosties, et les troupes qu'elle servit à entretenir furent appelées l'armée du quart (woysko kwarciane). Mais la lenteur que la noblesse de la couronne mit à remplir son devoir fut cause que l'armée de Litvanie, non secourue à temps, ne put s'opposer efficacement aux Moskovites, et ces derniers s'emparèrent de l'importante ville de Poloçk, sur la Dzwina (15 février 1563).

Le grand-général de Litvanie, Radziwill, ne put assembler à Minsk, sur la Swislocz, que deux mille Litvaniens et quinze cents Polonais. Aussitôt il se mit en avant; mais il arriva près de Poloçk, lorsque les Moskovites avaient déjà investi la ville et les forts, et s'étaient arrangés de manière qu'il ne put ni les forcer dans leurs retranchements, ni les en faire sortir pour leur livrer bataille.

Dowoyna, palatin de la province, commandait dans Polock; mais c'était un homme présomptueux. C'était l'offenser que de lui donner de bons conseils.

Jean Hlebowicz, un des officiers soumis à ses ordres, et l'un des plus zélés pour le bien du service, ne craignit point d'affronter son orgueil en essayant de régler son courage. Hlebowicz unissait à la valeur intrépide les connaissances militaires étendues et sûres; ses remontrances furent inutiles et nuisibles même à la ville; car, au lieu de réveiller l'attention du palatin, elles ne firent qu'exciter sa colère.

Plus présomptueux que jamais, Dowoyna se proposa d'expulser de la ville vingt mille paysans des environs qui s'y étaient retirés, et qui étaient presque tous en état de faire avec succès des sorties contre l'ennemi. Cet ordre lui attira de nouvelles représentations. Hlebowicz s'offrit de mener lui-même cette foule d'hommes forts.

Ces sages avis eurent le sort des premiers. Les paysans furent contraints d'aller au hasard se chercher un autre asile; et pour comble de ridicule, le palatin fit mettre le feu à tous les quartiers de la ville. Son dessein était de se retirer dans les deux forts qui la protégeaient, et où il se croyait plus en sûreté contre les attaques des Moskovites. Il ne croyait pas qu'il leur ouvrait un chemin plus aisé vers ces mêmes forts, auxquels la ville avait jusqu'à ce moment servi de défense.

Ils s'en approchèrent en effet, et se pressèrent d'autant plus, qu'il leur importait de conserver la place qu'on leur abandonnait, et qui allait bientôt être réduite en cendres. On les vit y apporter eux-mêmes du secours, rassurer l'habitant consterné, et travailler avec lui à éteindre les flammes.

Le tzar commandait en personne son armée; il adoucit pendant quelques moments sa férocité, suivi des paysans qu'il avait reçus dans ses rangs, et qui par reconnaisance lui avaient décenvert les grains qu'ils avaient cachés dans les campagnes voisines. Ce fut alors que Dowoyna s'aperçut des effets de sa fatale présomption: Polock fut pris, et le tzar mit le palatin, sa femme et ses enfants dans les fers et les mena à Moskou.

Du reste, la perte de Poloçk fut rachetée par les nombreuses défaites que les Litvaniens firent payer aux Moskovites. George Radziwill, palatin de Troki, et Grégoire Chodkiewicz, n'ayant que quatre mille cavaliers sous leurs ordres, battirent complétement vingt mille Moskovites près de Czaszniki sur l'Ula (26 janvier 1564), et le général en chef prince Schouïsky y fat tué. Philon Kmita de Czarnobyl, gouverneur d'Orsza, et George Oscik, palatin de Mscislaw, battirent, de leur côté, près d'Orsza, l'ennemi commamlé par Serebrny (9 février 1564); enfin, Stanislas Paç, gouverneur de Witebsk, avec deux mille hommes, écrasa près d'Ozieryszcze treize mille Moskovites commandés par Tokmakoff (22 juillet 1564). La trève de 1563 mit un terme à cette gnerre,

Pendant la lutte contre les Moskovites, la Pologue faillit s'attirer sur les bras une guerre avec la Turquie, par suite de la turbulente inquiétude de la haute noblesse polonaise. Albert Laski, palatin de Siéradie, s'était lié d'amitié avec un certain Jean Gracien, se disant descendant de la famille des Héraclides; et, à l'insu du roi et du sénat, Laski envahit brusquement la Walaquie, désit l'hospodar Alexandre, et établit Gracien sur son trône (1561). Gracien, pour s'y affermir, était sur le point d'épouser la fille de Martin Zborowski, castellan de Krakovie, lorsque les Walaques se soulevèrent et élurent pour souversin Michel Tomza, en lui donnant le nom d'Etienne. Le remnant Laski excita le prince Démétrias Wisniowiecki à conquérir la Moldavie pour son compte, afin de détourner par là l'attention de Tomza. En effet, Wisniowiecki entre en Moldavie; mais Tomza marcha à l'instant contre lui avec toutes ses forces, le fit prisonnier et l'envoya à Constantinople avec Jean Piasecki et plusieurs autres seigneurs polonais ou russiens. Wisniowiecki et ses compagnous furent condamnés à être précipités du haut d'une tour sur des crocs de fer; la plupart d'entre eux moururent sur-le-champ sans beaucoup de souffrances; mais Wisniowiecki, qui ne s'était accroché que par une côte, vécut pendant trois jours dans les

plus horribles tourments. Une soil urdente le dévorait, et il ne pouvait obtenir un peu d'eau pour l'étancher. Dans cet affreux moment, il conserva du moins assez de calme pour savoir comment il pourrait abréger son martyre; et s'étant mis à blasphémer contre Mahomet, un Turk indigné lui lança une slèche an cœur et le tua (1565).

Tomza poursuivit la guerre contre Gracien, et, avec l'assistance des Transylvaniens, il s'empara de la ville de Soczawa; Gracien fut fait prisonnier. Fier de ses succès, Tomza, au lieu de faire transporter Gracien à Constantinople le fit mettre à mort comme îl avaît fait de Wisniowiecki : fe soltan, irrité de cet acte d'indépendance, destitua Tomza et rétablit l'ancien hospodar. Pour se soustraire à un sortplus funeste, Tomza se réfugia en Pologne avec tous ses trésors : mais il fut arrêté et décapité à Léopol, par ordre de Sigismond-Auguste, aussitôt que Soliman et les Transylvsniens eurent demandé son extradition. Toutes ces querelles, suscitées gratuitement par l'aristocratie polonaise, eurent pour résultat de faire regarder la Walaquie et la Moldavie comme des dépendances de la Turquie plutôt que de la Pologue.

Quant à l'archevêque de Riga, Guillanme de Brandebourg, qui avait pris part à l'acte de 28 novembre 1561, le roi le maintint en possession de ses domaines, en lui laissant le choix de rester dans l'état ecclésiastique, ou d'y renoncer en conservant son archeveché comme principanté séculière. Les Etats de l'archevêché déclarèrent vouloir rester unis à ceux de l'Ordre, de façon qu'ils devinrent sujets du roi ou du duc de Kourlande, selon que teurs terres étaient situées sur l'une on l'autre rive de la Dzwina. L'archevêque étant mort (4 février 1565), le duc de Kourlande prit possession de sés domaines au nom du roi de Pologne. Cet archevêque avait pour coadjateur Christophe, frère du prince de Mecklenbourg. Refusant de tenir l'archeveché à titre de fief polonais, Christophe obtint d'Eric XIV, rei de Suède, pendant la vie de l'archevèque Guillaume, quelques troupes à l'aide desquelles il se mit en possession du château de Dahlen, situé dans une île de la Dzwina. Le duc de Kourlande l'y assiegea en 1563, et le fit prisonnier. Sigismond-Auguste l'enferma au château de Rawa, où il resta jusqu'en 1566, qu'il abdiqua. Pendant qu'il était en prison, le prince de Mecklenbourg avait obtenu de Sigismond-Auguste que son fils, qui s'appelait comme le roi, sôt nommé archevêque. Le prince prit donc le titre d'administrateur de l'archevêché, jusqu'à ce que le nouvel archevêque, âgé alors de cinq années, cut atteint l'âge de quinze ans; mais le roi ayant conçu quelques soupçons contre le prince, déclara le siège archiépiscopal de Riga vacant; et, du consentement de trois chanoines restants et des Etats, il en prononça la réunion au grand-duché de Litvanie (26 décembre 1566).

Dans le temps que Gothard traitait déjà avec la Pologne, la ville de Rewel et la noblesse de l'Esthonies'étaient déclarées affranchies de l'obéissance à l'Ordre qui les avait laissées quatre années consecutives sans aucun secours contre les Moskovites, et le 4 juin 1561, elles se soumirent à la Suède.

Déjà antérieurement les Danois avaient trouvé moyen de s'emparer d'une partie de la Livonie. Jean de Munchhausen, évêque d'Offsel et de Kourlande ou de Pilten, las des troubles dont la Livonie était agitée, vendit ses évêchés, en 1559, pour une somme de 30,000 rixdalers albertus, à Frédéric II, roi de Danemark. Maurice de Wrangel, évêque de Rewel ou de Wieck, suivit cet exemple. Frédéric II réunit ces trois évêchés à la couronne de Danemark, et les conféra, à titre de principauté séculière, à son frère Mugnus : celui-ci en prit effectivement possession au mois d'avril 1560. Le gouverneur de Sonnenberg lui remit ce château appartenant à l'Ordre, et tout le district qui en relevait.

La Livonie se trouvant ainsi partagée entre la Pologne, la Suède, le Danemark et la Moskovie, la Livonie devint le sujet et le théâtre de guerres longues et sanglantès entre ces quatre puissances, comme nous le verrons plus tard, quand nous aborderons cette période mémorable, close par le traité de paix de Stettin et de Siorad en 1570 et 1613, entre la Suède et le Danemark; et par la paix de Khiverova Horka, conclué en 1582 entre la l'ologne et la Moskovie. Les Suédois et les Moskovites terminèrent leurs différends relativement à l'Esthonie par la paix de Teusin, en 1595, qui assura cette province aux premiers. La Suède et la Pologne terminèrent leurs contestations sur la Livonie par la paix d'Oliwa en 1660; et les prétentions des Moskovites sur ce pays furent réglées par la paix de Kardis, signée en 1661 entre la Snède et In Moskovie. Par ces divers traites, tontes les provinces situées sur le golfe de Finlande, depuis l'embouchure de la Dzwina dans la Baltique, la plus grande partie de la Livonie,

l'Esthonic, l'Ingrie et la Karélie, restèrent acquises à la Suède.

Revenous à Sigismond-Auguste.

Pendant les événements que nous venons de raconter, le roi avait convoqué plusieurs diètes à Krakovic en 1558, à Wilna en 1560, à Lomza en 1561, à Piotrkow en 1562 et 1565, à Warsovie, à Bielsk et à Parczow en 1564, à Piotrkow en 1565, à Grodno et à Lublin en 1566. Dans cette dernière, le projet de divorce avec la reine fut agité avec chaleur. Sigismond, grand admirateur du beau sexe et vivement attaché à sa maitresse Barbe Giza, se dégoûta de la reine. Il prétexta deux motifs : la stérilité de Catherine, et le refus que l'empereur Maximilien II, qui régnait alors, avait fait de s'entremettre en sa faveur auprès de Philippe II, roi d'Espagne. Ce monarque, en qualité de roi de Naples, s'étant saisi du duché de Bari, en vertu du testament arraché par Papagoda à la reine Bona, à son lit de mort, repoussait les prétentions élevées sur cet béritage par Sigismond-Auguste, en sa qualité de fils et héritier naturel et légitime de Bona. Cette immorale usurpation de Philippe It et les intrigues du cabinet de Vienne, toujours hostile à la Pologne, exaspérèrent Auguste, et il fit peser sur son épouse les effets d'un ressentiment qu'il ne pouvait montrer directement à l'empereur, frère de cette princesse, et à Philippe, son cousin germain.

Jacques Uchanski, archevêque de Gnèzne, était contraire au divorce du roi; mais l'évêque de Władysławow, Nicolas Wolski, prit le parti du prince, et le reste de l'assemblée abonda dans ce sens. Le saint Siège s'y opposa aussi, mais on passa ontre. L'empereur s'en plaignit à la diète de Spire et excita tous les Etats d'Allemagne à partager son ressentiment. Mais l'électeur de Brandebourg, Joachim-Frédéric, qui avait intéret à maintenir la paix dans son voisinage, lui fit appréhender les refus de la diète et lui conseilla de se réserver des ressources pour défendre la Hongrie contre les Turks qui menaçaient ce pays; Maximilien se rendit à ces conseils et garda un silence prudent. Quant à la reine Catherine, elle quitta la Pologne en 1567 et partit pour Lienz, accompagnée d'André Duditsch, ambassadeur de l'empereur.

Pendant la durée de cette diète, le roi avait appris les intrigues qui se tramaient dans la Prusse ducale, et dont la source partait de l'Allemagne. Le vieux duc de Prusse était tombé dans l'imbécillité; son fils était trop jeune pour lui succéder; l'intrigue voulut profiter de cet état de choses pour soulever le duché contre la Pologne; mais Sigismond-Auguste nomma promptement, pour instruire l'affaire et châtier les coupables, Jean Sluzewski, palatin de Brzesc; Pierre Zborowski, castellan de Biecz; Jean Kostka, castellan de Dantzig, et Nicolas Firley de Dombrowice. Ces commissaires du roi se rendirent à Kænigsberg et agirent avec vigueur et promptitude. Les nouveaux conseillers du duc furent mis à mort ou bannis; l'ancien conseil fut rétabli, et avec lui l'ordre et l'obéissance envers la république.

Cette affaire étant terminée, le roi tourna son attention vers la Moskovie; car le tzar Yvan, non content de tous les maux qu'il faisait peser sur la Livonie et la Litvanie, venait de jeter en prison l'ambassadeur polonais Bykowski et ses compagnons. Le roi ouvrit la diète à Piotrkow (avril 1567), puis il partit pour Wilna, afin de réunir la pospolite raszenie, et de là, il se mit en marche contre les Moskovites. On porte à près de 100,000 hommes les forces de l'armée polonaise. Le roi avançait à petites journées, en passant par Miedniki, Oszmiana, Smorgonie, Markow, Lebiedziew et Molodeczno, Arrivé à Radoszkowicze, sur la route de Minsk (septembre 1567), l'insubordination, les mésintelligences au sein de l'armée, et d'un autre côté l'espoir d'une révolution qui devait éclater à Moskou, et qui n'eut pas lieu, furent cause de l'ajournement de cette expédition. Jean Chodkiewicz, Roman Sanguszko et Georges Zenowicz restèrent seuls dans la Russie-Blanche pour surveiller les Moskovites: l'attention publique se concentra tout entière sur un seul objet, l'union intime et désinitive de la Litvanie et de la Pologne. Résumonsnous.

Les affaires de la Livonie, qui allumèrent, comme on a vu, une guerre longue et sanglante, donnèrent lieu à de notables changements tant en Litvanie qu'en Pologne, et hâtèrent l'organisation définitive de la domination de la démocratie nobiliaire dans l'un et l'autre pays, et leur réunion dans un corps politique, ce qui avait jusqu'alors éprouvé tant d'obstacles. Le roi, ne trouvant pas en Pologne assez de docilité à ses vues, se rendit à Wilna, et, pour rattacher la Litvanie aux affaires de la Livonie, il accorda à la noblesse des franchises promises à Horodlo, en 1415, par Wladislas-Jagellon, et jusqu'ici non

réalisées. A la diète de Wilna (1560), Sigismond-Auguste donna à la noblesse le droit d'élire des nonces et des juges. Depuis cette époque, la représentation litvanienne commença à se former : la diète se composait de deux chambres, et les tribunaux de province furent organisés à l'instar de ceux de la couronne, pour faciliter l'administration de la justice et l'application des articles du statut.

Blessés du zèle avec lequel le roi s'occupait des intérêts de la Litvanie, les Polonais renouvelèrent les vœux qu'ils avaient émis du vivant de Sigismond ler le Vieux, de réformer la constitution de la république et de réunir, par des liens intimes, la Litvanie, les terres russiennes, la Prusse et la Pologne. On envoya au roi une députation pour le prier de revenir dans son royaume, asin d'accomplir cette grande œuvre, qui demandait non moins de persévérance que d'adresse et de ménagements.

Auguste arriva à Piotrkow (1562-1563) dans des dispositions menaçantes, et se livra avec ardeur à l'accomplissement de cette fusion. Mais avant tout, il demanda des sacrifices. Les possesseurs des starosties furent obligés de les restituer à la couronne. L'ancienne constitution du roi Alexandre, qui défendait d'aliéner ces biens, sut mise à exécution. L'établissement de l'armée du quart sut confirmée, et on nomma des commissaires pour régler cette institution. On créa aussi un tribunal suprême pour juger les causes arriérées qui s'étaient accumulées au milieu des discussions religieuses et politiques. C'est à celle époque aussi que Jean Herburt, chambellan de Przemysł, traduisit, en idiome national, les lois polonaises, écrites en latin avant cette époque.

La Litvanie était plus docile, et le roi obtint facilement la promulgation du deuxième statut litvanien, publié en 1564. Dans la même année, à la diète de Warsovie, il se désista de ses droits héréditaires sur toute la Litvanie, et en 1566, il abandonna tous les priviléges féodaux qu'il avait conservés sur les propriétés des nobles.

Malgré tant de changements accomplis à l'intérieur, quoique plusieurs familles polonaises eussent émigré en Litvanie, et que Sigismond-Auguste eût aboli l'usage de la langue russienne, en répandant plus que jamais la langue polonaise, il y avait encore bien des obstacles à une fusion complète, et la puissante famille de Radziwill s'y opposait ayec une opiniâtreté que rien

ne rebutait. Mais enfin le moment approchait où cette union devait se consommer, et les négociations qui furent entamées à Molodeczno (septembre 1567), sous les auspices du vice-chancelier Pierre Myszkowski, Lysakowki, castellan de Culm, et Stanislas Czarnkowski, pendant que le roi était campé avec l'armée à Rodoszkowicze, influèrent puissamment sur les bons résultats, relativement à la Litvanie et à la Prusse. D'ailleurs les vieux chefs de l'opposition étaient morts : en Litvanie, c'était Nicolas le Noir, prince Radziwill, et en Prusse, [Acace Czema (de Zehmen), palatin de Malborg (Marienbourg); c'est dans ces circonstances que s'ouvrit la célèbre diète de Lublin, commencée le 23 décembre 1568 et terminée le 11 août 1569.

Cette période de huit mois vit de longs et solennels débats. Tous les états y furent réunis; le roi, le sénat, les nonces territoriaux et les députés des villes, différents fonctionnaires et presque toute la haute noblesse de Pologne, de Litvanie, des terres russiennes et des terres prussiennes; les ambassadeurs des cours étrangères y assistèrent aussi.

Outre le principal objet des débats de cette diète, qui était l'union intime des deux nations, on s'occupa spécialement de la sanction définitive de la réunion de la Livonie à la république et de l'investiture du jeune duc de Prusse de Kænigsberg. La journée du 19 juillet 1569 fut destinée à cette cérémonie, et elle se passa dans le palais des Radziwill, que Sigismond - Auguste avait eu en dot de son épouse, Barbe Radziwill. Le roi, portant les insignes de la royauté, reçut l'hommage du prince Albert-Frédéric qui embrassa les pieds du monarque. Sigismond lui remit un étendard blanc orné d'un aigle noir portant sur sa poitrine les deux lettres S. A.; il lui rappela la reconnaissance éternelle que lui et ses successeurs devaient à la république pour tant de généreux bienfaits; et le prince, a genoux, prêta serment, et jura en son nom et en celui de ses successeurs, fidélité, obéissance, vassalité et reconnaissance envers le roi et ses successeurs. Après cette prestation de serment, le roi prit une épée à deux tranchants, des mains d'André Zborowski, porte-glaive de la couronne, la ceignit trois fois au côté du prince, sit trois signes de croix au-dessus de sa tête, et lui suspendit ensuite au cou une chaîne d'or, conformément aux usages de la chevalerie. Les anciens priviléges accordés à la Prusse ducale furent de nouveau confirmés, et le roi y njouta la liberté de professer ouvertement la confession d'Augsbourg dans toute l'étendue de la Prusse et abolit les appellations ordinaires des causes de ce pays au tribunal de la république. En outre, Sigismond permit aux envoyés de Joachim II, électeur de Brandebourg, de porter la main sur le drapeau que tenait le duc vassal agenouillé, en signe de reversibilité du fief sur l'autre branche. C'est ainsi que la magnanimité polonaise préparait la grandeur future. Les marquis de Brandebourg, sans prévoir qu'un jour ils se rendaient coupables de la plus monstrueuse ingratitude!...

Lorsque les débats relatifs à l'union touchèrent à leur terme, plusieurs Litvaniens de l'opposition abandonnèrent Lublin; mais les autres cédant aux instances du duc Constantin Ostrogski, palatin de Kiiovie, et du prince Alexandre Czartoryski, palatin de Wolhynie, souscrivirent à tout. Dès lors fut tracée une nouvelle division politique du territoire. La république polonaise fut composée de deux nations, la couronne et la Litvanie. La première embrassait la Prusse polonaise, la Grande-Pologne, la Mazovie, la Petite-Pologne, la Podlaquie et les terres russiennes. c'est-à-dire les palatinats de Russie-Rouge, de Podolie, de Wolhynie et de Kiiow, ou Ukraine polonaise; la seconde embrassait la Samogitie, la Litvanie, la Livonie polonaise, la Russie-Noire et la Russie-Blanche. A la suite de cette union intime, l'élection des rois devait se faire à Krakovie par les communs suffrages des Polonais, des Litvaniens, des Russiens et des Prussiens; les convocations des diètes devaient être universelles et jamais spéciales à l'une des provinces; les diètes devaient être tenues à Warsovie, ville centrale, ni polonaise ni litvanienne; les sénateurs religieux et séculiers furent confondus; toutes les dignités durent être dédoublées et occupées dans chaque pays par des nationaux, en Pologne, par des Polonais, en Litvanie, par des Litvaniens. L'acte de cette union sut dressé par la diète le 1<sup>er</sup> juillet 1569, et confirmé par le roi le

Le discours de clôture de la diète, prononcé par le roi, émut profondément l'assemblée; car il fut la vive expression d'une sagesse, d'une tolérance et d'une civilisation dont on trouvait peu d'exemples dans le reste de l'Europe de cette époque. Après avoir rapporté à Dieu le succès de toutes les choses terrestres, et après l'avoir remercié de la persévérance qu'il avait bien voulu

accorder à lui et à tous ceux qui avaient concouru à l'accomplissement de la réunion des deux nations, il témoigna au sénat et aux nonces toute sa gratitude de l'avoir sidé de leurs lumières; il les conjura de donner de la stabilité à cette fusion, de pourvoir à l'élection d'un nouveau roi pendant l'interrègne, de remettre ce choix au vœu réel de la majorité, et de ne pas abandonner la chose publique à une minorité factieuse. C'est de la bonté du mode d'élection, ajoutait le roi, que dépend le salut ou la ruine de la république. Il proposa que le grand-général fût assermenté et ne pût servir d'instrument aveugle aux factions liberticides, en leur procurant l'appui de la force armée : il supplia tous les fonctionnaires et dignitaires d'administrer, à tous les habitants indistinctement, bonne et loyale justice, sans laquelle les plus vastes Etats ne sauraient subsister. Il recommanda l'observation de la douceur et de la tolérance religieuse, rappelant que si les lois doivent protéger les innocents ou punir les coupables, c'est à Dieu seul, au Saint-Esprit qu'il faut laisser le soin de juger la conscience des hommes; qu'on ne devait troubler personne dans l'exercice des devoirs religieux, pourvu que tous les citoyens maintinssent la concorde dans leurs délibérations sur les intérêts récls de la patrie, et qu'ils fassent toujours prêts à la défendre de leurs corps et de leurs biens.

Pour consolider la tranquillité de la république, il fallait à Sigismond-Auguste faire une paix durable avec Moskou. Dans ce dessein, il y envoya des ambassadeurs, choisis parmi les Polonais et les Litvaniens, pour montrer que les intérêts des deux nations étaient désormais inseparables. Les Polonais étaient Jean Krotoszynski, palatin d'Inowloclaw, et Raphaël Leszczynski, staroste de Radzieiow. Les Litvaniens étaient Jean Talwosz, castellan de Samogitie, et André Iwanowicz Charytonowicz Ubrynski, grand-notaire de Litvanie et secrétaire du roi.

L'ambassade arriva à Moskou au printemps de l'année 1570; mais la trève ne fut conclue que pour trois ans. Les ambassadeurs, quoique non autorisés officiellement, sondèrent l'esprit du tzar, en lui faisant apercevoir que l'âge de Sigismond et surtout l'absence d'enfants mâles pourraient lui ouvrir le chemin au trône électif de la Pologne. Le fourbe Moskovite dissimula la joie intérieure que lui causa cette confidence; mais it répondit que, « grâce à Dieu et à ses prédé
cesseurs, la Russie était grande et qu'il n'avait

aucunement besoin ni de la Litvanie ni de la
Pologne; mais au fond du cœur il combinait déjà les moyens de rendre cette élection certaine en épousant Sophie, sœur de Sigismond, et, comme dit Karamzine, « l'ambitieux Yvan tendait déjà, dans la pensée, sa main sanglante vers la glorieuse couronne des Jagellons! »

Dans la môme année, le tzar, qui cherchait toutes les occasions d'entraver les projets du roi des Polonais, proclama roi de Livonie Magnus, duc de Holstein, frère de Frédéric II, roi de Danemark, se réservant d'ailleurs le titre de protecteur de ce pays. Mais cette espèse de comédie dura peu, et le tzar ne tarda pas à sacrifier sa royale création.

Le roi Sigismond-Auguste put encore assister aux diètes tenues à Warsovie en 1570 et en 1572; mais il se sentait faiblir en reprenant la route de Litvanie; il mourut à Knyszyn, dans le palatioat de Podlaquie, le 7 juillet 1572, à l'âge de cinquante-deux ans, et après avoir régné vingt-quatre ans et trois mois. Avec lui s'éteignit la descendance mâle des Jagellons; mais la branche féminine ne s'éteignit qu'en 1596, en la personne de la princesse Auna femme de Batorg.

Ainsi finirent les trois dynasties polonaises qui se sont succédé en Pologne, et qui occuperent son trône pendant mille vingt-deux aus. La dynastie des Lechs, de 350 à 360, trois cent dix ans; la dynastie des Piasts, de 860 à 1386, cinq cent vingt-six ans, et la dynastie des Jagellons, de 1386 à 1572, cent quatre-vingt-six ans. De cette époque date l'ère élective, qui dura deux cent vingt-trois ans, et celle des souverains imposés ou se nommant eux-mêmes : cette dernière période dure depuis quarante-deux ans!!...

Jetons maintenant un coup d'œil rapide sur l'histoire de la réforme en Pologne, dont nons avons vu poindre les premiers germes au commencement du règne des deux Sigismonds.

La réforme, qui faisait le tour de l'Europe, pénétra sous Sigismond Ier en Pologne, où elle trouva le sol préparé par les Hussites, et elle sut accueillie avec le plus grand enthousiasme dans la Prusse polonaise. Fabien de Lusignan, évêque de Warmie (1512-1525), la favorisait. Tiedmann Giesse, évêque de Culm, puis ensuite de Warmie



et de Sigismend Palit le vieux (1506 1548) et de Sigismend (Nuguste (1548-1572, dans l'Église Cathélnile de Krakovie

Importe la lectore

mie, était un ami d'Erasme, et comme lui, sans se déclarer expressément pour Luther, il s'éleva contre les abus qui s'étaient glissés dans l'Eglise. Son successeur, Jean Dantiscus (Gdanszczanin), célèbre comme homme d'État et comme poëte latin, était en correspondance avec les docteurs luthériens les plus distingués.

Les progrès que firent dès le premier moment les opinions religieuses de Luther, engagèrent Sigismond Ier à publier, en 1520, à la diète de Thorn, un édit par lequel il défendait, sous peine d'exil et de confiscation de biens, d'introduire en Pologne, de vendre ou de lire les écrits de Luther. Jean Laski, archevêque de Gnèzne et primat du royaume, tint la même année un synode a Piotrkow, où l'on prit, ainsi qu'aux assemblées du clergé tenues en 1527 et 1550, des mesures contre les progrès de la réforme; mais le plus zélé antagoniste des novateurs fut André Krzycki, chancelier de la reine Bona, et, depuis 1524, éveque de Przemysl, qui, en 1522, publia, sous le titre d'Encomia Lutheri, un recueil de satires contre le réformateur de Wittenberg.

Le premier qui enseigna publiquement en Pologne le protestantisme fut un moine apostasié de Dantzig, nommé Jacques Knade. Ce novateur fut arrêté par les ordres du roi, mais il trouva moyen de s'évader; et bientôt, à son exemple, d'autres orateurs se montrèrent en public et prêchèrent les doctrines nouvelles.

Les magistrats de la commune, effrayés par l'édit de Thorn, s'opposèrent à l'introduction d'un nouveau culte; mais le peuple dantzikois se révolta en 1525, destitua ses chefs, en nomma d'autres, et donna aux églises des ministres luthériens, Sigismond lor accourut en 1526 pour réprimer ces désordres, punit les opposants et rétablit tout sur l'ancien pied. Mais bientôt le torrent réformateur renversa toutes les digues, et les habitants de Dantzig se déclarèrent presque tous protestants. Comme il était fort à craindre qu'une défection ne suivit cette scission religieuse, et que la ville ne se soumit aux ducs de Prusse, Sigismond Ier cessa d'inquiéter les habitants pour leur croyance, et en 1557 Sigismond-Auguste, son fils, y autorisa formellemeut l'exercice de la religion protestante. En 1536, il fut fondé à Elbing un gymnase luthérien dont Guillaume Gnaphacus, ancien professeur à La Haye, échappé aux cachots de l'inquisition, fut le premier recteur. Dans le reste de la Pologne, la réforme eut ses prédicateurs dès l'année 1525, l

L'histoire a conservé les noms de Martin Glossa de Krakovie, Jean Seclutianus de Posen, Samuel et Bernard de Lublin.

Pour mettre des bornes aux progrès effrayants de la réforme, le synode de Lenczyça (1527) ordonna que dans chaque diocèse il y aurait des inquisiteurs pour rechercher et punir les hérétiques. Le synode de Piotrkow (1530) répéta ce décret; et en 1552, Mathieu Drzewiecki, archevêque de Gnèzne, prescrivit aux inquisiteurs de procéder avec la sévérité usitée en Espagne; mais un autre synode, tenu en 1541, sous la présidence du primat Gamrat, ordonna qu'il ne serait institué d'inquisiteurs que par les évêques : ce qui anéantissait le pouvoir des inquisiteurs pontificaux.

En Litvanie, la réforme fut introduite en 1539, et s'y propagea par le zèle du chancelier Nicolas Radziwill, duc d'Olyka. Beaucoup de seigneurs litvaniens des maisons Sapiéha, Chodkiewicz, Pac, etc., embrassèrent la réforme.

Après la mort de Sigismond Ier, la puissance de la réforme s'accrut par l'introduction de nouvelles sectes, telles que les Frères bohémiens, les Calvinistes et les Unitaires. Lorsqu'en 1547 Ferdinand ler chassa les Frères bohémiens, un millier d'entre eux vint s'établir d'abord à Posen dans la Grande-Pologne, et ensuite en Prusse. D'autres, pour pouvoir rester en Pologne, se joignirent aux adhérents de la confession d'Augsbourg, quelques-uns aux Calvinistes. Les opinions du réformateur de Genève s'étaient insensiblement répandues dans la république. Macieiowski, évêque de Krakovie, avait, en 1550, appelé et placé dans sa ville épiscopale François Stankar (Stancaro di Mantova), pour y enseigner la langue hébraïque; mais ce savant y enseigna aussi la religion de Calvin, Emprisonné au château de Lipowieç, et chassé ensuite, il trouva un asile auprès de Nicolas Olesnicki, à Pinczow, et plus tard, chez Stanislas Stadnicki, seigneur de Dubiecko, dans le palatinat de Russie-Rouge, où il établit une école pour trois cents jeunes gentilshommes. Il professa la doctrine réprouvée par les Luthériens orthodoxes.

Quant aux Unitaires, ils admettaient la Bible comme seule source de la religion; mais ils n'y trouvaient pas le dogme de la Trinité, et n'admettaient aucune interprétation des termes dont le livre divin se sert. La semence que les Antitrinitaires avaient répandue en Pologne y fructifia, principalement dans la classe des nobles. Lelio

di Socini, de Sienne, fut le plus célèbre de cette secte. A l'âge de vingt et un ans, en 1547, Socin se rendit en Suisse et en Allemagne, se lia d'amitié avec les plus fameux réformateurs, passa les années 1548 et 1551 à Wittenberg, dans la maison de Melanchton, où il s'occupa principalement de l'étude des langues orientales. De là, il alla en Pologne, où il se lia avec François Lismanini, natif de Corfou, confesseur de la reine Bona, auquel il fit connaître et approuver non-seulement le système de Calvin, mais en même temps les opinions antitrinitaires qui lui étaient personnelles. Il mourut en Prussé en 1563.

Quant à Lismanini, Sigismond-Auguste, qui lui témoignait beaucoup de confiance, se plaisait à converser avec lui sur la croyance des novateurs; et pour la connaître plus complétement, il envoyà Lismanini en Suisse, avec mission d'étudier le calvinisme et de rapporter les écrits qui en traitaient. Le roi attendit longtemps cet envoyé, mais en vain; car Lismanini, en étudiant la doctrine nouvelle, avait fini par s'y convertir réellement, et au lieu de retourner vers son catholique souverain, il s'établit à Genève et s'y maria.

On remarquait encore parmi les prêtres apostats Adam Drzewiecki, chanoine de Krakovie; Stanislas Lutomirski, qui fut nommé surintendant de toutes les églises réformées de la Petite-Pologne; Pac, évêque de Kiiow. Jean Droheiewski, évêque de Kuiavie, déclara à son lit de mort qu'il préférait les convictions des réformés à celles des catholiques. Jacques Uchanski, aussi évêque de Kuiavie, et ensuite archevêque de Gnèzne, était en commerce de lettres avec Calvin; il fit tous ses efforts pour empêcher le concile de Trente d'être reçu en Pologne. Léonard, évêque de Kamienieç, approuvait hautement les écrits de Luther.

Le prélat le plus distingué parmi les ecclésiastiques polonais qui changèrent de religion, sut Jean Korab Laski, prévôt du chapitre de Gnèzne et de celui de Lenczyça; il sut nommé peu de temps après à l'évêché de Wesprim en Hongrie, qu'il n'accepta point, non plus que celui de Kuiavie, qui sui sut offert par Sigismond ler. Etant passé dans les pays étrangers, il sut sait ministre d'Embden dans l'Ooste-Friese, d'où, après un séjour de douze ans, il passa en Angleterre, où il sut appelé par le roi Edouard, à qui Crammer, archevêque de Cantorbery, l'avait sait connaître. Ce monarque le sit surintendant de l'Eglise sondée à Londres par les résormés étran-

gers. Edouard étant mort, Jean Laski voyagea quelque temps avec sa femme et ses enfants en Danemark ét en Saxe, s'arrêta dans la Frise orientale, passa ensuite à Frankfort-sur-le-Mein, et, après vingt ans d'absence, revint en Pologne et y finit ses jours. Il avait vécu dans une étroite liaison avec Erasme.

Pendant que les esprits étaient déjà soulevés contre le clergé catholique, un événement, insignifiant en apparence, vint en aide aux progrès de la nouvelle doctrine. À la fin de l'année 1549, quelques étudiants de l'Académie de Krakovie se prirent de querelle avec les domestiques du curé Czarnkowski, à l'occasion d'une courtisane. Le combat fut sanglant, et plusieurs étudiants y furent tués: leurs camarades, n'ayant pas obtenu justice des meurtriers, quittèrent les bancs de l'Académie et se rendirent en Bohême et en Allemagne. Là ils embrassèrent la religion réformée, et, à leur retour dans leur patrie, ils travaillèrent activement à la propagation d'une croyance qui était devenue la leur.

Outre les prêtres catholiques que nous avons déjà nommés, l'histoire fait mention de Stanislas Orzechowski dont la conduite se rattache intimement aux progrès de la réforme, quoiqu'il n'ait point embrassé ouvertement le protestantisme.

Stanislas-Oksza Orzechowski (Orichovius) naquit, en 1513, dans le palatinat de Russie-Rouge, et fit d'abord quelques études à Przemysl. En 1527 il se rendit à Vienne, en 1529 à Wittenberg, où il se lia avec Martin Luther et Philippe Melanchton; puis à Padoue, à Bologne, à Rome: en tout il passa dix-sept ans à l'étranger. Des l'âge de huit ans, son père, qui le destinait à l'état ecclésiastique, lui acheta le canonicat de Przemysl; mais Orzechowski ne voulait point consentir à recevoir les ordres, et la manière dont il fut lié au sacerdoce mérite d'être racontée. De retour dans sa patrie, Orzechowski assistait un jour à un banquet que donnait l'archévêque de Léopol, et où le vin et la bonne chère agirent puissamment sur le cerveau du jeune étudiant. Le lendemain de grand matin, avant qu'il sût parfaitement revenu à lui-même, on se hâta de lui conférer le sous-diaconat, malgré la résistance qu'il opposa. Dans le courant de la même année, il reçut les deux autres ordres.

Cette circonstance est d'une haute importance dans sa vie; car, s'étant marié en 1551 avec Madeleine Chelmska, et voulant concilier ses devoirs de prêtre et ses serments d'époux, il con-

serva l'habit ecclésiastique, et continua de vivre avec sa femme dont il eut einq enfants. Sur les instigations de Jean Dziaduski, évêque de Przémysl, on lui intenta des procès, on l'excommunia; mais il protesta énergiquement contre tous ces actes comme arbitraires. Il voulait réformer la discipline de l'Eglise catholique relativement aux prêtres, et c'est alors qu'il publia une lettre célèbre adressée au pape Jules III, intitulée : Supplicatio ad Julium III de approbando matrimonio, publiée à Bâle en 1551, à la suite d'un autre de ses ouvrages qui porte le titre De lege cælibatis contra Sirucium in concilio habita, oratio. Cet écrit n'était point adroit; car l'anteur y parle d'un ton acerbe et hautain, et semble vouloir arracher par des menaces la confirmation de son mariage, au lieu de chercher à l'obtenir par la persuasion. Il se déchaîne contre tous les papes qui défendaient le mariage aux prêtres; il prédit à Jules la chute du pouvoir pontifical, le menace d'écrire contre lui, de se soustraire à son autorité, de soulever le reste du clergé, convaincu qu'il armera l'univers entier contre le Siège apostolique, s'il publie ce qu'il à encore sur le cœur.

L'homme qui, sans être protestant, tenait un pareil langage au pape, devait être sans doute extraordinaire dans ses procédés avec d'autres personnes et d'autres autorités. Jeune, d'un caractère ardent, nourri de la lecture des anciens, il étonna le monde par ses talents, et son nom fut sans cesse répété dans les diètes, les tribunaux, les synodes, à l'Académie. Un esprit céleste, disait-il, lui avait dicté un projet de loi, en vertu de laquelle l'autorité politique du pays devait être confiée au clergé catholique; et c'est à cause de ce projet qu'à la diète on renouvela et on confirma d'anciennes lois qui déclaraient nuls tous les arrêts prononcés par les ecclésiastiques dans les affaires civiles. L'affaire du mariage qu'il avait eu à débattre avec cinq papes, Jules III, Marcellin II, Paul IV, Pie IV et Pie V, resta indécise; enfin sa femme mourut en 1566, et quelques mois après il la suivit au tombeau.

Les éloges qu'il mérita dans le commencement de sa carrière ensièrent trop son amour-propre. Son éloquence le sit appeler le Démosthène de la Pologne, et ses nombreux ouvrages peuvent être placés sans hésitation à côté des Catilinaires, des Verrines, des Philippiques de Cicéron; son panégyrique de Sigismond ler l'a élevé au premier rang parmi les rhéteurs anciens et mo-

dernes. Dans le panégyrique de Trajan, Pline se montre plus ingénieux, plus brillant peut-être, par l'ornement et la recherche des pensées; Orzechowski, dans son éloge de Sigismond Ier, a plus de profondeur dans les idées, plus de majesté dans les tableaux, et plus de noblesse dans l'expression.

C'est sous l'influence de la célébrité d'Orzechowki et avec un ardent désir de conquérir une pareille illustration, que plusieurs évêques, sénateurs et nonces se rendirent à la diète de Piotrkow (avril 4552), l'une des plus memorables par la violence des controverses religieuses qui l'agitèrent. Parmi les sénateurs, Raphaël Leszczynski se fit remarquer par une ténacité peu commune. Des ses jeunes années, il avait puise les principes de la nouvelle doctrine à l'école de Goldberg en Silésie, sous Valentin Trocendorf, disciple de Mélanchton. Un de ses oncles, nommé aussi Raphaël Leszczynski, évêque de Przemysl, avait armé contre la nouvelle doctrine tout le zèle du duc de Mazovie, et lui disputait pied à pied chacun de ses envahissements; mais il ne reussit point avec son neveu. Ce dernier s'était même démis peu auparavant du palatinat de Brzesc, pour suivre plus librement les sentiments de la réforme; et dès l'ouverture de la diète, il annonca hautement des intentions hostiles.

A la messe solennelle qu'on avait coutume de célébrer le jour de l'ouverture des diètes, Raphaël Leszczynski se présenta dans l'église la tête couverte, et s'obstina à rester toujours debout, sans qu'on pût le résoudre à agir autrement, même par déférence pour la présence du roj.

Chargé par les nonces d'exprimer leurs sentiments dans la diète, il réfuta le discours que le grand-chancelier Ocieski avait prononce au nom du roi, pour engager l'Etat à déclarer la guerre aux Ottomans, dont les armes inquiétaient la Hongrie, où régnait alors Jean Zapolay, époux de la sœur de Sigismond-Auguste. Mais, quelle que fût l'importance de cette guerre, tant sous le rapport des Valaques qu'il fallait repousser, que sous le rapport des Turks, auxquels il fallait faire respecter le nom polonais, aucun des nonces, même parmi les catholiques, n'approuva ce projet, qu'autant qu'on serait convenu de réprimer la trop grande puissance des évêques, à qui, pour cause même d'heresie, il n'appartenait point de décider de la vie ou de l'honneur des citoyens.

en Pologne les décrets du concile de Trente.

A une diète litvanienne, tenue la même année (1563) à Wilna, Sigismond-Auguste publia un acte par lequel tout Polonais chrétien était déclaré habile à remplir les places de sénateurs, nonces et tout autre emploi. Cet acte, qui reçut la forme d'un décret de la diète, fut signé entre autres par les évêques de Wilna, de Bizesc-Litewski, de Luck et de Kiiow. La diète de Grodno, de 1568, le confirma.

En 1556, Pierre Goncz de Gonioudz en Podlaquie prêcha avec la plus grande hardiesse les principes antitrinitaires. Aux synodes tenus à Pinczow sur la Nida (palatinat de Sandomir) en 1563, et à Piotrkow (palatinat de Siéradie) en 1365, les Unitaires se séparèrent des Protestants. La ville de Pinczow était le rendez-vous des principaux Unitaires, qu'on appelait Pinczoviens. Nicolas Radziwill, duc de Birze, y entretint pendant six ans une réunion de savants, par lesquels il fit faire une traduction polonaise de la Bible, qui fut imprimée à Brzesc-Litewski. En 1569, Jean Sieninski, palatin de Sandomir, assigna aux Unitaires des habitations dans la ville de Rakow sur la Czarna qui se jette dans la Wistule; leur nom de Rakoviens vient de là.

Cependant les Luthériens, les Calvinistes et les Frères bohémiens établis en Pologne, d'accord sur un seul point, leur haine contre le pape, commençaient à se diviser entre eux et à s'attaquer avec violence; mais dans le synode de Kozminek (près Kalisz), qui dura depuis le 24 août jusqu'au 2 septembre de l'année 1555, il y eut un premier rapprochement, et dans le synode de Sandomir, tenu en 1570, toutes les sectes se réunirent en un concordat dont l'acte fut signé le 14 avril, et est connu sous le nom de Consensus Sandomiriensis. Un autre synode, tenu la même année à Posen, y ajouta quelques articles supplémentaires.

A la mémorable diète d'union à Lublin (1569), les Protestants et les Grecs furent déclarés capables de parvenir à toutes les dignités de la république.

Enfin, le roi Sigismond-Auguste, deux mois avant sa mort, signa, le 2 avril 1372, un acte d'une haute importance, qui autorisa les Protestants à bâtir un temple à Krakovie. Nous avons cru devoir reproduire les considérants de cet acte, afin de montrer ce qu'était la civilisation polonaise à l'époque où en France on aiguisait les poignards de la Saint-Barthélemy:

· Considérant les calamités et les maux que les royaumes les plus puissants et les plus floris-» sants de la chrétienté ont éprouvés dans ces · derniers temps, parce que leurs rois et princes se sont efforcés d'opprimer diverses opinions religieuses récemment nées, nous avons cru devoir, pour la tranquillité et la sureté de » notre royaume, prévenir ces dangers qui menacent toute la chrétienté, mais qui sont immi-» nents pour notre royaume, à cause de la proxi- mité des Barbares et des ennemis des chrétiens, et empêcher que l'exaspération des esprits ne produise une guerre civile; ayant au surplus, par l'exemple d'autres pays où tant de sang chrétjen a été versé sans produire le moindre effet salutaire, acquis la conviction qu'une telle sévérité non-seulement est par-, faitement inutile, mais qu'elle est très-nuisible, etc. >

Tel est l'exposé rapide de la marche de la réforme en Pologne sous les deux Sigismonds; ce qui en advint dans la suite, on le verra en son lieu.

Nous avons examiné successivement la vie politique de la Pologne sous les deux Sigismonds et le grand événement religieux qui immortalisa le xvie siècle. Pénétrons actuellement dans la vie intérieure de la Pologne de cette époque; analysons rapidement sa physionomie littéraire et morale, ses mœurs élégantes, du bon goût et de la fine plaisanterie.

Sous le règne de Sigismond-Auguste, il se forma une république d'un genre spécial, une république littéraire et en quelque sorte morale, une académie satirique, instituée pour corriger les mœurs nationales, et pour redresser les abus qui s'étaient glissés dans le gouvernement. Cette république prit pour devise : Ridendo castigo mores, je corrige les mœurs en riant. Ce seul trait caractérise suffisamment la civilisation polonaise au xvi siècle.

Voici quelle fut l'origine de cette institution.

Stanislas Pszonka, juge au tribunal de Lublin, propriétaire d'un village appelé Babin, entre Lublin et Belzyce, composa une société satirique et littéraire dont firent partie ses amis les plus éclairés et les plus distingués par leur probité et

la gaieté de leur caractère. De ce nombre surent Pszonka son sondateur, et Pierre Kaszowski, autre juge au tribunal de Lublin. Ces deux amis étaient tellement recherchés, qu'aucune sète, aucune réunion de samille n'avaient lieu dans les environs sans qu'ils y sussent conviés.

Le seul nom du village de Babin, dit l'historien Sarniçki, dissipait la tristesse et l'ennui; car il rappelait Pszonka et son caractère gai, qui lui attirait partout des amis.

Cette société, qui se rassemblait à Babin, avait pour but de faire la satire de toutes les actions blamables des grands personnages. Pour rehausser son éclat, Pszonka conçut l'idée, qui fut accueillie avec empressement, de lui faire prendre le nom de République de Babin, et de la modeler sur celle de Pologne, en choisissant un roi, des palatins, des castellans, des archevêques, des évêques, des starostes, des grands-généraux, des chanceliers, des maréchaux, des trésoriers; enfin, en parodiant toutes les magistratures établies dans la république polonaise.

Dans l'origine, les amis de Pszonka se partagèrent ces divers emplois pour donner quelque consistance à leur gouvernement. Le fondateur lui-même se contentait du titre de préfet, et Kaszowski de celui de grand-chancelier. Le nombre des emplois était illimité; ces républicains d'un nouveau genre se les distribuaient si libéralement, qu'il n'était personne parmi eux qui n'eût une dignité.

Pour que la critique eut plus de sel, on donnait ensuite les charges titulaires aux personnes qui en étaient l'objet, et par conséquent qui étaient étrangères à la société elle-même; dans ce cas, on avait toujours égard aux défauts des individus, et le soin de leur conférer un titre tout à fait opposé à leur caractère et aux qualités qu'il exigeait dans la véritable république.

Si quelqu'un, dans les assemblées nationales, parlait de choses au-dessus de sa portée ou qui ne le regardaient pas, il recevait le titre d'archevêque de la république de Babin, par un diplôme revêtu des signatures et des sceaux du joyeux gouvernement. Un individu avançait-il dans la Chambre des députés un fait extraordinaire et difficile à croire, on lui expédiait le diplôme d'orateur ou de chancelier de Babin. Celui qui faisait à contre-temps parade de son courage était crée chevalier de Babin, ou bien grand-général de la république de Babin. Un individu avait-il parlé sans respect de la religion, il était nommé

prédicateur ou saint inquisiteur de cette république.

Ces joyoux amis savaient se tenir au courant de ce qui se passait dans toute la Pologne, au point qu'aucun personnage possédant une place un peu élevée ne pouvait soustraire ses défauts aux plaisanteries de la république. Elle montra toujours la plus grande impartialité dans ses critiques; car jamais elles n'atteignirent que des coupables qui n'osaient s'en offenser, dans la crainte de devenir l'objet de la risée publique. Cette manière de faire la guerre aux vices ne put que tourner au profit du pays; car, si elle ne les corrigea pas toujours, du moins elle força à les bien cacher, et à ne pas scandaliser la jeunesse.

Cette société était renommée par son habileté à rendre ridicule tout ce qui pouvait être nuisible à la patrie. Elle se maintint avec d'autant plus d'éclat, que jamais on ne put lui reprocher d'avoir employé l'arme de la calomnie, ou d'avoir recu un membre capable de s'en servir. Tout individu, pour être admis dans la société, était obligé de donner des preuves de la délicatesse de ses sentiments, d'un esprit cultivé, et d'un jugement juste des choses et des hommes. Elle attira dans son sein les premiers personnages du pays, tels que les palatins, les ministres, les évéques, etc., afin, que dans le cas où il faudrait punir un coupable dans la vraie république, celui-ci ne put se trouver offensé en recevant son diplôme des mains d'une personne non moins respectable dans la république de Pologne que dans celle de Babin, et pour que le châtiment produisit un effet plus salutaire.

Sigismond-Auguste, sous le règne duquel les deux républiques jouirent de leur plus grande splendeur, était spirituel, éclairé, libéral, tolérant et ennemi de la tristesse. Il aimait à entendre parlet de la république de Babin; et, étant un jour entouré de plusieurs de ses membres, parmi lesquels se trouvait Pszonka, il leur demanda s'ils avaient un roi parmi eux. Non, Sire, » lui répondit Pszonka, de votre vivant nous ne songerons pas à en choisir un. Régnez dans la » république de Babin comme vous régnez dans » celle de Pologne. » Le roi reçut cette réponse en riant, et il en manisesta son contentement à Pszonka, ét calma ainsi le ressentiment excité chez plusieurs personnages par le châtiment que leur avait infligé la république de Babin, par l'envoi de ses diplômes.

Cette association exerça un grand empire sur

l'esprit national et sur les mœurs du xvie siècle. Les jeunes gens qui faisaient le premier pas dans la carrière publique, tremblaient devant ce tribunal, dans la crainte d'encourir sa censure, et ceux-là faisaient tous leurs efforts pour yéchapper, qui occupaient des charges. C'est ainsi que cette république satirique et inoffensive au premier coup d'œil rendit des services réels à l'Etat, en attaquant le vice, et eut une influence bienfaisante sur la conduite et les démarches des membres du sénat, du conseil, du roi, du clergé et de la Chambre des députés.

Stanislas Pszonka mourut vers l'année 1590. Ses successeurs soutinrent longtemps encore l'honneur et l'éclat de la république de Babin; mais comme toute institution de ce monde est sujette à s'user, les guerres et la décadence de la Pologne finirent par affaiblir l'influence morale de la république de Babin, et enfin la réduisirent bientôt au néant.

Grace au concours de tant de circonstances favorables et de ces institutions d'une libéralité extrême et sans contrôle ombrageux, les écoles, en cessant d'être sous la surveillance exclusive du clergé catholique, devinrent une pépinière d'hommes capables et de citoyens éclairés. Bientôt l'Université de Krakovie ne put suffire à la prodigieuse affluence de la jeunesse; on établit de grandes écoles à Posen, à Léopol et en d'autres lieux pour la seconder. Chaque évêque, chaque sénateur, chaque haut magistrat, ne dut alors son élévation qu'à ses talents; fils de gentilhomme, de bourgeois ou de paysan, il trouvait le même accueil. Kromer, fils d'un paysan, Dantiscus, fils d'un brasseur, se succédèrent dans l'évêché de Warmie avec le titre de princes. Erasme Vitellius, fils naturel d'un musicien et d'une cabaretière, obtint l'évêché de Plock; Janicki, fils d'un voiturier, reçut la couronne de poëte des mains du pape. Stanislas Hosius, cardinal et l'un des présidents du concile de Trente, était aussi d'une origine très-obscure.

C'est à cette époque aussi que se rapporte l'age d'or de la littérature polonaise, parce qu'elle offre une grande quantité d'ouvrages polonais qui se font remarquer par un goût formé sur les modèles des classiques grecs et romains, et par une exquise pureté de la langue polonaise, qui atteignit alors son point de perfection. Le caractère principal des écrivains de cette époque est la netteté, une simplicité noble et la gravité. Toutes les branches des sciences eurent

leurs représentants, soit que les auteurs écrivissent en latin ou en polonais.

Laurent Korwin, ou Corvinus Nowodworski, professeur d'éloquence à l'Académie de Krakovie, composa plusieurs poëmes élégiaques. Paul Krosnianin enseignait la poésie latine à l'Université de Krakovie et fut professeur de Dantiscus. André Krzycki, neveu des deux Tomicki, fut auteur de plusieurs èlégies etépigrammes. Jean Flachsbinder ou Dantiscus, natif de Dantzig, évêque de Culm, ensuite de Warmie, charmait son siècle par son génie poétique, et se rendit digne du laurier qu'il reçut de l'empereur Maximilien, et des faveurs dont il fut comblé par Charles - Quint après la bataille de Pavie. Il fut mis au rang des gentilshommes espagnols, et sa mémoire fut honorée par une médaille frappée en 1529. Clément Janicki, appelé le Tibulle et le Catulle polonais, fut, à l'âge de vingt ans, couronné d'un laurier par le pape Clément VII. Grégoire Samborczyk écrivit des bucoliques. Bendowski mérita, par ses poésies latines, le nom de Pindare polonais.

Quant à la poésie polonaise, on remarque Nicolas Rey de Naglowicé et Jean Kochanowski, qui porta la poésie nationale à un haut degré de perfection. La poésie lyrique est un genre où il excelle principalement, par une douceur, une délicatesse et un charme de sentiment incomparables. Connaissant à fond les langues latine, grecque et italienne, il fit des traductions partielles de Virgile, d'Horace, de Marc Vida; il écrivit aussi des poëmes satiriques, des tragédies, des épithalames, des épigrammes et plusieurs dissertations en prose. André et Nicolas, frères de Jean, étaient aussi poëtes.

Parmi les prosateurs figure en première ligne Lucas Gornicki, auteur d'ouvrages nombreux en histoire et en éloquence. Stanislas Orzechowski, dont nous avons déjà parlé, ainsi que Stryikowski, Paprocki, Sarnicki, Guagnini, Martin Bielski, André Modrzewski, Groiçki, Hosius, etc., etc., illustrèrent le siècle des Sigismonds.

Des imprimeurs célèbres, tels que Scharsenberger, Viétor et plusieurs autres rivalisèrent de goût et de soins pour se rendre dignes d'un tel siècle: quatre-vingts villes polonaises possédaient des imprimeries, et Krakovie seule en comptait cinquante.

C'est avec de pareils titres que la Pologne du xvi siècle se présenté à l'admiration de tous ceux qui veulent bien connaître et apprécier son état moral, intellectuel et scientifique.



# ÉGLISE DES BERNARDINS,

A WARSOVIE.

Le voyageur, après une course pénible, apercoit avec bonheur le clocher d'une église; les portes de la maison de Dieu lui seront ouvertes, et il pourra se reposer, il pourra prier, et si l'égoïsme des grandes villes l'isole au milieu de la foule, il trouvera un abri, un refuge : aussi la flèche des temples s'élève dans l'air; venez, venez de ce côté : ici, Dieu est pour tous!...

La ville de Warsovie possède de belles églises. La munificence des anciens ducs de Mazovie, des rois de Pologne et de riches particuliers éleva ces monuments. Les uns sont encore debout, les autres tombèrent sous la hache destructive de nos ennemis; les autres furent consumés par le feu, plusieurs enfin subirent des changements si notables, qu'on retrouve à peine les traces de leur architecture primitive. Il en est ainsi de l'église des Bernardins.

L'ordre monacal de Saint-Bernard, ou des Récollets, date, en Mazovie, de l'année 1454; il fut introduit à Warsovie, par Anna, duchesse de Mazovie, alors que la Pologne et la Litvanie étaient gouvernées par Kasimir, fils de Władislas-Jagellon.

Dans les années 1507 et 1509, la nouvelle église fut détruite par un incendie; mais Anna Radziwill, femme de Conrad, duc de Mazovie, conjointement avec Lubranski, évêque de Posen, la reconstruisirent, et en firent un des plus beaux édifices de Warsovie.

Mais de nouvelles vicissitudes l'attendaient. A l'époque de la fatale invasion des Suédois, et lorsque ces derniers, commandés par le général Alfred, se défendaient dans le château royal contre l'attaque des Polonais qui voulaient chasser les envahisseurs, l'église des Bernardins fut pillée et ses ornements furent endommagés. Enfin, grâce

à l'incomparable valeur d'Etienne Czarniecki, les Suédois furent expulsés du territoire de la république polonaise; le roi Jean-Kasimir remonta sur le trône de Pologne, et peu après ce monarque et Koniecpolski, grand-trésorier de la couronne, avancèrent des fonds pour faire réparer l'église.

Sous le règne de Stanislas-Auguste Poniatowski, la ville de Warsovie subit des changements notables; plusieurs places, rues, avenues
et édifices furent tracés, les monuments publics
furent élevés, restaurés, agrandis, et la capitale
de la Pologne prit le plus bel aspect. L'église des
Bernardins voulut se distinguer; les moines
donnèrent une partie de leurs revenus, et cela,
joint aux libéralités des Potocki et des Kwiecinski,
permit à l'architecte Aigner d'élever le clocher
et la belle façade, telle qu'elle est encore aujourd'hui. Outre cela, cette église se trouve située
dans le quartier le plus beau et le plus fréquenté de la ville.

L'intérieur de cette basilique est orné de tableaux dus au pinceau d'artistes nationaux. On y voit encore un tableau du bernardin Zebrowski, qui fut peint en 1755. Ceux de saint Stanislas et de sainte Cécile furent exécutés par Gladysz. Sainte Cécile est patronne de l'église, et le jour de sa fête, les premiers artistes de la capitale chantent alors une grande messe en musique.

En 1732, on y établit la confrérie de Saint-Jean-Népomucène; il y a aussi d'autres confréries, et chacune possède un autel particulier.

Le 23 novembre 1822, on transporta solennellement l'image de Notre-Dame-de-Lorette, qui fut donnée jadis par le roi Wladislas IV aux Bernardins, dans le faubourg de Praga, de l'autre côté de la Wistule.

100

# UNE FEMME

# COMME PRESQUE TOUTES LES FEMMES.

ESQUISSE D'UN ÉVÉNEMENT VÉRITABLE DU XIX° SIÈCLE.

(Imite du polonais de Mme WANDA MALECKA.)

Oh! dites-moi, qu'est-elle devenue? Dort-elle encore dans la paix des tombeaux? Ou, compagne des vents et de l'errante nue, Voit-elle un autre ciel et des astres plus beaux? Quand le printemps en fleur a couronné ces arbres, Les chants du rossignol hâtent-ils son réveil? Son sein gémirait-il pressé du poids des marbres, L'écho du vieux torrent trouble-t-il son sommeil? Et quand novembre, au cyprès solitaire, Suspend la neige et vous glace d'effroi; Lorsque la pluie a pénétré la terre, Sous un linceul se dit-elle : « J'ai froid! » Non : sa vie est encore errante en mille atomes. Objet de mes chastes serments, Tu n'as point revêtu la robe des fantômes, Et tes restes encor me sont doux et charmants. Vagues parfums, vous êtes son haleine; Balancements ses flots, ces doux gémissements; Dans la vapeur qui borde la fontaine, J'ai vu blanchir ses légers vétements. Ah! dites-moi, quand sur l'herbe fleurie Glissent le soir les brises du printemps, N'est-ce pas un accent de sa voix si chérie? N'est-ce pas dans les bois ses soupirs que j'entends?

H. DE LATOUCHE.

a ll faut un concours de circonstances absolues, pour que le caillou laisse jaillir l'étincelle qu'il renfermait dans son sein, pour que le choc des nuées produise la foudre, pour que le sommet de la montagne se déchire en cratère et lance au loin le bitume et la lave; cependant l'étincelle était dans le caillou, l'orage dans les nuées, le feu souterrain dans le voican; mais l'heure de l'explosion n'avait point somé.

MICHEL MASSON.

ſ.

Le soleil, près de se coucher, jetait ses derniers rayons sur une belle pelouse verte, ombragée de peupliers; un vent léger agitait les arbres et apportait une douce fraîcheur à la suite d'une chaude journée. C'est à ce moment que Wanda et Hedwige sortirent pour faire une promenade dans le jardin.

Wanda, qui depuis un mois avait quitté War-

sovie, retrouvait son amie avec bonheur. Que de secrets à se confier, que de confidences à se faire après cette longue séparation! Aussi les deux jeunes filles cherchaient un endroit écarté, un lieu bien solitaire, pour s'épancher tout à l'aise. Amitié! sainte illusion de la jeunesse, quel charme vous répandez sur nos premières années! Et quand tous nos rêves sont évanouis, quand toutes nos espérances sont tombées feuille à feuille, votre souvenir rayonne encore.

Wanda et Hedwige vinrent s'asseoir sur un banc de gazon au pied d'un platane. « Qu'as-tu fait? as-tu pensé à moi? que t'est-il arrivé? » tel fut le début de cette causerie de jeunes filles.

Wanda avait un an de plus qu'Hedwige; elle était sensible et douée d'une ardente imagination. Ayant perdu son père, elle vivait avec sa mère dans une retraite presque absolue. L'amitié d'Hedwige faisait ses seuls plaisirs et sa seule distraction, et tous les instants qui n'étaient pas donnés à l'amitié étaient consacrés à l'étude. Wanda lisait les romans que lui choisis. sait sa mère; mais cette lecture, qui fausse le cœur et l'esprit des organisations médiocres, avait été pour elle le sujet d'une expérience tout acquise. L'amour, la plus belle fiction des poëtes, l'amour et la constance lui semblaient un rêve impossible à réaliser. Ces réflexions, si tristement vraies, ne lui avaient pas donné le découragement que donnent les déceptions; elle vivait heureuse et insouciante de l'avenir; à seize ans on peut croire l'amour impossible, mais on croit aux miracles de l'amour. Wanda n'eût pas été une femme coquette, elle eût été passionnée; elle offrait l'image d'une nature romanesque et sensée. Son caractère était en harmonie avec sa personne; sa physionomie était un mélange de vivacité et de bonté, d'enthousiasme et de réflexion. Ses yeux noirs et veloutés, ses cheveux d'un noir d'ébène, sa taille souple, la faisaient ressembler à un de ces beaux types du Midi.

Hedwige était peut-être plus jolie que son amie, mais elle n'avait pas ce charme auquel on s'initie peu à peu. Il y a en ce monde la beauté selon les sens, et la beauté selon l'âme; la première saisit au premier abord, l'autre entraîne et pénètre. Hedwige était bonne, elle ne manquait ni de sensibilité ni d'esprit, mais une éducation du monde, une éducation d'héritière, avait amoindri ou faussé ces qualités. Hedwige ne connaissait de la vie que les bals, les fêtes, les plaisirs qui enivrent; sa plus grave occupation, après le choix d'une parure, était la musique ou la danse. La coquetterie, ce besoin de plaire qui est pour toutes les femmes un instinct, un don de nature, était devenue pour elle un art ; déjà elle calculait, elle apprétait ses regards, elle comprenait l'effet d'une main dégantée à propos! Pauvre ensant, elle comprenait tout cela et elle attendait toutes ces joies de la vanité. Sa mère, faisant les honneurs d'une maison opulente, recevant la ville et la cour, n'avait guère le temps de diriger ses filles; aussi Hedwige et ses quatre sœurs, toutes jolies comme elle, étaient confiées aux soins d'une gouvernante française.

J'ai dit qu'Hedwige s'occupait avant tout de danse et de musique, car ces deux talents rapportent un produit net d'admiration et de succès de salon; elle lisait peu, toute lecture sérieuse ent été pour elle une fatigue: être jolie, être plus jolie et plaire, c'était sà vie et son seul but. Rien de plus opposé que la nature d'Hedwige et de Wanda, rien de plus opposé, et pourtant elles s'aimaient. Elles semblaient être l'une à côté de l'autre pour faire ressortir des avantages différents. Hedwige était blonde et d'une blancheur éblouissante; ses yeux étaient bleus et pleins d'une tendre langueur, sa taille était élevée et son port majestueux; en un mot, une beauté classique. Hedwige, habituée au monde, savait rire à propos, sourire toujours et parler sans rien dire; ses émotions intimes ne lui étaient rien, elle s'était fait une nature à l'usage de la société; on la disait aimable, et si les hommes la trouvaient coquette, ils la trouvaient charmante. Hedwige avait perdu ce naturel, cet abandon, qui sont un vice ou un ridicule selon le monde. C'est un tort, c'est presqu'un crime d'être mieux ou autrement mal que les autres; toutes les femmes sont habillées de la même manière et doivent avoir le même langage, les mêmes façons; il faut être bien supérieure, quand on vit dans le monde, pour avoir le courage de ses qualités. Hedwige, qui n'osait ni être vraie, ni être bonne, au milieu de cette société à qui elle demandait des hommages, devenait naturelle et confiante en présence de Wanda.

- Mon Dieu, que le temps passe vite quand je suis avec toi, Wanda! je t'ai parlé, je t'ai raconté mes jours avec détail, et il me semble que j'ai encore mille choses à te dire... Oui, répondit Wanda, je le crois aussi, car tu es pensive; allons, ouvre-moi ton cœur, tu es émue, tu rougis; serais-tu amoureuse? mais non, dans le monde on n'aime point, on se contente de plaire...
  - Tu te trompes, Wanda, j'aime.
- Comment, un autre m'a enlevé ton cœur! mais qui donc aimes-tu?
- J'aime Stanislas; mais ne crains rien, l'amour ne fera pas oublier l'amitié.
- -Stanislas est beau, plein de grâce et de vivacité.

-Ajoute à cela qu'il a une âme bonne et loyale, qu'il a du dévouement et de l'enthousiasme pour le bien. Je vais te raconter un fait qui me le rendra cher à jamais: C'était le jour de la fête de ma mère, il y avait bal chez nous; fatiguée de la danse et plus fatiguée des adulations dont j'étais l'objet, je quittai le salon et vins dans le jardin pour respirer. Seule, je récapitulai mes souvenirs; tous les hommes m'avaient dit que j'étais jolie, mais le regard d'un seul me rendait heureuse, j'éprouvais une émotion inconnue... Tout à coup les cris d'un enfant m'arrachent à ma réverie, je cours du côté d'où partent ces cris... Rosalie, la jolie petite fille de notre jardinier, était tombée dans le lac, la pauvre eufant allait périr; ne calculant ni le danger ni mes forces, je voulais me jeter à l'eau pour la sauver, quand j'aperçois un homme qui écarte les branches et se précipite à la nage : saisir l'enfant et le déposer à mes pieds, sut l'affaire d'un moment! Cet homme, c'était Stanislas! Je ne puis te dire tout ce que je sentis d'admiration, de reconnaissance; et oubliant alors toutes les convenances, je lui pris la main et la serrai tendrement; lui, baisa cette main que je lui avais abandonnée; nos yeux se rencontrêrent, et, avec un accent que je n'oublierai jamais, il me dit : · Hedwige, je vous aime !... Tu ris, Wanda, ah! c'est bien mal; ce que je te consie est grave, il y va de ma destinée.

— Non, ma chère, non, ce n'est point grave, tu t'abuses sur tes propres sentiments; tu as le besoin d'aimer, tu es séduite par la beauté de Stanislas, mais tu n'aimes pas encore. Cet amour, que tu crois éternel, ne résisterait ni à l'absence ni à la moindre preuve d'indifférence; un amour de quinze ans vit et meurt comme une étincelle.

— Si tu savais tout ce que je sens là, dit Hedwige en mettant la main sur son cœur, tu ne douterais plus de ma tendresse pour lui; ton sourire m'offense. Allons, pardonne-moi en attendant le jour où tu me diras que j'avais raison.» Les deux amies s'embrassèrent après cette brouille d'un moment, et rentrèrent au salon.

II.

Quelques jours après cette entrevue, Hedwige quitta Warsovie pour aller au château d'une de ses tantes. Les deux amies s'étaient promis de s'écrire, et huit jours étaient à peine écoulés, que Wanda recevait la lettre suivante:

et je t'ai quittée avec chagrin, chère Wanda, et je te regrette à chaque moment. Tu me manques quand je suis dans le monde, je voudrais que tu partageasses tous mes plaisirs; et tu me manques dans la solitude, je pense alors à nos bonnes causeries; malgré tes grondes, malgré ta raison, rien ne te vaut.

» Ici on passe sa vie à s'amuser et à se parer;

le matin on fait des promenades, et le soir on

danse. J'ai beaucoup de succès, tous les élégants se disputent l'honneur de danser avec moi ; pourtant je ne suis pas trop coquette, mais j'avoue qu'il y a un singulier plaisir à se voir admirée, préférée à toutes les autres, à voir que toutes les femmes vous envient, et que tous les hommes vous trouvent charmante. Quant à Stanislas, j'oubliais de te dire que je me soucie peu de ses hommages; j'ai été bien folle de croire que son dévouement était une preuve de passion; ce qu'il a fait pour moi, il le referait pour toute autre; ses préférences sont banales comme une monnaie courante. Il n'y a rien de moins flatteur que ses flatteries, la moins jolie en a sa part tout aussi bien que moi. Croirais-tu que Cornélie, avec ses yeux soi-disant bleus, sa peau noire et ses cheveux blonds, m'a remplacée dans le cœur de Stanislas? Ce matin je l'ai surpris à ses pieds, j'étais cachée derrière une charmille et j'ai tout entendu; il lui disait qu'il l'aimait, il l'appelait adorable Cornélie, il lui parlait de ses grâces... Tu penses que je ne suis pas assez niaise pour pleurer un homme qui a l'effronterie de dire à Cornélie qu'elle est adorable. Je te pardonne tes grondes, à condition que nous oublierons toutes deux Stanislas. Ne parlons jamais de lui, car n'est-ce pas, Wanda? il y a des rivalités qui humilient. Cornélie ma rivale!

L'hiver va me ramener à Warsovie; dans quelques jours je serai près de toi, et je t'embrasserai avec bonheur.

HEDWIGE.

III.

Au commencement de l'hiver, Hedwige revint à Warsovie. Cette saison était pour elle une suite non interrompue de fêtes et de plaisirs; mais, cette année-là, sa mère tomba malade et fut forcée de suspendre ses réunions d'apparat; un petit cercle d'amis intimes fut seulement admis, et les longues soirées d'hiver se passèrent en faisant des lectures ou en écoutant de la musique. C'est à cette époque que le jeune Frédé-

ric, le fils de l'ami intime du père d'Hedwige, vint à Warsovie pour y terminer un procès. Les parents d'Hedwige le reçurent avec une cordiale amitié, et lui offrirent un appartement dans leur maison.

Frédéric avait la grace, ces formes aimables que donnent l'habitude du grand monde, il joiguait à cela une charmante figure. Sa présence fut une bonne fortune, il venait rompre la monotonie des réunions de famille. Frédéric était bon musicien, il lisait haut avec un art infini, et Hedwige l'écoutait, car c'était à elle que s'adressaient ses lectures. Une tendre expression, une pensée d'amour étaient dites d'une voix émue. Hedwige aspirait chaque parole. Frédéric ne disait pas encore qu'il aimait, mais ille faisait comprendre. Rienne vaut la préface de l'amour, c'est le plus beau chapitre du livre. Ces premiers soins si timides, les premiers regards si défiants et si tendres sont bien plus que le bonheur, c'est l'espérance, l'espérance infinie.

L'hiver se passa au milieu de ces plaisirs calmes et de ces douces agitations. Wanda devint confidente du nouvel attachement d'Hedwige, mais cette fois elle ne riait pas en écoutant son amie, car elle comprenait toutes les séductions d'une habitude de chaque jour.

Frédéric revint un soir en apportant le roman de Goethe. Pour un esprit vigoureux, il n'y a point de lecture dangereuse; mais pour Hedwige, pour cette organisation dont les facultés n'étaient point en harmonie, toute lecture passionnée était un poison. Werther, ce chef-d'œuvre de simplicité et de passion, ce livre qui montre le bonheur des vertus paisibles et le malheur des passions, fit une profonde impression sur elle; un torrent de larmes s'échappa de ses yeux quand elle entendit la dernière page. Frédéric, en voyant son émotion, lui prit la main et lui dit tout bas : « J'aimerais plus encore que Werther, car si j'avais trouvé un trésor comme sa Charlotte, je ne me le laisserais pas ravir.... mais si la fatalité m'avait condamné au malheur, j'aurais fini comme Werther ..... Toutes ces paroles, dites avec plus ou moins de vérité par l'émotion du moment, pénétraient Hedwige. Elle se croyait aimée, et elle aussi croyait qu'elle aimait. Quand on est jeune, quand la vie se montre toute riante d'espérance, on ne doute pas de l'amour, on croit à l'amitié; mais, plus tard, hélas! « Où sont ces belles amitiés qu'on croyait emporter au ciel après en avoir savouré les douceurs pendant la vie? Le vent de

la terre les a desséchées, et, dans les jours pâles de l'âge mûr, il faut pleurer les illusions perdues de la jeunesse. >

Le mois de mai, en reverdissant les campagnes, changea les habitudes de la famille de P\*\*\*. On faisait des parties de campagne dans les environs, des promenades à cheval, et Frédéric était toujours le cavalier de ces dames. Quand vint la fête de Czerniakow, toute la société des de P\*\*\* s'y rendit. Arrivé au village, on entendit d'abord la messe, et ensuite on déjeuna sur l'herbe. Frédéric ne quittait point Hedwige, tous ses soins étaient pour elle; tous ses regards étaient pour elle; jamais il ne s'était montré plus tendre, plus empressé, plus amoureux. Quelle belle journée! disait Hedwige avec une naïveté toute coquette. -Oui, répondit Frédérie, et, pour en garder le souvenir, échangeons nos bouquets. Rappelezvous que vous avez pleuré sur le sort de Werther, n'aurez-vous pas quelque pitié pour moi. Les hommes nous interrogent quand ils sont surs de nos sentiments, leur amour-propre devance nos aveux.»

Wanda commençait à s'inquiéter. Tu te livres trop, disait-elle à Hedwige; sais-tu si ton père consentira à ce mariage? — Je l'aime, je brave-rai tous les obstacles, » répondait Hedwige. Les femmes à imagination sont de si bonne foi quand elles se trompent, et souvent quand elles trompent!

Un jour Hedwige vint trouver Wanda, elle était fière et radieuse; le vrai bonheur n'a pas cet air agité, comme l'a dit un spirituel auteur: Cachons notre bonheur sous l'herbe; soyons heureux tout bas, l'infortune veille et cherche. Hedwige était radieuse, folle de joie; elle venait apprendre à son amie que Frédéric l'avait demandée en mariage et que son père consentait à cette union, et déjà elle portait à son doigt l'anneau de fiancée.

Depuis ce moment, la vie d'Hedwige et de Frédéric fut une fête. Pas un souci, pas une crainte, pas un doute ne venait obscurcir leur joie; mais cette joie ne fut pas de longue durée, car Frédéric dut partir pour aller arranger des affaires de famille. Avant de quitter son amie, il la rassura par tous les serments qui furent inventés sans doute par ceux qui se défiaient de leur propre cœur. Il la rassura par la promesse d'un prompt retour.

Peu de jours après le départ de Frédéric, Hedwige reçut une lettre de lui. « Je suis loin de vous, lui disait-il, et mon cœur ne vous a point quittée. Que cette triste et cruelle absence ne change point vos sentiments pour moi. Songez, Hedwige, que je ne pourrais vivre sans vous, ma destinée vous appartient. Je mesure le temps, je compte avec effroi les jours qui nous séparent encore. Nous nous reverrons, et ce sera pour ne plus nous quitter. Hedwige, je vous aime, je vous aimerai toujours, je le jure par mon amour.

Vois comme il m'aime, disait Hedwige en montrant cette lettre à Wanda, et dis s'il ne mérite pas toute ma tendresse et toute ma confiance?

Peu à peu les lettres de Frédéric devinrent plus rares. Hedwige se désola, s'inquiéta; et, pour prix de ses angoisses, elle recevait une lettre bien froide, où on lui disait bien froidement qu'on l'adorait. Les expressions exagérées sont toujours la preuve de la pauvreté du cœur. Hedwige voulait s'abuser encore; mais pendant un mois elle resta sans nouvelles, et fut bien forcée d'entrevoir la vérité. Wanda cherchait à la consoler; sans peine elle y parvenait, car tous les sentiments d'Hedwige étaient à fleur de peau. It n'y a que ceux qui savent beaucoup souffrir qui savent beaucoup aimer.

Un jour, Wanda vint voir Hedwige, et la trouva assise sous son platane favori; elle tenait une lettre à la main, et était si absorbée dans ses réflexions, qu'elle n'aperçut pas son amie; mais son visage exprimait plus d'étonnement que de douleur; un sourire ironique esseurait parsois ses lèvres, et tout à coup elle s'écria : « Quel singulier dénoument, je n'ai rien lu de semblable dans aucun roman... » A ce moment, Wanda se rapprocha d'elle.

- « Ali! viens, viens à moi, ma chère, j'ai des nouvelles importantes à te consier.
  - S'agit-il donc de Frédéric?
- Oui, mais ce n'est pas lui qui écrit, c'est son cousin, car lui-même n'aurait osé.
  - Explique-toi vite, tu m'effraies.
- Ne t'effraie pas, car tu vois bien que je ris. Mon Dieu, ma chère, qu'il est difficile de se connaître soi-même! quand Frédéric était près de moi, il me semblait que je ne pourrais plus vivre sans lui; je dédaignais tout ce qui m'avait plu autrefois; je ne trouvais de plaisir que dans les plaisirs qu'il partageait avec moi : la musique, la danse, la poésie, tout se décolorait sans lui, et tout retrouvait un nouveau charme avec lui. Il est parti, j'ai été triste les premiers jours, il me

manquait une mélodie à laquelle mon oreille s'était accoutumée; mais peu à peu j'ai repris ma gaieté... Allons, ne me gronde pas, ne me dis pas que je suis légère, ne fallait-il pas mourir d'amour!.... et si je ne craignais pas un sermon de ma trop raisonnable amie, je lui avouerais que je commençais à être un peu lasse des phrases doucereusement sentimentales et des répétitions monotones d'une passion exaltée. Rends grâces à ce que tu appelles ma légèreté; car que deviendrais-je aujourd'hui en apprenant que Frédéric est sur le point de se marier?

- Comment, il se marie... ah! qui aurait pu croire à tant de fausseté, lui qui avait l'air si amoureux, si dévoué!
- Oui, il se marie, et avec une beauté qui approche de la cinquantaine; mais en dédommagement, elle lui apporte un million de dot: tiens, lis la lettre que son cousin écrit à ma mère, et tu verras si je te trompe.»

Wanda prit la lettre et lut ce qui suit :

## « Madame.

- Frédéric n'a pas la force de vous écrire luimême, et il me charge de vous apprendre les événements qui vont bouleverser sa destinée. Fier et heureux d'entrer dans votre famille, il ne séparait plus son avenir de celui de mademoiselle votre fille; mais, hélas! il doits'immoler à la volonté de son père, il doit se sacrifier à l'ambition de ceux qui ont des droits sacrés sur lui. Frédéric ne peut résister; madame la comtesse de C... lui offre sa main avec un million de dot; mon pauvre cousin se résigne à regret, Madame, en implorant votre pardon.
  - » Agréez, Madame, etc., etc. »
- Tu vois, Hedwige, dit Wanda, que j'avais raison quand je te conseillais d'étudier le caractère de Fréderic avant de lui promettre ta main; les regards languissants, les paroles ampoulées, ne sont point des preuves d'amour; mais heureusement ton chagrin n'est pas profond, ton amour-propre est plus blessé que ton cœur... Cependant cette leçon ne doit pas être perdue pour toi.
- Tout ce que tu dis est vrai, mais ne m'accable pas, car j'ai honte de moi-même. Rentrons à la maison; le courrier qui a apporté la lettre attend la réponse; ma mère n'ecrira pas et moi non plus, tu le penses bien; des reproches, il ne les mérite pas, et la raillerie serait indigne de

de noce et la bague qu'il m'a donnée.

Les deux amies, en rentrant au salon, virent un jeune homme qui déclamait avec chaleur une pièce de vers : on faisait cercle autour de lui.

- ell est partout, dit Wanda d'un air de mauvaise humeur...
  - Qui donc a le malheur de te déplaire?
- Ah! c'est cet insupportable Ludwik; il me cause une répulsion que je ne saurais dire: il y a dans cet homme quelque chose de satanique; sa vue me fait éprouver une sorte de pressentiment douloureux; son regard me fait frémir... Si j'étais superstitieuse, je croirais que c'est un avertissement du Ciel; il me semble qu'il me fera beaucoup souffrir, et quand je le regarde. quand j'entends le son de sa voix, j'ai peur d'être injuste, car son regard est doux, sa voix est harmonieuse; cependant je ne puis supporter ce regard, et sa voix me fait tressaillir: car ces dehors séduisants doivent cacher une âme perverse, j'en suis sûre; mon instinct me dit de le fuir comme un être dangereux; il n'y a rien de sacré pour lui, il doit se faire un jeu de ce que tous les hommes honorent et révèrent... Tiens, vois cesourire, c'est Satan... Malheur à la femme qui abandonnerait sa destinée à cet homme!
- -Tes préventions sont injustes, chère Wanda. Ludwik n'est 'pas beau, mais il a de la physionomie, et sa tournure est pleine de distinction. Quand il parle, ses traits s'animent, et il devient presque agréable quand il raconte une belle action. Il est bon et capable de dévouement; sans lui j'aurais perdu mon frère, c'est lui qui l'a sauvé: il a exposé sa vie, il s'est jeté au-devant du coup qui allait frapper mon frère. La blessure qu'il a reçue est si grave, qu'il porte encore le bras en écharpe. Les larmes me viennent aux yeux quand je le regarde.
- Ta reconnaissance est trop enthousiaste, l'expérience est nulle pour toi, tu t'exaltes, ton imagination égare ton cœur, je te vois prête à aimer Ludwik. Un auteur, je ne sais lequel, a dit: Les femmes sont extrêmes en tout; leur reconnaissance est de l'amour et leur indifférence de la haine. Prends garde à toi, chère Hedwige, ta n'es jamais dans le vrai.
- -Eh! ne crains rien, pour de l'amour je n'en aurai plus. .

Malgré ces promesses, elle était charmée des préférences de Ludwik; elle ne se blasait pas sur les flatteries; s'entendre dire qu'elle était jolie,

moi. Je lui renverrai seulement tous les présents | lui causait une joie toujours nouvelle. Les rois et les femmes aiment la louange. Hedwige, avec ces émotions de tête, croyait encore une fois avoir un goût serieux pour Ludwik; et lui, si dédaigneux pour tout le monde, si fat, si écrasant par sa froideur, devenait gracieux et empressé quand il s'adressait à Hedwige. Les gens malveillants exercent une sorte de puissance occulte sur tout ce qui les approche, on les craint et on les caresse; que ne ferait-on pas pour échapper à une épigramme, et celles de Ludwik emportaient la pièce. Hedwige était la seule femme que sa moquerie aiguë et tranchante eût épargnée; aussi elle était fière, elle croyait avoir reçu la consécration d'une beauté irrésistible.

> Les fréquentes visites de Ludwik éloignèrent Wanda de la maison de madame de P\*\*\*. Elle se privait du plaisir de voir Hedwige, pour ne pas rencontrer cet homme qu'elle détestait et qu'elle redoutait. Hedwige n'osait pas combattre les répugnances de son amie, mais elle se révoltait intérieurement contre son injustice.

> Wanda resta plus d'un mois sans aller chez Hedwige; mais ne voulant pas rompre cette ancienne amitié, elle s'y rendit un matin. Peut-être Ludwik n'y sera pas le matin, se dit-elle; mais la première personne qu'elle vit en entrant fut Ludwik; il venait chez madame de P\*\*\* pour lui présenter ses trois jeunes frères qui arrivaient à Warsovie pour y terminer leur éducation. On parla peinture; Ludwik savait causer des arts en homme du monde et en artiste; et le frère d'Hedwige, qui était toujours disposé à faire briller les autres, dit : « Il n'est pas étonnant que Ludwik mette tant de feu dans son discours et tant de précision dans ses jugements, car luimême est peintre, personne ne saisit mieux la ressemblance; priez-le de vous montrer une miniature qu'il porte toujours sur lui, et demandez à ses frères s'ils reconnaissent ce portrait. »

> Ludwik refusa d'abord, mais Hedwige le suppliant du regard, il céda, et d'un air ému il tira de son sein le portrait d'une femme encore jeune et d'une physionomie charmante. Il appela le plus jeune de ses frères et lui montra le portrait. «C'est maman, » s'écrie l'enfant.... A ces mots, les yeux de Ludwik se remplirent de larmes. Il embrassa son frère et cacha sa figure dans la blonde chevelure de l'enfant.

> Wanda, en voyant l'émotion de Ludwik, se réconcilia presque avec lui. Hedwige était heureuse, et, s'approchant de son amie, elle lui dit

tout bas: « Celui qui aime si bien sa mère, celui qui se sacrisse pour son ami est digne d'estime et d'admiration; douter de lui est un crime.»

A cette époque, le frère d'Hedwige se préparait à faire un long voyage, et avant son départ, il pria Ludwik de lui faire le portrait d'Hedwige.

¿J'y consens de tout mon cœur, dit Ludwik, si madame de P\*\*\* me le permet.

Ludwik se mit à l'œuvre avec empressement; mais il était plus occupé de son modèle qu'il n'était occupé à reproduire ses traits ; il contemplait Hedwige avec ivresse. « Comment rendre cette physionomie d'ange et ces graces de femme? lui disait-il. Je le sens, on peut faire le portrait d'une femme qui vous plait; mais de la femme qu'on adore, c'est impossible.... Hedwige était heureuse, et elle souffrait; elle croyait aimer, mais elle aimait sans confiance; les yeux de Ludwik exprimaient la raillerie et le dédain; il y avait dans ses traits et dans ses paroles une désharmonie effrayante; pourtant l'amour-propre l'emporta : être flattée par un homme qui dénigrait toutes les femmes, lui sembla le plus beau triomphe.

Ludwik était sans croyances; il définissait l'amour ainsi: deux amours-propres qui se rencontrent et qui savent habilement se flatter. «L'amitié, disait-il, est un sentiment où les dupes donnent tout, et où l'homme qui entend la vie reçoit tout et ne donne rien.»

Wanda, qui suyait Ludwik parce qu'elle l'avait pénétré, parce qu'elle l'avait jugé avec un tact qui tient lieu d'expérience chez les natures d'exception, Wanda avait donc eu peu d'occasions de voir Hedwige en présence de Ludwik; elle se doutait du goût de son amie, mais elle n'en avait pas reçu la considence.

Les femmes se confient par faiblesse, elles s'épanchent quand elles souffrent, quand elles ne peuvent plus supporter un chagrin à elles seules. Hedwige vint trouver Wanda quand Ludwik fut parti, quand, après la tristesse des adieux, elle eut besoin de s'occuper et de parler de lui. Wanda demeura froide en écoutant ces confidences tardives.

« Tu m'abandonnes, s'écria Hedwige; tes préventions contre Ludwik te rendent indifférente à mes maux. Si tu l'avais vu au moment des adieux, tu ne douterais plus de lui; il pleurait, il me faisait les plus saintes promesses. Jamais il n'a aimé avec une passion si vraie, sois-en sûre, il ne me trahira pas... Tiens, regarde la lune qui

se lève : eh hien ! il la regarde aussi ; c'est dans le ciel que nos pensées vont se chercher : une seule chose pourrait m'inquiéter, mais loin de moi un injuste soupçon. Ludwik n'a pas demandé ma main; il veut que notre attachement soit un mystère; il ne m'écrira pas; mais, pour adoueir les chagrins de l'absence, nous nous sommes promis de regarder la lune à la même heure. Je le sens, Wanda, il pense à moi en ce moment. Je croyais aimer Frédéric; mais que ce sentiment était loin de ce que j'éprouve pour Ludwik! Quand il parlait à une autre femme, je palissais, les larmes me venaient aux yeux; et quand il me regardait avec cette expression qu'il est impossible de définir et de bien comprendre, je relevais la tête avec bonheur et sierté! Nest-ce pas de l'amour?

—Je te dirai franchement, réponditWanda, que tout ceci est de la vanité, rien de plus; prends garde à ce penchant, il dessèche le cœur. Tu te prépares des chagrins, car les peines causées par la vanité offensée sont plus cruelles que les peines de l'âme.

Malgré les sages observations de son amie, Hedwige s'occupait sans cesse de Ludwik et le voyait dans son imagination vaniteuse, constant à toute épreuve! La pauvre enfant contemplait le ciel et cherchait là le souvenir de son amant, et lui, pendant ces extases amoureuses, faisait de nouveaux serments aux pieds d'une nouvelle conquête.

### IV.

Hedwige, comme je l'ai dit, passait sa vie dans la quiétude d'une vanité satisfaite. Ludwik ne lui écrivait pas, mais il l'en avait prévenue, et sa foi en lui était entière, elle ne pouvait admettre l'oubli et l'inconstance; cependant Ludwik ne revenait pas.

On était à l'entrée du carnaval; Hedwige, malgré ses regrets, n'avait pas tout à fait renoncé au monde; il faut bien avoir quelquesois la conscience de soi-même et offrir ses succès à celui qu'on aime. Hedwige sut invitée à un grand bal que donnait une de ses amies, et elle y alla; mais il faut le dire à sa louange, cette sois elle était moins enivrée de coquetterie. Avant la sin du bal elle quitta la danse pour se reposer dans un petit salon écarté; elle y trouva quelques personnes qui causaient. Tout à coup le nome de de Ludwik frappa son oreille. «Comment se

fuit-il, demandait un jeune homme à la comtesse N..., que Ludwik ne soit pas ici? — Ludwik est à la campagne, reprit la comtesse.

-Vous vous trompez, reprit un troisième interlocuteur, Ludwik n'est point à la campagne; je l'ai vu hier dans la rue Napoléon, il faisait des emplettes.—C'est impossible, dit la comtesse, il serait venu me volr.

—Ne vous étonnez pas, madame, les cœurs amoureux oublient l'étiquette et les devoirs du monde. L'amour ne serait encore rien; mais pour comble d'infortune, il se marie !—Comment, Ludwik se marie? dit la comtesse avec un éclat de rire moqueur. Quelle est la beauté, l'ange, l'être idéal qui a pu le fixer? Je ne croyais pas que Warsovie possédât cette merveille.

-Ce miracle a été accompli par une beauté champêtre. C'est Ludwik, lui-même, qui m'a conté ses amours. Et savez-yous pourquoi il aime l'innocente Sabine? c'est qu'elle ressemble à une femme charmante qui était amoureuse de lui; mais comme il ne se croit pas obligé d'être amoureux de toutes les femmes qui sont amoufeuses de lui, il riait comme un fou en me disant qu'il avait le portrait de la pauvre victime, et que ce portrait il le montrait à Sabine en lui faisant accroire que c'était l'être idéal qu'il cherchait depuis longtemps. Rien ne vaut le plaisir, ajouta-t-il, de tromper deux femmes à la fois, une coquette et une innocente. Une coquette c'est plus facile, parce que sa vanité fait la moitié du chemin; mais une innocente, il faut bien des larmes et bien des soupirs entrecoupés pour én venir à bout. » Enfin, Ludwik se marie, il va se fixer à la campagne, mais dans peu il sera dégoûté de Sabine et de la campagne, et il nous reviendra plus séducteur que jamais. >

Hedwige ne perdit pas un mot de cette conversation, elle retenait ses sanglots, elle comprimaitses étouffements intérieurs; mais les forces lui manquèrent. Au moment où elle allait se lever pour fiétrir l'infâme, en dévoilant sa perfidie, elle crut parler et elle poussa un cri de désespoir; et quand on se retourna pour savoir d'où partait ce cri, on vit la pauvre enfant étendue sur le parquet, sans connaissance. On la releva, on lui prodigua des soins, et on attribua à la chaleur son indisposition subite.

Wanda, qui venait d'apprendre le mariage de Ludwik, cherchait Hedwige pour la préparer doucement à cette nouvelle; mais quand elle la vit évanouie, elle pensa qu'elle était venue

trop tard, et elle s'empressa de la faire porter dans sa voiture pour la faire reconduire chez elle.

Wanda ne quitta plus son amie, et ses soins la ramenèrent à la vie; mais la fièvre et le délire suivirent l'évanouissement. Les yeux d'Hedwige étaient fixes, ses joues étaient enslammées. Dans son délire, elle appelait Ludwik: «Ils mentent tous, disait-elle, Ludwik n'est pas à Warsovie; s'il y était, je l'aurais vu.... Vous voulez donc que je meure? Non, il ne m'a pas trahie. » Wanda cherchait à la calmer, mais Hedwige n'entendait plus sa voix.

On appela en consultation les premiers médecins de Warsovie, qui ordonnèrent une saignée pour diminuer l'inflammation du cerveau. Pendant trois mois, Hedwige fut entre la vie et la mort; 'ses crises étaient affreuses, et quand survenait un moment de calme, elle se retournait vers Wanda et semblait lui dire: Tes soins sont inutiles. Cependant la jeunesse triompha du mal: peu à peu la pauvre enfant se ranima, et quand vint le mois de mai, on la transporta dans le jardin pour lui faire respirer l'air. Wanda ne l'avait pas quittée pendant sa maladie et no la quittait pas pendant sa convalescence. La nature s'épanouissait; les fleurs répandaient leurs parfums; mais ce spectacle, si doux, si délicieux, si enivrant pour une âme calme et heureuse, attristait Hedwige, comme une ironie, comme un contraste cruel. Il ne faut pas croire 'qu'Hedwige aimait profondément Ludwik; non certes, elle ne l'aimait pas profondément, mais sa vanité de femme avait reçu un coup mortel. La vanité prend toutes les formes, ses tortures ressemblent aux douleurs d'une passion vraie; mais Ludwik, il faut le dire, n'était point capable d'inspirer un autre sentiment. Ce sont les élus, les âmes privilégiées qui ressentent et qui appellent l'amour. Ludwik, froid, égoïste, pouvait séduire, car l'esprit sans le cœur est encore une séduction; mais il ne pouvait ni toucher, ni émouvoir....

V.

Hedwige avait perdu sa gaieté, son enjouement et cette certitude de plaire qui rend si jolie; elle commençait à comprendre la vie, elle commençait à craindre, à se défier, à douter. Mon Dieu! que la douleur donne d'expérience! Mais cette impression de tristesse avait son charme, et Hedwige était toujours entourée d'une foule d'adorateurs; parmi eux on remarquait le

beau Léon. Elevé dans les steppes de l'Ukraine, il avait conservé de l'étrangeté dans ses manières. Sa physionomie portait l'empreinte des nuances variées de son caractère ; il était grand, son attitude était noble et sière; ses yeux, d'un noir brillant, avaient le regard audacieux de l'aigle; il avait cet aspect qui impose à la multitude et commande le respect à chacun. Mais ce regard si intelligent, si incisif, si dominateur, pouvait se voiler de tristesse, et son sourire, tout plein de dédain et d'ironie, devenait naîf comme celui d'un enfant, quand il s'adressait à une femme. On ne pouvait voir Léon sans le remarquer, et quand on l'avait vu, on gardait son souvenir ; c'était un de ces êtres d'exception qu'on ne peut confondre, un de ces êtres qui indiquent les mystères d'une âme forte, un de ces êtres qui possèdent le don de vouloir.

Léon n'avait point reçu une éducation fashionable, comme on dit aujourd'hui: il ne se connaissait ni en peinture, ni en musique; monter un cheval fougueux, atteindre le faucon d'un plomb meurtrier, tels étaient ses distractions, ses plaisirs; et, tout en aimant la chasse avec passion, une larme mouillait ses yeux quand une biche tombait sous ses coups.

Léon ne connaissait point le séjour des villes; il lui fallait l'air libre des forêts: aussi, quand son cousin vint le prier de l'accompagner à Warsovie pour voir sa sœur qui y était en pension, il partit, mais à regret; il partit, car il ne savait pas refuser un témoignage d'amitié ou de dévouement à ses amis.

Cependant la nouveauté a un charme auquel personne n'est insensible, et peu à peu il s'habitua à nos rires sans gaieté, à nos plaisirs sans abandon, à toutes nos joies factices, à nos clinquants, à nos femmes si belles le soir, si belles de parures, si séduisantes de coquetterie! Il fit plus que s'y habituer, il y prit goût, et Hedwige opéra ce miracle: sa beauté, d'un genre si différent de celui des femmes de l'Ukraine, le frappa d'abord et ensuite l'enchaîna.

Léon aima avec la force et la vivacité des premières impressions; cette âme neuve à l'amour, cette âme que le contact du monde n'avait pas encore flétrie, répandit sur Hedwige son immense faculté d'aimer; mais à un premier amour il faut un premier amour, il faut ces belles et saintes illusions que la passion enfante; il faut ces joies, ces ravissements que les anges pourraient envier.... Hedwige n'était plus jeune : on n'est plus jeune quand on a souffert! Elle aurait pu aimer encore, mais sans foi et sans ferveur..... Pauvre Léon!

Après des malheurs qu'on croit irréparables, après des déceptions qui vous font douter de tout, on sent le besoin des affections douces. Hedwige ne comprit pas d'abord la passion de Léon; elle rêva une amitié d'homme à femme, et elle sut gracieuse et bienveillante pour lui. L'amitié d'homme à femme est le sentiment le plus rare et le plus parsait qui soit au monde; mais ce sentiment ne peut exister que chez des natures supérieures : les semmes médiocres n'inspirent pas d'amitié : elles 'inspirent des désirs, ou elles repoussent.

Léon voyait tous les jours Hedwige. La conversation du jeune Ukrainien avait un charme infini : il parlait de son pays avec un enthousiasme communicatif; il décrivait ces contrées que le Duiéper arrosc et vivifie; il décrivait cette admirable nature avec un amour qui le rendait poête.

« Mon Dieu! lui dit un jour Hedwige après l'avoir écouté, qu'on doit être heureux dans votre patrie! Vous ne connaissez ni la fausseté, ni la calomnie; vous ne connaissez pas toutes les douleurs qui tuent notre existence! je serais tranquille si j'avais vécu dans vos heureux climats! > et en exprimant ce sentiment, son pale visage se ranimait. Léon se méprit sur l'émotion d'Hedwige: l'homme le plus simple et le moins fat donne toujours une acception favorable à nos paroles, à nos regards; et cependant Hedwige ne sentait qu'une froide amitié : Léon était pour elle une distraction aimable, un repos dans ses moments de découragement, mais rien de plus. Le passé lui avait laissé des traces profondes, et c'était Wanda qu'elle préférait à tout; car en elle seule elle avait consiance, et la consiance ou l'épanchement, quand elles ont souffert, est la seconde vie des semmes.

Les deux amies allaient s'asseoir sous l'antique platane, ou se plaçaient sur un balcon qui dominait un faubourg solitaire; là, elle parlait du passé à Wanda avec son ingénieuse bonté, trouvait des consolations pour un amour-propre blessé, comme elle en eût trouvé pour une peine de l'âme... Il existe des êtres sympathiques dont le cœur recèle dans ses profondeurs des échos pour tous les accents, pour toutes les vibrations; ils souffrent avec vous, vos joies les font tressail-lir, vos terreurs passent en eux; ils se font vous,

323

tout en restant eux-mêmes. Heureux qui rencontre un de ces êtres pour ami! la vie se double et s'agrandit de toute une seconde âme.

Un soir, leur causerie fut interrompue par les sons d'une flûte qui arrivaient jusqu'à elles : les sons étaient doux, harmonieux : on aurait dit la voix humaine inspirée par la mélancolie. « D'où nous vient cette musique enchanteresse? > dit Hedwige. Les deux jeunes filles regardèrent et n'aperçurent personne. Le lendemain à la même heure la flûte se fit encore entendre. Cette mélodie me berce, me caresse, me rappelle des souvenirs; ces mêmes sons, je les ai entendus autrefois; je les ai entendus quand Ludwik était auprès de moi; je croyais entendre le chœur des anges chantant le divin amour; je pensais au Ciel, et, dans le délire de la fièvre, tu te le rappelles, Wanda, dit Hedwige, je croyais entendre les sons qui m'avaient charmée autrefois : ils me promettaient du bonheur pour l'avenir, de l'amour pour toute la vie.... Tous mes rêves sont évanouis; je ne crois plus, je n'espère plus; et cependant, en écoutant cette douce musique, je soupire, j'éprouve le regret du bonheur ; je sens que la puissance d'aimer n'est pas morte en moi. Sais-tu quel est l'etre mysterieux qui me ravit?

—J'ai cherché à le savoir, mais je n'ai obtenu que des renseignements vagues : on dit que c'est un jeune homme qui vit retiré du monde, qui adore les arts et qui les cultive; mais je ne sais ni son nom, ni quelles sont ses relations.

- Il doit être bon et sensible : la musique est un langage. Que de belles choses il nous a dites!

- Allons, te voilà amoureuse de notre inconnu.

- Ah! ne crains rien; j'ai de la raison maintenant; j'en ai acquis à mes dépens! »

Le moment approchait où Léon devait repartir pour l'Ukraine; mais il ne pouvait plus se séparer d'Hedwige; il ne vivait plus en lui-même, elle était sa vie. Un amour violent et profond s'était emparé de son âme : partir sans elle était désormais: impossible, et cependant il n'osait lui déclarer ses sentiments; il gardait son secret comme un parfum dans son vase, comme Dieu dans son tabernacle: il craignait que celle même qui avait inspiré le saint amour ne le profanât par un doute.

Un jour il trouva Hedwige seule dans le jardin. Les femmes, en général, agissent bien plus Par la disposition du moment que par une volonté préméditée. Le grand art, avec elles, c'est de hommes qui aiment le mieux qui réussissent : ce sont ceux qui ont le plus de tact et le plus d'expérience. Ce que je dis ici n'atteint pas les natures d'exception.

Hedwige était ce jour-là dans une disposition plus aimable..., presque tendre. Léon se sentit encouragé par ses regards, et il allait lui parler quand ils entendirent les sons d'une flûte.... Hedwige écouta, et une expression céleste se répandit sur ses traits ; elle devint pensive et recueillie comme au moment de la prière. Léon perdit courage, et son secret resta dans son cœur.

Cependant le moment de son départ approchait : il fallait sortir de son incertitude, et il s'adressa directement aux parents d'Hedwige. Sa demande fut agréée, et Hedwige se soumit sans résistance. Léon ne savait point s'il était aimé, mais il croyait, lui, jeune, sans expérience, que l'amour s'obtenait par l'amour!

Wanda fut heureuse en apprenant le prochain mariage d'Hedwige. « L'amitié dans le mariage vaut mieux que l'amour, lui disait-elle; peu à peu ses belles qualités te le rendront cher; et, s'il n'a pas su te séduire, il saura t'attacher, je n'en doute pas. Il t'aime passionnément : comment n'estu pas touchée? comment se fait-il que tu restes froide? Tu regrettes Warsovie, les succès du monde, ces hommages qui avaient faussé ton esprit et qui auraient fini par gâter ton cœur!

- Non, chère Wanda, je ne regrette pas les plaisirs; je regrette mes illusions, je déplore la mort de mon âme. Je n'aime point Léon; et; en m'unissant à lui, je m'immole à la volonté de mes parents, et j'expie les chagrins que ma légèreté leur a causés. Si Léon m'aime véritablement, ses soins me consoleront de mes sacrifices : s'il cesse de m'aimer, il me restera l'attachement de mes parents... et toi, ma bonne Wanda, qui m'es toujours fidèle dans le malheur. >

Wanda ne croyait pas au découragement d'Hedwige; elle se fiait à la mobilité de son caractère, et les deux amies firent leurs projets pour l'avenir. Il sut décidé que Wanda passerait avec Hedwige la première année de son mariage.

Léon était indépendant par sa position et par sa fortune; mais comme il avait une extrême déférence pour sa mère, il voulut se rendre près d'elle avant de fixer l'époque de son mariage.

Qu'il fut cruel le moment où il vint annoncer son départ à Hedwige! Il partait avec la certitude de l'obtenir, car il avait sa promesse; mais savoir saisir l'à-propos; aussi ce ne sont pas les se donnait-elle, mais la posséderait-il jamais! Une froide amitié, c'était le seul sentiment qu'elle lui eût montré jusqu'alors. « Hedwige, lui dit-il, je vais vous quitter; par grace, ditesmoi que vous désirez mon retour, que vous attachez quelque prix à ma tendresse si vraie et si dévouée, dites que vous voulez être à moi comme je suis à vous. Oh! moi, j'ai besoin de me sentir uni à vous par tous les liens qui enchainent la destinée des hommes; j'ai besoin de vous proclamer mienne aux yeux de tous. L'amour enthousiaste, profond, est une Providence qui protége; vous vous appuierez sur moi, et yous trouverez le repos de toutes vos douleurs. Le mariage est un pacte divin : après les premiers transports de l'amour, il vous donne encore des joies et des délices : c'est le ciel après les enivrements de ce monde.

- Je serai à vous, répondit Hedwige, je l'ai juré à ma mère,
- Ce n'est point assez, mais je vous mériterai à force d'amour. Je crois à l'attraction des âmea, vous m'aimerez si le Ciel est juste! Tenez, Hedwige, prenez cet anneau, portez-le en souvenir de moi.
- Non, je ne veux point cet anneau, j'ai peur des serments, et ces gages donnés et reçus dans un moment de tendresse sont trop souvent menteurs, ils vous accusent, ils sont le témoignage vivant d'un parjure.
- Ne me confondez pas, je purifierai votre Ame en lui rendant ses croyances.

Hedwige renouvela à Léon sa promesse d'être à lui, et cette fois elle fut presque entraînée, car elle sentait qu'il y a du bonheur à être aimée même sans aimer... Hélas! ce n'est point le cœur qui lui parlait ainsi. Le bonheur, c'est une âme à deux, ce sont deux intelligences confondues dans les mêmes émotions, des facultés produites par les mêmes désirs, par les mêmes sensations de bonheur, c'est une existence double.

Léon était parti, et Hedwige disait à Wanda:

J'épouse Léon parce qu'il le faut, parce que ma vie désenchantée a besoin d'un appui, et il m'aime, c'est doux d'être aimée. Mais sais-tu bien, Wanda, que lui aussi pourrait changer?—

Moi je ne le crois pas, répondait son amie; Léon est plein de loyauté, et dans le cas où sa passion s'affaiblirait, on pourrait encore compter sur ses sentiments d'honneur; le monde ne l'a point gâté, il a encore quelque respect pour les promesses qu'on adresse à une femme. — Oui, ma

chère, on peut compter sur ses sentiments d'honnête homme; mais quand ce caractère violent et emporté ne sera plus dompté par l'amour, que sera ma vie? Sa passion, quoique je ne la partage pas, le poétise à mes yeux, prête du charme à sa parole, pare son esprit... Mais Léon, sans amour, ne serait plus qu'un homme vulgaire!

- Non, tu es injuste, il n'a pas des qualités aimables, mais il a de grandes et nobles vertus; Léon est une nature à part... Puis, croismoi, il t'aimera d'autant plus que tu l'aimes moins : en cela, il ressemble à tous les hommes. - Les hommes préfèrent les femmes tendres aux femmes passionnées : la passion est pour eux, ils en veulent le domaine exclusif avec ses tempêtes et ses tourments : ils ne permettent aux femmes que la tendresse suivie de son cortége de douceur et d'attrayante faiblesse. Si elles luttent avec eux d'énergie dans leurs sentiments, elles l'emporteront, mais elles seront punies tôt ou tard de cette fatale supériorité; si les hommes obtiennent plus d'amour qu'ils n'en ont demandé, s'ils inspirent autant et plus qu'ils ne peuvent sentir, s'ils se voient dépassés, ils se lassent et s'arrêtent.
- Il ne faut pas les forcer d'être ingrats. Tu seras bonne pour lui, et cela lui suffira; et tei ta seras heureuse du bonheur que tu lui donners.
- Ne parle pas de bonheur, tu me fais mal; je pressens ma destinée, mais je me résigne, car je sais que je n'ai pas longtemps à souffrir... Ne pleure pas, ma Wanda, nous nous reverrons dans un monde meilleur!

#### VI.

Après le départ de Léon, Hedwige véout dans la retraite. Elle passait ses journées avec Wanda; elles lisaient ensemble, elles faisaient de la musique ou elles faisaient des promenades dans les environs de Warsovie.

Un soir, elles allèrent faire une course à Natolin; elles étaient dans une calèche trabnée par deux beaux chevaux que Léon avait laissés à Hedwige. Les chevaux fendaient l'air, Hedwige était heureuse de se sentir emportés ainsi. Tout à coup le cocher arrête brusquement, Hedwige regarde et aperçoit à terre une petite fille plutôt effrayée que blessée par les chevaux; elle saute à bas de la voiture, s'approche de l'enfant et la caresse pour la consoler.

· Laissez-moi, madame, dit l'enfant, je veux

mon argent qui est tombé sous les pieds des chevaux.

- N'approche pas, chère petite, tu m'effraies, dit Hedwige.
- Mais vous ne savez pas, madame, que cet argent est pour ma pauvre mère, et que c'est potre bon ange qui me l'a donné?
- Je te donnerai plus que tout ce que tu as perdu; mais dis-moi où demeure ta mère, je te ramènerai chez elle.
- Oh! ma mère demeure bien loin, bien loin, dans la rue de Czerniakow.

Hedwige sit monter l'ensant dans la calèche, et se fit conduire rue de Czerniakow. Chemin faisant, elle questionna la petite fille, qui lui dit que sa mère était veuve, et qu'elle était si pauvre que le propriétaire l'avait chassée de la maison en gardant ses meubles parce qu'elle ne pouvait pas payer son loyer. • Depuis six mois, ajouta-t-elle, nous sommes dans une petite chambre; ma mère brodait nuit et jour pour nous donner du pain, mais elle est tombée malade, et elle serait morte sans le secours d'un beau monsieur; c'est lui que j'appelle notre bon ange, il soigne ma mère, il lui a sauvé la vie, et il nous donne de l'argent pour acheter tout ce dont nous avons besoin. Quand vous m'avez rencontrée, je revenais de chez le monsieur, il était sorti, mais il avait laissé l'argent qu'il nous destine. Si vous saviez, madame, les belles peintures qu'il y a chez le monsieur. Oui, il sait peindre, et puis il joue de la flûte, mais si bien, si bien, que je ne me lasse pas de l'entendre. »

Wanda et Hedwige se regardèrent, elles crurent reconnaître leur inconnu.

«Nous voici arrivées,» dit l'enfant, et la calèche s'arrêta devant une pauvre chaumière délabrée.

La petite fille fit entrer Hedwige et Wanda dans une chambre où la misère était empreinte. Deux chaises de paille, une table vermoulue, un métier à broder, composaient tout l'ameublement; et dans un litaffaissé gisait la malade. Près d'elle était un jeune homme d'une mise élégante, qui lui donnait une tasse de tisane.

\* Maman, maman, s'écria la petite fille en entrant, je t'amène une belle dame qui nous donnera bien plus d'argent que ce que j'ai perdu, et pourtant j'en avais beaucoup. >

Le jeune homme se retourna pour voir les deux belles personnes qui entraient, et tout à coup une expression de bonheur se refléta sur son visage. Hedwige, après avoir salué le jeune homme, s'approcha de la malade et lui raconta l'aventure de la petite fille. La pauvre mère, tout attendrie, embrassa la tête de son enfant, et dit: Pourquoi vas-tu au milieu du chemin? je te l'avais défendu. — Maman, c'est que j'étais bien pressée, je te croyais seule, le monsieur avait dit qu'il ne viendrait pas aujourd'hui.

— En effet, je ne devais pas venir, mais j'ai trouvé un moment et j'en ai profité. Et après avoir salué profondément, il sortit. En passant devant Hedwige, il lui jeta un regard suppliant; ce regard semblait dire : Ne cherchez point à savoir qui je suis. Mais Hedwige n'eut rien de plus pressé que de demander quel était ce jeune homme, car il possédait ce genre de beauté qui révèle l'âme et la pensée; ses yeux bleus et humides exprimaient la bonté, la tendresse, toutes les émotions, tous les sentiments du cœur, et son front développé annonçait une vaste intelligence; mais tous les traits de son visage portaient l'empreinte des passions fortes, et du courage qui ennoblit l'homme.

Hedwige, comme je l'ai dit, questionna la malade, et celle-ci répondit : « Je ne puis vous dire le nom de ce jeune homme; ce que je sais, c'est que c'est la main de Dieu qui l'a envoyé près de moi. Il y a quelques mois, il vit Mariette, la pauvre petite que vous m'avez ramenée ; il vit Mariette qui pleurait; il lui demanda ce qu'elle avait, et l'enfant lui raconta que j'étais au lit bien malade, et que je n'avais pas de pain à lui donner. Il vint ici, madame, il amena un médecin, et lui-même il me garda; il passa les nuits auprès de moi tout le temps que je fus en danger. Vous n'imaginez rien de pareil à ses soins, c'est plus que de la pitié, c'est la bonté des anges. Quand il ne peut venir, il veut que Mariette aille chez lui, et il lui donne quelques florins. Ses bienfaits, madame, ont un prix inestimable, car il n'est pas riche, à ce que je crois: il fait des portraits pour vivre, m'a-t-on dit, et le peu qu'il gagne, il le partage avec les malheureux. >

Hedwige, pour cacher ses larmes, caressait Mariette pendant que la malade parlait; puis elle lui demanda où demeurait son bienfaiteur.

c Dans la rue où vous m'avez trouvée, tout près de la place des Trois-Croix-d'Or, dans une jolie maison dont les volets sont peints en vert; il y a vis-à-vis une grande maison qui a un balcon garni de fleurs. » Hedwige prit la main de Wanda, et lui dit tout bas: « Ne t'avais-je pas dit, que cette douce musique devait être inspirée par une belle âme! »

Hedwige, en partant, donna sa bourse à la malade; et à Mariette elle laissa pour souvenir une branche de rose qui ornait son chapeau.

\* Une autre fois, lui dit-elle en l'embrassant, je vous apporterai une robe et un joli bonnet. \*

La petite fille était heureuse, elle sautait, elle dansait, elle baisait les mains d'Hedwige; elle la regardait de ce regard d'enfant qui dit si bien un bonheur sans mélange..... Tout à coup elle s'écrie: • Je sais bien ce que je ferai de ces belles roses, je les donnerai au monsieur: il a été si bon pour nous, ce sera sa récompense.

Hedwige embrassa encore Mariette, mais avec une autre émotion que la joie d'une bonne action.

Les deux amies quittèrent la chaumière en promettant à la malade de ne pas l'oublier.

En revenant de cette course, Hedwige se retira dans son appartement, elle éprouvait le besoin de la solitude, le besoin de penser, de se recueillir dans ces éternels souvenirs d'un moment. Bientôt une musique suave et douce comme un soupir d'amour arrive à son oreille: c'était lui, c'étaient les accents mélodieux de sa flûte; et la pauvre enfant, si découragée, si résignée à une vie sans amour, retrouve les désirs du cœur; elle oublie toute sa vie passée. L'amour supplée aux longs souvenirs par une sorte de magie. Toutes les autres affections ont besoin du passé. L'amour crée, comme par enchantement, un passé dont il nous entoure; il nous donne, pour ainsi dire, la conscience d'avoir vécu durant des années avec un être qui naguère nous était étranger. L'amour n'est qu'un point lumineux, et néanmoins il semble s'emparer du temps. Il y a peu de jours qu'il n'existait pas; bientôt il n'existera plus; mais tant qu'il existe, il répand sa clarté sur l'époque qui l'a précédée comme sur celle qui doit le suivre. >

N'allez point dire qu'Hedwige est un portrait de fantaisie, non, Hedwige est une réalité. L'imagination des femmes les abuse; et elles trompent moins en général qu'elles ne se trompent elles-mêmes. Le besoin d'échapper à la monotonie de leur existence leur fait agréer des soins qui ne charment point leur cœur, mais qui excitent leur imagination. Les femmes vivent d'émotion, elles en veulent à tout prix, de cœur ou de tête; elles en veulent... Hedwige, plus

femme que toutes les femmes, crut aimer bien des fois... Elle aimera, et nous la plaindrons!

#### VII.

Hedwige, après les événements que j'ai décrits précédemment, devint pieuse, ou plutôt sa piété devint plus active et plus fervente. Elle priait, elle demandait à Dieu les consolations, le repos qu'elle n'espérait plus de ce monde. Tous les matins elleallaitentendre la première messe à la basilique Saint-Jean. Un jour qu'elle était agenouillée dans la chapelle de la Vierge, elle vit un jeune homme qui paraissait absorbé dans une profonde méditation; un rayon de lumière éclairait son visage, etdonnait à ses traits une expression angélique ; il était beau comme un inspiré! le ciel et ses joies, et son amour sans bornes, semblaient s'être emparés de sonâme! Hedwige le contemplait avec extase : elle avait reconnu le bienfaiteur de la pauvre femme malade! Au moment où il allait quitter la chapelle, il aperçut Hedwige, et la regarda avec l'impression céleste qu'il avait en priant ; il l'avait demandée au Ciel, il la retrouvait près de lui. Saintes récompenses de sa foi et de ses croyances!

Il ne parla pas à Hedwige, il aimait trop pour parler: la parole eût terni ses sublimes émotions; la parole ne dit pas les choses de l'âme.

Quand il fut parti, Hedwige voulut prier encore, pour demander à Dieu la force et la volonté de l'oublier! Elle trouva des larmes! Dieu demande-t-il une autre prière!

L'idéal amour, dont le type était dans son âme, s'était réalisé; toutes ces émotions mensongères, tous ces sentiments de tête, toutes ces illusions que le monde appelle le bonheur, étaient essacés, purisés par un amour vrai; elle allait aimer, son âme avait trouvé de l'écho dans une autre âme. On ne peut aimer seul, les émotions solitaires sont incomplètes. Les transports de l'amour sont les feuilles de la même seur et les couleurs du même rayon.

Wanda ne tarda pas à s'apercevoir du trouble de son amie, après la rencontre dans l'église; mais elle n'osa l'interroger.

Hedwige visitait souvent la panvre malade, mais celui qu'elle attendait n'y était pas; il semblait l'éviter, et Mariette disait en voyant Hedwige: «Le monsieur est venu ce matin de bonne heure, il n'est resté qu'un instant. Ah! madame, qu'il est bon! il est aussi bon que vous; aussi je prie Dieu pour vous deux.

- C'est fini, disait Hedwige, je ne le reverrai

plus, il ne va plus à l'église aux mêmes heures que moi, ses fenêtres sont toujours soigneusement fermées: il veut que je l'oublie; cette musique si douce, je ne l'entends plus, je ne l'entendrai plus. >

Le temps et l'espace n'avaient point diminué la passion de Léon, il écrivait sans cesse à Hedwige: «Je ne pense qu'à vous, lui disait-il, j'embellis votre demeure, je veux que tout ce qui vous entoure plaise à vos yeux, je voudrais inventer un bonheur pour vous le donner, je voudrais créer un ciel pour vous. Ces lettres déchiraient le cœur d'Hedwige. Wanda suivait pas à pas la douleur de son amie; elle avait tout compris, tout deviné, et elle cherchait à la distraire, ne pouvant la consoler. Sous divers prétextes, elle la forçait d'aller dans le monde, dans les promenades et au spectacle. Elle comptait encore sur la légèreté d'Hedwige, comme si l'amour ne donnait pas une autre vie, comme si l'amour vrai,

Lors de l'exposition des beaux-arts, Wanda y conduisit son amie. Jamais il n'y avait eu plus d'émulation parmi les artistes nationaux. La Pologne, si renommée par sa gloire militaire, voulait montrer à l'Europe qu'elle aussi avait ses artistes. Hedwige, qui aimait tant son pays, n'avait pas la force d'admirer, elle restait froide en présence de ces chefs-d'œuvre.... Mais un tableau de genre fixe ses regards, elle pousse un cri, elle reste en extase! Le tableau représente l'intérieur d'une chaumière; au fond d'une chambre on aperçoit une femme alitée; près d'elle sont deux jeunes femmes et un enfant, à qui l'une d'elles donne un bouquet de roses. Ce groupe était ravissant, ce petit tableau était un poëme.

l'amour immaculé ne créait pas une ame nouvelle!

Wanda et Hedwige ne proférèrent pas une parole. Hedwige avait les larmes aux yeux. Elle ne cachait point ses larmes à son amie, c'était tout luidire. Wanda luiserra la main et elles partirent.

Quand le soir fut venu, les sons de la flûte se firent entendre, ils exprimaient le bonheur et la mélancolie.

Le lendemain de ce jour si plein d'émotions et de souvenirs, Hedwige était dans le salon avec Wanda, attendant quelques personnes qui devaient venir passer la soirée. Elles parlaient du tableau qu'elles avaient vu la veille, de tous ces événements enveloppés de mystère. • Je m'y perds, disait Hedwige; pourquoi se cache-t-il? pourquoi redoute-t-il ma présence? peut-être il me trouve indigne de lui! Mais non, tout ce qu'il

fait est empreint de mon souvenir; quand j'entends les accents de sa flûte, il me parle, il m'envoie ses pensées. Son premier regard a été la récompense d'un bienfait, et la seconde fois que je le vis, c'était à l'église. Dis-moi, Wanda, est-ce un avertissement du Ciel! — Pauvre amie, répondit Wanda, Dieu t'éprouve et te commande la résignation. Ta vie est tracée, tu es promise à Léon, et si tu sens qu'il n'y a de bonheur que dans l'amour, plus tard tu sentiras qu'il n'y a de repos que dans l'accomplissement de ses devoirs. Le malheur vous rapproche du Ciel, tu te consoleras par la prière et par des actes de bienfaisance.

Tout à coup on ouvre la porte du salon, et le père d'Hedwige entre en tenant par la main le jeune homme inconnu. Le père d'Hedwige, grand amateur de peinture, avait admiré le tableau qui retraçait la bienfaisance de sa fille; sans pénétrer plus avant dans la pensée de l'artiste, son amour-propre et sa tendresse de père avaient été flattés.

«Je t'amène monsieur, dit-il à Hedwige, pour que tu lui exprimes ta reconnaissance. Après avoir vu son charmant tableau, j'ai eu le désir de le connaître et je te l'amène, car la grâce d'une femme saura mieux le remercier que moi. »

Hedwige devint pale et tremblante; mais les hommes, qui comprennent à peine les paroles des femmes, devinent encore moins leurs émotions intimes: son père ne vit point son trouble et continua à exprimer son enthousiasme et son admiration, dans les termes les plus vifs. « Quel prix mettez-vous à ce tableau, monsieur? dit-il.

— Je m'offenserais si vous me connaissiez davantage, et je ne vous demande que la permission de vous l'offrir. » L'offre fut agréée, car Adam L. avait tant de dignité qu'il commandait la déférence et le respect. Il fallait le traiter en égal pour être à sa hauteur.

Hedwige, en femme du monde, renferma ses émotions, et dit au jeune artiste des choses gracieuses et polies; puis, en souriant, elle ajouta: « Je pourrais vous en vouloir d'avoir dévoilé ma bienfaisance aux yeux de tous, puisqu'on appelle bienfaisance un mouvement involontaire; je pourrais vous en vouloir, car l'amour-propre ne récompense pas : le cœur, la conscience veulent d'autres récompenses! »

Adam rougit et s'expliqua par un regard. Une conversation générale s'engagea. Adam montra une instruction profonde et un esprit plein de charmes, un esprit tout paré, tout rayonnant de ce qui vient du cœur. Il apprit à Hedwige qu'il n'était point artiste, mais que ses voyages en Italie lui avaient donné l'amour des arts. « Je mets la dernière main, dit-il, à des tableaux que j'ai commencés à Rome, et quand mon travail sera terminé, j'irai rejoindre ma mère qui est à la campagne. »

Le soir, Adam joua de la stûte. Hedwige l'écouta d'abord. Que de choses il lui faisait comprendre, que de choses il lui disait ainsi! Mais bientôt saisie de remords, elle se jeta aux pieds de son crucisix, et demanda la force de ne pas trahir Léon..... Pauvres semmes, en priant elles

s'occupent encore de l'amour!

Adam, comme on le pense, profita de l'invitation du père d'Hedwige, et vint presque tous les jours sous un prétexte, ou sous un autre. Wanda était toujours en tiers dans la conversation. Cette fois, elle ne redoutait pas l'imagination de son amie, elle redoutait son cœur; car ce n'était plus ces semblants d'amour, ces mouvements de coquetterie que les semmes décorent pompeusement du nom d'amour. Hedwige ne s'abusait plus, ne se trompait plus elle-même : elle aimait, la fatalité lui révélait les délices de l'amour, au moment qu'il ne lui était plus permis de le goûter. · Hedwige, lui disait Wanda, offre ton sacrifice à Dieu, tourne toutes tes espérances vers le Ciel. Mon amie, laisse-moi m'enivrer de ce bonheur passager; laisse-moi ma vie d'un jour... Dieu pardonnera à ma douleur et à mes larmes.

Léon écrivit à Hedwige que sa mère était dangereusement malade, et que son retour était retardé. Elle fut heureuse la pauvre enfant. Quand on vit d'émotions, la vie se résume dans un moment.

Depuis lors, Adam semblait moins triste, moins douloureusement préoccupé, et ses visites furent encore plus fréquentes. Comme Adam savait parfaitement l'italien, il proposa à Hedwige de lui donner des leçons. Ils traduisirent ensemble Alfiéri et Pétrarque; Adam s'enflammait en rendant les beautés fortes ou suaves de ces deux poëtes. La langue italienne, qui est tout amour, acquérait un nouveau charme en passant par la bouche d'Adam; il n'osait encore parler de lui, mais il se faisait comprendre, il expliquait tout par les inflexions de sa voix.

Un jour qu'il traduisait un poête plus brûlant, plus passionné que Pétrarque, mais aussi tendre que lui, une larme mouilla ses yeux, et avec une parole tremblante d'émotion, il dit à Hedwige: • Et moi aussi je souffre!... Eh! pardonnezmoi si je pleure; pardonnez-moi, vous ne savez pas les malheurs de ma vie! Ma mère m'a fait une destinée; ma mère, que j'adore, tout en déplorant sa sévérité, veut m'imposer une affection; c'est elle qui a choisi la femme à qui je dois m'unir, et cette femme me repousse, ne plaît ni à mon cœur, ni à mes yeux. J'ai juré à ma mère que je lui obeirais; je vivais sans affection, sans désirs, sans espérance, il n'y avait pour moi ni passé ni avenir; mais que peut la volonté! J'aime! j'aime! depuis un an un ange m'est apparu, il m'a demandé mon âme! j'aime d'un amour profond, insurmontable, j'aime plus que les martyrs aimaient leur Dieu; car moi, je n'espère pas. Elle a reçu l'anneau nuptial, elle est enchaînée comme moi..., il faudra donc mourir! > Cette entrevue fut la dernière. Léon revint plus amoureux que jamais, et Adam ne reparut pas chez Hedwige.

## VIII.

L'hiver est venu, le ciel est triste et brumeut, toute la nature est en deuil, et l'église de Saint-Jean, avec ses voûtes si hautes et noircies par le temps, est toute resplendissante de lumières. Mille cierges brûlent sur ses autels, l'église est toute parée de fleurs, une foule immense attend à la porte, les pauvres se pressent, et les grands de ce monde ont pénétré dans le temple.

Une jeune fille, vêtue de blanc, les cheveux ornés d'une branche de myrte, s'agenouille an pied du maître-autel; elle est pâle comme un linceul, ses yeux sont éteints par les larmes, ses mains sont tremblantes; à côté d'elle, se trouve un jeune homme beau et rayonnant de bonheur. C'est Léon, c'est Hedwige; c'est le désespoir, c'est l'espérance!

Le prêtre unit leurs mains. Léon prononce le serment éternel, avec une voix ferme et hardie! Ah! lui il peut promettre son cœur et sa vie! mais Hedwige elle prononce un oui à peine articulé, puis elle retombe à genoux et demande à Dieu le courage de vivre.... Après cette prière, elle aperçoit tout à coup l'ombre d'un homme enveloppé dans un large manteau..... Hedwige pousse un cri déchirant et tombe évanouie dans les bras de Wanda.

Cet événement n'interrompt pas le cours de cette joyeuse journée! Une riche héritière est mariée, le monde réclame des fêtes; à minuit le bal commence après un repas splendide. On danse, les femmes sont éblouissantes de parure. Que lui importent à cette foule frivole, que lui importent la douleur et le désespoir! Hedwige est le prétexte de la fête : le but, c'est le plaisir et l'oubli de soi-même.

Hedwige se rapproche sans cesse de Wanda; cette femme, qui fait l'envie de toutes les femmes, est seule au milieu de la foule, un seul être la plaint.. «Wanda, lui dit-elle, je me sens mourir; ce bruit, ces rires, cette musique sont un contraste affreux.... Wanda veut lui répondre, mais un air de walse se fait entendre, et le tourhillon l'emporte. Hedwige sent qu'elle va s'évanouir, elle quitte le salon et vient dans son appartement. Elle étouffe, les battements de son cœur brisent sa poitrine. Elle ouvre sa croisée et pose sa tête brûlante sur les barres de fer du balcon. Les sons de la flûte arrivent à son oreille. c'était un chant de mort, c'était le dernier souf-Ae, la dernière pensée d'une âme qui ne vivait que pour elle.... Une pierre tumulaire a recouvert deux cœurs à la fois.

Hedwige avait espéré que Wanda l'accompagnerait en Ukraine; mais cette consolation lui fut refusée. La mère de Wanda, convalescente d'une longue maladie, avait besoin des soins et de la tendresse si active de sa fille. La séparation des deux amies fut déchirante : elles sentaient qu'elles ne se reverraient plus. En se quittant, elles dirent ensemble : « Au revoir dans une vie meilleure! »

Léon emmena sa femme en Ukraine. Deux jours après les noces, ils partirent. Il était heureux. Les hommes ont la faculté de s'absorber dans leur propre bonheur : ils n'ont pas comme nous le besoin d'un retour complet. Est-ce amour-propre, est-ce excès de passion? Ils se croient la puissance de faire naître l'amour où il n'est pas ! « Je l'aimerai tant, se disait-il, qu'elle finira par m'aimer. »

#### IX.

Hedwige habitait avec son mari un des plus magnifiques châteaux de l'Ukraine. Une existence de luxe au milieu de la plus belle nature ne pouvait la ranimer; les soins si tendres, si ingénieux de Léon, son enthousiasme si vrai, sa passion si profonde, ne pouvaient rendre la vie à son cœur. Une résignation pleine de douceur, une reconnaissance raisonnée, étaient les seuls sentiments qu'elle pût donner à son mari.

Hedwige n'était bien que seule : il y a si peu

d'êtres devant lesquels on ose souffrir! Elle sa promenait dans la forêt, ou elle parcourait les bords enchanteurs du Borysthène. Le soir, quand elle se retirait dans son appartement, elle écrivait à Wanda, Ces lettres exhalaient la souffrance. · Je suis ici, lui disait-elle, comme une pauvre plante qui n'est plus soutenue par le chêne où elle était enlacée. Loin du sol, elle meurt; pour vivre, il lui faut la fraîche rosée de ses climats... La fleur se dépouille, et moi je m'en vais. L'amitié aurait pu me soutenir ; mais, loin de toi, qui peut me comprendre et me plaindre? Ne pleure pas sur moi, mon amie: l'amitié et l'amour n'ontils pas jeté sur moi leurs rayons célestes! Ne pleure pas; après quelques instants que les pauvres humains appellent des années, nous nous reverrons pour ne plus nous quitter. Je me résigne; ma douleur est sans remords. Je me suis sacrifiée; j'ai obéi à ma mère; j'ai été fidèle à ma promesse, et je sens que cette douleur sans remords porte en soi-même une mélancolie qui a pour elle des larmes qui ne sont point sans volupté. >

# X.

Par une chaude matinée de juillet, sous un ciel embrasé par l'orage, une femme, vêtue de blanc, parcourait les ravins escarpés, franchissait les roches qui se dressent autour du Dniéper. Elle marchait précipitamment; ses pieds délicats ne sentaient point les ronces qui les déchiraient : à la voir, on eût pensé qu'elle fuyait un danger... Ses lèvres étaient sèches et brûlantes; ses yeux étaient fixes. Elle faisait pitié, la pauvre femme! - La veille, Hedwige avait supporté les reproches délirants de Léon, aujourd'hui elle est insensible aux bouleversements de la nature... Un pas de plus, et elle va tomber dans un précipice sans fond; tout à coup un éclair déchire les nues, la foudre tombe, et les éclats de rocher s'engloutissent dans le fleuve.

Hedwige est renversée.

Quelques gouttes de pluie la raniment; elle ouvre les yeux. Elle est étendue sur un banc de mousse, et sa tête repose sur la poitrine d'un homme.... O surprise! ò bonheur plein de larmes et d'angoisses! c'est Adam, c'est lui qu'elle revoit. L'orage grondait toujours, le ciel était en feu; ils n'avaient peut-être plus qu'un instant à vivre; leurs lèvres s'unissent... leur vie de douleur eût racheté le monde; une éternité de délices est à eux, ils ont yécu.... Mais bientôt des cris, des voix confuses,

e bruit des chevaux se font entendre.... · Fuis, fuis, › dit Hedwige; et Adam disparaît derrière des touffes d'arbres.

Quand Léon approcha, il trouva Hedwige étendue par terre et sans mouvement : il l'embrasse, il lui parle, il pose sa main sur son cœur... Hélas! l'éternité avait commencé pour elle!

Un monument funéraire s'élève sur une plaine de l'Ukraine, et tout près de là on voit un tertre. La vie avait séparé Hedwige et Adam, et la mort les réunit.

Le désespoir de Léon fut violent, emporté comme l'avait été sa passion. Après la mort d'Hedwige, il entreprit un long voyage, et se rapprocha de Wanda pour parler de celle qu'il avait aimée. Leur douleur sentie à deux, pleurée à deux, fut moins amère, mais ne fut point consolée.

OLYMPE CHODZEO.

# MODLIN.

A l'endroit où la Narew, ou plutôt le Bug, s'unit à la Wistule, à sept lieues nord-ouest de Warsovie, s'élève Modlin; sa position est admirable pour une forteresse de premier ordre.

Le village de Nowydwor se trouve dans le triangle formé par les deux fleuves, et vis-àvis, dans un angle qui touche aux deux rives droites du Bug et de la Wistule, est Modlin.

Modlin et ses environs ont été les champs de bataille de l'ancienne Pologne. A l'époque de l'invasion des Suédois sous le roi Charles-Gustave, Nowydwor et Modlin furent occupés militairement par le général Steenbock qui y fit élever des fortifications. En 1656, un autre général suédois, Jean Adolf, vint à Modlin pour attendre le roi, et après leur jonction, ils se portèrent sur Praga et Warsovie.

Quand le célèbre Etienne Czarniecki eut expulsé l'ennemi de la république, Modlin ne figure plus dans les annales militaires de la Pologne; mais en 1807, alors que les armées de Napoléon se portèrent sur les bords de la Wistule, on pensa à fortifier Modlin; on commença les travaux, mais ce n'est qu'en 1810 qu'ils furent terminés.

A l'époque de la désastreuse retraite de Moskou, les troupes françaises et leurs alliés occupérent les forteresses polonaises de Zamosc, Modlin, Thorn et Dantzig; ces garnisons se défendirent intrépidement contre les Prussiens et les Moskovites. Les évenements de 1813 leur ordonnèrent de capituler; mais elles ne le sirent qu'après s'être battues jusqu'à la dernière extrémité.

La garnison de Modlin était composée de Français et de Polonais sous les ordres du

général français Daendels. Parmi les officiers supérieurs se trouvait le colonel Alexandre Chodkiewicz, descendant de l'illustre guerrier de ce nom. Les troupes de la garnison étaient en butte aux plus cruelles privations; mais elles les préféraient à la honte de capituler : ainsi on entendit, dans un conseil de guerre, le général Daendels prononcer le mot de reddition; et Chodkiewicz, s'adressant aux officiers polonais qui siégeaient dans le conseil, et leur montrant les tours de Warsovie, qu'on apercevait des croisées de la salle, leur dit : « Ne voyez-vous pas ces tours antiques de notre capitale qui surveillent nos actions? N'auriez-vous pas honte de mettre bas vos armes et de les laisser à la disposition de nos oppresseurs, avant d'avoir versé la dernière goutte de notre sang ?

Depuis 1815 jusqu'en 1850, de nouveaux travaux furent exécutés à Modlin, et sa garnison mixte était composée de Polonais et de Moskovites, lorsque survint la révolution du 29 novembre. Le tzarévitsch Constantin dut capituler avec la révolution; et, au moment où le brave colonel Kiçki allait sommer la garnison de se rendre, le capitaine Władislas Zamoyski, aide de camp du tzaréwitsch, apporta une dépêche au commandant moskovite, qui lui enjoignait d'abandonner la place aux Polonais.

Le colonel Ignace Ledochowski, un brave de l'ancienne armée, et qui avait perdu une jambe dans la campagne de 1812, fut nommé par le gouvernement révolutionnaire général de brigade, et commandant de la forteresse de Modlin. Le feld-maréchal Diebitsch, ayant échoue dans ses plans, lors des combats de Grochow, crut devoir sommer le général Ledochowski. La



sommation et la réponse appartiennent à l'histoire.

#### SOMMATION.

Milosna 19 ferrier v. s. 1831.

Monsieur le colonel, Dieu, protecteur de la juste cause, a donné la victoire aux troupes impériales. Les combats des 19 et 25 février dernier doivent vous convaincre que de nouveaux efforts ne pourront arrêter les progrès des armes de Sa Majesté.

Les troupes polonaises ont combattu bravement, comme il aurait convenu à une plus juste cause. Leur enthousiasme militaire devrait donc se calmer, et cette lutte se terminer. Les guerriers qui, il y a encore quelque temps, regardaient comme des concitoyens les ennemis contre lesquels ils combattent maintenant, ont le droit de désirer la sin de cette guerre meurtrière.

Je vous ai connu personnellement, monsieur le colonel. Vous avez appelé sur vous l'attention du restaurateur de la Pologne, ainsi que celle du monarque qui a hérité de son trône et de ses vertus. Je sais que vous êtes un brave officier, aussi distingué par vossentiments d'honneur que par votre amour pour votre patrie. Cependant, cette Pologne, pour laquelle vous êtes prêt à verser jusqu'à la dernière goutte de votre sang, est en proie à toutes les conséquences malheureuses de l'anarchie et de la guerre. Ses propres troupes ont signalé leur marche par le pillage et des dévastations de toute espèce.

L'armée impériale, quelque habituée qu'elle soit à la discipline, n'a pu, là où elle ne trouvait que des ruines, qu'augmenter la triste position des habitants. C'est une suite inévitable de la guerre. D'autres provinces éprouveront-elles encore le même sort? Pour éviter tant de malheurs, il suffira de reconnaître sincèrement la fidélité qui est due à S. M. l'empereur et roi. Il suffira de renouveler les serments qu'on n'a pas craint de violer, ce qui cependant ne peut délier de rien : l'empereur et roi a promis amnistie et oubli aux hommes égarés, sa générosité s'étendra même sur les criminels repentants. S. M. l'empereur a daigné me confier ses pleins pouvoirs. Je saurai exécuter ses intentions généreuses; que ceux qui aiment sincèrement leur patrie, qui se sentent capables de lui rendre encore un grand service, se soumettent donc les premiers, ce qui ne les déshonorera pas, puisque c'est un devoir incontestable. La considération générale dont ils jouissent auprès de leurs compatriotes, et leur position indépendante leur fournissent l'occasion de donner un grand et salutaire exemple. Hésiterez-vous encore, monsieur le colonel, à rendre cet important service à votre patrie? Si vous vous attirez les reproches des partisans de la révolte, vous serez justifié par l'approbation de tous les hommes sensés et par les bénédictions des générations présente et future, qui verront renaître la paix, la tranquillité et le bonheur. C'est la plus digne récompense d'un cœur noble et généreux.

• Le colonel Kiel, adjudant de S. A. I. le césarévitsch, est chargé par moi de vous remettre cette lettre en mains propres. Je ne veux nullement vous tromper, monsieur le colonel, je ne voudrais point vous demander une bassesse. Je ne veux pas non plus fixer un délai à votre réponse. Mais, pensez-y bien, l'honneur, votre devoir envers votre patrie et votre monarque, doivent vous prescrire la nature de votre conduite. Dieu veuille que vous partagiez ma conviction sur la conduite que la Pologne attend de vous, sur l'importance du service que vous êtes en état de lui rendre! Yous avez fait honneur à votre patrie par votre courage et vos talents; puisse votre exemple la sauver de l'abime dans lequel l'ont plongée quelques mauvais citoyens! Celui-là est doué d'un noble courage, qui ose le premier s'opposer à l'extravagance des turbulents.

Puissiez-vous, monsieur le colonel, me donner promptement l'occasion de vous assurer de ma haute estime!

Le Comte Diebitsch-Zabalkansky. .

#### RÉPONSE.

Modlin, 5 mars 1831.

Monsieur le maréchal, comme le colonel Kiel, adjudant de S. A. I. le césarévitsch, qui m'a remis votre lettre, n'a pu attendre ma réponse écrite, j'ai l'honneur de vous la faire passer aujourd'hui par le lieutenant-colonel Sobieski.

Les expressions prévenantes dont vous m'avez honoré sont très-flatteuses pour moi. Je m'efforcerai, et j'ai l'espoir, monsieur le maréchal, de pouvoir mériter, par ma conduite ultérieure, votre estime et la bonne opinion d'un guerrier expérimenté. Comme je connais parfaitement l'esprit de la garnison de Modlin que j'ai l'honneur de commander, je puis vous assurer hardiment, monsieur le maréchal, qu'elle ne restera pas enarrière de l'armée dont il vous a plu d'honorer le courage.

- · Sans entrer dans le contenu de votre lettre, et surtout sans discuter le passage relatif à l'avantage que l'armée impériale russe dit avoir remporté dans les journées des 19 et 25 février dernier, je ne puis cependant m'empêcher, monsieur le maréchal, de vous déclarer que nous avons tous des motifs de considérer les événements de ces journées sous un tout autre point de vue; mais, en admettant que la position de votre armée fût réellement ce qu'il vous a plu de la représenter; en admettant qu'il ne vous restât plus qu'à augmenter de nos corps le nombre de tant de milliers de victimes de la défense de la liberté nationale; même alors, la garnison de Modlin ne balancerait pas à défendre courageusement l'honneur militaire, et à donner des preuves de son dévouement civique, dans la conviction qu'elle acquerrait ainsi la considération des vainqueurs cux-mêmes, et l'intérêt des nations dont les vœux et les espérances se rattachent à notre héroïque insurrection.
- J'ai l'honneur de vous saluer avec une parfaite considération.

#### IGNACE LEDOCHOWSKI. >

Après qu'on eut livré Warsovie aux Moskovites, l'armée nationale se porta sur Modlin, qui était un excellent point de défense; là elle put réparer ses forces, et attendre les troupes qui devaient se rallier à elle. En conséquence, le généralissime Kasimir Malachowski expédia le capitaine Kowalski auprès du général Ramorino, afin que ce dernier rejoignit le gros de l'armée. Tout fut préparé pour aplanir les difficultés de la jonction; on jeta un pont sur le Bug à Ka-

mienczyk. Kowalski vient trouver Ramorino à Siedleé, le 9 septembre à quatre heures du soir, et lui intime l'ordre du généralissime polonais; mais Ramorino répond : « J'ai attendu anjourd'hui jusqu'à onze heures du matin des nouvelles du quartier général ; n'ayant rien reçu, j'ai fait assembler un conseil de guerre, dans lequel on a décidé qu'on prendraitune tout autre direction. » C'est-à-dire, au lieu de marcher à l'ouest, on se porta au midi.

Le capitaine Kowalski chercha à prouver que le retard de cinq heures ne pouvait être un empêchement valable; mais Ramorino, cédant aux fatales influences, déclara au capitaine qu'il ne changerait point sa décision.

Si les ordres du généralissime eussent été exécutés, on aurait réuni de quarante à cinquante mille hommes de troupes régulières et cent trente houches à feu. Ces forces étaient plus que suffisantes pour reprendre Warsovie.

Depuis ces événements, l'ennemi entamait des négociations entre Warsovie déjà esclave, et Modlin, libre encore. Chaque moment de retard était mortel pour la Pologue, tandis qu'il sauvait les Moskovites d'une ruine inévitable. Malachowski s'étant démis du commandement en chef, la diète en investit le général Rybinski. L'armée resta dans les environs de Modlin jusqu'au 20 septembre, usant ses dernières ressources, et se désorganisant de plus en plus : l'ennemi n'attendait que le moment où Ramorino serait poussé en Galicie, calculant avec justesse que l'armée polonaise divisée se dissoudrait d'elle-même.

La forteresse de Modlin ne sut occupée par les Moskovites, que lorsque tous les corps de l'armée polonaise eurent passé en Prusse ou en Galicie.

# KOENIGSBERG,

#### CAPITALE DE LA PRUSSE DUCALE OU ORIENTALE.

Nous cherchons dans le passé les titres de la nationalité polonaise, et c'est aux peuples que nous venons montrer la Pologne des Lechs, des Piasts et des Jagellons, la Pologne, grande et indépendante, la Pologne dans toutes les conditions de son existence, la Pologne avec l'Oder, la Dzwina, le Dniéper, le Dniester, enclavés dans

son territoire. Oui, ces rivières, depuis leur embouchure jusqu'à l'extrémité de leur cours dans les mers Baltique et Noire, appartiennent à la Pologne. L'histoire de notre passé est la preuve de nos imprescriptibles droits!

En plaçant au rang des provinces et des villes polonaises la Prusse ducale et Kænigsberg, nous



prouvons un fait que nous livrons à la justice des nations et à la reflexion des cabinets de l'Europe. L'histoire est pour nous, et c'est elle qui nous fournit nos preuves; mais pour faire passer nos convictions dans l'esprit de nos lecteurs, nous allons donner l'histoire de la province avant de donner celle de la capitale.

COUP D'OEIL HISTORIQUE SUR LA PRUSSE DUCALE OU ORIENTALE.

La Prusse ducale ou orientale, ou encore duché de Prusse, ou Prusse électorale (ses différentes dénominations se rencontrent dans la géographie), est située entre le Nièmen, la Wistule et la mer Baltique. Le duché-évêché de Warmie, les palatinats de Malborg et de Culm, entraient en échiquier dans ce territoire et faisaient partie intégrale de la république de Pologne; mais des vicissitudes sans nombre amenèrent d'autres destinées!

Sous le règne des premiers Boleslas, alors que la Pologne convertissait les Prussiens au christianisme, les contrées qui nous occupent aujourd'hui ne connaissaient point de divisions géographiques; mais quand la famille des Piasts eut introduit les chevaliers Teutoniques, la Prusse ducale fut partagée en douze arrondissements. En 1466, sous Kasimir IV, de la maison des Jagellons, quatre de ces arrondissements furent ajoutés à la Prusse royale ou polonaise; les huit autres restèrent aux Teutoniques; mais en 1525, à la chute de l'Ordre, les douze arrondissements devinrent deux départements : un allemand, l'autre litvanien. Cette division dura jusqu'à l'année 1773, époque où nous voyons Frédéric II, dit le Grand, envahir la Prusse royale et donner le nom de Prusse orientale à l'ancienne Prusse ducale, et celui de Prusse occidentale au pays nouvellement envahi.

Depuis 1815, la Prusse orientale forme deux grands arrondissements : 1° de Kænigsberg, divisé en vingt districts; 2° de Gumbinen, divisé en seize districts.

Depuis l'établissement de la dynastie des Lechs en 550, jusqu'à l'année 4225, c'est-à-dire pendant près de sept siècles, la suprématie polonaise étendit son pouvoir politique et civilisateur sur ces contrées; mais à la fin de cette période, Conrad, duc de Mazovie, appela à son aide les chevaliers du Christ, derniers debris des croisés de Palestine, pour repousser les incursions des Prussiens idolatres. Les chevaliers, se confiant dans leurs forces, se battirent contre les Polonais et contre les Prussiens; mais les Polonais finirent par en triompher. Et ainsi finit cette domination cruelle qui, pour le malheur de la Pologne, dura de 1225 à 1525.

Albert, issu des marquis de Brandebourg, fut le dernier grand-maître des Teutoniques, allié à la famille de Sigismond 1er; ce roi le nomma duc de Prusse, quand il rentra dans la possession légitime de cette province. Cet acte de bonté devint une grande faute politique, car pour conserver il fallait unir, il fallait rendre la Prusse partie intégrale de la république. Albert trôna à Koenigsberg, après s'être déclaré vassal et tributaire de la Pologne, après s'être agenouillé devant le trône de Sigismond Ier, sur la grande place de Krakovie, pour jurer au roi et àses descendants obeissance et fidélité (10 avril 1525). Le duc de Prusse oublia ses serments, et les bienfaits du trop confiant Sigismond ler furent payés de la plus noire ingratitude.

Après la mort de Sigismond Ier (1548), son fils Sigismond-Auguste monta sur le trône de Pologne. Ce règne fut traversé par les intrigues allemandes; le vieux duc de Prusse, Albert, était tombé en enfance; son fils Frédéric-Albert étant trop jeune pour prendre les rênes du gouvernement, les conseillers allemands voulurent confier sa tutelle au prince de Mecklenbourg : ils se préparaient ainsi à soulever la Prusse ducale contre la Pologne. Sigismond-Auguste, instruit de ces machinations, par Hozius, évêque de Warmie, envoya des commissaires qui prirent connaissance de l'affaire et qui punirent les coupables. Les commissaires délégués par le roi étaient Jean Słuzewski, Pierre Zborowski, Jean Kostka et Nicolas Firley; le procès fut instruit à Kœnigsberg: Funccius, Schellet Horst, les principaux chess du complot, surent condamnés à mort, leurs complices condamnés au bannissement, et l'ancien conseil, rétabli, promit de servir comme par le passé les intérêts de la Pologne (1566).

Aussi, à la diète de Lublin, où fut consommée l'union de la Litvanie à la Pologne, nous voyons le jeune Albert-Frédéric, en présence de la diète, prêter serment de vassalité et juver hommage à la Pologne. Cette cérémonie eut lieu le 19 juillet 1569. Albert, disons-nous, en présence des représentants de la Pologne, embrassa les pieds du roi, qui lui rappela la reconnaissance que lui duc de Prusse et ses successeurs devaient à la

république. Le prince, toujours à genoux, écoutait le roi et jura fidélité, obéissance, vassalité et réconnaissance au roi et à ses successeurs. Le même jour, Sigismond-Auguste promità Joachim, électeur de Brandebourg, la succession au duché de Prusse, dans le cas où Albert-Frédéric mourait sans héritiers. Cette faute fut plus grave encore que ne l'avait été celle de Sigismond Ier.

Albert-Frédéric gouverna le duché de Prusse pendant quarante-neuf ans; mais à la fin de son règne il tomba en enfance comme son père, et Etienne Batory, roi de Pologne, fut obligé de lui donner des curateurs. Lorsque Sigismond III monta sur le trône, Jean-Sigismond, marquis de Brandebourg, gendre d'Albert, administra la Prusse; mais son pouvoir ne fut reconnu que quand il eut prêté serment de vasselage et de fidélité au roi de Pologne. En conséquence, Jean-Sigismond vint à Warsovie, et, rencontrant le roi à cheval, il courut au-devant de lui et lui embrassa les pieds. Trois jours après son arrivée, on éleva un trône près de l'église des Bernardins, et le roi, entouré de sa cour et de son peuple, reçut de Jean-Sigismond, agenouillé, le serment de vasselage et de fidélité pour lui et pour la république (25 octobre 1611).

En 1618, Albert-Frédéric mourut, et Jean entra en possession de la Prusse ducale; mais, accablé par l'âge et par les infirmités, il confia la régence à son fils Georges-Guillaume. Peu de temps après il mourut (25 novembre 1619).

Le 2 janvier 1620, Georges-Guillaume prit les rênes du gouvernement, et aussitôt il alla à Warsovie prêter serment de fidélité entre les mains du roi et recevoir l'investiture de la Prusse (juin 1620).

Quelques années se passèrent tranquillement, lorsque Sigismond III aspira au trône de Suède que Gustave-Adolphe occupait alors. Ce dernier prévint son compétiteur, débarqua en Prusse, prit le fort de Pilawa (Pilau) (1626), et sit de grands progrès tant en Livonie que dans la Prusse polonaise. Georges-Guillaume tint alors une conduite équivoque, et trompait tour à tour et le roi de Suède et le roi de Pologne, au lieu de prendre parti pour ce dernier, comme il le devait. Aussi Gustave-Adolphe, victorieux, occupa Berlin (4 mai 1631), Magdebourg (10 mai 1651), et revint sur ses pas dans les environs de Berlin. L'électeur Georges-Guillaume députa l'électrice et toutes les princesses de sa cour au camp du roi de Suède pour l'apaiser : il s'y rendit enfin lui-même, et il accorda au roi tout ce qu'il voulut lui demander. Lorsque l'électeur s'en retourna à Berlin, l'artillerie suédoise le salua d'une triple décharge de canons; mais comme les artilleurs avaient perdu l'habitude de tirer simplement à poudre, et que les pièces étaient toujours chargées à boulets et braquées vers la ville, il y eut beaucoup de maisons et de toits endommagés! Le lendemain, l'armée suédoise passa la Sprée et défila par la ville.

Mais l'année 1632 fut fatale et à Sigismond Ill de Pologne et à Gustave-Adolphe de Suède, car le premier mourut à Warsovie le 30 avril, et le second au champ de bataille à Lutzen, le 6 novembre. Malgré cela, les Suédois furent vainqueurs les années suivantes, et Georges-Guillaume ne pouvant leur tenir tête, mourut à Kænigsberg, le 20 novembre 1640, laissant la succession à son fils Frédéric-Guillaume, né à Berlin le 6 février 1620.

Le jeune duc, ruminant dans sa tête des projets ambitieux, crut devoir s'exempter de l'obligation d'aller en personne pour obtenir son investiture à Warsovie. Dans ce but, il expédia deux ambassadeurs Creutz et Cosbeck qui devaient le remplacer; mais les états de Pologne lui donnèrent une leçon, et déclarèrent aux ambassadeurs que l'électeur de Brandebourg était obligé de venir en personne prêter son serment comme l'avaient fait ses prédécesseurs à quatre reprises. La volonté de la Pologne était trop juste, et sans répliquer, Frédéric-Guillaume vint à Warsovie.

La cérémonie de l'investiture eut lieu le 7 octobre 1641. Ce jour là, le roi Wladislas IV, assis sur un trône élevé près de la grande porte du château royal de Warsovie, et entouré de tous les dignitaires de l'Etat, reçut d'abord quatre envoyés de l'électeur qui lui demandaient la grace d'admettre leur maître en présence du roi ; à un signe assirmatif, l'électeur descendit de cheval, franchit une haie de militaires, fit deux saluts au roi, se mit à genoux, et dans un long discours latin promit obéissance, vassalité, fidelité, secours et reconnaissance pour lui et ses successeurs à la république, au roi et à ses successeurs. Wladislas IV le releva, et lui indiqua un fauteuil placé à côté du trêne que le duc occupa; il fut ensuite présenté à la reine et à la famille royale, après quoi il regagna la ville de Koenisgherg.

Le peuple de Warsovie, frappé de la politesse

du roi pour l'électeur, lorsqu'il offrit à ce dernier de s'asseoir à côté de Wladislas IV, augura mal; mais sous les auspices de la superstition, son bon sens voyait plus clair dans l'avenir que la politique du cabinet de Warsovie; on se disait alors tout bas: « Le vassal lève son nez, Dieu veuille qu'il ne devienne pas maître et ne porte malheur à notre patrie! Dieu veuille que ce ne soit pas le dernier hommage de l'investiture! »

Frédéric-Guillaume, rentré chez lui, conclut une trève pour vingt ans avec les Suédois; et plus tard, lorsque les puissances européennes ouvrirent les conférences pour amener une paix générale, Frédéric y envoya ses ministres, et le fameux traité de Westphalie fut conclu le 24 octobre 1648.

Mais un nouvel orage se préparait au nord. La reine Christine abdiqua, en 1654, la couronne de Suède, en faveur de son cousin Charles-Gustave, prince de Deux-Ponts. A peine fut-il monté sur le trône, qu'il s'occupa des moyens de se signaler par les armes.

Dès l'année 1648, Jean-Kasimir succéda à son frère Wladislas IV. Charles-Gustave, cherchant l'occasion d'une querelle, exigea que le roi de Pologne renonçât à jamais à la couronne de Suède, et lui cédât la Livonie.

Dans cette conjoncture, Jean-Kasimir réclama l'assistance et l'aide de Frédéric-Guillaume, en conséquence d'engagements et de devoirs solennels; ce dernier biaisa et se déclara en défaut; mais en revanche il fit avec les Hollandais une alliance défensive, rechercha l'amitié de Cromwel, essaya de se lier avec Louis XIV, et flatta la hauteur de l'empereur Ferdinand III, afin de l'engager dans ses intérêts. Le tzar de Moskovie entamait déjà la Litvanie; ainsi l'infortunée Pologne se trouvait cerclée d'ennemis, grâce au machiavélisme d'un vassal ingrat.

Dès que Charles-Gustave entra à Kænigsberg, Frédéric-Guillaume conclut avec lui un traité contre la Pologne (17 janvier 1656), à condition qu'on séculariserait l'évêché de Warmie en sa faveur; ensuite il entra en alliance avec Louis XIV, qui lui garantit ses provinces situées le long du Rhin et du Weser. Il changea depuis, à Marienbourg, son traité avec les Suédois en alliance offensive (15 juin 1656), et comme s'il n'avait pas assez de cette perfidie, il se mit à la tête de ses troupes, franchit la frontière mazovienne, et s'unit, à Modlin, aux armées du roi de Suède pour s'emparer ensuite de Warsovie.

Les Suédois et les Prussiens arrivèrent dans les plaines de Grochow devant Praga, et après une bataille de trois jours (20, 21 et 22 juillet 1656), Praga et Warsovie capitulèrent. Frédéric-Guillaume, qui, il y a quinze ans, était si humble et agenouillé dans la cour du château royal de Warsovie, se promenait aujourd'hui en vainqueur, fier de sa perfidie et de son insolence. A ce prix, il obtint l'entière souveraineté de la Prusse par le traité de Libau (10 novembre 1656); la Suède ne se réserva que la succession éventuelle de ce duché.

Frédéric-Guillaume notifia à l'empereur le gain de la bataille de Grochow et la capitulation de Warsovie; mais Ferdinand III, qui appréhendait encore les Suédois, qui voyait à contre-cœur la bonne intelligence qui réguait entre eux et les Brandebourgeois, crut qu'il était de sa dignité de se mêler des troubles de la Pologne, taut pour abaisser le roi de Suède que pour en profiter lui-même.

L'alliance de Jean-Kasimir avec Ferdinand III était déjà conclue dès le 1er décembre 1656; mais ce dernier étant mort le 23 mars 1657, son successeur, l'empereur Léopold, renouvela cette alliance par le traité de Vienne du 27 mai 1657; et douze mille Allemands et Hongrois devaient marcher au secours de la Pologne. Le Danemark épousa également les intérêts de la Pologne en haine de la Suède.

Charles-Gustave étant donc occupé de la guerre du Danemark, le duc de Prusse ne tarda pas à abandonner son parti, et se tourna de nouveau vers la Pologne. Jean-Kasimir, accablé de tant de contrariétés, et craignant que Charles-Gustave ne revînt en Pologne, finit par conclure avec le duc de Prusse un traité qui fut aussi mauvais pour la Pologne qu'avantageux pour son vassal, C'est dans ce traité que se trouve la future grandeur de la maison de Brandebourg et l'une dea principales causes de la chute de notre république. Cet acte important fut signé à Wolawa (Wehlau sur le Prégel), le 19 septembre 1657, aux conditions suivantes :

ART. 1er. Paix perpétuelle, amitié sincère et oubli du passé.

- Renvoi des prisonniers de guerre sans rançon.
- 3. Réunion des deux parties pour chasser les ennemis du royaume de Pologne, du grand-du-ché de Litvanie et du duché de Prusse, et renonciation à tout traité à ce contraire.

- 4. Aussitôt que cette convention aura été ratifiée par le roi, les sénateurs et grands officiers formant son conseil, l'électeur restituera sans réserve tout ce que, par suite de la guerre ou de ses traités avec les Suédois, il a occupé en Pologne, en Litvanie et dans l'évêché de Warmie.
- 5. En conséquence de cette restitution et des stipulations renfermées dans les articles suivants, l'électeur possédéra dorénavant, pour lui et ses descendants mâles et légitimes, en pleine souveraineté, le duché de Prusse tel qu'il l'a possédé jusqu'à présent comme lief de la couronne de Pologne.
- 6. Le roi et la république de Pologne se réservent néanmoins leurs droits sur le duché de Prusse, pour le cas où les descendants mâles et légitimes de l'électeur se seraient éteints; cette réserve, sans préjudice de la souveraineté de l'électeur.
- 7. Après l'extinction de cette descendance male, le roi de Pologne et ses successeurs auront particulièrement égard aux agnats de l'électeur, savoir aux markgraves d'Anspach et de Bayreuth, et emploieront leurs bons offices auprès de la république pour qu'ils soient préférés à tous autres et admis à la succession du duché de Prusse, sous les mêmes conditions de vasselage sous lesquelles l'électeur et ses prédécesseurs l'ont possédé comme fief polonais. Le roi et la république de Pologne dégagent les États et sujets du duché de Prusse du serment qu'ils leur avaient prété; l'électeur jurera d'observer les conditions de ce traité; les États, magistrats et officiers du duché préteront un serment par lequel ils s'engageront à reconnaître, en cas d'extinction des descendants mâles et légitimes de l'électeur, le roi et la république de Pologne pour leurs seuls et légitimes souverains, selon la teneur de ce traité; ce serment sera renouvelé devant des députés polonais, à chaque hommage qui sera prêté au duc.
- 8. En cas d'extinction des descendants mâles et légitimes de l'électeur, celui qui succédera dans le duché de Prusse paiera aux princesses descendues de l'électeur qui pourront exister, ou, à leur défaut, aux plus prochains agnats, une somme d'argent dont le roi et l'électeur conviendront par l'instrument de la ratification. En attendant le paiement de cette somme, ceux qui y ont droit posséderont le bailliage d'Insterbourg et tous les domaines qui y appartiennent.
  - 9. L'électeur promet de maintenir tous les

- priviléges et droits des Etats du duché, et d'établir dans ce pays un tribunal suprême dont il n'y aura pas d'appel, et dont les membres serout choisis parmi les indigènes. En cas d'extiuction de sa descendance mâle, le roi et la république maintiendront également ces droits et priviléges.
- 10. L'ancien vasselage est remplacé par une alliance perpétuelle.
- 11. L'électeur et ses descendants ne concluront jamais aucune alliance contraire à celle-là, ni n'accorderont passage, vivres ou autre assistance aux ennemis de la république.
- 12. Les secours à prêter par l'électeur dans la guerre actuelle seront fixés par un traité particulier; à l'avenir et dans toutes les guerres de la république, l'électeur l'assistera avec quinze cents hommes à pied et cinq cents hommes à cheval, qui seront entretenus aux frais de la république aussitôt qu'ils sortiront des limites du duché.
- 15. La république s'engage, envers l'électeur, à la réciprocité des art. 11 et 12, sans toutesois que les forces par lesquelles elle l'assistera y soient déterminées,
- 14. Les troupes de la république auront le passage libre par la Prusse ducale.
- 45. Les ports de la domination de l'une des parties seront ouverts aux vaisseaux de l'autre; il y aura de même liberté d'acheter des vivres et munitions; une partie pourra lever des troupes dans les possessions de l'autre, après l'avoir prévenue de son intention et être convenue avec elle du mode de cette levée.
- 16. Les catholiques jouiront d'une parfaite égalité de droits avec les protestants. En cas de dévolution, le roi et la république de Pologne maintiendront également les droits des adhérents de la confession d'Augsbourg et ceux des réformés.
- 17, 48, 19. Les transactions commerciales sont maintenues.
- 20. Amnistie pleine et entière est accordée à tous les Polonais rentrant dans leurs devoirs, et spécialement à Boguslas Radziwill, duc de Birze et partisan de l'électeur.
- 21. La ratification du présent traité se fera le plus tôt possible.
- 22. Le roi de Hongrie et de Bohême, le roi de Danemark et les états-généraux des provinces unies des Pays-Bas garantiront le présent traité.

particulière, fixant, en exécution de l'art. 12 du traité principal, les secours qu'on se prêtera mutuellement dans la guerre actuelle contre la Suède, et pendant les dix premières années après la conclusion de la paix avec la Suède; ils consisteront en six mille hommes, partie infanterie, partie cavalerie si la guerre se fait dans les Etats de l'électeur ou ailleurs, à cause de ce prince; il aura la direction des corps auxiliaires polonais.

La ratification de ce traité eut lieu dans le palatinat d'Inowroclaw à Bydgoszcz (Bromberg), le 6 novembre 1657. Le roi céda, par cet instrument, à l'électeur et à ses descendants mâles et légitimes, à titre de fief de la couronne de Pologne, les bailliages de Lauenbourg et de Butow, que les ducs de Poméranie avaient possédés de la même manière, et qui, depuis leur extinction, avaient été réunis comme sief vacant. L'électeur est dispensé de toute espèce de serment ou redevance pour ce fief; néanmoins quelques-uns de ses officiers seront députés pour assister au couronnement des rois de Pologne, et pour reconnaître à cette occasion le domaine direct de la république sur ces bailliages. Le roi promet de remettre à l'électeur la ville d'Elbing, aussitôt qu'elle aura été enlevée aux Suédois; l'électeur la possédera de la même manière que la république l'avait possédée jusqu'en 1655. La somme qui, d'après l'art. 8 du traité de Wehlau, devra être payée à l'extinction des descendants males de l'électeur, est fixée à 1,500,000 rixdalers.

L'électeur signa le même jour des reversales par lesquelles il déclare que, vu que le roi lui avait remis les cinq cents cavaliers qu'en vertu de l'article 12 du traité de Welhau il était obligé de fournir à la république, outre les quinze cents hommes d'infanterie, il sera prêt à restituer au roi la ville d'Elbing, après en avoir rasé les fortifications, contre le paiement d'une somme de 400,000 rixdalers. Jean-Kasimir, de son côté, modifia quelques points de la convention supplémentaire de Wehlau, et on arrêta que la Pologne fournirait contre la Suède cinq mille hommes à pied et trois mille cavaliers : l'électeur n'en fournirait que la moitié. Il serait payé à celui-ci, pour les frais de levée des troupes, la somme de 120,000 rixdalers, et pour sûreté de ce paiement, le roi lui engageait la ville, le château et la starostie de Drahim, en stipulant que si la somme da 120,000 rixd. n'était pas payée au bout de

trois ans, l'électeur garderait ce gage en pleine souveraineté. L'électeur ne prit possession de la starostie qu'en 1667, après la mort d'Etienne Potocki qui en avait l'usufruit.

Le roi de Danemark, ne pouvant pas résister à la Suède, demanda du secours à la Pologne et à la Prusse; l'électeur fournit une partie des troupes, mais leur mauvaise volonté fut telle, que toute la besogne resta aux Polonais. C'est le célèbre Etienne Czarniecki qui commandait en 1658 l'expédition en Danemark, où les Suédois furent vaincus.

Après la mort de Charles-Gustave, arrivée le 12 février 1660, les parties belligérantes réclamèrent ardemment la paix; c'est donc à cette occasion que s'ouvrit le congrès d'Oliwa près de Dantzig, où les ministres plénipotentiaires les plus renommés de l'époque représentèrent huit puissances européennes de premier et de second ordre.

Enfin, le traité fut signé le 3 mai 4660. Le traité de Bromberg fut maintenu, et la souveraineté de l'électeur sur la Prusse fut reconnue. Le roi de Pologne renonça à ses droits sur la Suède, et les autres puissances convinrent entre elles de remettre les choses telles qu'elles avaient été avant la guerre.

Les États de la Prusse ducale se soumirent avec peine aux traités qui les séparaient de la Pologne; de toutes parts il y eut des protestations; on disait hautement que le roi de Pologne n'avait pas le droit de disposer des peuples de la république; mais ces protestations, toutes dictées par l'amour national, surent de peu de valeur en présence des événements. C'était trop d'avoir à lutter contre la faiblesse de Jean-Kasimir, contre l'insolence de l'aristocratie et contre les intrigues des Jésuites : les Jésuites, toujours fatals aux rois qui les ont écoutés et aux peuples qui les ont tolérés, eurent une funeste influence sur la Pologne. Parmi les bons citoyens prussiens qui protestèrent vigoureusement contre le traité qui séparait le duché de Prusse de la mère patrie, l'histoire a inscrit le nom de Rode; mais, comme nous l'avons dit, la force matérielle eut le dessus; et quand le premier moment d'irritation fut calmé, Wydzga, évêque de Warmie, et Jean Leszczynski, vice-chancelier de la couronne, se rendirent à Kænigsberg (1663), pour traiter avec l'électeur des droits respectifs de la Prusse et de la Pologne.

Tandis que la Pologne guerroyait avec les Turka

et les Tatars, l'électeur Prédéric-Quillaume combattait sur le Rhin contre les Français, et dans le nord dél'Allemagne contre les Suédois. A peine avait-il terminé la campagne, qu'il apprit que le général Horn était venu de la Livonie inonder la Prusse avec seize mille Suédois. Aussitôt le général Goertz fut détaché avec trois mille hommes; il arriva heureusementà Kœnigsberg, où il se joignit à Hohendorff et se tint dans l'inaction jusqu'à l'arrivée de l'électeur. En attendant, Memel, Tilait et Insterbourg restaient au pouvoir des Suédois.

Le 10 janvier 1679 l'électeur quitte Berlin, se met à la tête de neuf mille hommes, passe la Wistule le 15; les Suédois s'éponyantent. Fredérie-Guillaume, se trouvant dur les bortls du Frisch-Haff, avait falt preparer des traineaux sur lesquels il mit toute son infanterie dans l'ordre où elles devaient combattres la cavalerie, férrée à crampons, suivait l'électeur, qui faisait de cette façon étrange et nouvelle sept milles d'Allemague (12 lieues) par jour; on était surpris de voir cette course de trafhéaux d'une armée sur la giace unie d'un golfe qui deux mois auparavant avalt été couvert de vaisseaux de plusieurs nations que le commerce de la Prusse y attirait. L'électrice et toute sa cour étaient avec lui sur des traineaux. Cette troupe, gagnant la terre et s'éthat unie à celles qui y étaient déjà, repoussa les Suédois jusqu'en Kourlande.

Frédéric-Guillaume mourut enfin le 29 avril 1688, et laisen tes Etats à son fils Frédéric III, né à Kænigsberg le 12 juillet 1657. Cet événement exigea le renouvellement des serments mutuels entre la Pologne et la Prusse, et la cérémodie qui avait en lieu en l'année 1663 fut répétée en 1690 à Kænigsberg, sous les auspices den ambassadeurs polonais Jérôme Lubomirski et Szézuka, référendaire de la couronne. C'était, depuis l'année 1528, le huitième et defiliér hommage prêté par la Prusse à la Pologne (1). De nou-

veaux changements survingent; et la Pologne fut encore victime.

Tous les malheurs de notre patrie semblatent favoriser l'ambition des princes de l'Europe. Presqu'à l'époque où le prince d'Orange mit la couronne d'Angleterre sur sa tête, Ernest, duc de Hanotre, devint électeur, Auguste, électeur de Saxe, se fraya un chemin du trône de Pologne, et Frédéric III roulait déjà dans sa tête des projets de royauté.

Les intrigues politiques et religieuses de la cour de Rome en Pologue par la voie des Jésuites, sous les règnes de Sikismolid-Auguste, d'Etienne Batury, de Sigismond III et de Jean-Kasimir, ne cessérent point sous celui de Jean Sobieski. Les Jésniles n'ayant pas renssi à faire catholiques les tzurs de Moskovie, toutnéfent leurs regards vers l'électeur Frédéric III; ils crurent qu'en lui offrant la royauté, ils le feudraient catholique. Les Jésuites se souchient peu des tesultats facheux que leurs intrigues en Moskovië, chez les Kosaks et en Prusse amèneraient pour les intérêts politiques de la Pologne; aussi l'idée d'une royauté conçue par le Pêre Vota, Jésuite, s'acclimata avec une facilité prodigieuse dans l'esprit ambitieux et ostentateur de Frédéric III.

Ge projet était si dissicile dans son exécution, qu'il parut chimérique au conseil de l'électeur. Ses ministres Dankelmann et Fuchs se récrinient sur la frivolité de l'objet, sur les obstatles insurmontables qu'ils prévoyaient à le faire réussir, sur le peu d'utilité qu'on devait s'en promettre, et sur la pesanteur du fardeau dont on se chârgeait par une dignité onéreuse à soutenir qui, dans le fond, ne rapporterait que de vains honneurs; mais toutes res raisons ne purent rien sur l'esprit d'un prince amoureux de ses stlées, jaloux de ses voisins, et avide de grandeur et de magnificence.

Dankelmann fut disgracie et envoye à Spandau, et sa place fut occupée par un jeune courtisan qui n'avait pour mérite qu'une connaissance parfaite des goûts de son maître : c'était le baron de Golbe, depuis comte de Wurtenberg. Pour rendre la cour de Vienne favorable à ses projets, Frédéric III lui remit le cercle de Schwibus (20 décembre 1694), et se contenta de l'expectative qu'on lui donna sur la principauté de Friese et la baronle de Limbourg; par les mêmes principes, les troupes brandebourgeoises servirent dans les armées impériales en Flandre, sur le Rhin, en Hongrie; mais en revanche il achéta

<sup>(1) 16 1525,</sup> Albert, à Krakovie, sous Sigismond Ier;

<sup>2</sup>º 1869, Albert Frederic; à Lüblin, sous Sigismond II; 3º 1578, Geoges Frédéric; A Warsovie; sous Etienne Batory;

<sup>4</sup>º 1811, Jean Sigismond, h Warsovie, sous Sigismond III; 50 1820; Georges Gulllaume, h Warsovie, sous Sigismond III;

<sup>6° 1641,</sup> Frédérie Guillaume, à Warsovie, sous Wladislas IV;

<sup>7</sup>º 1583, Frederic Guillaunie, à Kornighberg, sous Jean Kasimir :

<sup>8</sup>º 1600, Frédéric III, Kænigsberg, sous Jean III So-



à ban marché l'advocatie de l'abbaye de Quedlipbourg et celle de Pétersberg de Halle, à Frédéric-Auguste, électeur de Saxe, qui avait besoin d'argent comptant, pour corrompre la noblesse polopaise et arriver ainsi au tròne de Pologne.

L'électour profita des troubles de la Pologne (aqvembre 1698), et s'empara d'Elbing pour se rembourser d'une somme qu'il prétendait que les Polonais lui devaient : on moyenna un accommodement, par lequel les Polonais lui engagèrent une couronne et des hijoux moskovites qui se trouvaient à Warsevie depuis le temps de Sigismond III.

L'affaire avec l'Autriche fut plus difficile; mais l'électeur sit avec l'empereur un traité avantageux à ce dernier (16 novembre 1700). Rome crinet Warsovie se tut; l'ordre Teutonique, relégué en Allemagne, protesta contre cet acte et chercha à revendiquer la Prusse. Le roi d'Angleterre, qui soulevait aussi des ennemis à la France, les achetait à tout prix; il avait besoin des secours de l'électeur, dans la grande alliance, et il fut un des premiers à le reconnaître ; le Dancmark, qui ne craignait et n'enviait que la Suède, s'y prêta facilement. Charles XII, qui soutenait une guerre difficile, ne crut pas qu'il lui convint de chicaner sur un titre pour augmenter le nombre de ses ennemis; et l'Empire fut entraîné par l'empereur comme on l'avait prévu. Le roi de Pologne Auguste II, qui affermissait sa couronne sur sa tête, y souscrivit; toutefois Frédéric III signa, le 8 juin 1700, à Cologne sur la Sprée, des reversales portant que sa nouvelle dignité ne prejudicierait en rien aux droits de la république, sur la Prusse rayale ou polonaise; que ni lui ni ses successeurs n'en dériveraient aucune prétention sur cette partie de la Prusse; enfin, que les traités de Wehlau et de Bromberg, et nommément l'article 6, qui assurait à la Pologne la réversion de la Prusse ducale pour le cas de l'extinction des males issus de l'électeur Frédérig-Guillaume, resteraient dans leur force et vigueur.

Ainsi se termina cette affaire, à laquelle il fallut une complication de circonstances aussi extraordinaires pour qu'elle pût réussir. Le prince Eugène dit en l'apprenant e que l'empereur devrait faire pendre les ministres qui lui avaient donné un conseil aussi perfide. »

L'électeur Frédéric III quitta Berlin et arriva à Kœnigsberg. Dans la cérémonie du sacre il se mit lui-même la couronne sur la tête, prit le nom

de Frédéric Ier, et créa en mémoire de cet événement l'ordre des chevaliers de l'Aigle-Noir (18 janvier 1701). Il était dans l'embarras pour se choisir un titre ; serait-il rol de Brandehourg? ou roi des Vandales? Il sentit que le nom de Prusse, tout à fait étranger à l'Allemagne et par son origine et par sa langue, ne lui convenait pas; enfin la dernière idée prévalut, mais avec timidité, car il ne prit que le titre de rei en Prusse, et ce n'est qu'en 1772 que Frédéric le Grand prit le titre de roi de Prusse. La conscience du nouveau roi fut si inquiète vis-à-vis la Pologne et ses imprescriptibles droits, qu'il fit une nouvelle déclaration le 21 février 1701, par laquelle il s'engagea solennellement, lui et ses successeurs, à ne puire jamais ni en aucun temps aux droits de la république.

La bon sens du peuple se révoltait contre cette royauté; aussi la reine Sophie-Charlotte. femme supérjeure, dit un jour à une de ses dames: « Je suis au désespoir d'aller jouer en Prusse le rôle d'une reine de théâtre vis-à-vis de mon Esope. • Puis elle écrivait à Leibnitz, président de l'Académie de Berliu: Ne croyes pas que je préfère ces grandeurs et ces couronnes dont on fait ici tant de cas, aux charmes des entretiens philosophiques que nous ayons eus à Charlottenhourg. Frédéric Ier s'abandonna, après son couronnement, au penchant qu'il avait aux cérémo-

nies et à la magnificence, sans plus y mettre de bornes; à son retour dans le Brandebourg, il sit

une entrée superbe à Berlin.

La reine Sophie-Charlotte, si supérieure à son mari, mourut en 1705, et la cour porta le deuil. Avant sa mort on voulut introduire un ministre réformé dans son appartement : « Laissez-moi mourir, lui dit-elle, sans disputer. > Une dame d'honneur qu'elle aimait beaucoup fondait en larmes. « Ne me plaignez pas, reprit-elle, car je vais à présent satisfaire ma curiosité sur les principes des choses, que Leibnitz n'a jamais pu m'expliquer, sur l'espace, sur l'infini, sur l'être et sur le néant; et je prépare au roi mon époux le spectacle d'une pompe funèbre, où il aura une nouvelle occasion de déployer sa magnificence.» Sa curiosité voulait saisir les premiers principes des choses : Leibnitz, qu'elle pressait un jour sur ce sujet, lui dit : « Madame, il n'y a pas moyen de vous contenter; vous voulez savoir le pourquoi du pourquoi. »

Dans la guerre que la Russie, la Pologne et l'Allemagne eurent à soutenir contre le roi de Suède Charles XII, Frédéric Ier resta neutre; mais le passage et le voisinage de tant d'armées avaient porté la contagion en Prusse; la disette augmenta la violence de la peste. Le roi abandonna le peuple à son infortune; et tandis que ses revenus et ses subsides ne suffisaient pas même à son luxe, il vit périr malheureusement plus de deux cent mille âmes qu'il aurait pu sauver par quelques libéralités. Le prince royal, révolté de la dureté que son père marquait aux Prussiens, le supplia d'en avoir pitié; mais ces remontrances furent repoussées. Enfin il mourut le 25 février 1715.

Prédéric-Guillaume Ier succéda à son père, et introduisit l'ordre et l'économie; il n'aimait pas l'ostentation des cours; il repeupla la Prusse ducale que la peste avait dévastée. Il fit venir des colonies de la Suisse, de la Souabe et du Palatinat; c'est depuis surtout que la langue et les mœurs allemandes se propagèrent dans ces contrées, et que la nationalité prusso-polonaise recut de graves atteintes.

Sur ces entrefaites, Frédéric-Auguste II, roi de Pologne, décéda à Warsovie (1733). Lorsque la mort le surprit, il était occupé de vastes et perfides desseins pour la politique polonaise. Il pensait à rendre la souveraineté héréditaire en Pologne; afin de parvenir à ce but, il avait imaginé le partage de cette république, comme moyen d'apaiser la jalousie des puissances voisines. Il avait besoin de Frédéric-Guillaume Ier pour l'exécution de ce projet; il lui demanda le maréchal de Grumbkow, afin de s'en ouvrir à lui. Le roi de Pologne voulut pénétrer Grumbkow, et celui-ci voulut également le pénétrer. Le roi était un buveur de première force; dans un repas il chercha à eniyrer le maréchal, et le maréchal chercha à l'enivrer : le roi succomba le premier, et le Prussien gagna une maladie dont il ne se releva jamais. Ce n'est donc pas sans raison que Voltaire a dit : Quand Auguste buvait, la Pologne était ivre. Cependant le roi Frédéric - Guillaume ler fit semblant d'entrer dans les vues d'Auguste; mais en sentant trop bien les conséquences, il se concerta avec les cabinets de Vienne et de Pétersbourg, pour les contrecarrer; ils convinrent d'exclure la maison de Saxe du trône de Pologne, et d'y placer le prince Emmanuel de Portugal; mais la mort, qui détruisit l'homme et le projet, fit envisager les affaires de Pologne sous un autre point de vue,

Les deux principaux candidats au trône de Pologne furent Stanislas Leszczynski et Auguste III de Saxe; ce dernier eut le dessus à la suite des intrigues moskovites. Après une guerre provoquée par les événements, Stanislas se réfugia à Dantzig; mais, assiégé par les Moskovites, il se sauva à Kænigsberg, à la faveur d'un déguisement, et Frédéric-Guillaume lui accordasa protection.

Frédéric-Guillaume mourut le 31 mai 1740, et laissa le trône à son fils, connu depuis sous le nom de Frédéric II le Grand. Que les Brandebourgeois l'appellent Grand, on le conçoit; mais pour les Polonais, Frédéric-Guillaume a été un homme fatal et qui sera toujours en haine à la Pologne.

Depuis soixante ans les publicistes des différentes nations ont longuement discouru sur la part que chacun des cabinets de Berlin, de Pétersbourg et de Vienne ont prise dans le partage de la Pologne. Les publicistes brandebourgeois défendaient Frédéric II; les écrivains moskovites défendaient Catherine II, et ceux de l'Autriche ont voulu voiler les turpitudes de Marie-Thérèse; mais le fait est que tous ces cabinets sont coupables au même degré.

Cependant les publicistes de Berlin furent ceux quirelevèrent le plus la conduite de Frédéric, pour accuser Catherine, Marie-Thérèse et Kaunitz : ils ne savaient pas que Frédéric II luimême leur porterait un démenti, quand ilécrivit dans ses mémoires à propos du premier partage : « L'élection de Stanislas-Auguste Poniatowski, et les succès de Catherine en Turquie, chan-» gèrent tout le système politique de l'Europe; une nouvelle carrière venant à s'ouvrir, il sal-» lait être sans adresse, ou enseveli dans un enpour dissement stupide, pour ne point profiter d'une occasion aussi avantageuse. J'avais lu la » belle allégorie de Bojardo; je saisis donc aux · cheveux l'occasion qui se présentait, et à force de négocier, je parvins à indemniser notre monarchie de ses pertes passées, en incorporant la Prusse polonaise dans mes anciennes » provinces. Cette acquisition était une des plus importantes que nous pussions faire, parce » qu'elle joignait la Poméranie à la Prusse orientale, et qu'en nous rendant maîtres de la Wis- tule, nous gagnions le double avantage de pou-» voir défendre ce royaume, et de tirer des péages considérables de la Wistule, tout le com-» merce de la Pologne se faisant par cette rivière. > Aussi, après avoir narré toutes les machinations qui accompagnèrent le partage, Frédéric eut la bonhomie de dire franchement : « Je » n'ai jamais trompé personne durant ma vie, « encore moins tromperai-je la postérité. » Est-ce clair?

Quant aux moyens que Frédéric II employa pour nuire à la Pologne, nous citerons la narration d'un ambassadeur anglais accrédité à la cour de Pétersbourg, et qui, passant par le Brandebourg, la Pologne et la Prusse, fut presque témoin oculaire des événements. Tous les Polonais, dit Williams, ont reproché aux Prussiens de s'être comportés comme en pays ennemi, dès leur première entrée sur les terres de la république, et même d'avoir surpassé tout ce que les nations civilisées ont fait de plus cruel en temps de guerre: ne gardant aucune mesure, ils ne daignaient pas même cacher leurs vexations sous ces formes apparentes de justice, qui sont destinées à éblouir le vulgaire.

On a compté que le roi de Prusse enleva, en 1771, de la province seule de la Grande-Pologne et des cantons voisins, plus de douze mille familles, qu'il envoya avec leurs biens dans les sables stériles et déserts de ses domaines héréditaires. Il publia la même année un édit qui ordonnait, sous les peines les plus sévères, et même de punition corporelle, de prendre pour le paiement du fourrage, des provisions, du blé et des chevaux, etc., l'argent qui serait offert par ses soldats et ses commissaires. Les monnaies que donnaient ceux-ci étaient d'argent, portant l'empreinte de Pologne, et dont la valeur intrinsèque n'était que le tiers de leur valeur nominale, ou des ducats frappés en imitation des ducats de Hollande, mais qui valaient dix-sept pour cent de moins. On acheta avec ces mauvaises espèces assez de blé et de fourrage pour nourrir l'armée prussienne pendant deux ans, et même pour remplir des magasins qu'on vendit ensuite aux habitants du pays : ceux-ci furent obligés de racheter du blé pour leur subsistance et de le payer en bon argent. Les commissaires de la cour de Berlin, par une injustice criante, refusaient les mémes espèces qu'ils avaient obligé auparavant les Polonais à recevoir. Le roi de Prusse gagna sept millions de thalers (25,000,000 fr.) sur ce seul objet; car étant maître de la Wistule, il accapara tout le blé de Pologne destiné au marché de Dantzig; et les blés étaient alors fort

chers en Allemagne et dans les pays voisins.

» Les contributions qu'il imposa furent d'abord excessives, et il finit par les doubler et les tripler : il imposa des gabelles dont on n'avait jamais entendu parler. Il exigen des sommes si considérables des abbayes, des couvents, des cathédrales et des nobles, que leurs habitants se sauvaient.

» Les jeunes gens capables de porter les armes étaient d'ailleurs enrôlés de force dans les armées prussiennes. Ce qui parattra incompréhensible, on obligea chaque ville et chaque village à fournir un certain nombre de filles propres au mariage; les parents étaient obligés de leur donner en dot un lit de plume, quatre coussins, une vache, deux cochons et trois ducats d'or. Ces malheureuses s'en allaient ensuite peupler les domaines de la maison de Brandebourg. Un bourg du palatinat de Poznanie, avec un district, fut taxé, par le général Belling, à cinquante filles propres au mariage avec leurs dots. Enfin on voyait alors tous les chemins remplis de cette nouvelle espèce de contribution. Ainsi les enfants étaient arrachés des bras paternels, et les femmes forcées d'abandonner leur pays, leur religion, leur langue, leurs amis, et toutes les liaisons les plus chères de la vie, pour aller dans des pays éloignés épouser des hommes qu'elles n'avaient jamais vus, et vivre dans un état de haine mutuelle avec un peuple dont elles n'entendaient pas le langage. >

Comme la Pologue ne voulait point reconnaître officiellement la royauté prussienne, ce ne fut qu'à l'époque de l'interrègne, en 1764, que Frédéric II arracha au primat Lubienski cette reconnaissance.

A la suite de la bataille de Iéna, Napoléon transporta le théâtre de la guerre dans la Prusse orientale. Alors les Polonais, qui firent tant de sacrifices, contribuèrent puissamment à arracher leurs anciennes possessions au roi de Prusse; mais par la paix de Tilsit (9 juillet 1807), Napoléon rendit à Frédéric-Guillaume III et la Prusse orientale et la Prusse occidentale, et ne forma qu'un petit duché de Warsovie.

Après la révolution du 29 novembre 1850, les habitants des deux Prusses assistèrent de leurs vœux aux succès des Polonais; mais jugeant mûrement la conduite des chefs civils et militaires qui siégaient à Warsovie, et voyant qu'il n'y avait rien à espérer, ils ne secoururent pas les Polo-

nais, mais dans une supplique respectueuse, ils implorèrent la justice du roi contre les Russes. Cette noble démarche est due au sénat et aux magistrats de Kænigsberg.

La partialité avec laquelle le cabinet de Berlin embrassait la cause de celui de Saint-Péters-bourg devint ostensible dès que les Moskovites, désespérés, cherchèrent à transporter le théâtre de la guerre sur la rive gauche de la Wistule. Le généralissime des armées polonaises adressa, le 19 juin 1851, une lettre au roi de Prusse, en lui dénonçant la conduite des autorités de la Prusse orientale et occidentale; il ne reçut point de réponse, Cette conduite révolta tellement les bons Prussiens, qu'en leur nom les magistrats de Kœnigsberg firent au roi, en date du 4 juillet 1851, l'adresse suivante:

s Sira, le dessein de préserver notre province du choléra-morbus a donné lieu à des restrictions bian sensibles pour notre commerce; ce n'est que du côté de la Pologne que le commerce n'est pas interrompu, dans le seul but d'approvisionner l'armée russe. Une boulangerie a été établie à Kænigsberg pour fournir du pain aux Russes; des bateaux russes naviguent sur la Wistule; ce sont là les seules causes des ravages que le choléra fait dans la ville de Dantzig et dans ses environs.

A Bien plus, la commission nommée par Votre Majesté pour nous préserver du cholera vient de proposer au gouvernement d'ouvrir aux Russes le port de Pilau et toutes les communications avec la haute Wistule. La commission va jusqu'à demander que les nattes d'écorce d'arbre qui contiennent de la farine pour les Russes puissent traverser notre province, bien que ces nattes soient du nombre des objets les plus exposés à la contagion.

Les bateaux russes peuvent sans aucune difficulté entrer en communication avec d'autres navires et avec les habitants de la côte. Bientôt notre ville, les bords du Prégel, empoisonnés par le chaléra, seront évités par les navires étrangers, notre commerce sera nul. Que deviendront notre ville, notre province? De quelle utilité le commerce avec l'armée russe paut-il être pour nous, s'il nous prive de toute relation avec les autres parties de l'étranger? Mais il ne s'agit pas seulement du commerce; la vie de tous les habitants de la province est menacée par ces communications qu'on entretient avec les Russes.

» Sire, au nom de la ville, au nom de la pro-

vince, nous nous adressous à la grace de Votre Majesté. Qu'elle ne nous considère pas encore comme entièrement perdus, qu'elle daigne sauver ce qui est encore à sauver; qu'elle défende ce commerce pernicieux avec les pays occupés par l'armée russe, infectée par la terrible maladie; qu'elle daigne ordonner du moins que ce commerce ne puisse avoir lieu désormais que sur les routes déjà infectées!

C'est avec respect, avec confiance, que nous adressons cette prière à Votre Majesté. Non, Sire, nous ne vous implorerons pas en vain; vous écouterez la prière de vos sujets, qui ne cessent d'appeler sur vous la bénédiction de celui qui est

placé plus haut que tous les rois. »

La gonvernement national de Pologna publia de son côté, le 14 juillet, un manifeste contre la Prusse, et le 16 du même mois, il adressa une longue note officielle au cabinet de Berlin, où il résumait les faits et les griefs de la Pologne. La gouvernement français fit remottre au comte de Flahaut, son ambassadeur à Berlin, une note en faveur des Polonais, dans laquelle on insimuit que l'Europe marchant vers la démocratie, il serait de l'intérêt de la Prusse d'aller au devant de cet avenir, plutôt que de se laisser entrainer par le torrent. Le cabinet de Berlin fit la réponse suivante : « La Prusse déclare que, dans la question entre la Pologne et la Russie, elle n'est pas neutre, qu'elle ne l'a jamais été; que les agents polonais à l'étranger avaient souls essayé d'établir ce fait; que la Prusse désire que les Russes triomphent; qu'elle emploiera tous les moyens quisont en son pouvoir pour y contribuer; qu'elle se groit tout à fait en droit de faire passer à lasmée russe des munitions de toute espèce, des vivres, etc.; at que la situation dans laquelle elle sa trouve est l'inactivité, mais jamajs la neuralite; qu'elle ne considère les Polonais que comme des sujets révoltés contre leur souverain, et un souverain le bon et fidèle altié du roi de Prusse! que si la Pologne reconquérait son indépens dance, elle voudrait reprendre le grand-duché de Posen, Thorn et Dantzig; que d'ailleurs ce serait un gouvernement où prévaudrait la souver raineté du peuple, principe dangereux pour tous les voisins; qu'enfin il est possible que dans dix ans il n'y ait plus en Europe un sent gouvernement qui ne soit basé sur la souveraineté du peuple; mais que ce n'est pas aux pois à faciliter ca changement, .

Tels sont les faits et les souvenirs historiques

qui se rattachélit à cès contrées. Le passé et le présent répondront de l'avenir; et lorsque toutes les pattlés de l'anclenne république polonaise se réunifont de nouvenu, la patrie reconnaissante n'oubliera pas ceux qui lui furent dévoués aux jours de malheurs et de calamités!

Abordons maintenant la description de la capitale de la Prisse orientale:

#### KONNIGSBERG:

Krolewiec en polonals, Kurulauczuge un litzunlen, Régiomontum en latin, et Kunnysberg en allemand, est situé sur les deux rivés du Prégel, vers son embouchure dans le Frisch-Haff, par 54° 42′ 12″ de latitude, et 18° 9 0″ de longitude.

L'ordre Teutonique, étendant sa domination dans ces contrées, voulut subjuguer tous les Prussiens-Samlandais. Pour mieux réussir, ils invitèrent Przemyslas III, nommé Ottokar, roi de Boheme, à les aider. Ce dernier, à la tête d'une force considérable, s'arrêtant, en 1254, sur les bords du Prégel, conseilla aux chevaliers d'élever un château fort; et en effet, Konrad, landgraf de Thuringe, cinquième grand-maître des Teutoniques, commença les travaux, et Kænigsberg prit naissance: son nom signifie la montagne du roi, en souvenir de Przemyslas. En 1257, un château de britjues et de pierres remplaça celui de bois, et dans les siècles suivants il sut augmenté, sortifié et embelli. Les remparts de la ville, construits en 1828, avalent une circonférence de trois fieues; ils étaient entrecoupés de trentedenx ravelins, et perces de huit portes avec barrieles:

Rænigsberg bonsiste proprement en trois villes jointes ensemble: on les nomme Altstadt, Lédenscht et le Kheiphof. Les deux premières sont situées tlans le Samland et la troisième dans la province de Natangen: à cela il saut ajouter le sort de Frédéricsbourg et quatorze saubourgs. Le saubourg de Steindamn est le mieux both. C'est la que se trouve sa plus ancienne église de Kænigsberg, laquelle sut bâtie en 1255 et appartient à la communauté polonaise.

Le Lebenicht a commence avec le kui siècle; il s'appelait autréfois Nowe-Miasto où Neustadt; là se trouve l'hôtel-de-ville. En 1764, cette partie de la ville fut détruite presqu'entièrement par l'incendie.

Le Kneiphof est la plus moderne des trois vil- l'éloignée du château.

les, et son origine flate de l'année 1324; elle est bâtie dans une île formée par le Prégél, et sesbâtiments sont sur des pilotis d'aulniers, que le temps a rendus aussi durs que le fer. Parmi ses édifices on remarque la cathédrale, que le duc Ludérus fit, en 1532, transférer de la vieille ville dans l'emplacement actuel; l'orgue de cette église bâtie, en 1721, compte cinq mille tuyaux.

Non loin della cathédrale est l'université, fondée en 1844 par le markgraf Albert, sous les auspices des rois de Pologné Sigismond le et Bigismond-Auguste, et l'université de Krakovie fourhit
à celle de Kænigsberg bon nombre d'hommes
savants. Gette université s'appelle tantôt Règiomontana, du nom de la ville, tantôt Albertina, du
nom de son fondateur, et tantôt Pregelana, de la
rivière du Prégel.

La Bourse est contiguë au Pont-Vert, bâti sur le Prégel; c'est un beau bâtiment reconstruit en 1729.

Le château de Kænigsberg représente un parallélogramme féctangle ou carré long. Sa place intérieure a 280 pieds de longueur sur 150 de largeur. Elle possède une église évangélique, une bibliothèque, des tribunaux, des archives. On y remarque une salle appelée Salle moskovite, qui a 274 pieds de long sur 59 de large. Dans la partie septentrionale se trouve une salle tout incrustée d'ambre. La chancellerie secrète avec ses archives possède des matériaux très-précieux pour l'histoire de Pologne.

A l'extrémité de la partie méridionale est la grande tour du château, sur laquelle on monte par 284 degrés. On découvre de sa sommité toute la ville, ses environs et le golfe de Frisch-Haff.

Le fort de Frédéric sut construit, en 1657, devant le Kneipholf, au confluent des deux bras du Prégel. Il forme un carré ceint de larges fossés remplis d'eau et du Prégel, qui reçoit en cet endroit les eaux d'un étang appelé Kupserteich. Ce fort renferme une église et un arsenal.

Parmi les monuments, on remarque une statue en bronze de Frédéric les, élevée sur un piédestal de marbre vert. C'est le roi Frédéric Guillaume III qui la fit faire, et élle fut posée le 18 janvier 1801, le jour du centiniversaire de la prise du titre royal par l'électeur de Brandebourg.

Le célèbre philosophe Kant habitait et mourut en 1804 dans une maison qui n'est pas trèséloignée du château,

La ville n'a commencé à être éclairée qu'en l'année 1731. Kænigsberg a toujours été une des principales villes maritimes et de commerce, et était autrefois comptée parmi les villes anséatiques. Son commerce est considérable; il est favorisé par le Prégel, qui porte de gros vaisseaux.

La ville est habitée par des réformés allemands, anglais, hollandais, français, polonais, et un grand nombre de Juifs. La langue polonaise et litvanienne y est assez répandue. On y compte onze temples luthériens, deux calvinistes, deux églises catholiques et une synagogue.

Le roi Stanislas Leszczynski s'y tint caché de- l de 63,000 ames.

puis 1734 ljusqu'en 1736. En 1758, la ville fut occupée par les Moskovites: c'était du temps de la guerre de sept ans. En 1807 et en 1812, Napoléon y établit son quartier général. En 1851, plusieurs Polonais distingués s'y réfugièrent, parmi lesquels se trouvait le colonel Charles Przezdziecki. Ce bon citoyen, abandonnant une grande fortune, persévéra jusqu'à la dernière extrémité dans son attachement à la cause nationale; il repoussa l'amnistie du tzar, et mouruten cette ville le 10 avril 1832, entouré de l'estime et du respect de ses compatriotes.

La population de Kœnigsberg, en 1856, était

# ANTONIN,

## PAVILLON DE CHASSE DES RADZIWILL,

DANS LA GRANDE-POLOGNE,

Sur les bords de la Barycza (Bartsch), qui se jette dans l'Oder, s'élève la ferme de Przygodzice. Elle était située autrefois dans le palatinat de Kalisz, mais depuis 1815 elle se trouve enclavée dans le district d'Odolanow (Adelnau), grand-duché de Posen, sur la route qui mène d'Ostrow à Ostrzeszow (Schildberg).

Toute la contrée est boisée et remplie de gibier; le prince Antoine Radziwill, gouverneur général du grand-duché, au nom du roi de Prusse, passait une partie de l'année dans ses propriétés de Przygodzice et se livrait au plaisir de la chasse. Il aimait tant ce site, qu'il conçut le projet d'y faire construire un pavillon de chasse. Il s'adressa aux meilleurs architectes, on lui présenta des dessins, mais celui de Schinkel de Berlin eut la préférence. Rien de plus élégant et de plus beau que ce pavillon. Le batiment est en bois, mais construit avec une solidité parfaite; il présente un octogone, auquel viennent aboutir quatre pavillons. La salle du milieu, éclairée par des croisées, embrasse la hauteur de trois étages, et tout autour sont des triples galeries. La toiture est soutenue par une colonne, et dans l'intérieur est un tuyau decheminée. Ce pavillon, si riche d'architecture, si plein de luxe à l'intérieur, est placé dans un site pittoresque; des pins et des sapins l'ombragent.

Les pavillons attenants au bâtiment principal servent de chambre à coucher : c'est là aussi que se trouvent la bibliothèque et le musée. Des meubles élégants, des porcelaines, des cristanx, des glaces, des tableaux ornent ce délicieux séjour. Les plafonds et les parquets sont d'un travail admirable.

On voit au sommet de l'édifice une coupole octogone, d'où s'échappe une flamme de plusieurs couleurs.

Les ouvriers ont travaillé à ce pavillon depuis 1821 jusqu'à l'année 1826. Les frais ont monté à 30,000 écus de Prusse (117,000 fr.).



# GÉOGRAPHIE, STATISTIQUE.

# NOTICE GEOGRAPHIQUE, STATISTIQUE ET HISTORIQUE

SUR LA GRANDE ET LA PETITE POLOGNÉ.

LA MAZOVIE ET LA PODLAQUIE.

§ Ier. - Géographie, climatologie, hydrographie.

Dans l'article consacré aux Terres Russiennes (t. II, p. 81), on voit, par les divisions politiques de ces contrées, qu'elles faisaient partie de la Petite-Pologne; nous avons retracé leur géographie et leur statistique. Aujourd'hui nous nous arrêterons exclusivement aux palatinats qui formaient proprement la Petite ou la Haute Pologne (Malo-Polska), la Grande ou la Basse Pologne (Wielko-Polska), le duché de Mazovie (Mazowsze) et la Podlaquie (Podlasie). Ces provinces sont situées entre 43º 24' 50" de longitude orientale du méridien de Paris, et 49º 53 50 de latitude nord. La chaîne des Karpates forme leurs frontières au sud; les terres russiennes et la Litvanie à l'est, la Prusse an nord, et la Poméranie, le Brandebourg et la Silésie à l'ouest. Leur étendue est de 1450 milles carrés; la population monte à 6,500,000 ames.

Le terrain, montagneux au midi, descend avec la Wistule et l'Oder vers la Baltique, et à michemin forme une plaine immense, rarement variée par des monticules et les hauts bords des rivières qui se sont creusé leurs lits dans la plaine. Le pic de Lomniça, la plus haute montagne des Karpates, a 9,000 pieds d'élévation audessus de la mer Baltique (voyex la description des Karpates, t. I, p. 418); la ville de Krakovie, couchée au pied des ces hauteurs, n'est qu'à 648 p. au-dessus de la même mer, Warsovie à 350, Thorn à 92, et Dantzig à 43. Les éminences qui dominent le pays entre 50° et 51° de latitude, dans la région nord-ouest de la Wistule, sont de 1900 pieds à la Montagne-Chauve (Lysa-Gora), de 1225 à Miedziana-Gora, près de Kielçé, et de 1477 à Ogrodzienieç, à 2 milles (près de 4 lieues) au nord d'Olkusz. Mais la ville de Slupianowa, située au pied de Lysa-Gora, n'a que 865 pieds d'élévation; Kielçé est à 806, Olkusz

à 982 pieds au-dessus de la mer. Les villes se trouvent dans une plaine, et c'est par elle qu'on doit mesurer la hauteur du pays.

Le climat de la Pologne est froid, sans être rigoureux. Si les Karpates interceptent la chaleur qui vient du midi, les bois de la Prusse et de la Litvanie défendent le pays du froid intense du nord et de l'est. La température moyenne pendant toute l'année à Warsovie est + 6º Réaumur, à Krakovie + 7 4/5, et à Wilna + 4 4/5. Pourtant ce terme moyen varie quelquefois; il arrive que le froid et la chaleur prédominent alternativement à certaines époques : par exemple, en 1779, 1783 et 1797, la température moyenne à Warsovie était de + 7°, tandis qu'en 1785 et 1805 la chaleur ne montait qu'à 4 degrés, et en 1799, l'année la plus rigoureuse, elle ne montait qu'à 3 1/2. Les observations météorologiques faites à Krakovie par notre célèbre astronome Jean Sniadecki ont démontré que la température parcourt 53º de Réaumur, depuis 24º de froid jusqu'à 29º de chaleur. La plus grande chaleur à l'ombre est de 28°, au soleil de 40°, et la terre réchauffée par ses rayons, de 48°. Le froid en 1799, mois de février et de décembre, fut de 26° 1; le 10 janvier 1820, 25° d'intensité. Ordinairement il est de 12 à 180; rarement le froid dépasse - 24°. L'année est partagée en deux semestres, celui d'été et celui d'hiver. Le semestre d'été commence le 20 avril, et le semestre d'hiver le 20 octobre. La température moyenne de la première partie est de 11º 1 de chaleur : au commencement et à la fin de la saison, 6°; au milieu, à peu près vers le 20 juillet, + 15°. Dans la seconde partie, c'est à-dire dans la saison d'hiver, la température moyenne est d'un demi - degré de chaleur : au commencement et à la sin il y a, comme dans la saison d'été, + 60, et, en approchant le 20 janvier, - 5°. L'humidité la plus grande est dans les mois d'automne et d'hiver,

L'été ordinairement est doux, malgré les averses et les tempêtes qui ruinent parfois l'espoir des paysans. Sur 365 jours de l'année, il y a 56 jours pluvieux, 146 couverts et 185 de beau temps; la proportion est 1, 4, 5. Les neiges tombent en Pologne depuis le 5 novembre jusqu'au 5 avril. La fonte des neiges s'opère vers le milieu du printemps, en mars et avril; c'est alors que la Wistule déborde et submerge les champs riverains. L'autre accroissement des eaux provient des grandes pluies du mois d'août. Les vents les plus fréquents sont du sud et du sud-ouest; ils apportent la chaleur et l'humidité. Les vents du nord et de l'est sont froids et secs.

La Wistule et la Warta forment deux artères qui absorbent dans leurs lits toutes les eaux du pays. La Wistule porte directement ses eaux dans la mer Baltique; la Warta est tributaire de l'Oder, qui tombe dans la même mer.

La Wistule a sa source sur le versant occidental des Karpates, dans la haute Silésie, duché de Cieszyn (Teschen), près d'un village nommé Baranki, à 2,000 pieds au-dessus de la mer Baltique. D'abord c'est une cascade qui jaillit du rocher, puis un ruisseau rapide roulant ses eaux dans un lit serré et pierreux qui va se perdre dans la plaine. Al'embouchure de la Przemsza où, elle l'atteint pour entrer dans la Petite-Pologne, son lit est déjà large de 25 pieds et s'élève à 750 pieds au-dessus de la mer; la Sola, autre rivière, l'élargit à 40 pieds, la Skawa à 42, la Raba à 44, le Dunaïec à 48, et l'embouchure du San à 170. Le pont sur la Wistule à Warsovie a 1578 pieds de longueur : mais la largeur moyenne du fleuve entre Sandomir et Torun (Thorn) n'a que 1500 pieds. La Wistule est navigable dès son entrée dans la Petite-Pologne; entre Zator et Sandomir, de 6 à 60, les bateaux portent 500 quintaux. A Warsovie les eaux ont de 9 à 19 pieds de profondeur, selon la saison. La longueur de son cours est de 450 milles (près de 500 lieues); elle traverse 5°. Le bassin de la Wistule s'étend sur 3,664 pieds carrés selon Hoffman, sur 3,580 selon Liechtenstern, et sur 5,578 selon L. de Zedlitz Neukirch. Plus de 120 rivières et ruisseaux lui apportent le tribut de leurs eaux : nous nommerons les principaux, en faisant remarquer leur importance industrielle et commerciale.

La plupart des rivières qui descendent des Karpates sont flottables : la Sola, la Shawa, le Poprad et le Dunaïeç sont de ce nombre. La première des rivières navigables est la Wisloka,

qui, sur 18 milles de parcours, en a 6 milles flottables et 6 navigables. Le San est la dernière rivière; elle arrive des Karpates, et vient à la Wistule, car le Dniester a presque la même source, et porte ses eaux à la mer Noire, traverse 46 milles du pays; le Dniester est flottable dans un espace de 15 milles, et navigable sur 28 milles. Les affluents des Karpates grossissent rapidement les eaux de la Wistule à l'époque de la fonte des neiges, et apportent dans son lit une énorme quantité de sable, de grès, de caillous, et des blocs de granit qu'ils arrachent aux flancs des montagnes.

Viennent ensuite à la rive droite les eaux qui s'échappent du pays, plutôt marécageux qu'élevé de l'est. Le Wieprz avec la Tysmienica, après 30 milles de voyage, se jette dans la Wistule audessous de Pulawy; le Bug se joint avec la Narew, et arrive à la Wistule en face de Modlin. La Narew, qui part de la forêt de Bialowieza, parcourt 35 milles d'un terrain boisé, et emporte plus de seize rivières et ruisseaux. Son lit, peu incliné et peu profond, s'étend sur les prairies, dans les broussailles, et forme des marais considérables. La Drwença, sur la frontière prussienne, est la dernière que nous rencontross dans le pays dont nous faisons la description. Elle a 23 milles de longueur.

Le coteau occidental du bassin de la Wistule présente des rivières de moindre importance, quoique navigables. La Nida, rendue navigable, traverse un pays d'une beauté ravissante, et trèsfertile en céréales. La Kamionka a été canalisée pour le transport des produits minéraux des environs de Kielce, et pour activer les machines. La Radomierza ou Radomka, navigable, et la Bzura, flottable ; l'une dans le palatinat de Sandomir, et l'autre dans le palatinat de Mazovie, arrosent des contrées boisées et tant soit peu marécageuses. La Piliça, qui interpose son lit considérable entre ces deux rivières, décharge ses eaux près de Mniszow (palatinat de Sandomir), après 30 milles de (cours. Elle prend sa source à 8 milles au nord de Krakovie, dans le même plateau d'où découle la Warta, qui court vers l'est. La Pilica borde un pays de montagnes qui présente un aspect pittoresque.

La Warta, qui constitue le bassin occidental, et dont les affluents appartiennent exclusivement à la Grande-Pologne, vient du palatinat de Krakovie; sa source est près de la ville de Kromolow, à 2 milles à l'ouest de la Piliça. Elle 3

404 milles de cours, et perd ses eaux dans l'Oder, en face de la ville de Kostrzyn (Custrin), dans le margraviat de Brandebourg. Sa direction est au nord-ouest. Salargeur moyenne est de 450 pieds. A son embouchure elle est de 600 pieds; son bassin a 831 m. c. d'étendue. Le lit de la Warta n'est pas régulier; elle déborde et submerge les champs environnants à la crue des eaux; dans son trajet elle forme des lacs considérables; des îles s'élèvent à sa surface et possèdent des colonies agricoles. Les assluents de la rive droite sont la Czarna, qui vient du palatinat de Sandomir; le Ner, rivière flottable; et le Noteç (Netze), qui joint la Warta dans le margraviat, en avant de Landsberg. Cette dernière rivière prend sa source dans un lac à 5 milles au nord du lit de la Warta. Elle court d'abord au nord, par une suite de lacs nombreux, jusqu'à la hauteur de Bydgoszcz (Bromberg), où elle prend la direction de l'ouest, et traverse des contrées boisées et marécageuses. Sa longueur est de 30 milles. Le Notec est essentiellement navigable, et régularisé dans son lit depuis sa jonction avec la Wistule, par le moyen d'un canal de 4 m.; et la rivière la Brda (Brahe), qui vient de la Prusse Poméranienne.

La rive gauche reçoit Liszwarta, qui est à peine flottable; la Prosna et l'Obra. La Prosna n'est pas flottable par sa position géographique. Elle sert aujourd'hui de ligne de frontière entre le royaume de Pologne et le duché de Posen. Sa source est près de Wiélun. Elle a 24 milles de long et un lit peu profond; la crue de ses eaux dévaste les environs. Depuis quelque temps on travaille au desséchement des marais où coulait l'Obra: au moyen des canaux on est parvenu à les changer en prairies et en pâturages fertiles. L'Obra prend sa source près du village du même nom, à un mille au nord de Kozmin, et tombe dans la Warta au-dessous de Skwierczyna (Schwerin).

Outre les rivières principales des deux bassins de la Grande et de la Petite Pologne, il y a une foule considérable de ruisseaux qui parcourent dans tous les sens les contrées que nous décrivons. Leur peu d'importance nous empêche de les nommer.

Nous parlerons du système de navigation, il nous importe de préciser la liaison de ces rivières par les trois canaux qui les joignent, quatre fois à la Baltique et une fois à la mer Noire. Un de ces canaux est celui d'Augustow, qui joint la Nareso avec le Nièmen; le Nièmen communique par un autre canal avec la rivière de la Win-

dawa, qui jette ses eaux dans la mer Baltique, près de la ville de Windawa; c'est la première issue. La seconde est à l'embouchure du Niémen, dans le Kourisch-Haff, qui joint la mer près de Klaypeda (Memel); la troisième par la Wistule ellemême, au-dessous de Dantzig, et la quatrième par l'Oder, qui jette ses caux à Stettin. Cette dernière communication est facilitée par le canal de Bygdoszcz (Bromberg), que nous avons mentionné en parlant du Notec. Ce canal appartient au grand-duché de Posen et rentre dans nos limites, tandis que le canal d'Augustow, quoique appartenant au royaume actuel de Pologne, reste sur la frontière de l'ancien grand-duché de Litvanie. Il en est de même pour le canal de Windawa, creusé au delà du Niémen,

Quant au canal de Bydgoszcz, il a 4 milles de longueur et 30 pieds de largeur. Dix écluses égalisent le trajet. Sa construction, commencée en 1772, dura pendant deux ans, et coùta au pays 1,200,000 florins. Son entretien annuel s'élève à 30,000 florins, mais ses revenus montent à 106,800 florins. Le quatrième canal que nous avons mentionné se trouve près de la ville de Brzest-Litewski, dans le gouvernement actuel de Grodno, et il s'appelle canal de Muchawieç; anciennement on le nommait canal de la République, pour le distinguer du canal d'Oginski. fait aux frais d'un particulier, et qui se trouve un peu plus loin. Le canal de Muchawiec joint le Bug avec le Prypeç, qui verse ses eaux dans le Dniéper, tributaire de la mer Noire.

Depuis des siècles on projette de canaliser plusieurs rivières dans la Petite - Pologne, pour faciliter le commerce. Tels sont d'abord le Dniester qu'on devait joindre avec le Bug, par la Wercznica et le Peltew, près de Léopol; ensuite le Bug, qu'on se proposait de joindre avec le Wieprz, entre Tomaszow et Krynica; et enfin le San avec le Dniester, par le moyen de la rivière Wyznia, entre Przemysl et Sambor. Une autre entreprise plus gigantesque devait s'opérer à l'ouest : nous voulons parler de la jonction de la Wistule avec l'Oder et le Danube. Un canal qui partirait de la Wistule à Dwony, dans les confins occidentaux de la Pologne, irait jusqu'à Bilsk (Bielitz), à 4 milles de distance; de là il se prolongerait en Silésie, en aboutissant d'abord à l'Oder, qui finit vers le nord, et puis à la Morawa, qui se jette vers le Danube. L'idée conçue au commencement du siècle passé ne fut mise en projet qu'en 1809. On calcula qu'il fallait deux

mille ouvriers pour exécuter les travaux dans l'espace de quatre ans, et que les frais auraient monté à 2,500,000 florins, monnaie conventionnelle. La guerre de 1809 priva l'Autriche de la moitié de ses possessions polonaises; ce qui fit négliger ce plan, qui peut-être ne fut dressé que pour leurrer les habitants par les grands profits qu'ils devaient tirer en restant sous la domination de Vienne.

Un autre projet consistait à joindre, sur les hauteurs des Karpates, le Poprad, qui tombe dans la Wistule, avec la Waga, qui court vers le Danube. Le plan fut préparé par l'ingénieur Lemaire. La difficulté de cette navigation, les dépenses énormes qu'exigeait l'exécution de ce plan, et le peu de commerce qu'il aurait soutenu, firent négliger le projet.

Tel est l'état actuel des rivières dans nos contrées : beaucoup de travaux entrepris sur divers points ont en vue le perfectionnement du système de navigation; mais tous ces efforts s'annulent à cause de la dénaturalisation des frontières.

Il nous reste à parler des lacs et des marais. Dans les palatinats de Lublin, de Podlaquie, et dans l'arrondissement de Bialystok, les marais se prolongent sur une grande étendue. Les lits bas des rivières et la négligence de l'administration concourent à cet état de choses au détriment des intérêts et de la salubrité du pays. Nous avons déjà parlé du desséchement des marais de l'Obra : nous devons ajouter qu'on fit la même chose avec les marais de Bzura, de Lenczyça, où un esprit malin, selon la tradition, nommé Bornta, noyait les ivrognes.

Les lacs sont nombreux dans la partie nordouest du duché de Posen, de Kuiavie et du palatinat de Plock. Le lac Goplo, qui semble avoir appartenu jadis à la mer Baltique, tient la première place. Il a 5 milles de long sur 1/2 de largeur; il concourt à former le Notec. D'autres lacs ont peu d'importance, et se prolongent par la Prusse vers la mer. Ces lacs abondent généralement en poissons excellents.

§ II. - La Grande - Pologne ; sa division ancienne, son état actuel ; le terrain, l'agriculture, l'industrie, les villes.

Le pays de la Grande-Pologne se divisait anciennement en trois provinces distinctes, qui conservèrent jusqu'à nos jours leurs armes et leurs dénominations.

La première est la province de la Gnanon-Po-LOGNE, qui prit sous son égide les deux autres, sans leur ravir leurs droits, leurs lois et leurs honneurs. Cette province se composait des cinq palatinats qui suivent :

Le palatinat de Poznanie avec les districts (powiaty)

a de Poznan (Posen),

b de Kosciany (Kosten),

c de Walecz (Walentz),

d la terre de Wschowa (Fraustadt),

e la starostie de Drahim (Draheim).

Le palatinat de Kalisz avec les districts

a de Kalisz. c de Konin. b de Pyzdry (Peisern), d de Kcenia (Exin).

Le palatinat de Gnienzo (Gnèzne), district de Gniezno et de Naklo.

Le palatinat de Siéradie avec les districts

a de Sieradz.

c de Szadek.

b de Piotrkow.

d de Radamsk,

e la terre de Wielnn.

Le palatinat de Lenczyça avec les districts:

a de Lenczyca,

c de Orlow.

b de Brzeziny,

d de Inwlodz.

La seconde province est celle de Kriavie, qui conserve son nom encore aujourd'hui; elle était composée du palatinat de Brzesc en Kuiave, avec les districts

a de Brzest.

c de Przedecz,

b de Kowal,

d de Kruswica.

e de Radzieïow.

Le palatinat d'Inowloclaw, qui formait jadis la principauté de Gniewkow, se partageait en deux districts, celui d'Inowloclaw et de Bydgoszcz (Bromberg);

Et la terre de Dobrsyn, qui fit plus tard partie de la Masovie.

La Masovie (jadis partagée en trois duchés, celui de Plock, de Warsovie et de Czersk) forme la troisième province, qui se divise en trois palatinats.

Le palatinat de Masovie avec dix terres :

a de Czersk,

f de Wizna,

b de Warsovie,

g Liw,

e de Wyszogrod,

A Lomza,

d de de Zakroczym, i Zambrow.

e de Ciechanow.

k Nur.

Le palatinat de Plock, six districts:

a de Racionz.

b de Plonsk,

d de Sierpsk,

o de Bielsk.

e de Szrensk, f de Mlawa;

Et le palatinat de Rawa avec les terres :

b de Gostyn, c de Sochaczew. a de Rawa, La division du territoire a subi, depuis 1772, des changements graves et qui méritent explication, pour l'intelligence de l'histoire. En 1772, le cabinet de Berlin s'empara de la Prusse polonaise, en laissant libres les deux grandes villes de cette province (Thorn et Dantzig), mais il entrava le commerce; il prit un morceau de la Grande-Pologne qui était sur la rive gauche du Noteç, et il l'appela Prusse. En 1795 il alla plus loin, il envahit les palatinats de Posen, de Kalisz, de Sieradz, la Kuiavie, les palatinats de Plock, de Lenczyça et de Rawa, dans la Masovie, et le district de Czenstochowa, dans la Petite - Pologne: total 1061 m. c., et un million cent trente-six mille habitants; deux cent cinquante villes et buit mille deux cent soixante-quatorze villages. Cette rapine sut appelée Prusse méridionale. En 1795, le même cabinet poussa les frontières jusqu'au Bug, au Niémen et à l'embouchure de Piliça, s'empara du reste de la Masovie, d'une partie de la Litvanie et de la Podlaquie; Warsovie et Bialystok complétèrent la Prusse méridionale; Niémirow sur le Bug devint le point de réunion entre les trois spoliateurs. En 1807 Napoléon forma d'une partie de la rapine prussienne le grand-duché de Warsovie, détacha la province de Bialystok dans la Podlaquie, en faveur de la Russie, alliée du roi de Prusse, et conserva à ces derniers la partie de la Prusse polonaise, au delà de Grudzionz, ville forte; mais ea revanche, il détacha de la Prusse et adjoignit au duché de Warsovie l'ancien palatinat de Chelmno (Culm) avec Thorn: total 4800 m. c. Dautzig fut déclarée ville libre. La Wistule devint aussi libre pour la navigation. Le grand-duché de Warsovie fut organisé en départements de Posen, de Kalisz, de Bydgoszcz, de Płock, de Warsovie et de Lomza. En 1809 on ajouta 900 m. c., avec les départements de Krakovie, de Radom, de Lublin et de Siédlçé: total 2,700 m. c. et cinq millions d'habitants. En 1815, on fit des départements de Posen, de Bydgoszcz et de la moitié de Kalisz, le grand-duché de Posen; on restitua à la Prusse orientale la partie de Culm, et du restant du grand-duché de Warsovie, excepté la ville de Krakovie, qu'on a dit libre, et de Wieliczka, qu'on réunit tout à fait à l'Autriche, on créa le royaume de Pologne avec une Charte constitutionnelle. Cet état de choses dure encore de nos jours, quant à la division territoriale.

C'est en se fondant sur les données statistiques de l'époque actuelle, que nous formerons le tableau statistique de la Grande-Pologne, dans l'étendue qu'elle avait lors du premier démembrement, en 1772.

Voici ce tableau:

| 1. Le duché de Posen.                                                            | , 536       | 1,152,298 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 2. Le palatinat de Kalisz, moins<br>le district de Czensto-                      | •           | 552,629   |
| chowa                                                                            | <b>2</b> 68 | •         |
| 3. Le palatinat de Masovie.                                                      | 546         | 668,518   |
| 4. Celui de Plock                                                                | 304         | 470,440   |
| 5. L'arrondissement de Lom-<br>za dans le palatinat d'Au-<br>gustow              | 75          | 131,908   |
| 6. Les districts de Wengrow<br>et de Garwolin dans le<br>palatinat de Podlaquie. | 49          | 68,972    |
|                                                                                  | 1575        | 3,044,765 |

Nous devons ajouter, pour l'intelligence de l'histoire, que les nos 1 et 2 constituent la Grande-Pologne proprement dite, avec une partie de la Kuïavie; les numéros suivants présentent le reste de la Kuïavie et toute la Masovie.

Ce pays présente un terrain d'alluvion, dans lequel la seule Kuïavie est comme une oasis fertile au milieu des sables. Il y a çà et là des terrains gras et favorables à l'agriculture, mais en général la nature y est rétive, et exige beaucoup de soins. La terre ne rend que quatre ou cinq grains pour un.

Les bois y sont clair-semés; les bruyères prédominent. Toutes les forêts sont très-mal aménagées.

Dans le grand-duché de Posen, les hois occupent 1/8 du territoire; dans le royaume de Pologne 1/3. Dans les anciens temps, les forêts de Sleszyn, Murzynow, Strzemech, Kurnik, Opalenice, Krotoszyn, Orpiszow, Kampinos, Ostrolenka, Lomza, étaient d'une grande étendue. De nos jours leur importance diminue sensiblement; il faudrait pourtant éviter de les trop éclaireir: le climat du pays conseille de ménager les combustibles. Le chêne polonais (celui surtout de Krotoszyn et d'Orpiszow) était et est recherché aux marchés de Dantzig et à Stettin pour les constructions maritimes. Il est préféré au chêne de l'Amérique. Le pin, l'aune, le bonlean prédominent dans les bois de la Grande-Pologne.

Le travail et les capitaux concourent à perfectionner l'agriculture dans ces contrées. Les fermes-modèles de Turwia (propriétaire Chlapowski), de Sulislawicé (Biernacki), de Marchwacz (Niemoiowski), Szczypiorno (Ordenga), Opatowek (Zaionczek), de Gawlow (Mleczko), dans le village de Biskupicé (Taczanowski), donnent un grand essor à l'économie rurale. Une école agricole, à l'instar de Grignon, est établie à Warsovie; M. Oczapowski la dirige. M. Kurowski publie un écrit périodique consacré à l'agriculture.

Le jardinage n'est point négligé: depuis la pomme de terre jusqu'au raisin et au mûrier, tout est cultivé sur le sol de la Grande-Pologne. Le Notéç, la Warta et l'Oder possèdent quelques vignobles sur leurs bords. A Babimost (Bomst) 500 arpents sont destinés à la plantation des vignes. La Wistule, jadis, depuis Sandomir jusqu'à Thorn, voyait verdir ses bords. Depuis les guerres suédoises dans le xviie siècle, cela a été négligé dans ces contrées, sinon dans les jardins particuliers et dans le jardin botanique à Warsovie.

Les bestiaux pourraient être mieux dans un pays où la nourriture est à si bon marché. Les propriétaires de village ont des soins particuliers pour les troupeaux de moutons. - Les guerres fréquentes sont sans doute cause de l'amoindrissement qu'on remarque dans la race des chevaux. Jadis on voyait dans tout le royaume de nombreux haras, des chevaux forts et légers à la course, et dont la noblesse polonaise savait tirer de si grands avantages sur le champ de bataille. Aujourd'hui, les chevaux de race viennent de l'étranger; le bidet du paysan traîne à peine le chariot chargé de bois et de légumes. Le bétail se trouve dans le même cas; on n'en élève qu'autant qu'il en est besoin pour avoir de bon lait et du beurre. L'Ukraine et la Podolie fournissent abondamment et à bon marché ce qui est nécessaire pour la cousommation des habitants. La laine polonaise rivalise, aux marchés de Breslau, de Francfort-sur-l'Oder et de Dantzig, avec les laines de Silésie et même de la Saxe; les qualités inférieures surtout sont recherchées; la laine fine est exportée en Angleterre pour les fabriques.

Les bois deviennent de jour en jour moins fourrés, et par conséquent le gibier est plus rare. Pourtant on aperçoit çà et là des cerfs, des chevreuils, des lièvres, des sangliers, des loups, des

renards, des martres, des loutres. L'ours devient une rareté. L'âne est étranger au sol. Des lacs et des rivières approvisionnent les cuisines du riche et du pauvre en esturgeons, saumons, truites, anguilles, barbots, lamproies, perches, sandres, brochets, carpes, brêmes, glanis, picarels, carrelets, goujons, taloches, etc. Les écrevisses se rencontrent partout. Le gibier volatil n'est pas moins nombreux que les poissons : les coqs de bruyère, les coqs de bois, les francolins, les perdrix, les bécasses, les oies et les canards sauvages sont servis sur la table du riche.

En général, on est bien pourvu de tout ce qui satisfait les besoins matériels de la vie; aujourd'hui on entreprend des améliorations chanceuses, mais l'esprit hardi et novateur du Polonais ne craintaucune expérience, ne recule devantaucun sacrifice

L'état des fabriques est presque sur le même pied que celui de l'économie rurale: partout le mouvement du progrès, mais la perfection, le fini se font attendre.

Les plus grandes fabriques de draps sont en Posnanie, le long de la frontière silésienne, dans le palatinat de Kalisz et en Masovie. Ce sont pour la plupart les industriels allemands qui dirigent ces établissements. Les ateliers du duché ont souffert beaucoup par la protection qu'on a accordée aux ateliers du royaume : anciennement leur prospérité se soutenait par l'exportation de leurs produits en Asie à travers la Russie. Mais depuis qu'on a partagé le pays et établi la concurrence appuyée d'autre part par le haut tarif du transit, les fabriques du duché sont forcées de chercher des débonchés en Allemagne, où les produits de la Saxe prédominent. Leur décadence fut donc irrévocable. On s'efforce cependant de les perfectionner pour qu'elles puissent lutter avec les fabriques de la Saxe : en 1836 on expédia à Leipzig, d'une seule ville de Posnanie (Schonlanke), mille trois cents pièces de drap; la régence de Bydgoszcz a vu, à la foire de la même année, dans sa capitale, mille neuf cent quarantesept pièces de drap et cent quatorze pièces de revêche. A Wschowa, dans la régence de Posen, il y a deux cents tisserands de drap. On y fait de la toile, mais d'une qualité inférieure à celle de la Silésie. Rawicz, Boïanowo, Leszno, sont des villes renommées en Posnanie pour les fabriques de draps et de toiles. Dans le royaume de Pologne on confectionnait des draps pour 70 millions de florins par an. L'arrondissement de Lenczyca fournissait seul pour 30 millions. Zgierz, Alexandrow, Tomaszow, Brzeziny, Klodawa, Ozorkow (13 millions de produit), Konstantynow, Dombie, Zdunska-Wola, Wielun, Kamienica-Polska, Zalewie, Blaszki, Czenstochowa, sont les villes où l'on fabriquait le plus de draps et de toiles. Mais depuis 1832 ces villes ont déchu de leur prospérité, car le gouvernement moskovite excite les fabricants, ruinés par la guerre, à transférer leurs ateliers dans les limites de l'empire. Malgré toute la crainte que leur inspire le gouvernement russe, ils sont forcés, vu leur état de dêtresse de porter leur industrie au delà de la frontière du royaume qu'ils regardent généralement comme la limite de la civilisation et de la sûreté de la propriété.

A Bydgoszcz, Krotoszyn, en Posnanie, à Dzialoszyn et à Powonzki, dans le royaume de Pologne, il y a des fabriques de tabac; les tanneries et les mégisseries sont pour la plupart dans la Mazovie; à Pila (Schneidemuhle) on trouve une mégisserie de cuir dit anglais. Les papeteries se multiplient infiniment experfectionnent leurs produits. On trouve des forges à Olesnik, Dmosin, Tomaszow; Uiazd, des verreries à Brzuzycé, Rodan, Konopnicé; des salpétrières à Krzepicé et Inowłocław; une fonderie de cloches à Leszno. A Loinna près de Warsovie il existe une fabrique de quincaillerie; à Posen et à Warsovie, il y a des fabricants de voitures, calèches, landaux; des facteurs de pianos. La chaussure confectionnée à Warsovie est recherchée à Saint-Pétersbourg et à Moskou; la bière de Warsovie et de Grodzisk en Posnanie jouit d'une grande réputation dans le pays. Bu reste, tous les métiers se concentrent dans les deux capitales : Warsovie et Posen : la concurrence étrangère n'est pas dangereuse pour leurs produits. L'importation diminue sensiblement.

La Grande-Pologne exporte les grains, le bois, les draps, les cuirs, la laine, la cire, le suif, le lin, la farine, l'eau-de-vie de grains, etc. Elle importe les liqueurs, les deurées coloniales, la laine fine, le sel, les tissus de coton, de lin, de chanvre et les étoffes de soie.

Comme partout ailleurs les grandes routes se perfectionnent visiblement : il y a une ligne tracée qui devait conduire de Berlin par Posen à Kalisz. Dans le royaume de Pologne, Warsovie est le point central où aboutissent les chemins ferrés dans la direction de Saint-Pétersbourg (par Kowno), Moskou (par Brzest), Kalisz, Krakovie et Zamost. Toutes ces routes ont été construites solidement et à grands frais. Les chemins vicinaux sont

dans un état déplorable : l'administration ne s'occupe que des routes militaires.

Les villes polonaises, mal famées en Europe, se relèvent de leur avilissement. Ce n'est pas ici le lieu de faire leur histoire; mais disons en leur faveur qu'au xive et xve siècle elles surpassaient en propreté, en beaux édifices et en murailles crénelées beaucoup de villes en Europe. A Bygdoszcz, Gnèsne, Wschowa, Posen, Kalisz, Piotrkow, Lenczyca, Rawa, Gostyn, Pultusk, Plock, Lomza, etc., on voit encore les ruines qui attestent feur ancienne splendeur. Avant de condamner uniquement l'ancienne administration polonaise, que du reste nous ne voulons pas excuser, il faut bien fouiller dans les archives, préciser avec détail les dates de la décadence des villes et des invasions étrangères, et prouver l'histoire à la main qu'il y avait dans le temps moyens et sécurité suffisants pour les faire refleurir. Sous tous les règnes, dans les plus grands désordres, nous voyons les diètes décréter les constitutions (lois) pour améliorer les villes. L'histoire seule peut nous expliquer leur mauvais état. On a reproché à la Pologne sa misère sans jamais remonter à la source du mal; et il y a des géographes qui ont bénévolement répété ces reproches comme des preuves statistiques. Il faut réfléchir quand on copie de tels livres, et surtout ceux qui ont été écrits sous l'influence des trois cours envahissantes. Alors on verra que la Prusse, la Russie et l'Autriche, avant d'introduire quelques améliorations, aux frais des citoyens, dans les villes, les fabriques et les manufactures, ont dévasté et brûlé les villes, fabriques et manufactures que la Pologne possédait avant leurs dominations désastreuses.

Nous l'avons dit et nous le répétons, les villes polonaises se relèvent, prennent un extérieur agréable; leurs rues sont repavées, ou bien le pavé, enfoui à huit, douze et même vingt-huit pieds au-dessous de la surface, reparaît de nouveau, et indique bien au delà des barrières l'étendue de l'ancienne cité. Mais chez un peuple essentiellement agricole, les villes ne peuvent pas grandir subitement, il faut pour cela du temps, de la patience et de la sécurité; la première et la seconde de ces conditions nous manquent souvent, la troisième n'est guère possible sous une domination étrangère.

Dans la région que nous décrivons, la première place appartient à la capitale du royaume de Pologne, Warsovie, qui compte cent trente mille habitants; après elle viennent dans la Grande-Pologne, Posen, avec une population de vingt sept mille ames; Kalisz, qui en possède douze mille; Plock, neuf mille cinq cents; Leszno (Lissa), huit mille; Bydgoszcz (Bromberg), sept mille; Wschowa (Fraustad), six mille; Zgierz, cinq mille cinq cents; Lodz, cinq mille quatre cents; Piotrkow (Petrikau), cinq mille deux cents; Lenczyca, quatre mille huit cents; Makow, quatre mille; Miendzyrzecz (Méséritz), quatre mille; Gnezne, quatre mille; Wielun, trois mille deux cents; Sieradz, trois mille deux cents; [Wielin (Filehne), trois mille. La population des villes et des bourgades descend à deux cents habitants. Kruswica, deuxième capitale de la Léchie, n'en possède que cent quarante et n'est considérée que comme un village.

### KALISZ (prononcez KALISCH).

Cette ville est située par 54° 48' de latitude et 45° 40' de longitude, est éloignée de Breslan de quinze milles et demi, et de Warsovie de trente-deux. Elle est chef-lieu du palatinat qui porte son nom, et possède des autorités judiciaires, civiles et militaires. La Prosna divise en trois parties son terrain, et les entonre de ses eaux; ce qui donne à la cité l'aspect d'un groupe d'îles.

A la place des hautes murailles, des tours et des marais qui l'entouraient et la défendaient, on voit des jardins bien entretenus, qui pendant la belle saison lui prêtent un air de fête. Jadis Kalisz était une ville forte qui résistait aux attaques des envahisseurs; dans les temps modernes on sentit qu'elle ne possédait plus les moyens nécessaires pour repousser l'ennemi, et on négligea ses fortifications; les murs croulèrent sous la main du temps, on les balaya pour faire place aux jardins. Un incendie arrivé en 1792 détruisit la moitié des maisons (trois cent dix-huit en tout) et les fit remplacer par des édifices d'une architecture moderne.

Les rues dites de Warsovie et de Breslau sont a ssez larges et bien pavées : nombre d'autres, bordées d'arbres, servent de lieux de promenades; la rue de Louise, ombragée dans toute son étendue par quatre rangées de peupliers d'Italie, est d'une fraicheur délicieuse.

L'hôtel de la commission du palatinat, ou maison du gouvernement, tient le premier rang

parmi les édifices. Il est splendidement monté, et il y a des appartements pour recevoir les rois pendant leur séjour dans la ville. Un autre bâtiment remarquable est celui où siège le tribunal. L'ancien collége des Jésuites, élevé au commencement du xviie siècle par Stanislas Karnkowski, archevêque de Gnèsne, primat du royaume, était dans son temps un des monuments les plus remarquables en Europe. La grande salle des séances est longue de 200 pieds sur une largeur de 72 pieds. Dans le temps où cet édifice servait de local à l'école militaire, on y faisait manœuvrer à l'aise deux cents jeunes gens. Cet édifice, élevé pour servir de demeure aux zélés de Rome, après la suppression de leur ordre, resta désert jusqu'en 1793, où le gouvernement prussien, en s'emparant de la ville, rendit l'église et ses dépendances à l'usage des Luthériens. Le gouvernement du grand-duché de Warsovie y établit une école militaire en 1810, qui y resta jusqu'à 1831; en 1832 les cadets furent transférés à Saint-Pétersbourg, et l'édifice devint un bureau pour les fonctionnaires moskovites. En 1835 on y établit une chapelle grécorusse. Singulière destinée!.... Du catholicisme l'église passa au luthéranisme, qui fit place au gymnase guerrier qui devait fournir des braves défenseurs à la patrie. Ensuite il passe aux fonctionnaires de l'exterminateur de la nation, et de nouveau devient un lieu de culte; trois principales professions religienses, la liberté et l'oppression y sirent leur siège! C'est toute l'histoire du pays dans ces derniers temps qui passe sous ces voittes spacieuses.

L'église de Saint-Nicolas, appartenant autrefois à des chanoines réguliers, est la plus ancienne fondation de cette ville. Sa structure est antique, son maître-autel porte un tableau d'une rare beauté. L'église cathédrale, sous l'invocation de saint Joseph, est belle; on voit dans une chapelle le tableau du patron de l'église : cette peinture opéra tant de miracles, qu'à la sin du xyme siècle le pape lui octroya la couronne royale. L'église des Augustins possède un ouvrage en bois ciselé qui représente un échafaud semblable à la gaillotine. C'est un ouvrage d'ancienne date, qui a précédé au moins d'un siècle l'invention du docteur français. On compte à Kalisz trois ordres de moines, celui des Bernardins, des Récollets et des Franciscains. Le bâtiment de ces derniers est changé en une maison de réclusion.

Les voyageurs trouvent bon gite dans plu-



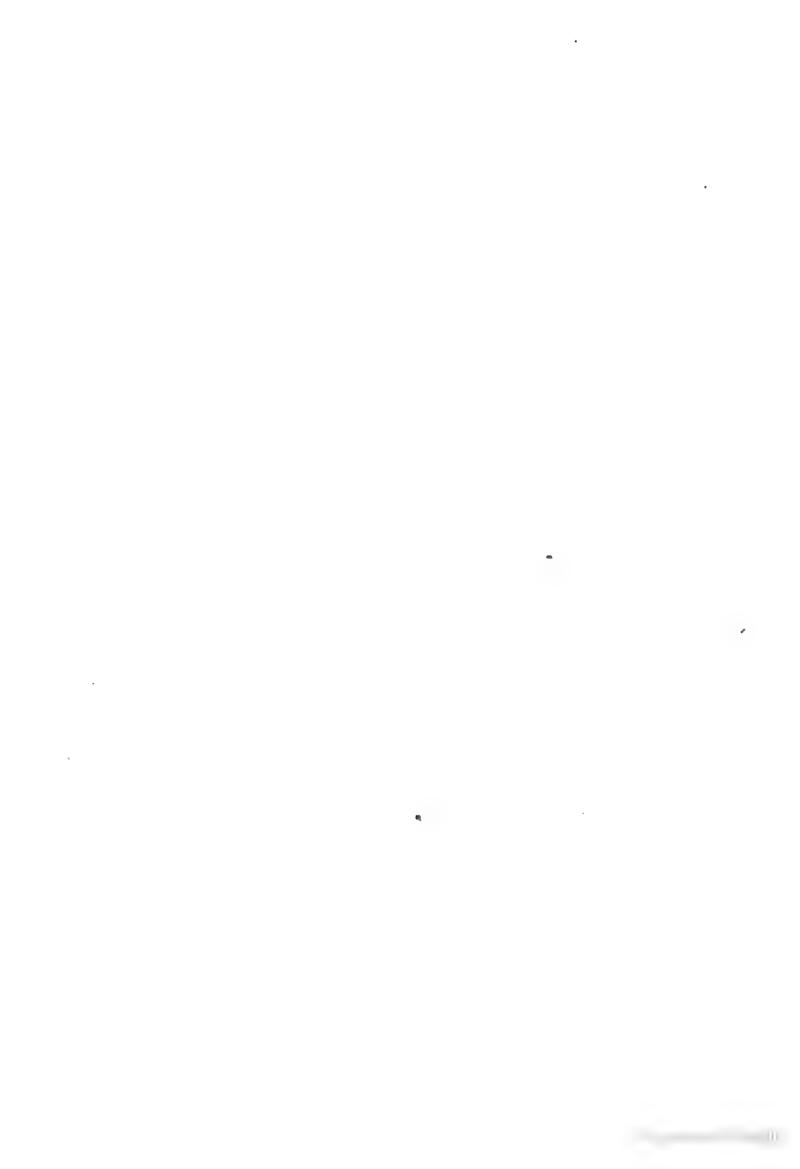

sieurs hôtels garnis, parmi lesquels on cite ceux de Pologne, de Wilna et d'Angleterre. L'hôtel de Pologne est un bâtiment spacieux, ayant des bains publics et des salles où l'on donne des casinos, des redoutes. Dans une de ces salles on monte au besoin un théâtre. Une salle de spectacle récemment élevée prête un nouvel attrait à la ville. Le vaste parc anglais, appartenant à l'hôtel du gouvernement, est la plus belle et la plus fréquentée des promenades. Le jardin d'Orzechowski a ses mérites et ses visiteurs. On y trouve des bains publics. En dehors de la ville il y a une multitude de jardins qui fournissent en abondance des fruits exquis de toutes espèces.

La ville possède un gymnase, une école primaire et une grande fabrique de draps. Kalisz, comme ville frontière distante seulement d'un mille des barrières, a une douane de première classe, ce qui vivifie son commerce et son industrie. Le nombre des maisons est de huit cents; la population, depuis 1806 à 1836, est montée de six mille à onze mille habitants, moitié Polonais et moitié Juifs et Allemands. Les derniers pendant la guerre de 1831 témoignèrent, comme industriels, qu'ils ne désiraient que la paix. Cette manifestation valut à la ville les faveurs du gouvernement russe, qui fit manœuvrer, en 1838, les troupes moskovites et prussiennes.

La fondation de Kalisz est, pour nous servir d'une phrase consacrée, plongée dans la nuit des siècles. Ptolémée mentionne son existence: donc, elle remonte à plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. On dit qu'elle date du vue siècle, et qu'elle sut sondée à la place d'un village nommé Podbrzezie. Ses souvenirs historiques portent l'empreinte d'une fatale destinée. Chaque guerre dans le pays ravageait ses bâtiments, exterminait ses habitants. En 1250, Kalisz donna son nom å un duché souverain qui s'éclipsa en 1279 pour ne plus reparaître. En 1284, Henri, duc de Breslau, s'empara du château; en 1306, Witenes, duc de Litvanie, ravagea la ville ; en 1551 vincent les croisés teutons qui l'assiégèrent, mais vainement. Kasimir le Grand entoura Kalisz de fortes murailles et le munit d'un château. En 1343, le même roi renouvela ici un traité fatal avec les chevaliers teutons qui, en remettant à la Pologne les terres de Kuïavie et de Dobrzyn, restèrent maîtres de la Poméranie qu'ils avaient envahie. La nation protesta contre cet acte humiliant. En 1665, les Suédois prirent la ville d'assaut et la dévastèrent. Les Moskovites remportèrent une victoire près de Kalisz, en 1706, sur les Suédois. Les Russes, dit Voltaire dans l'Histoire de Charles XII, vainquirent ce jour-là les Suédois en bataille rangée pour la première fois. Meyerfeld commanda les Suédois, qui étaient au nombre de quatre mille, tandis que le général russe Menzikoss avait une triple force. Le tzar Pierre donna son portrait enrichi de diamants aux officiers généraux et aux colonels qui avaient combattu à la bataille de Kalisz; les officiers subalternes enrent des médailles d'or, les simples soldats en eurent d'argent. La bataille de Kalisz su un avant-coureur de la désaite de Poltava.

Le 23 février 1813, le général Regnier, après un combat avec les Moskovites, dans les environs de Kalisz, se retira par Freistadt en Lusace. En 1850, dans la grande semaine de la Pologne, les citoyens désarmèrent et firent prisonniers un régiment des Kosaks qui gardaient la frontière. En 1851 il y eut une affaire entre les Polonais et les Moskovites, qui triomphaient déjà sur d'autres points du royaume.

§ III. — La Petite-Pologne: son ancienne division; son état actuel; la nature du sol; ses eaux; agriculture; mines; industrie; villes.

La Petite ou la Haute Pologne se compose des pays qui s'étendent à l'est et au midi de la Grande-Pologne, des bords de la Piliça aux cimes des Karpates et aux terres désertes qui aboutissent à la mer Noire entre le Dniester et le Dniéper, ayant pour limite orientale le même Dniéper, et à l'ouest la Piliça, la Liszwarta, la Briniça et la Biala.

La Petite-Pologne, avec les terres russiennes, comprend les palatinats de Krakovie, de Sandomir, de Lublin, de Podlaquie, de Culm, de Belz, de Russie-Rouge ou Léopol, de Wolhynie, de Podolie, de Braçlaw, et de l'Ukraine ou de Kiiow: total 5,469 milles carrés, et neuf millions huit cent soixante dix-huit mille hommes, ce qui donne mille huit cent six âmes par mille carré.

La région dont nous allons parler ne se compose que des anciens palatinats de Krakovie, de Sandomir, d'une faible partie de celui de Lublin (faisant ensemble l'ancienne Krobatie), et de la Podlaquie, pays conquis dans le xine siècle. Son étendue est, somme totale, de 1516 milles carrés, avec trois millions cinq cent soixantetrois mille ames; deux mille trois cent-cinquante par mille carré.

Le Palatinat de Krakovie comprenait les districts:

a de Krakovie. e de Ksionz. b de Sandecz, f de Chcow. c de Biecz. g de Lélow, d de Proszowicé. h de Szczerzec;

Les duchés : i de Zator :

k de Oswiecim (Auschwitz),

1 de Siewierz (Severn),

et la starostie de Spiz (Zips).

### Le palatinat de Sandomir était divisé en districts

a de Sandomir. d de Radom.

e de Opoczno.

6 de Wistica. c de Pilzno. et la terre de Stenzyça.

Le palatinat de Lublin comprenait :

a la terre de Lukow.

b de Lublin.

c district d'Urzendow.

## Le palatinat de Podlaquie se composait :

a de la terre de Drobiczyn,

de Bielsk,

de Mielnik.

Ces quatre palatinats font de nos jours partie de cinq Etats différents : le royaume de Pologne, l'empire de Russie, la ville libre de Krakovie, le royaume de Galicie et le royaume de Hongrie. Voici leur nomenclature avec l'étendue et la population respectives:

#### Dans le royaume de Pologne :

| Le palatinat de Krakovie     | 195,16 | 421,858 |
|------------------------------|--------|---------|
| - de Sandomir                | 249,74 | 588,901 |
| L'atrondissement de Lublin.  | 86,14  | 140,811 |
| Le district de Czenstochowa. | 28,43  | 46,344  |
| Le palatinat de Podlaquie,   |        | ,       |
| moins les districts de Gar-  |        |         |
| wolin et de Wengrow          | 205,00 | 284,052 |
| Dans l'empire de Russie :    |        |         |
| La province de Bialystok     | 162,00 | 261,014 |
| Dans la ville libre de Krake | vie :  |         |
| La ville avec son arrondis-  |        |         |
| sement                       | 20,00  | 128,000 |
| Dans le royaume de Galicie   |        |         |
| Le cercle de Wadowice        | 63,40  | 313,186 |
| a do Rocheia                 | 10 10  | OOL NEO |

de Bochnia. . . 49,46 204,578

de Sandecz. . . 57,65 217,278

de Tarnow. . . 93,03 255, 356

de Jaslo. . . . 60,42227,126 de Rzeszow. . . 257,489 80,10

de Sanok. . . . 101,40 245,385 Dans le royaume de Hongrie:

Le comitat de Zips. . . . . 66,05 191,765

Il reste encore à préciser les changements successifs qui se suivirent dans ce pays depuis 1770 jusqu'à nos jours, pour bien poser les événements de l'histoire contemporaine.

En 1770, l'Autriche s'empara du comitat de Zips.

En 1772, lors du premier partage de la Pologne, il lui échut, outre la Russie-Rouge et une partie de la Podolie, cette partie de la Petite-Pologne qu'on nommait dans la langue du pays Podgorze, et qui constitue aujourd'hui sept cercles de la Galicie, dont les trois premiers appartenaient au palatinat de Krakovie, et les quatre autres à celui de Sandomir. La Wistule formait la ligne frontière.

En 1795, l'Autriche s'avança vers la Pilica, et partant de Mniszow, situé au confluent de cette rivière avec la Wistule jusqu'au Niemirow, sur le Bug, elle cut une frontière sèche avec la Prusse. Le reste des palatinats de Krakovie et de Sandomir, tout le palatinat de Lublin et une partie de celui de la Masovie et de la Podlaquie, prirent une part du butin. La Prusse envahit le reste du palatinat de Podlaquie, ainsi que toute la Grande-Pologne et une partie de la Litvanie.

En 1807, Napoléon retrancha une partie de la Podlaquie prussienne en faveur de la Russie, qui créa de ce don la province de Bialystok.

En 1809, l'Autriche céda au grand-duché de Warsovie son butin de 1795, et la moitié des salines de Wieliczka, avec le rayon d'un mille de la ville de Krakovie, sur la rive droite de la Wistule.

En 1815, l'Autriche reprit Wieliczka en entier avec un rayon d'un mille; et de plus, elle gagna un lambeau de terre sur la rive droite du San, qui lui permit de protéger la contrebande. Krakoyie sut détachée du duché de Warsovie avec un arrondissement, comme nous le voyons encore aujourd'hui; le reste forma le royaume de Pologue.

En franchissant la Piliça nous trouvons un pays fertile, riche en productions de toutes sortes : c'est une contrée rehaussée et accidentée jusqu'à la Wistule, où les Karpates se développent majestueusement. Ces hauteurs, enfermées entre les deux rivières, sont mentionnées au commencement de notre article. Les villes

de Radom, Sżydlow, Kielcé, Zarnowiec et le village Raçlawice, marquent une crête prolongée d'où s'échappent des ruisseaux et des rivières qui portent leurs eaux à la Wistule et à la Pilica. La contrée de l'est et du nord, les pays de Lublin et de la Poullaquie ont peu d'élévation; la Podláquie est moins riche en productions que la partie de Lublin; et cette dernière ne peut se comparer en fertilité avec la région de Sandomir et de Krakovie. è La Petite-Pologne, dit notre naturaliste Ladowski, possède la forêt de Niepolomice et des bois de Kozienice. Nous trouvons également de grands bois où l'on rencontre des chênes et des pins sauvages (pinastres), dans des environs de Sainte-Croix, d'Ilza, d'Odrowonz et de Przysucha. Dans le district de Proszowicé le sol est plus gras et plus fertile; celui du bassin de la Nida est de la même qualité ; il donne dix, douze et quinze grains pour un. Dans le pays de Sandomir, outre le seigle, l'orge et le froment blanc, inconnu aux autres pays, l'avoine est si haute, qu'elle dépasse quelquesois la tête d'un homme. L'anis croît en abondance entre Pinczow, Busk et Wislica. Le terroir du pays de Lublin produit des blés d'une qualité supérieure : ils sont estimés à Dantzig et préférés à ceux des autres pays, car le blé de Lublina une écorce fine, beaucoup de farine, et on en extrait plus d'eaude-vie que du blé ordinaire : en outre, le grain est plein, pesant, et se conserve longtemps; un négociant de Dantzig l'a conservé pendant quarante ans dans son grenier sans qu'il s'altère. L'historien Kromer dit que la Petite-Pologne avait jadis des vignobles dont les raisins étaient bons à manger; mais le vin qui en provenait était doux dans quelques endroits et aigre dans d'autres. » Notre terre pourrait bien servir à la culture de la vigne si on voulait s'en occuper, surtout les coteaux qui donnent vers le midi; mais nous ne nous en soucions pas, car la Hongrie est à notre porte, et le savant Ossolinski l'appelle la cave de la Pologne.

La Podlaquie est en dehors de la région décrite par notre naturaliste; nous devons donc ajouter que son terrain, jadis couvert de bois, est plat avec quelques légères ondulations. Un sable fin le recouvre; pourtant la végétation est bonne : le seigle, l'orge, l'avoine et le froment y viennent en abondance. Le lin, le houblon et les légumes secs appartiennent à son économie agricole. La culture des jardins, qui est fort goûtée dans toute la Pologne, jouit d'une favour spéciale dans le pays

de Krakovie; deux jardins botaniques, l'un de la république krakovienne, avec plus de dix mille plantes, dans l'un des faubourgs de la ville, l'autre possédant les plantes les plus rares, propriété privée de M. Stanislas Wodzicki, à Niedzwiedz, village à trois lieues et demie de Krakovie, impriment une influence favorable à l'art que Delille a chanté. L'artichaut de Krakovie, inconnu dans le nord de notre pays, jouit d'une réputation qui grandit à distance. Tous les autres légumes du midi y poussent avec facilité et abondance; on les donne à bon marché.

L'éducation des abeilles est une des industries des habitants. Les bois recèlent une multitude de ruches, et on peut dire qu'elles sont pour ce pays l'équivalent des bergeries de la Grande-Pologne. La Podlaquie élève des troupeaux de moutons, mais leur toison est d'une qualité inférieure. Les montagnards des Karpates font paître leurs brebis sur le sol ingrat des Karpates, et fournissent aux marchés de la Silésie une laine qui n'est pas mauvaise.

Il nous reste encore à ajouter quelques mots sur la starostie qui, placée sur la crête des Karpates, est presque partout occupée par des bois et des montagnes : il y a, surtout au centre, quelques plaines agréables, de bonnes terres labourables, des prairies et des rivières poissonneuses.

L'air de cette contrée est froid, mais salubre : il n'y croît point de vignes, mais du grain, et particulièrement de l'orge; les pois y viennent bien, la culture du lin y est fort commune, et l'on y élève du bétail avec succès. On y trouve des ours, des loups cerviers, des sangliers, des daims, des loups, des renards, des marmottes (Mures alpini), des lièvres, et surtout des chamois. Les cerfs, les martres et les castors ne s'y trouvent pas.

Le bétail est d'une espèce abâtardie; la Podolie et la Galicie fournissent les marchés. Il en est de même avec les chevaux.

L'agriculture, malgré la prodigalité de la nature, n'est pas, en général, dans un état prospère: les dons du ciel rendent ici l'homme négligent.

Le fer, d'une si grande utilité, abonde en Pologne. Trois grandes mines soutiennent l'activité industrielle de nos contrées; les mines de sel à Wieliczka et Bochnia, de cuivre et de fer à Kielcé, et de plomb à Olkusz. Passons-les en revue.

Les mines de Wieliczka, situées à deux lieues ! sud-est de Krakovie, fournissent quatre sortes de sel : 1º le sel cristallisé; 2º le sel gemme (schybick); 3º le sel spisa; 4º le sel vert. Elles occupent le premier rang parmi les salines de l'Europe, tant par la qualité que par la quantité de leur produit. Ces mines, exploitées dejà au xue siècle, furent négligées pendant l'invasion des Tatars, dans le commencement du xine; mais depuis 1260, Boleslas le Chaste, et son épouse Cunégonde, à laquelle la tradition populaire attribue la découverte de ces trésors, firent reprendre les travaux et les organiser d'une manière profitable. Depuis cette époque jusqu'à 1810, dans un espace de 550 ans, on a tiré 550 millions de quintaux, ou bien 1 million de quintaux par an. Le gouvernement autrichien s'en étant emparé en 1772, poussa l'exploitation à l'extrême, encouragea les ouvriers à tirer 1,500,000 quintaux de sel par an, et leur adjugea d'avance 20,000 florins, monnaie de convention, 80,000 florins de Pologne (48,000 fr.), comme récompense de ce surcroit de production. Les ouvriers dépassèrent même les désirs du gouvernement, et fournirent 1,700,000 quintaux. Les profits que le gouvernement retire de cette exploitation et du monopole de la vente dépassent plusieurs millions de florins; mais on ne peut pas préciser le chiffre, qui diffère à raison de la quantité de sel tiré; et puis le cabinet de Vienne n'est point prodigue en confidences statistiques. L'excavation souterraine se prolonge sur une étendue de 7,200 pieds de longueur et 3,600 p. de largeur; la profondeur est de 945 pieds. Plus on creuse, plus le minerai est cristallisé et de bonne qualité. Une autre mine, celle de Bochnia, à 9 lieues à l'est de Wieliczka, n'est pas si riche en minerai, mais le sel est un peu plus fin que celui de la mine précédente, surtout quand on creuse à une plus grande profondeur. Busching nous assure qu'on y trouve de l'albâtre. La mine consiste, d'après le même auteur, en un long boyan, qui a 750 pieds de largeur du nord au sud, et dont la longueur de l'est à l'ouest est de 10,000 pieds; la plus grande profondeur est de 1000 à 1,200 pieds. On en tire annuellement 250,000 quintaux de sel.

Ces mines constituaient jadis les principaux revenus des rois de Pologne; elles se prolongent dans la chaîne des Karpates, dans toute la Galicie et en Hongrie; des lacs nombreux donnent du sel en grande quantité, La Grande-Pologne | vironnantes. Les usines de Slawkow, Modrzejow,

possède en outre une saline en Kuïavie, près de la ville de Racionzek, où il y a une source qui donne annuellement 200 mille quintaux de sel.

Les mines d'Olkusz fournissaient jadis une quantité considérable d'argent et de plomb. Un moine nommé Grégoire est cité par Ladowski comme le Cristophe Colomb de ces trésors, sous le règne de Kasimir le Grand, au xive siècle. La marne, la brèche, l'ardoise précèdent les couches de plomb argentifère avec un peu de fer et de calamine; ensuite vient la pierre calcaire. Dans le xviie siècle on en tirait annuellement plus de 6,000 marcs d'argent et 50,000 quintaux de plomb. Les rois polonais en retiraient un revenu d'à peu près 2 millions de florins de Pologne, jusqu'à l'époque de l'invasion des Suédois, qui ruinèrent les travaux, et comblèrent les excavations avec du sable et de l'eau, en coupant les digues qui en détournaient l'écoulement. La ville d'Olkusz occupe le milieu de la région où s'étendaient les mines, qui avaient 6,000 toises de largeur sur autant de longueur. Pour la connaissance de cette mine, dans son état de prospérité, il est important de lire le Mémoire sur la nature du terrain de la Pologne et des minéraux qu'il renferme, par M. Guettard, inséré dans l'Histoire de l'Académie royale des sciences, 1762. Aujourd'hui cette mine va être exploitée de nonveau. On retire du plomb dans les environs de Boleslaw, où il y a des usines de calamine. Les mines de Chenciny possèdent des filons de plomb, surtout dans le calcaire transitaire. A Jaworzno, dans une propriété particulière, il y a une usine qui donne 1000 à 2000 quintaux de plomb par an. Le cuivre se trouvait jadis abandonné dans les environs de Kielcé, à Miedzianagora et à Miedzianka, où on rencontrait mêmo de l'argent. En 1511, les Hollandais ont chargé soixante-dix bateaux avec le cuivre qui provenait de ces mines; dans le xvine siècle et de nos jours on y établit des mines qui produisaient, en 1817, mille quintaux de cuivre et plusieurs centaines de marcs d'argent. Mais le minerai s'épuisa, et on fut forcé, en 1827, de changer la destination des usines de Bialogon en fabriques.

Les mines de houille les plus riches sont sur le territoire de la ville libre de Krakovie : de Krzeszowice à Slubze (Leobschütz) en Silésie, s'étendent les couches considérables de ce minerai, qui vivifie les usines et les fabriques enCzeladz et Siewierz tirent ce combustible principalement des mines de Reden et de Xavier. près de Bendzin, où les couches de minerai ont de 25 à 36 pieds d'épaisseur. C'est une mine des plus abondantes : on y pratiqua des galeries voûtées de 930 et de 400 toises de longueur, pour éconduire l'eau qui s'infiltre dans les excavations. Trois machines à vapeur montent l'eau et le minerai sur la surface; un chemin de fer, première construction de ce genre en Pologne, sert à conduire les charbons de terre à des usines. Ces mines fournissent 600,000 korzec de combustible; chaque korzec (128 hectolitres) a 128 livres de pesanteur. Les autres mines procurent jusqu'à 200,000 korzec. On trouve en outre, dans la formation plus récente du calcaire jurassique, des couches du lignite (Moorkohle), qui n'est pas encore exploité. Le lignite se trouve aussi dans la Grande-Pologne, aux environs de Dobrzyn, sur la Wistule.

La galène se trouve dans les mêmes environs que la houille, dans la partie de l'ouest de la Petite-Pologne. Siewierz, Bèndzin, Olkusz forment le triangle principal de cette exploitation, qui produit annuellement de 50 à 70 mille korzec (1,28 hectolitres) de galène. Dans les environs, un grand nombre d'usines, avec des foyers et des feux d'affinerie de fourneaux, travaillent à la confection du zinc, qui, depuis quelque temps, occupe une place importante dans le commerce avec l'étranger.

Le palatinat de Sandomir est le plus riche en minerai de fer : on s'occupe activement à augmenter le nombre des hauts fourneaux et des fourneaux de grillage; on espère obtenir dans cette partie du royaume, de 2 à 300,0000 quintaux de fer fondu par an. Partout où il y a des marais on peut trouver du minerai de fer en Pologne, mais on se refuse à s'occuper de cette exploitation, vu la richesse et l'excellence des mines dans le pays de Sandomir. L'hydrogène de péricode contient 25 à 35 pour 100; le carbonate de fer donne 20 à 30; le minerai ordinaire, mêlé d'argile et de pierre, 15 à 25. En deçà de la Wistule, dans les arrondissements de Sandecz et de Sanok, en Galicie, il y a des usines de fer, nommément à Raba, Czarna, Zakopany, Obydza, Soczawa. Leurs produits nous sont inconnus.

Outre ces principales productions minéralogiques, on trouve du soufre dans la marne crayeuse de Czarkow sur la Nida; il en sort 2,000 quintaux par an. A Rozmichowo (cercle de Sanok) et à Swoszowice (près de Krakovie) en Galicie, on exploite aussi les mines de soufre. L'alun se fait à Sielcé, près de Bendzin; le vitriol à Rozmichowo, dans l'arrondissement de Sanok; le pétrole à Tyrawa Solna, dans le même arrondissement.

L'arrondissement d'Opatow, dans le pays de Sandomir, fournit des moellons pour les constructions à Warsovie et ailleurs.

Les environs de Krakovie contiennent des marbres de diverses couleurs, le porphyre, le quartz, l'améthyste, la calcédoine. Les rocs qui entourent Ovçow contiennent un grand nombre de coquilles et de limaçons; les ammonites, les bélemnites, les gryphées, gisent le plus bas. Les débris des mollusques, les échinites, les astérites, les madrépores, superposent ces curiosités maritimes. On y voit une foule de petits animaux pétrifiés en calcédoine ou en pierre à fusil. Dans les fentes de rocs on trouve les stalactites: et le fond de ces cavernes est couvert de stalagmites. Cà et là on voit les os des animaux mammifères, qui appartiennent à l'espèce de l'ours. Toute cette région, jusqu'aux cimes des Karpates, porte les traces du séjour des grandes eaux; l'époque de leur retraite n'est pas connue aux historiens ni aux naturalistes du pays.

Les eaux minérales jouent un rôle important dans ces prodigalités de la nature; mais ce sont les eaux sulfureuses qui prédominent dans ce pays. Celles de Krzeszowicé, Busk et Swoszowicé sont les plus fréquentées dans la belle saison; le grand monde se donne rendez-vous dans les deux premières. Les eaux ferrugineuses de Gozdzikow (palatinat de Sandomir), de Nalenczow (palatinat de Lublin), de Warsovie, de Mysliwczow (palatinat de Kalisz), de Krynica (arrondissement de Sandecz), ont aussi leurs visiteurs.

L'agriculture est la principale occupation des habitants de la Petite-Pologne, tant dans la plaine que dans les Karpates. La terre est ingrate dans cette dernière contrée, mais les paysans s'obstinent à la cultiver avec un soin que la moisson la plus prospère ne récompense jamais convenablement. Le montagnard est aussi bon cultivateur que bon pâtre. L'hiver il descend dans la plaine et se fait meunier; les arrondissements qui avoisinent la Wistule ont beaucoup d'ateliers où on travaille à confectionner des ustensiles en bois, des cuirs, des poteries, des

toiles, et même des draps et des tissus de coton. Au delà de la Wistule, les mines absorbent l'activité industrielle; les verreries, les papeteries, les faienceries, les fabriques de voitures et même de draps, de poteries et de quincailleries, occupent beaucoup d'ouvriers.

Les villes, quoiqu'elles ne soient pas plus peuplées que celles de la Grande-Pologne, ont un air d'aisance et de propreté. Plusieurs d'entré elles ont le privilège de ne pas avoir de Juifs, et cela leur profite pour le commerce et la salubrité. Les cités les plus remarquables de la Petite-Pologne sont: Krakovie, avec trentequatre mille habitants; Lublin, avec quatorze mille; Tarnow, huit mille; Biulystok, six mille; Siedlcé, cinq mille cinq cents; Krosno, cinq mille; Miendzyrzecz, en Podlaquie, quatre mille neuf cents; Rzeszow, quatre mille cinq cents; Staszow, quatre mille trois cents; Pinczow, quatre mille cent; Wlodawa, quatre mille.

## LUBLIN (prononcez Loubline).

Cette ville est située sur la Bystrzyca, par 200 50'0" de longitude orientale du méridien de Paris et 51º 14' de latitude septentrionale; à 25 milles (41 lieues) sud-est de Warsovie, et 59 milles (65 lieues) est-nord de Krakovie. La ville domine la plaine où coule la rivière; mais son élévation n'est pas grande. Les quartiers de Korzec. de la vieille ville, et le Fa ubourg de Krakovie constituent la ville haute et sont bâtis en briques et bien entretenus; la ville basse, d'une grande étendue, est habitée par les Juiss. Les maisons, hautes et d'une architecture ancienne, montrent encore un passé prospère; les ruines qui se prolongent bien au delà des barrières de la ville en sont encore une preuve. Jadis un chateau s'élevait sur un rocher, au bord d'un grand lac; une haute muraille entourait la ville; de grands fossés en défendaient l'approche: aujourd'hui il n'en reste que quatre portes qui marquent l'ancienne enceinte. Sous le règne des Jagellons. Lublin passait pour la plus belle ville du royaume, sa population (dans les xvie et xviie siècles) était de quarante mille âmes; en 1819, elle ne possédait que dix mille habitants; actuellement on en compte quatorze mille et sept cent trente maisons; la moitié de la population est juive. Lub lia servait de résidence à un palatin, un grand castellan et un staroste; c'est ici que se te-

nait la diétine du palatinat, que fut le siège de la cour de justice du district, et le tribunal de la couronne pour la Petite-Pologne, y siègeait annuellement depuis le dimanche de Quasimodo jusqu'à la fête de Saint-Thomas. Plusieurs églises et couvents, un collége tenu par les Jésuites; trois grandes foires chaque année, d'un mois chacane, auxquelles il venait un grand nombre de marchands allemands, moskovites, grecs, arméniens, turcs et autres, attiraient les riches bourgeois, et les nobles les engageaient à établir leurs résidences dans la cité, et à élever des maisons splendides pour recevoir du mondé et traiter des affaires. Anjourd'hui, il ne reste de tout cela qu'une faible trace. Les autorités du palatinaty résident, mais les riches propriétaires suient la ville qui ne les intéresse plus; cependant elle possède quelques métiers à tisser, un séminaire, un collège et une école, des sociétés dites savantes, agricoles, musicales et bienfaisantes.

Parmi les édifices remarquables il faut placer: la cathédrale, dite l'église de Saint-Michel, fondée dans le xure siècle par Leszek le Noir, en mémoire de la victoire signalée qu'il remportasur les Jadzwingues;

L'église des Visitandines, fondée par Windislas Jagellon en mémoire de la victoire remportée sur les chevaliers Teutons à Tannenberg : les ornements rares et précieux dont ce prince dou l'église sont exposés aux regards des curienx;

L'église des Dominicains est très : spacieuse: e'est là que les diétines s'assembluient, c'est là que se fit en 1569 l'union de la Litvanie avec la Pologne;

L'église des Carmes est d'une belle architecture, mais elle fut endommagée par un incendie;

L'hôtel-de-ville, sur la grande place, est un édifice restauré par le roi Stanislas-Auguste; le palais des Radziwill, donné en dot à Sigismond-Auguste par Barbe, son épouse, de la maison de Radziwill, est remarquable : c'est là que ce prince recevait l'hommage des princes de Brandebourg, ses vassaux de Prusse, et où on a de nos jours établi un hôpital militaire;

Le palais de J. Sobieski; velui de Paris, et le collége des Piiaristes sont de beaux monuments:

On voit encore près de la ville les ruines d'une tour et les pans des murailles du château.

La ville de Lublin possède une imprimerie, une librairie et un theatre. Quatre hôtels ou auberges accueillent les voyageurs. Dans les environs, qui sont très-fertiles en céréales, on remarque les jolies campagnes et les châteaux de Bychawa, Jakobowicé, Rury, Osmolicé.

L'époque de la fondation de Lublin n'est pas mieux connue que celle des autres villes anciennes de la Pologne, elle remonte sans doute aux siècles reculés. Son histoire commence par le siège que fit, en 1203, Roman, prince russien, et qui après cinq mois de campement se retira avec honte. En 1240, les Tatars incendièrent la ville; à leur suite vint le prince russien Daniel, qui par un stratagème se rendit maître de la ville, Il la fortifia; et ce n'est que cinquante-sept ans plus tard que la Pologne ressaisit son patrimoine, Kasimir le Grand dota Lublin d'un château en briques. En 1447 il sut brûlé. En 1569, Sigismond-Auguste accomplit ici un acte trèsrare dans les annales du genre humain : deux nations, la Pologne et la Litvanie, alliées depuis à peu près cent soixante-dix ans, jurèrent de se soutenir toujours réciproquement, de partager la fortune bonne ou mauvaise, et de ne plus former qu'un seul Etat. Et, ce qui est plus édifiant pour l'humanité, elles tinrent et tiennent leur parole, malgré toutes les calamités, partages et transformations qu'on leur a fait subir.

Dans la guerre civile, sous le règne de Sigismond III, la ville fut rançonnée et pillée par un chef des révoltés, Félix Herburt. Les élèves des Jésuites tombèrent sur les dissidents, ravagèrent leurs propriétés, renversèrent leurs églises. En 1655, les Kosaks, sous Zlotarenko, pour prendre leurrevanche, s'approchèrent de Lublin, livrèrent les faubourgs aux flammes, bouleversèrent les plus beaux monuments, et se retirèrent après avoir pillé et rançonné le reste des habitants. La même année les Suédois occupèrent la cité en ruines; et depuis cette époque elle ne put relever la tête, tant les malheurs et les désastres de la patrie se suivirent sans interruption.

§ IV. — Les habitants de la Grande et de la Petite logne : leur origine, religion, l'instruction publique, les classes, le caractère physique et moral.

Les habitants primitifs de la Grande-Pologne furent les Léchites, dits Polanie, les Kuïaviens et les Mazoures, en allant de l'ouest à l'est; et dans la Petite-Pologne, ce sont les Krobates qui forment la souche principale; les Podlaquiens, anciens Jadzwingues, ne sont pas de la souche slave, ils tranchent de la race litvanienne et prussienne.

La Léchie avec la Silésie se sit chrétienne dans le xe siècle, et entraîna la Kuïavie, la Mazovie et la Krobatie à sa suite. Bientôt ces cinq nationatités n'en formèrent qu'une, unie par la foi et par l'idiome slave, et partagée seulement par les dénominations géographiques.

La religion catholique, apostolique, romaine, est celle de la nation; le protestantisme, le schisme et le judaïsme y jouissent de la liberté la plus complète. Les charges publiques sont distribuées indistinctement dans la religion chrétienne; les Juifs en sont exclus. Ils ne jouissent d'aucun droit politique.

L'instruction publique diffère selon les gouvernements: dans le duché de Posen, elle est la plus répandue, positive, protestante et allemande à la fois; en Galicie, elle est jésuitique, d'un philosophisme scolastique, parcimonieusement octroyée, même en sciences mathématiques. La starostie de Spiz subit la même éducation. Dans le royaume de Pologne elle fut de 1815 à 1818 libéralement repandue; de 1818 à 1850 rétrécie, entravée, mais toujours façonnée à la française; depuis 1831 elle suit l'impulsion donnée dans tout l'empire de Russie, où la foi grecque et le culte du tzar, c'est-à-dire l'obéissance passive et le servilisme le plus abject, forment le principe de l'éducation. La langue moskovite et la langue allemande sont indispensables, dans les pays polonais, pour obtenir les grades universitaires.

Les habitants de ces pays se divisent en cinq classes : les paysans, les bourgeois, les colons allemands, les Juifs et les nobles. Les paysans sont libres et propriétaires dans le grand-duché de Posen; libres et pourtant corvéables, avec toutes les conséquences de la corvée, dans le royaume de Pologne; ils subissent la loi du seigneur dans la Galicie, sans être esclaves; de même dans la starostie de Spiz; dans la province de Bialystok, incorporée dans l'empire russe, le paysan est serf, ame qui a son prix fixe et qui se vend avec la terre et le bétail: il n'y a que l'arrondissement de la ville de Krakovie où l'agriculteur est homme, dans toute l'acception de ce mot. Il y est maître de sa terre et de ses fruits, il dispose de son temps et de ses bras comme il l'entend, et il n'est responsable de ses

actions que devant Dieu et la justice du pays. Il y est citoyen. Tel serait le sort de tous les paysans de la Pologne, si la Pologne disposait d'ellemême. - Le petit bourgeois ne dissère guère, dans les bourgades, du paysan, excepté qu'il a de la liberté dans ses actions; mais il fournit des recrues comme le paysan; son éducation peut le rendre apte à remplir les fonctions publiques, mais dans le service militaire il n'a aucun privilége. - Le colon allemand vit ordinairement retiré au sein de sa famille, et ne s'occupe que de son industrie. On le respecte, parce que ordinairement ses métiers avantagent les produits du paysan et donnent de l'occupation au bourgeois; son caractère paisible et probe satisfait à toutes les exigences. — Le Juif vend l'eau-de-vie et la bière à la campagne et à la ville; trompe les villageois et les bourgeois; crédite, double et triple la dette avec une impudence et une adresse remarquable; il vend et achète tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut vendre et acheter, les graines, les vieilles hardes, le bois, les quincailleries, la vertu d'une fille malheureuse, l'héritage d'un enfant prodigue; il espionne pour l'un et l'autre parti en temps de guerre. Au jour de la résurrection de la Pologne, on aura beaucoup à faire pour réformer ce peuple malheureux, digne d'intérêt par sa vive intelligence, et qui forme la dixième partie de la population. On s'occupa à leur donner une éducation nationale dans le royaume de Pologne; un comité établi près du ministère des cultes et de l'instruction publique examina ses liyres religieux, veilla sur les rabbins. Depuis 1852 cette institution est faussée. L'avenir profitera du passé. Le Juif n'est soldat qu'en Galicie et dans le pays de Bialystok; il se libère du service dans les autres Etats par un impôt spécial. — Le noble, depuis 1791, est devenu peu à peu citadin à tradition nobiliaire, ou bien il est resté propriétaire rural, jouissant des distinctions honorifiques, et ce n'est que dans l'arrondissement de Bialystok, et actuellement dans le royaume, qu'il n'est pas forcé au service militaire : il est libre de capitation dans l'empire de Russie. Dans les autres parties il est égal, quant aux impôts, à tous les habitants du pays. La noblesse se partage en deux divisions : petite noblesse, égale presque des bourgeois, et noblesse titrée et riches propriétaires; ce sont ordinairement des comtes ou des barons de création allemande ou russe. La première habite la campagne, cultive la terre et

aime sa patrie, la Pologne; la seconde cherche du vernis dans les cours, dans la diplomatie, dans les armées des oppresseurs de sa nation; c'est la vraie aristocratie, détestée de la masse du peuple, méprisée par ceux qu'elle sert, étrangère à la nation qui la voit singer les manières courtisanesques, suspecte à la cour, par la défiance qu'on a pour une nation opprimée. Elle cherche à se donner une teinte de patriotisme, pour avoir de l'importance aux yeux des gouvernements; elle brigue les titres et les honneurs pour imposer à la nation par ses dignités à la cour. La cour la trompe et se sert de ses prétentions; la nation, trompée par la cour et par la haute noblesse, abhorre l'une et se défie de l'autre. Pendant la dernière guerre, le peuple disait: « C'est bien, allons nous battre pour la patrie, mais faites en sorte que nos seigneurs ne nous trahissent pas. . — Quant au caractère national, en général, le Polonais est-il de la Grande ou de la Petite Pologne, citadin ou noble, il aime le brillant : l'ambition qui approche de la vanité le porte à des actions d'éclat; la guerre lui convient le mieux, car c'est là que la gloire s'acquiert le plus vite. L'intelligence d'un Polonais est susceptible d'un grand développement, mais l'amour de la patrie l'occupe exclusivement, il ne rève qu'indépendance ; son cœur bat vivement au récit de tant de désastres et de tant de gloire; il se précipite en aveugle sur le pas de ses prédécesseurs ; vole au combat, lutte avec témérité et se désespère au premier revers; mais bientôt il revient à la charge avec des forces et des espérances nouvelles. Cette inépuisable disposition à combattre promet à sa patrie encore un bel avenir. Une fois l'indépendance conquise, on saura facilement tourner son activité vers la régénération de ce pays qu'il aime si vivement et pour lequel aucun sacrifice ne lui coûte.

Le paysan polonais, bon catholique et brave soldat, aime son sol natal, et ne hait que ses oppresseurs. Le curé du village est son prophète; et comme en général les prêtres en Pologne sont des gens honnêtes et de bons patriotes, le paysan, malgré sa misère, est aussi ardent ami de l'indépendance nationale que le plus grand propriétaire de l'ancienne famille. Le paysan polonais sait bien que son état serait plus supportable si l'étranger ne dominait pas dans le pays. La religion catholique et la Pologne, voilà deux mots qui ferment son oreille à toutes les insinuations des cabinets de Berlin, de Vienne et de Saint-Pé-

tersbourg. Il est honnête et prévenant dans ses manières, docile aux bons conseils, enclin à boire outre mesure : l'eau-de-vie c'est sa consolation pour les misères de ce monde.

Les femmes du peuple ordinairement ont une belle carnation; leur visage est vermeil; elles ont le regard vif, le sourire aimable; les dames polonaises sont célèbres par leur beauté et leurs manières distinguées. Elles exercent une influence salutaire sur l'esprit des hommes, poussent à des actions grandes et nobles. Les Polonaises sont des patriotes à toute épreuve.

# § V.— Coup d'œil historique sur la petite et la Grande Pologne.

Quelle est l'origine du nom de la Pologne?—Du champ (pole) ou de la plaine (plaszczyzna), comme on veut nous le faire croire?... ou bien des Polanié, peuple slave habitant les bords de la Warta et du Dnieper... ou bien de l'héritage de Lech, Leszek... (po Lechu, po Leszku, d'où viendrait Polechia, Poleszka, Polszka, enfin Polska). Nous ne pouvons résoudre cette question avec certitude. La dérivation de la plaine ne convient pas à un pays montagueux, comme celui de Krakovie; le nom de Polanié ne pouvait être imposé aux Krobates qui ne cessaient de vivre en bonne harmonie avec les Slaves de la Warta; la dernière hypothèse paralt la plus probable, pourtant nous ne l'affirmons pas.

Le nom de Pologne se montre constamment dans les pages de l'histoire depuis le xre siècle, quand Boleslas le Grand, après avoir chassé les Tszeks (Bohemes) de la Krobatie, vint, dans l'an 4000, à Gnèzne, où l'empereur Othon III lui ajouta le titre de roi des Slaves au delà de l'Oder et sur l'Elbe. Depuis cette époque, les deux provinces principales, la Léchie et la Krobatie-Btanche, prennent les dénominations de la Grande-Pologne et de la Petite-Pologne. Il paraît que les épithètes de grande et petite ne marquaient alors que l'étendue du territoire. Voilà le point de départ de la Pologne chrétienne.

Boleslas, une fois maître de la Petite-Pologne, etablit sa résidence à Krakovie, pour persuader aux Moraves et aux Tszèks qu'il est prêt à s'y maintenir par la force. A sa mort en 1025, les Czechs envahirent la Petite-Pologne et ravagèrent Krakovie. La Silésie, possession polonaise, subit le même sort. La Grande-Pologne ne fut pas plus ménagée; la Poméranie se révolta

contre le roi de Pologne; la partie orientale du pays, la Krobatie-Rouge, Brzest sur le Bug, fut envahie par le prince de Kiiovie, Yaroslaf. La Masovie, sous la conduite de Maslaw, se détacha de la Grande-Pologne, et se constitua en état indépendant. Ce bouleversement dans les possessions de Boleslas dura pendant tout le règne de Mieczyslas II son fils; après sa mort, en 1034, le désordre arriva à son comble et dura pendant six ans, jusqu'à 1040, époque de l'arrivée de Kasimir ler, restaurateur, fils de Mieczyslas. Il reprit la Petite-Pologne et la Silésie, comprima la révolte des Pomeraniens, ressaisit la Masovie, et repoussa les envahissements des princes de Kiiovie.

Boleslas le Hardi poursuivit les exploits de son père, rétablit en 1070 la Pologne dans la possession de Przemysł sur le San, rendit la Wolhynie tributaire de sa couronne. Le territoire polonais rentra dans ses limites. Mais en 1078, lors de la fuite de Boleslas, les Hongrois envahirent la partie de la Chrobatie sur la pente méridionale des Karpates, entre le Wag et la Theisse. Ils poussèrent alors leurs frontières jusqu'aux cimes des montagnes, et surent s'y maintenir jusqu'à nos jours. En 4108, Boleslas III fiança sa fille à Etienne, fils du roi de Hongrie, Koloman, et lui donna en apanage viager la starostie de Spiz, qu'on devait racheter en 1412. Les pics des Karpates constituèrent dès lors la ligne frontière entre la Pologne et la Hongrie.

La monarchie polonaise s'éteignit pour cent trente ans par le partage du territoire que sit Boleslas III en faveur de ses quatre sils, en 1159.

1º L'ainé de ses tils, Wladislas II, fut reconnu prince souverain de la Pologne, ayant en sa possession le pays de Krakovie, la Silésie, les terres de Lenczyça, de Sieradz, et la Poméranie.

2º Boleslas IV obtint la Masovie, la Kuïavie, les terres de Dobrzyn et de Chelmno (Culm).

3º Mieczyslas eut la Grande-Pologne, c'està-dire les terres de Gnèzne, de Posen et de Kalisz.

4º Henri hérita les terres de Lublin et de Sandomir.

Cette répartition des apanages suscita à la Pologne des guerres civiles, qui durèrent avec acharnement jusqu'à l'avénement de Kasimir le Grand, en 1553 au trône, et coûta à la couronne royale la perte de la Silésie et de la Poméranie, qui s'érigèrent en états indépendants de la Pologne, et s'allièrent avec les princes alle-

mands qui s'avançaient toujours dans les posses- I leslas III lui avait ôté; elle fut même augmentée sions slaves.

La Silésie fut partagée à différentes époques en trois parties : la Silésie haute, la Silésie moyenne et la Silésie inférieure. Dans cette division il y eut quatorze duchés, prenant leur nom des villes de résidence, savoir : Oswiecim (Auschwitz), Cieszyn (Teschen), Bytom (Beuthen), Strzelec (Strelitz), Falkenberg, Raciborz (Ratibor) pour la hante Silésie; Lignica (Liegnitz), Brzeg (Brieg), Wrocław (Breslau) pour la Silésie moyenne; Głogow (Głogau), Sagan, Olesnica (Ohlau), Wolawa (Wohlau), Kamieniec (Steinau) pour la basse Silésie. Les princes de la race polonaise des Piasts régnèrent en Silésie jusqu'à 1625.

La Masovie forma, depuis 1159 jusqu'à 1524, cinq duchés, savoir : de Czersk, Liw, Gostyn, Plock, Varsovie.

La Kuïavie fut partagée successivement en duchés de Gniewkow, Brzest, Inowrocław, Dobrzyn, Sieradz, Lenczyca. Leur existence s'éteignit en 1335.

La Grande-Pologne subit un seul et court partage de 1239 à 1278 : duché de Kalisz, que le prince Boleslas le Pieux régissait de 1259 à 1278, et duché de Posen et Gnèzne, gouverné par deux princes du nom de Przemyslas; l'un mort en 1257, l'autre, son fils, héritier du duché de Kalisz, proclamé roi de Pologne en 1295, et assassiné traitreusement par le margrave de Brandebourg en 1296 à Rogozno (Rogasen). Władislas Lokietek, duc de Brzest en Kuïavie et de Sieradz, succéda à Przemyslas, assassiné, et devint roi de Pologne, en réunissant par cet héritage les provinces de l'ancienne monar chie, excepté la Masovie, la Silésie et la Poméranie.

Pendant ce bouleversement général, pendant les guerres des princes, les invasions des Tatars, les empiétements et les envahissements des chevaliers Teutons, la Pologne conquit la Podlaquie en 1264. Elle dévasta ce pays pour mettre fin aux envahissements continuels que les ladzwingues, habitants de cette contrée, faisaient sur le territoire polonais. Pourtant la possession de ce pays lui fut contestée par les ducs de Masovie, de Litvanie et les chevaliers Teutons jusqu'à 1569, où la diète de l'union adjoignit la Podlaquie à la Petite-Pologne.

La Pologne reprenait peu à peu des parcelles du territoire que le partage inconsidéré de Bodes nouvelles provinces.

En 1302 la terre de Lublin fut reconquise sur les princes russiens.

En 1349, Kasimir le Grand devint maître de la Russie-Rouge, qui lui était dévolue par héritage.

En 1345, par le traité de Kalisz, le même roi renonça à la Silésie et à la Poméranie (ce qui fut censé illégal aux yeux de la nation), et reprit la Kuïavie et la terre de Dobrzyn, tenues par les chevaliers Teutons.

En 4545, la terre de Wschowa (Fraustadt) revint à la Grande-Pologne par la cession des droits sur le duché de Liegnitz.

En 1565, Bydgoszcz, Inowrocław, Gniewkow furent restituées à la couronne, par la mort sans héritiers légitimes de Wladislas, prince de ces pays.

En 1412, Władisłas-Jagellon racheta pour la somme de 40,000 kopas, marcs de gros larges de Prague, la starostie de Spiz comme gage de la somme prêtée, quoique cette starostie ne sût confiée aux rois de Hongrie que comme apanage viager de la fille de Boleslas III. L'Autriche s'empara de ce pays en 1770 sans payer la dette.

En 1445, Zbigniew d'Olesniça, évêque de Krakovie, acheta, pour 6,000 marcs de gros larges de Prague, le duché de Siewierz, situé sur la frontière silésienne.

En 1455, Kasimir IV acheta pour 50,000 marcs, de gros larges de Prague, le duché d'Oswiecim, également situé sur la frontière silésienne.

En 1462, les duchés de Rawa et de Belz, par la mort sans héritiers des princes masoviens, revinrent à la couronne.

En 1494, Jean-Albert acheta le duché de Zator pour 80,000 ducats.

En 1495, le duché de Plock en Masovie fut réuni à la Pologne, par l'extinction de ses ducs.

En 1526, la lignée des princes masoviens fut éteinte par la mort de Jean et Stanislas, ducs de Warsovie, et la Masovie passa sous la domination du roi.

La diète de 1569 à Lublin, en cimentant l'union de la Pologne avec la Litvanie, fit une distribution des territoires en trois grandes provinces, dont les deux font en partie l'objet de notre travail. Cette disposition, que nous avons précisée à la tête de la description de chaque province, dura jusqu'aux démembrements accomplis dans le siècle passé : pendant deux cent trois ans, ce fut une œuvre de volonté nationale.

Depuis quarante-deux ans, la nation polonaise, proscrite, errante, comme fut dans son temps le régénérateur de la Pologne, Wladislas-Lokietek, supporte noblement les adversités, et combat les ennemis de la patrie. Elle accomplira, nous n'en doutons pas, sa haute mission; elle ralliera les membres épars de la même patrie, et, à l'instar de l'union de Lublin, elle réunira dans son sein les vaillantes populations slaves!

André Slowaczynski.

## BIENFAIT D'UN SONGE.

ÉPISODE DE LA CAMPAGNE DE MOSKOU EN 1812.

(Imité du polonais.)

I.

Il y a dans la vie d'un soldat quelque chose de brillant et d'aventureux fait pour séduire un jeune courage. L'âme s'éveille, le besoin de la gloire, je ne sais quel instinct guerrier accélèrent les battements du cœur la première fois qu'un régiment en marche se présente à notre vue, bannières déployées, dans tout l'éclat de la parure martiale, et défile devant nous. L'accent de la victoire semble retentir dans le son de la trompette; le pas mesuré des chevaux, la splendeur des uniformes, tout nous étonne, tout nous charme. Nous révons l'indépendance de la vie militaire, indépendance chimérique: mais nous sommes sans cesse berces d'illusions. Ce magnifique spectacle nous parle de gloire et de périls, de lointains voyages, de guerre et d'amour, de revers et de succès inattendus : contre de telles émotions la voix de la prudence est impuissante. C'est peut-être une heureuse prévoyance de notre nature qui nous rend accessible à des séductions si dangereuses : et qui s'exposeraità des périls sans nombre, qui braverait tous les maux de la vie des camps, si un attrait irrésistible n'y précipitait l'ardeur première de l'énergie de la jeunesse?

Quel Français s'est jamais repenti d'avoir partagé la gloire et les revers de Napoléon! Les vieux guerriers, témoins d'un désastre qu'aucune parole humaine ne saura jamais rendre avec assez de douleur et d'énergie, les vieux guerriers

disent encore avec orgueil : « Et moi aussi j'étais à Moskou. > Et ce seul mot rappelle d'incommensurables malheurs. La campagne de Moskou, qui devait élever la puissance de Napoléon à une hauteur sans égale dans l'histoire, et couronner ses hauts faits par le rétablissement de la Pologne, ne servit qu'à précipiter dans l'abime le grand homme, la France et mon infortunée patrie. La bataille de la Bérézina fut la mort de toutes les espérances. Après ce tte bataille, la retraite prit de jour en jour un aspect plus horrible. Les Polonais luttaient avec le destin, et pendant un combat désespéré ils tenaient l'avant-garde, comme pendant la retraite ils couvraient l'extrême arrière-garde. C'est ainsi qu'un détachement d'infanterie s'arrêta pour vingt-quatre heures à Smorgonié, sur la grande route de Wilna à Minsk, là où, quelques jours auparavant, Napoléonavait remis le commandement en chef à Murat.

Le major S..., qui avait servi dans les légions polonaises en Italie, commandait ce détachement de troupes polonaises. Lui et ses compagnons d'armes étaient ou malades ou blessés; mais tous voulaient servir la France et la Pologne, jusqu'au dernier moment.

La petite colonne arriva à Smorgonie le jour du marché; les citoyens des environs étaient réunis dans le bourg, et dès qu'ils apprirent que le commandant du detachement était Polonais, ils s'empressèrent de lui offrir tout ce dont il pouvait avoir besoin.

Le major sut prosondément touché de l'em-

pressement de ses compatriotes: un témoignage d'intérêt fait tant de bien dans le malheur. Les principaux habitants du bourg et les citoyens des environs donnèrent un dîner au commandant et aux autres officiers de son détachement; on porta des toasts à la France et à la Pologne: dans ce moment d'exaltation, on rêvait encore une glorieuse revanche. Après le dîner qui s'était prolongé, on apporta des lumières, puis on recommença à boire, et un des convives proposa une partie de cartes pour achever la nuit. Ces braves gens se proposaient de perdre toutes les parties, pour secourir le major et les siens sans les humilier par 'un don.

Le major tint la banque. Parmi ceux qui entouraient la table de jeu, se trouvait M. L..., héritier d'une grande fortune. M. L... n'était point exempt de qualités, et l'éducation qu'il avait reçue avait développé son esprit et son intelligence; en un mot, il eût été un homme distingué sans un défaut qui atténuait tout ce qu'il y avait de bon en lui. L... aimait l'argent, il aimait à le voir, à le sentir dans ses mains; mais ne croyez pas que L... fût chiche ou avare, non, ses domestiques avaient une nourriture abondante, ses paysans avaient des secours en blé et autres denrées; L... donnait les fruits de ses vergers, il donnait le vin de sa cave; jamais un pauvre ne se présentait impunément à sa porte, toujours il y avait des vêtements tout prêts et une bonne soupe pour réchausser les nécessiteux...; et malgré tant d'actes de bienfaisance, L... était stigmatisé du nom d'avare.

Je vais me faire comprendre: L... avait la monomanie de l'or; il aurait donné toute sa récolte de blé pour secourir un misérable, mais pour lui sauver la vie il n'aurait pas donné une pièce d'or. La vue de l'or, son bruit, son toucher transformaient sa nature; l'idée de se dessaisir de son or le rendait dur, inhumain, cruel. La source de ce vice venait de ses parents. Quand L... était enfant, il donnait à ses camarades ses chiens, ses chevaux, ses habits quand on les lui demandait; on craignit qu'il ne devint prodigue par la suite, et pour prévenir ce mal, on tomba dans un autre. Le père de L... lui répétait sans cesse qu'il fallait garder son argent, et que les grandes fortunes périssaient par la prodigalité, et on privait d'argent le pauvre enfant, pour qu'il en sentit le prix. Les leçons du père fructifièrent: L... économisa, entassa, et regarda son or, comme un autre regarde sa muitresse.

De l'amour de l'or à l'amour de jeu il n'y a qu'un pas. Ces deux passions luttaient dans le cœur de L..., et il devint joueur forcené quand il put disposer de sa fortune. Comment concilier l'amour de l'or et l'amour du jeu! Le jeu donne l'espoir du gain, et ses chances donnent des émotions à l'avare qui risque son or. Des émotions pour une âme corrompue, flétrie par de vils calculs; des émotions, c'est déjà un bonheur!

Cependant tous bons sentiments n'étaient point éteints dans le cœur de L...; il se reprochait son honteux penchant, il cherchait à suir les occasions de jouer; mais le diable ne dort jamais.

Cependant, comment refuser de perdre une partie quand il s'agissait de faire gagner le major? montrer son avarice en présence des gens qui montraient le plus grand désintéressement.

Pendant longtemps la fortune sut incertaine; personne ne perdait, personne ne gagnait. L... prit les cartes, et le malheur sembla s'attacher à lui. Mauvais joueur, cela va sans dire, il montra sa colère, et chacun de rire, en le regardant d'un air moqueur : car l'avarice de L... était devenue proverbiale dans le pays. « Vous riez, messieurs, dit L... d'une voix tremblante de fureur, vous riez, mais rira bien qui rira le dernier; puis, il ajouta en s'adressant au major : « J'ai perdu tout ce que j'avais sur moi, tout mon argent, tout mon or; je n'ai plus rien; mais si vous voulez continuer la partie, nous jouerons sur parole; mes voisins répondront pour moi. - Nous receptons, répondirent les assistants, et l'un d'eux, s'approchant du major, lui dit : « C'est un devoir pour vous, brave militaire, de délivrer de pauvres prisonniers de guerre, et quelques milliers de hollandais seraient peut-être bien accueillis par votre régiment (4). Le major regarda L... pour deviner le sens de cette plaisanterie, et les joueurs, qui comprirent bien que tout ceci pourrait avoir des résultats sérieux, coupèrent la conversation. L... était blessé dans son amourpropre; sa tête s'enflumma, tout tournait autour de lui; dans ses vertiges, il voyait des monceaux d'or, et il doublait, triplait l'enjeu, ne sachant plus ni ce qu'il saisait, ni où il était. La fatalité conduisait ses coups : il perdait sur toutes les cartes; il changeait de jeu, et il perdait; il changeait de place, et il perdait; enfin, les joueurs

<sup>(1)</sup> Les ducats d'or sont frappés en Hollande, et on les appelle des Hollandais.

le prirent en pitié, et le major joua à jeu découvert pour faire gagner son adversaire; mais rien ne servit : « Allons, monsieur, dit-il, consolezyous : malheureux au jeu, heureux en amour. L'expérience m'a appris qu'il faut se défier de la bonne fortune : le malheur est bien près de nous atteindre quand nous n'avons plus rien à souhaiter. Je ne me rappelle pas avoir eu une pareille chance dans ma vie, et qui sait ce qui m'attend demain!.... A ces paroles, un triste pressentiment s'empara de tous les joueurs.

· Je vais tenter la fortune, continua le major; j'abandonne la banque, et je la cède à M. L...; nous verrons si je serai aussi heureux. - Cent ducats à la banque, dit L... - J'accepte, • répondit le major; et L... gagna les cent ducats. La chance avait tourné : à chaque coup le major disait: « J'ai perdu, j'ai perdu!.... On finit par croire que le major perdait exprès; mais pour dissiper les doutes, il montra ses cartes. Vous ne me devez plus que cent ducats, dit-il à L...; tout le reste, vous l'avez rattrapé. Si vous y consentez, nous abandonnerons la partie, et vous serez mon débiteur pour cent ducats; et je distribuerai cette somme à mes pauvres soldats qui manquent de tout. - Demain, major, je m'acquitterai envers vous; demain avant le jour vous me verrez. Je suis charmé de vous avoir connu; vous m'avez donné l'exemple du sang-froid, cela ne m'humilie pas, cela me donne l'envie de vous imiter. > Et en disant ces mots, il serra la main au major, et tous les joueurs se séparèrent.

П.

L., en revenant seul à cheval, repassait dans sa mémoire les événements de la soirée. Que j'ai été petit et misérable, se disait-il, en comparaison de cet homme! avec quelle grandeur il perdait, avec quelle indifférence il gagnait!... Mon Dieu, pourquoi louer, pourquoi blamer? nos vices et nos vertus nous viennent du hasard, et nous sommes l'instrument de nos passions; on naît avec tel ou tel penchant, et l'occasion fait éclore nos vices ou nos vertus. Est-ce ma faute à moi, si j'aime l'or? est-ce ma faute, si sa vue me fait tressaillir? est-ce ma faute, si, quand j'étais enfant, mon père m'a dit un jour : « Tiens, tu vois ce beau ducat, mais tu ne l'auras pas, parceque tu n'es point économe.... Il me faudra donner cent ducats à cet homme, je les lui dois; il me faudra tirer de ma cassette cent ducats, moi, qui vendrais mon ame pour de l'or! • Le diable lui criait à l'oreille : « Tu serais bien dupe! ne rends pas les ducats! •

L... était en proie à une sorte de délire; le froid, la nuit, la solitude agissaient sur cette nature nerveuse et impressionnable; il abandonna les guides de son cheval, et chemina lentement la tête baissée; tout à coup il relève la tête, comme un homme qu'on réveille au milieu d'un songe. « Si les Kosaks pouvaient prendre le major cette nuit, si....» mais il n'osa pas achever en pensée, il se faisait peur à lui-même, et il regarda autour de lui, pour voir si on ne l'avait pas entendu. Il piqua des deux, et se sauva en criant; mais le son de sa voix était couvert par une autre voix qui disait: « Si les Kosaks s'emparaient du major, tu ne paierais pas les ducats. »

L... sentait les frissons de la fièvre; ses membres tremblaient, sa tête était brûlante. Il s'enveloppa dans son manteau, ôta son bonnet, et se frotta le front; mais la pensée qu'il voulait chasser de sa tête se réfugia dans son cœur, et se transforma en désir. Alors le désespoir s'empara de lui; il cria: « Mon Dieu! mon Dieu, ayez pitié de moi! Je demande la mort d'un homme, cette idée est moins horrible pour moi que la perte de mon or! » Des larmes abondantes coulèrent de ses yeux, il pria encore, car toutes croyances n'étaient pas éteintes en lui. Quand il fut arrivé, il donna son cheval aux domestiques, et leur recommanda de le réveiller avant le jour; et, tout habillé, il se jeta sur son lit, et s'endormit.

III.

Bientôt L. rêva qu'il entendait le piassement des chevaux et le bruit des sabres, puis on frappa à sa porte à coups redoublés. L. se leva et demanda: «Qui est là? » Un officier kosak se présenta devant lui et lui dit : • Où est le maître de la maison? - C'est moi. - Eh bien! n'avezvous pas chez vous des Français? - Pas un. -Sayez-yous où ils se cachent? > Une horrible sensation s'empara de L.; l'officier, qui s'aperçat de son trouble, lui dit: « Mon devoir m'ordonne de faire les recherches les plus minutieuses, je vous engage à dire la vérité; parlez, dites quelles sont les maisons qui donnent asile aux Français ou aux Polonais? Si vous persistez dans vos dénégations, je vais vous faire enchaîner, et on vous conduira au quartier général du feld-maréchal Kotousoff, et mes Kosaks ont ordre de piller votre maison. • L. avoua tout, il indiqua la retraite du major, et dit de combien d'hommes son détachement se composait. Les Kosaks, sans perdre de temps, prirent au galop la route de Smorgonié

L. ne tarda pas à avoir horreur de son crime : le remords torturait sa pauvre àme. Il crut entendre une voix qui lui disait : « Tu es un traître et un assassin, Dieu et les hommes te demanderont compte du sang innocent. - Pitié! pitié! je réparerai mon crime, je sauverai ceux que j'ai voulu livrer à la mort. Il monte à cheval, met les cent ducats dans sa poche, et court à travers bois pour devancer les Kosaks. La nuit était noire, le vent soufflait et renvoyait la neige qui se glaçait en tombant. L. entendait au-dessus de sa tête le croassement des corbeaux. A l'aube du jour, il croit apercevoir le clocher de l'église de Smorgonié, il veut se diriger de ce côté, mais ses efforts sont impuissants, ses yeux letrompent, et il prend toujours une mauvaise direction: le bourg est à gauche, et son cheval l'entraîne à droite.... O rage! ò désespoir! il a encore deux lieues à faire, et bientôt le jour paraîtra; il sent les ducats dans sa poche, il pique son cheval; mais la pauvre bête, exténuée de fatigue, tombe et ne se relève plus.... Alors L. quitte son manteau pour être plus léger, et se met à courir vers le bourg; tout à coup il entend la décharge d'un fusil, puis unseu de file..... Il est trop tard, toutest fini!... Il arrive sur la place, et il aperçoit le détachement du major, qui se défendait à outrance contre les Kosaks. Le major est sauvé, se dit-il, c'est lui sans doute qui commande ses hommes; ma conscience est tranquille, je garderai mes ducats; et il met la main sur sa bourse, pour être bien sûr qu'ils sont encore là. «Maintenant, se dit-il, je vais retourner chez moi.... Mais non, il faut que j'aille chez le major pour savoir s'il est vraiment sauvé. Il se dirige vers la maison du major; il approche, la porte d'entrée est ouverte, il monte l'escalier; l'appartement est désert, le parquet est jonché de cartes; sur une table sont déposés l'uniforme, le chapeau et l'épée du major.... Il ouvre une porte et se trouve dans une chambre; le lit est en désordre, tous les meubles sont bouleverses; il s'approche de la fenêtre pour appeler un domestique, et il entend distinctement le râle d'un mourant... Il cherche d'où partent ces cris..., un horrible spectacle se présente à ses yeux : il voit sur un cas de neige un homme blessé; le sang coule à

gros bouillons de sa poitrine, sa figure est converte de sang et de neige, on ne peut distinguer ses traits; ses bras se roidissent et ses doigts s'allongent, comme s'il voulait saisir quelque chose. Ge cadavre, qui respirait encore, ouvre les yeux et jette sur L... un regard étincelant. « Ah! pardonnez - moi, » dit L...: il avait reconnu le major.

Je t'attendais pour mourir, ma bouche ne s'est point fermée parce que je voulais te dire encore: « Traltre, parjure, assassin; mes cent ducats... tu me les rendras... » Il éleva ses mains vers le ciel, ses membres se roidirent, et il expira.

Une sueur froide inonde le front de L.... un poids affreux l'oppresse; il veut appeler, mais ses forces l'abandonnent, et il tombe sans connaissance.

Tout à coup L... se réveille et se trouve sur son lit; il regarde et il ne voit personne dans sa chambre, mais l'impression de cette horrible nuit ne devait pas s'effacer de sitôt. Il entendait le râle d'un mourant, il voyait le sang du major, il entendait sa voix qui demandait vengeance... Il cherche à se rendormir pour échapper à luimême; mais dès qu'il s'assoupit, le remords prend un corps, un esprit, un visage, pour le poursuivre. L... se lève, ses domestiques fuient en le voyant; il sort, et chaque paysan qui le rencontre fait un signe de croix, et se sauve, et il n'ose pas dire : Pourquoi me fuyez-yous? car on lui reprochera son crime. Alors il rentre chez lui, il se met à genoux et il veut prier. Le ciel aurait-il pitié de lui? Non, non, il n'ose pas prier, sa prière serait un blasphème, il n'est pas digne de la parole de Dieu! Son enfer commence en ce monde, il ne croit plus à la miséricorde divine.

Dans l'église paroissiale de Smorgonié on disait avant le jour une messe pour les morts; l'autel, les pilastres et les murs étaient tendus de noir; au milieu de l'église était un catafalque recouvert d'un drap noir avec une croix blanche et des têtes de mort. Au bas, on lisait ces mots: Hodie mihi, eras tibi. « Aujourd'hui à moi, demain à toi. » Aux quatre coins, il y avait des ligures en bois peint représentant la Mort, la Foi, l'Espérance et la Piété. Les prêtres chantaient les psaumes, et l'orgue leur répondait. Une foule de sidèles se pressait dans l'église, et chacun portait un cierge pour éclairer dans les limbes ses amis et ses parents.

L... entra dans l'église au moment de cette lu-

gubre cérémonie ; la foule s'écarta à son approche, comme si elle redoutait son contact, et quand il vint à s'asseoir sur un banc, les femmes se sauvèrent en lui jetant un regard de mépris. L... demeura tout confus. Après la messe, les prêtres firent la procession et vinrent jeter de l'eau bénite sur le catafalque. L... avait les yeux fixés sur les figures symboliques qui entouraient le catafalque.... Tout à coup, il vit la Mort qui paraissait se mouvoir, et l'ombre du major lui apparut. L... cacha sa tête dans ses mains pour échapper à cette horrible vision, et quand il ose ouvrir les yeux, l'église était déserte. Les cierges commençaient à s'éteindre. L... veut gagner la porte extérieure, mais au moment qu'il s'apprête à franchir l'église, il entend des pas qui résonnent sur les dalles, il retourne la tête, et il aperçoit une ombre qui descend du piédestal; sa main est levée, elle s'avance et pose sa poitrine sanglante sur la poitrine de L... L.... cherche à se dégager de cette horrible étreinte, il veut suir; mais la porte extérieure est fermée, il retourne sur ses pas et trouve face à face la figure livide du major. Des ombres vêtues de blanc remplissent l'église. L... essaie encore de fuir, mais il retrouve partout l'œil menaçant du major... Tout à coup il entend une voix qui lui crie : « Traître, tu ne m'échapperas pas, donne - moi mes cent ducats! » et une main glacée s'appuie sur le front de L... L... se réveille en aursaut.

#### IV.

" Monsieur, il est cinq heures du matin, vous n'arriverez pasà temps, habillez-vous vite. - Qui va là? dit L... — C'est moi, monsieur, dit le domestique; vous dormiez si fort que j'ai été obligé de vous secouer la main pour vous réveiller. Vous m'avez ordonné hier d'entrer de bonne heure dans votre chambre, et me voilà. — Ah! merci, mon pauvre Jean! Comment, je suis chez moi, dans mon lit? j'ai donc rêvé! tout cela n'était donc qu'un horrible cauchemar! - Vous avez dù bien mal dormir, monsieur : on fait de mauvais rêves quand on dort tout habillé. — O miséricorde infinie! s'écria L... en se jetant à genoux. Mon Dieu! achevez votre œuvre et donnezmoi la force de profiter de ce terrible avertissement. Dieu avait touché l'âme du pécheur. Dieu s'était servi de son sommeil pour le retirer de l'abime.

L.., après sa prière, sentit qu'une vie nouvelle allait commencer pour lui; il veut s'éprouver luimême, il court à sa cassette, et regarde son or; mais, o bonheur! o miracle de la grâce divine! il ne sent plus ni émotion, ni plaisir... « Va, dit L.., je ne serai plus ton esclave, maudit métal! c'est toi qui seras mon serviteur, tu m'aideras à faire des heureux et tu me procureras tous les plaisirs permis, approuvés par la conscience. »

Le jour commençait à paraître, lorsqu'on frappa légèrement à la porte du major. • Qui est là ? dit le major en saisissant son épée. - Ami! répondit L .... - Soyez le bienvenu. Ah! vous êtes matinal, et, si je ne me trompe, il me semble que vous m'apportez une bonne nouvelle. L... rougit et dit : « Oui, major, je suis heureux, mais ce bonheur est pour moi; cependant vous n'y êtes pas étranger, et vous ignorez vous-même l'immense service que vous m'avez rendu. Vous savez que je suis riche, les quolibets de mesamis vous l'ont appris hier.... L... rougit encore. « On m'appelait avare : en effet, j'aimais l'or avec passion. Et cette ignoble passion avait envahi tout mon cœur, je ne savais plus être bon, je ne savais plus être compatissant.... Aujourd'hui, j'ai honte du passé, et je vous en remercie. Hier, vous auriez pu profiter de mon exaltation pour me ruiner. Je jouais comme un fou, oui, je jouais avec le délire de la fièvre, et vous vous êtes montré plein de délicatesse et de grandeur, vous avez en pitié du pauvre insensé. A mon tour j'ai voulu être digne de vous, et Dieu m'est venu en aide. Je ne suis plus le même homme, l'or ne sera plus pour moi que l'instrument d'une bonne action. Et tenez, major, vous serez de moitié dans le premier acte de ma résurrection. Voilà cent ducats, distribuez-les à tous les pauvres que vous trouverez sur votre chemin. Si dans l'avenir je fais quelques bonnes œuvres, c'est à vous que Dieu en donnera le mérite. N'est-ce pas vous qui avez renouvelé ma vie? n'est-ce pas vous qui m'avez montré l'exemple du bien?.. Adieu, major, il me reste à m'acquitter de ma dette, voilà les cent ducats: adieu, nous ne nous verrons sans doute jamais, mais ne m'oubliez pas. »

Le major quitta Smorgonié sans qu'il lui arrivât rien de fâcheux.

Depuis ce jour, L... devint le meilleur et le plus charitable des hommes, sa bourse était ouverte aux pauvres, il était béni de ses paysans, on priait pour lui à l'église, et tout le monde répétait : Dieu a fait un miracle.

٧.

Cet événement, vrai dans le fond, ne paraîtra pas invraisemblable aux esprits qui approfondissent les mystères de la nature humaine. La volonté de l'homme est incertaine, sa raison est un souffle que le vent emporte; un songe, un moment d'hallucination ont eu souvent plus d'influence que la résolution la micux arrêtée. L... en est la preuve.

Quelques années après la campagne de Moskou, L... eut le bonheur de rendre service à un de ses amis d'enfance: en lui prétant une somme considérable, il le mit à même de faire une britlante fortune. Cet ami avait une sœur, belle, charmante, bien élevée; L... en devint amoureux; et elle, pénétrée de reconnaissance pour le bienfaiteur de son frère, ne tarda pas à lui accorder sa main. Le jour que le jeune couple se rendait à l'église pour recevoir la bénédiction nuptiale, on
remet une lettre à L... Cette lettre était du
major S... • Je ne vous ai pas oublié, disait-il,
et vous êtes la première pensée de ma convalescence. J'ai été grièvement blessé à la bataille
de Leipzig, je suis tombé mourant à côté du
prince Joseph Poniatowski; mais me voilà à peu
près guéri de mes blessures.

J'espère que le hasard nous rapprochera un jour, et j'aurai la preuve que mes bons pressentiments ne m'ont point trompé. Soyez-en sûr, Dieu récompense ceux qui ont foi en lui.

La lettre n'indiquait pas le lieu où se trouvait le major, et quelles que fussent les démarches de L..., il ne put parvenir à le découvrir.

OLYMPE CHODZKO.

### DRZEWICA

(PRONONCEZ DRJEVITZA.)

Sur la grande route de Warsovie à Krakovie, on trouve le bourg de Drzewiça, dont la fondation remonte à une époque reculée. Il est situé dans le palatinat de Sandomir sur la rivière de la Drzewiczka qui se jette dans la Piliça, et celle-ci débouche dans la Wistule.

Autrefois, ce bourg était considérable; la piété de Wladislas Lokietek y fit élever, vers l'année 1320, une belle église qui, depuis, a subi les vicissitudes attachées au temps, aux invasions étrangères et aux guerres si fréquentes dont la Pologne était le théâtre. Oui, c'est là que les Suédois, les Moskovites, les Autrichiens ou les Prussiens venaient vider leurs différends.

On remarquait autrefois un magnifique château; mais les guerres y portèrent leurs ravages, et en 1814, un incendie le détruisit et ne laissa que des ruines qui frappent aujourd'hui les yeux du voyageur.

En 1794, Drzewica fut témoin de vifs débats qui accompagnèrent la dissolution de l'armée nationale, à la suite de la prise de Praga par les Moskovites, et de la capitulation de Warsovie. Les uns voulaient que l'armée tentât un coup désespéré en revenant sur ses pas, les autres projetaient de marcher par l'Allemagne jusqu'en France; mais la fatalité s'attacha au sert des Polonais; ils firent encore quelques étapes, et ce fut à Radoszycé qu'eut lieu la dissolution entière de cette armée qui, avant, fit tant de prodiges sous les ordres de Kosciuszko!

# HISTOIRE.

# FIN DE LA TROISIÈME ÉPOQUE (1333-1587).

# INTERRÈGNE (1572-1573).

Sigismond-Auguste, dernier rejeton de la dynastie des Jagellons, combla, par son décès, les
vœux de l'aristocratie polonaise, en lui procurant
l'occasion et le droit d'élire ses souverains. Mais,
au lieu de s'occuper d'asseoir l'édifice politique
de l'Etat sur les bases d'une démocratie large et
populaire, elle s'occupa de ses intérêts de caste :
son ambition et ses abus favorisaient les projets
des puissances voisines et durent amener ces malheurs dont les suites ont été si fatales aux générations futures!...

Les nobles de la république polonaise s'agitèrent en tous sens, et se réunissaient dans les diétines; ils créèrent une nouvelle espèce de confédération, qu'ils appelèrent kaptur (le froc ou le capuchon), en signe de douleur et de tristesse, à l'occasion de l'interrègne; mais ils ne purent convenir du temps et du lieu où l'on devrait s'assembler pour tenir la grande diète. Jacques Uchanski, archevêque de Gnèzne et primat du royaume, prit donc l'initiative, et invita les Etats à s'assembler à Warsovie pour le 9 octobre 1572. Mais la diète ne put encore avoir lieu, les sénateurs n'étant pas en nombre suffisant. Après une nouvelle délibération, qui eut lieu à Kaski sur la Pisia (à neuf lieues de Warsovie), l'archevêque fut encore forcé d'ajourner l'ouverture des diétines au 13 décembre, et celle de la diète au 6 janvier 1573. Aux diétines l'ordre équestre choisissait deux nonces de chaque palatinat, chargés du pouvoir d'établir une nouvelle forme de gouvernement et de subvenir à tous les besoins de la république. Cette diète préliminaire, qui avait lieu à la suite de la mort du roi, sut appelée diète de convocation, et se tenait toujours à Warsovie.

La diète de convocation fut ouverte par une discussion sur les pouvoirs du primat pendant la vacance du trône. On éleva la question de savoir

si le primat avait le droit d'assembler les diétines et les diètes, et ce droit, Jean Firley, grandmaréchal de la couronne, prétendait se l'arroger. Les Etats tranchèrent cette question, en adjugeant au primat le droit de convoquer les diétines, les diètes, et de proclamer le nouveau roi élu par les assemblées : et au maréchal de la couronne, de le faire connaître à la nation. On fixa au 5 avril prochain la tenue de la diète d'élection, et le lieu de réunion assigné aux Polonais fut les plaines qui s'étendent entre Kamien, Grochow et Praga, sur la rive droite de la Wistule, et pour les Litvaniens, le bourg de Parczow, sur les confins de la Pologne et de la Litvanie. Quelqu'un ayant élevé la question de savoir si chaque gentilhomme avait le droit de voter, ou si cette faculté était seulement l'apanage des nonces tirés de chaque palatinat, le jeune Jean Zamoyski, nonce de Belz, trancha ainsi la question: Les sénateurs et les nobles, étant égaux selon les lois polonaises, tous, sans exception, devaient participer aux immunités et aux franchises de la noblesse, à plus forte raison devaient-ils participer au plus essentiel des priviléges : celui de l'élection d'un roi; que puisque tous étaient appelés à défendre la patrie, tous devaient concourir à l'élection de leur chef souverain. > Zamoyski ne tarda pas à gagner une immense popularité. Ses expressions parurent pleines de sagesse; mais lui et les siens oubliaient qu'ils ne formaient que la vingtième partie de la population, et les dix-neuf autres parties, composées des non-nobles, restaient sous l'oppression. Comment désendre la patrie avec des intérêts divisés!... La plus noble mission de l'historien est de chercher des leçons dans le passé; puissions-nous l'invoquer utilement en racontant franchement le bien et le mal...

Le nombre et les richesses des protestants (Luthériens et Calvinistes) s'étant considérablement augmentés en Pologne, on avait donc à

TOME II.

craindre une guerre civile pour opinions religieuses. Les protestants, dont le chef était Firley, maréchal de la couronne et à la fois palatin de Krakovie, et Pierre Zborowski, palatin de Sandomir, n'avaient rien tant à cœur que de garantir la sécurité et la tranquillité de la croyance réformée. Les catboliques, qui désiraient maintenir le repos dans l'intérieur du pays, signèrent une alliance avec les protestants, nommés depuis dissidents (dissidentes de religione), et la sirent insérer dans l'acte de la confédération générale, comme expression unanime des Etats. Cependant, quand le moment d'une conclusion définitive fut venu, le primat Uchanski fit tant par son exemple et par son éloquence, que lui, les évêques et presque tous les sénateurs et les nonces se désistèrent de cette alliance. François Krasinski, évêque de Krakovie, resta fidèle à la première décision.

La dernière question qu'on décida à cette diète, sut la demande du duc de Prusse d'avoir place à la diète d'élection. La solution de cette question sut réservée au nouveau roi. Après cela on sit la clôture de la diète de convocation, qui dissère des autres en ce que le maréchal ne sut pas élu par les nonces, mais qu'il sut journellement remplacé, à tour de rôle, par chacun des nonces.

Au terme sixé pour la tenue de la diète d'élection, les nobles, qui arrivaient de toutes parts à Warsovie, trouvèrent marqués au delà de la Wistule les divers quartiers qu'ils devaient occuper durant l'élection; on les avait disposés par palatinats, de manière qu'ils bordaient la plaine de Grochow, et trois lieues suffisaient à peine pour les contenir : ils étaient tous armés.

Le lieu du conseil, appelé depuis Szopa (Chopå), était au centre de la plaine, où on déploya la
tente du feu roi Sigismond-Auguste. Tout autour
on dressa un grand édifice qui pouvait contenir
cinq ou six mille personnes; il n'avait proprement qu'un toit et des piliers assez régulièrement espacés pour le soutenir; alentour était
un fossé qui ne laissait qu'un petit espace de
terre au milieu de chaque face, pour servir d'entrée aux piétons. Les sénateurs et les ministres
de la couronne délibéraient sous la tente; les
nonces tenaient leurs séances devant la tente,
et cette place s'appela depuis Kolo (le cercle).
Les gentilshommes arrivés des palatinats furent
rangés loin des places des sénateurs et des non-

ces sur la plaine et sous des tentes, ce qui donnait à ce lieu l'aspect d'un immense camp.

La diète s'ouvrit le 5 avril 1573. Le duc de Prusse repauvela sa demande, et il recut la même réponse qu'à la diète de convocation. Des demandes pareilles, de la part des ducs de Kourlande et de Poméranie, eurent le même sort, quoique le dernier s'appuyât sur l'usage de ses ancêtres. Toutes ces ambassades restèrent donc sans résultat, et le droit d'élire les rois ne fut adjugé qu'aux sépateurs et à la noblesse de la couronne et de la Litvanie, et aux provinces qui y étaient étroitement unies. Pour maintenir l'ordre et la sécurité publique, on établit le tribunal du froc (sondy kapturowé). Ce tribunal sut saisi des délits que pourraient avoir commis les Polonais et les étrangers pendant le temps de l'élection. Ces tribunaux furent encore appelés Judicium compositum, parce qu'ils étaient composés du sénat et de l'ordre équestre : trois sénateurs désignés par le maréchal, douze ponces tirés au sort, et les deux grands maréchaux de Pologne et de Litvanie y siégeaient.

Après ces règlements on s'occupa des titres des candidats qui étaient :

Jacques Uchanski, archevêque de Gnèzae; Jean Firley, grand-maréchal de la couronne; Nicolas Iazlowiecki, palatin de la Russie-Rouge; Jean Tomicki, castellan de Gnèzue;

Jean Szafraniec, castellan de Biecz;

Jean III, roi de Suède, époux de Catherine Jagellonne, sœur de Sigismond-Auguste;

Sigismond-Wasa, fils de Jean III et de Catherine Jagellonne;

Albert-Frédéric, duc de Prusse; Maurice, électeur de Saxe; Ernest, markgrave d'Anspach; Yvan IV Vassiliévitsch, tzar de Moskavie; Maximilian II. amparaux d'Allamagne;

Maximilien II, empereur d'Allemagne;

Ernest, archiduc d'Autriche, duc de Roetz; fils de Maximilien II;

Henri de Valois, duc d'Anjou, frère de Charles IX, roi de France.

Les candidats polonais surent prônés sons main; les trois premiers n'avouaient pas onvertement leur prétention, mais Szasranieo et Tomicki, généralisant les choses et ne s'oubliant point, parlaient haut en saveur d'une élection nationale. Tomicki prit la parole, et dit : c Pourquoi aurions - nous moins de consiance au zèle et aux talents d'un d'entre nous, qu'à ceux d'us ctranger qui, par cela même qu'il désire nous



gouverner, montre plus d'ambition que de modestie? Qui peut mieux qu'un Polonais être instruit des vrais intérêts de la république former de plus grands et de plus sages desseins pour sa gloire, les suivre avec plus d'ardeur et d'expérience, saisir à propos les circonstances d'un moment, etc? » Mais le nonce de Belz, Jean Zamoyski, entreprit de le combattre, et répondit : « Je connais la république, et je prévois que sa liberté périra du moment qu'elle aura un Polonais pour maître. Et quelle ne serait pas la vanité des frères, des neveux, des parents de celui que nous aurions la faiblesse d'élire? Ces hommes ne se croiraient plus sembla-· bles à nous, et leur orgueil augmenterait par les · basses flatteries de ceux qui, pour mériter leurs p faveurs, auraient la faiblesse de les croire au-dessus d'eux, et de ne plus juger la naissance que par l'élévation du rang. On verrait donc les dignités fondre dans la maison du prince. Elle seule engloutirait tous les biens; et ces fortunes rapides, loin d'exciter l'émulation dans l'Etat, y enflammeraient la cupidité, la plus dangereuse de toutes les passions dans un pays où les lois n'en répriment aucune.... Après tout, quelque difficile que soit un choix où peuvent prétendre tous ceux qui ont droit de le faire, et où celui qui doit être élu est du nombre même de ceux qui élisent, prenons pour roi un citoyen polonais, j'y consens; mais du moins que ceux là se présentent qui se » croient dignes de régner ; qu'ils demandent eux-· mêmes nos suffrages, aiusi qu'ont dejà fait tous les princes étrangers; et qu'ils se retirent ensuite, pour nous laisser la liberté de balancer · leurs vertus et leurs vices : discussion nécessaire, et peut-être aussi peu flatteuse pour ce-· lui à qui nous adjugerons le trône que pour chacun de ceux à qui nous serons forcés de le refuser. Personne n'osa se proposer explicitement; il ne sut plus question des candidats po-

L'ambassadeur suédois, Jean Lorch, proposait le roi Jean III, époux de la sœur de Sigismond-Auguste. Il insista fortement sur les besoins où étaient la Suède et la Pologne de n'avoir qu'un même chef qui pût unir leurs forces contre le tzar de Moskovie. Il dit que la république n'ayant point de flotte, son maître fournirait des vaisseaux pour chasser le tzar du golfe de Finlande et surtout de la rivière de la Narwa, dont ce barare prétendait interdire la navigation à tout

autre qu'aux Moskovites. Malgré ces observations, le parti suédois tomba.

Albert-Frédéric, duc de Prusse, fut d'abord pròné par les protestants polonais; mais les catholiques le repoussèrent. Firley s'était engagé à ce duc, et en avait reçu une forte somme d'argent : elle fut en pure perte pour celui qui la donna, et accommoda fort celui qui la reçut.

Maurice, électeur de Saxe, et Ernest, markgrave d'Anspach, ne réussirent pas non plus : leur rang et leur fortune n'avaient pas assez de poids pour contrebalancer les plus forts.

Le parti moskovite était d'abord assez nombreux. Le Litvanien George Haraburda, qui remplissait les fonctions d'ambassadeur de Pologne en Russie, proposa le tzar Yvan; il espérait par ce moyen opérer une fusion entre les deux pays, et rendre le tzar moins cruel, à l'exemple des Polonais; il pensait aussi réunir sous un même chef la Slavonie. La Pologne devenait alors la tête de toutes les nationalités slaves. Mais ces négociations échouèrent, car Yvan-Vassiliévitsch voulait s'imposer lui et ses fils à la Pologne, et non recevoir la couronne par une élection. Loin d'offrir des avantages aux Polonais, loin de vouloir leur rendre les provinces qu'il avait prises, il prétendait qu'ils lui cédassent encore le palatinat de Kijovie, et tout ce qu'ils possédaient depuis la Dzwina jusqu'aux frontières de la Litvanie. Il exigeait même qu'ils lui promissent solennellement de ne prendre désormais leurs rois que dans sa famille, tant qu'elle leur fournirait des tzarévitschs pour les gouverner. Une juste indignation permit à peine à la diète d'écouter de si extravagantes propositions. Ceux qui avaient d'abord été portés pour Yvan abjurèrent son parti. Aussi voyant qu'il ne réussissait pas, il écrivit à l'empereur Maximilien II: Nous réunirons nos efforts pour que le royaume de Pologne et la Litvanie ne se détachent » pas de nos États. Il m'est indifférent que ce » soit mon fils ou le vôtre qui occupe ce trône. » Dans toutes les circonstances, ces deux cabinets s'unirent quand il s'agissait d'anéantir la Pologne!

Toutes ces candidatures se trouvant écartées, la question allait se partager entre l'Autriche et la France. L'empereur Maximilien se désista bientôt pour lui-même; mais il prônait son fils l'urchiduc Ernest, qui se ménageait depuis l'année 4566 l'honneur de succéder à Sigismond-Auguste. C'était par l'abbé

Cyre, de l'ordre de Cîteaux, un de ses ministres residant à Krakovie, que l'empereur avait entamé cette délicate négociation. A la diète d'élection, le cardinal Commendoni, légat du pape Grégoire XIII, exhortait la république à n'élire qu'un catholique. Les ambassadeurs autrichiens, Guillaume de Rosenberg et Duditsch de Horchowicza, originaire de Hongrie, soutinrent dans des longs discours leur candidat; on faisait voir son portrait; mais il ne parut pas assez séduisant pour augmenter le nombre de ses partisans; enfin ils assuraient positivement qu'on ne mettrait aucun impôt sur les vins de Hongrie qui entreraient librement en Pologne. Ce dernier avantage, qui semblait devoir faire plus d'impression que tous les autres, toucha cependant peu les nobles polonais, tant furent puissantes la grâce, l'adresse et les promesses outrées des ambassadeurs français en faveur de Henri de Valois.

Jean Krassowski, gentilhomme polonais, fut le premier qui fit connaître en Pologne le nom du duc d'Anjou; il inspira au roi Charles IX et à Catherine de Médicis, sa mère, le dessein de mettre la couronne de Pologne sur la tête de ce jeune prince. Ce Krassowski était un nain spirituel et intrigant; il flattait, il devint riche. Rentré en Pologne, Sigismond-Auguste et tous les seigneurs eurent la curiosité de s'entretenir de la cour de France, où il avait vécu longtemps. Il était de leurs repas et parlait continuellement de Henri de Valois, dont il faisait un portrait si avantageux, qu'après la mort de Sigismond ils s'imaginerent qu'on ne pouvait jeter les yeux sur un prince plus accompli. Krassowski repassa en France, avertit la cour que, si on voulait envoyer des ambassadeurs, le parti de Henriétait déjà assez fort pour supplanter tous ses compétiteurs. On renvoya Krassowski en Pologne aussi promptement qu'il était venu, et le petit bonhomme continua sa négociation. Charles IX avait attiré auprès de lui l'amiral de Coligny : ce fut lui qui détermina le roi à profiter des offres de l'aristocratie polonaise. Ce conseil, inspiré à l'amiral par l'intérêt des Huguenots qu'il délivrait ainsi de leur plus redoutable ennemi, agréait également à Charles IX dont il flattait la jalousie ombrageuse envers son frère; Catherine de Médicis ne goûta pas moins cet avis, et les Guises, qui ne souffraient leurs supérieurs qu'avec impatience, applaudirent à l'éloignement du seul homme qui couvrait le crédit immense auquel ils aspiraient dans l'administration de l'E- tat. Ainsi, l'avis de l'amiral, quoique donné par un ennemi, fut adopté unanimement par les partis les plus acharnés les uns contre les autres. Charles IX choisit pour son ambassadeur Jean de Montluc, évêque et comte de Valence, à qui il donna pour collègues Gilles de Noailles, abbé de Lille; Guy de Saint-Gelais, seigneur de Lansac, et de Malloc, conseiller au parlement de Grenoble.

Le discours de Montluc et son habileté triomphèrent à la diète d'élection du parti autrichien. La cour de Vienne dépensa 500,000 écus, et n'atteignit pas son but; ses ministres tenaient une table magnifique, et n'admettaient que les grands seigneurs: le moindre gentilhomme était reçu à celle de Montluc; la pluralité des voix se trouva donc pour Henri, les gentilshommes étant plus nombreux que les aristocrates.

La veille de la Pentecôte (14 mai 1575) le primat proclama, trois fois, le duc d'Anjou, et ses ambassadeurs jurérent et signèrent les articles suivants : « Le roi ne doit ni nommer ni choisir de son vivant le successeur à la royauté, ni, pour cette fin, convoquer la diète, ni favoriser personne, ni en faire mention sous quelque prétexte que ce soit, pour qu'il soit toujours loisible aux Etats d'élire un nouveau roi à la suite de la mort du premier. Le roi ne portera pas le titre de maître et d'héritier, usité jusqu'à Sigismond-Auguste. Le roi maintiendra la paix avec les dissidents. Il ne déclarera pas de guerre. Il n'appellera la noblesse à aucune expédition générale. Il n'imposera pas d'impôts. Il n'instituera pas de nouvelles tailles. Il n'enverra pas d'ambassadeurs aux cours étrangères sans le concours des Etats de la république. En cas de partage d'avis pendant les délibérations du sénat, le roi s'associera à celui qui sera le plas conforme aux lois et aux avantages de la nation. Il aura à ses côtés un conseil permanent, composé de sénateurs, qui seront changés tous les six mois; pour cette fin, il sera destiné, de diète en diète, seize sénateurs, savoir : quatre évêques, quatre palatins et huit castellans. Les diètes générales seront convoquées tous les deux ans, et même plus souvent, selon l'urgente nécessité de l'Etat. Les diètes ne dureront que six semaines. Les charges, les dignités, les starosties et les terres royales seront conférées aux indigènes et non aux étrangers. Le roi ne pourra ni prendre semme ni divorcer à l'insu et sans le consentement du sénat. En cas que le roi dére

> celle-ci. >

geat aux lois, à la liberté, aux conventions, aux [ articles et au serment, les citoyens seront par là même déliés de la fidélité et de l'obéissance jurées par eux. . Tels furent les pacta conventa, dont l'origine remonte à l'année 1339 et dont nous avons parlé sous les règnes de Kasimir le Grand et de Louis de Hongrie. Ces pacta portaient aussi le titre d'articuli Henriciani. Outre cela on convint e que la France équiperait une flotte pour rendre les Polonais mattres de la mer Baltique et leur redonner le port et la ville de Narva; que, dans le cas d'une guerre avec les Moskovites, elle leur fournirait quatre mille hommes de ses meilleures troupes; que Henri, tant qu'il vivrait, ferait passer tous les ans en Pologne 450,000 florins de ses revenus, et les consacrerait uniquement au bien du royaume; qu'il acquitterait les dettes d'État contractées du vivant et après la mort de Sigismond-Auguste; qu'on admettrait aux écoles de Paris cent jeunes Polonais aux frais du gouvernement.. Une brillante ambassade polonaise sut envoyée à Paris, pour v chercher le nouveau roi.

#### HENRI DE VALOIS (1575-1575).

Henri, informé de son élection, quitta le siège de La Rochelle, et revint à Paris pour y attendre l'arrivée des ambassadeurs polonais. Le 49 août 4573, ils firent leur entrée solennelle à Paris. Ils furent reçus au Louvre par le roi Charles IX, la reine mère Catherine de Médicis, le duc d'Anjou et Henri, depuis roi de Navarre, qui gouverna la France sous le nom de Henri IV. Le 10 septembre, Henri se rendit dans l'église de Notre-Dame de Paris, pour prononcer le serment qui avait été rédigé à la diète de l'élection. Trois jours après, les ambassadeurs remirent avec solennité à Henri le diplôme de l'élection. Enfin, au mois de décembre il franchit la frontière française.

Etant encore en Allemagne, Henri dressa son plan de conduite à l'égard de la Pologne; aussi, en écrivant ses dispositions secrètes à son confident le sieur de Rambouillet, il lui mandait de Torgau sur l'Elbe, en date du 13 janvier 1574:

«J'ai entendu que le bâtiment de mon château

- de Krakovie est fort commode pour logis;
- mais d'autant que le procureur qui en a la
- charge ne sait pas quelle est ma coutume de
  loger et d'approprier les chambres et les ca-
- » binets à la façon de France, je vous prie, re-

• gardez à faire dresser et approprier mon logis » comme vous savez que je le désire et que j'ai » accoutumé de l'être, montrant cette lettre audit procureur, afin qu'il ne fasse point de difficulté de suivre en cela votre avis et l'instruction que vous lui en baillerez, comme je lui · écris par la lettre que je vous envoie. · Et dans une lettre toute considentielle, il ajoutait : « Je vous prie de regarder pour mon logis que je sois accommodé à Krakovie, taut de chambre qu'autres appartements, et principalement de cabinets; pour avoir entendu qu'il est com-· mode ledit logis de ces choses-là même pour sortir et entrer, à ce que j'ai entendu, dans la ville, sans que l'on le vit. Vous savez l'envie qu'a en » cela la reine ma mère; j'en suis de même. Mais faites-le si dextrement, qu'ils ne connais. » sent que ce soit pour cela. Je vous en écris une lettre, que vous montrerez au procureur, non

Voilà les préoccupations du nouveau roi élu; il s'occupe peu de mériter l'honneur qu'on lui a fait : ce qui l'occupe avant tout, ce sont les portes secrètes, et nous allons voir à quoi elles servirent à Henri et à ses confidents!

Il entra en Pologne par Miedzyrzécz (Meseritz), alla à Posen, et de là il arriva à Krakovie, le 18 février 1574. Le 21 du même mois on fit la cérémonie du couronnement. Cette pompe et les transports de joie furent troublés par un événement tragique. Samuel Zborowski, riche et arrogant, se prit de querelle avec Jean Tenczynski, castellan de Woynicz, et le provoqua en duel. Jean Wapowski, castellan de Przemysl, voulant réconcilier les deux parties, fut frappé du sabre de Zborowski, et il en mourut. Zborowski, mis en jugement, ne sut condamné par le roi qu'à la déportation, sans être privé, selon les lois, de ses biens et honneurs. Cette conduite du roi sit mal présager de sa justice, et les faveurs dont fut comblée la famille du meurtrier augmentérent le mécontentement public. Une désiance réciproque s'établit entre le roi et le sénat. Henri et ses favoris français persifiaient les usages et les habitudes des Polonais, et consumaient avec leur maître leurs jours en festins, bals et débauches. La mort de Charles IX (30 mai, à Vincennes) procura à Henri l'occasion de retourner eu France, et sans dire mot ni au sénat ni à son conseil, le 18 juin 1574 il donna un festin suivi d'un grand bal, après quoi il se retira comme pour se coucher, et décampa à deux heures du matin par la petite porte secrète qui le préoccupait déjà six mois auparavant; monté sur un cheval bien dressé, il gagna au plus vite la frontière autrichienne.

Qu'on se représente l'alarme et le désordre de la cour et de la ville à la disparition du roi à qui les Polonais avaient offert tout ce qu'ils avaient de plus cher : la patrie et le sceptre. On alla à sa poursuite; mais il était déjà sur le territoire étranger. Le sieur de Pybrac, ministre et favori du roi, eut le malheur de s'égarer, s'embourba dans les marais de la Skawa et de la Wistule, aux environs de Zator; mais enfin il rejoignit son maître et ils prirent la route de Vienne, de Venise, de Lyon et arrivèrent à Paris, où Henri III régna après son frère Charles IX.

Jawoyszowski, Kosak au service d'Albert Laski, palatin de Siéradie, fut envoyé en toute hâte à Vienne, avec de nouvelles lettres à Henri, pour le prier de revenir à Krakovie; le Kosak fit ce long trajet, et sur le même cheval (110 licues), en vingt-quatre heures; mais Henri resta inflexible.

La noblesse se réunit en diète à Warsovie le 40 septembre, et décréta que si le roi ne se présentait pas le 12 mai 1575 à la diète de Stenzycu sur la Wistule, on procéderait à l'élection d'un nouveau roi. Ce décret sut envoyé à Henri, qui promit de se présenter avant l'expiration du terme assigné; mais les troubles qui éclatèrent en France à son arrivée le mirent en défaut. Le sieur de Pybrac arriva aussi trop tard et sans argent; aussi le 15 juillet, la Pologne se délia de ses serments envers Henri. Ce décret fut généralement confirmé dans une autre diète d'un jour, le 3 octobre, qui annonçait le trône vacant, et le primat convoqua une nouvelle diète d'élection pour le 4 novembre 1575. En attendant, les Tatars ravageaient les terres russiennes.

Henri Ier en Pologne, et Ille en France, était né à Fontainebleau le 19 septembre 1551; il mourut assassiné à Saint-Cloud en 1589, et fut enterré à Saint-Denis.

### INTERRÈGNE (1575-1576).

La noblesse, réunie en diète, s'occupa des titres des candidats :

Nicolas Iazlowiecki, palatin de la Russie-Rouge;

Pierre Zborowski, palatin de Krakovie;

Jean Kostka, palatin de Sandomir; André Tenczynski, palatin de Belz; André Firley, staroste de Sandomir; Jean III, roi de Suède;

Sigismond-Wasa, fils de Jean III et de Catherine Jagellonne;

Alphonse II, duc de Ferrare et de Modène; Maximilien II, empereur d'Allemagne;

Ferdinand, archiduc d'Autriche, frère de Maximilien II;

Ernest, archiduc d'Autriche, sils de Maximilien II:

Etienne Batory de Somlio, prince de Transylvanie.

Cette sois, Jean Zamoyski lui-même proposa les regnicoles, et particulièrement Kostka et Tenczynski; mais ne voyant pas assez de chances, ils déclarèrent qu'ils préséraient le droit d'élire les rois à l'honneur de l'être eux-mêmes.

Les candidats suédois ne furent pas plus heureux à cette diète qu'à la précédente.

Alphonse, duc de Ferrare et de Modène, qui n'était point riche, fut repoussé; les droits plus qu'illusoires que Henri lui avait cédés n'eurent aucune valeur.

Les partisans de l'Autriche furent éconduits d'autant plus sacilement, que des Polonais prévoyants avertissaient publiquement les Etats que la maison d'Autriche était la plus redoutable conemie de la Pologne; qu'ils ne souffriraient pas qu'un prince de cette famille fût leur souverain; que les royaumes de Hongrie et de Bohême étaient de beaux exemples pour la Pologne; que ces peuples, après avoir perdu leur liberté, gémissaient sous le joug de la maison d'Autriche. > Aussi, dans la séance du 14 décembre 1575, Jean Zamoyski, avec tout l'ordre équestre, proclama chef de l'Etat Anne Jagellonne, sœur de Sigismond-Auguste, en lui assignant pour époux Etienne Batory, qu'on nomma en même temps roi de Pologne; et les ambassadeurs de Batory, Georges Blandrata et Martin Berzewiczy, signèrent les pacta conventa.

Le primat Uchanski ayant abandonné le champ des élections, se transporta avec son parti bien armé dans un autre licu, et y nomma l'empereur Maximilien roi de Pologne; après quoi le maréchal de la couronne le proclama. Le primat envoya des ambassadeurs à Vienne pour inviter Maximilien à prendre possession du trône. Le parti de Zamoyski se réunit à Jendrzéiow sur la Nida (18 janvier 1576), dans une attitude me-

maçante. On y fixa le jour du couronnement de Batory, qui vint en effet à Krakovie le 18 avril, fut couronné le 1<sup>er</sup> mai et s'unit à Anne Jagellonne. Etienne avait quarante-deux ans, et Anne cinquante-deux passés.

#### ÉTIENNE BATORY (1575-1586).

Le parti autrichien, tant en Pologne qu'en Litvanie, protesta pendant quelque temps contre l'élection; mais Etienne sut le ramener à lui. Il n'y eut plus que Dantzig qui hésitait encore à le reconnaître.

Le nouveau roi quitta Krakovie, fit une tournée à Tykocin, à Warsovie, et arriva à Thorn dans le dessein d'y convoquer une diète pour le 4 octobre prochain; en attendant, il partit pour Elbing. Toute la Prusse polonaise et la Poméranie reconnurent Etienne; mais Dantzig, confiante dans ses fortifications, s'opposait toujours au roi; aucune négociation ne servit; le roi revint à Thorn pour présider à la diète; là on arrêta qu'il fallait réduire les Dantzikois. Le 15 mars 1577, le sénat s'assembla à Włocławek.

Une bataille décisive, gagnée à Tczewo (Dirschau) le 17 avril, consterna les Dantzikois. Le roi, en arrivant à Malborg (Marienbourg), témoigna sa satisfaction et récompensa la bravoure de ses troupes. De là, il se rendit à Dantzig, et en fit le siège (15 juin). La garnison et les habitants, ne pouvant plus tenir, se soumirent au roi, et, le 12 décembre 1577, on conclut à Malborg des conditions, après lesquelles la ville demanda et obtint le pardon, paya 200,000 florins, et 20,000 pour la restauration de l'abbaye d'Oliwa. Le 16 décembre, les Dantzikois jurent fidélité et soumission au roi entre les mains des commissaires d'Etienne: Wollowicz, Firley, Walewski et Rozrazewski.

Durant cette campagne, les Tatars avaient envahi les terres russiennes; mais Stanislas Włodek ne tarda pas à les repousser (avril 1577).

Dès que Batory eut terminé les affaires prussiennes, il tourna toute son attention sur la Moskovie. A son avénement, il trouva le trésor public entièrement épuisé. Déjà, à la diète de Thorn, il avait cherché à établir des impôts, mais la noblesse s'y était opposée. Etienne recourut à d'autres moyens. Il s'adressa au clergé, qui lui fournit avec empressement les sommes nécessaires pour mettre sur pied une armée capable de combattre les ennemis de la patrie. Pénétré de reconnaissance, le roi concourut à relever cet ordre, acca-

blé par la noblesse; puis il renouvela ses relations avec la cour de Romé. Le primat Uchanski, jusqu'alors en hostilité avec le Vatican, convoqua un concile à Piotrkow, où l'on pourvut aux besoins de l'Eglise catholique, et où l'on modifia les lois du concile de Trident, de manière à être appliquées à la Pologne.

A la diète de Warsovie, qui s'ouvrit en février 1578, on décréta, sans trop d'opposition, un impôt d'un florin par arpent de terre et la dixhuitième partie du prix des boissons. Jamais un impôt aussi exorbitant n'avait encore été prelevé; toutes les provinces y souscrivirent pourtant, à l'exception de Krakovie, de Sandomir et de Sieradz; mais le motif en était trop puissant, il s'agissait de faire la guerre au tzar Yvan, et de reprendre les provinces qu'il avait envahies sur la Litvanie.

A la même diète, le roi institua le tribunal suprême de la couronne. Jusqu'alors on interjetait appel des tribunaux inférieurs aux assemblées palatinales, et de celles-ci au roi. La santé affaiblie de Sigismond-Auguste avait mis ce monarque dans l'impossibilité de tenir ces lits de justice aussi fréquemment que le besoin l'exigeait, la noblesse réclama la permission de pouvoir établir des juges tirés de son ordre. Sigismond s'y opposa tant qu'il vécut, n'ayant permis qu'une seule fois quelque chose de semblable. On reproduisit cette question pendant l'interrègne de Henri, et on l'inséra parmi les articles par lui adoptés. Après la fuite de Henri, la noblesse choisissait dans son sein, selon son bon plaisir, des juges à l'effet de prendre connaissance des affaires litigieuses. Le roi Étienne, y découvrant de graves inconvénients, voulut y remédier, et décréta qu'à l'avenir on élirait dans chaque palatinat des juges qui jugeraient à Piotrkow les affaires de la Grande-Pologne, et à Lublin celles de la Petite-Pologne. Les affaires concernant l'État, le roi et les finances étaient, comme par le passé, du ressort du roi, qui pouvait aussi examiner les affaires jugées même par la noblesse.

On décréta à cette diète une loi qui n'accordait qu'aux diètes, avec l'assentiment de tous les États de la république, le droit de conférer les titres de noblesse. Jusqu'alors les étrangers qui venaient s'établir dans le pays, et qui avaient acheté des terres, étaient par là même citoyens égaux aux autres, quant aux lois et aux franchises. Enfin, la Prusse ducale prêta hommage de vassalité dans la personne de Georges-Frédéric,

markgrave de Brandebourg-d'Anspach, tuteur d'Albert-Frédéric, qui était tombé dans l'imbécillité; cette cérémonie eut lieu au mois de mars 1578 à Warsovie.

Tout étant prêt pour la campagne de Moskou, Étienne l'ouvrit sous d'heureux auspices. Le roi étant occupé de la soumission de Dantzig, le tzar Yvan IV rompit le traité qu'il avait naguère conclu avec la Pologne, et s'empara de toute la Livonie. André Sapieha et Mathias Dembinski défirent une partie de l'armée moskovite à Wenden, sans pouvoir toutefois reprendre cette province. Ayant assuré la république du côté des Tatars et des Kosaks, en punissant à Léopol Podkowa, leur chef, accusé et convaincu d'avoir suscité des troubles, Étienne prit la route de Krakovie, Warsovie, Grodno, et arriva à Wilna.

Dans les premiers jours de juillet 1579, le rendez-vous général fut indiqué à Swir (à mi-chemin entre Wilna et Glembokie ). Le roi donna le commandement des troupes à Nicolas Mielecki, palatin de Podolie, en se réservant la direction suprême. De Swir on marcha à Dzisna, et cufin on commença le siège de Poloçk. La ville fut prise le 29 août 1579. Sokol, Turowla, Sussa, châteaux fortifiés, eurent le même sort. A la suite de tant de victoires, le roi donna à Dzisna à Gottard l'investiture du duché de Kourlande, envoya ses troupes en quartiers d'hiver, revint à Wilna, où il fut reçu en triomphe; là il convoqua pour le 23 novembre une diète, pour aviser aux moyens de soutenir la guerre avec plus de succès encore.

Plusieurs aristocrates polonais, effrayés de l'énergique volonté d'Étienne, répandirent les bruits qu'il ne faisait la guerre que dans un but personnel, et levait les impôts pour les passer ensuite secrètement en Transylvanie. Le roi sut imposer aux calomnies de l'odieuse caste. Le roi nomma Jean Zamoyski grand-général et en même temps grand-chancelier de la couronne. Le rendez-vous des troupes fut indiqué à Czaszniki, sur l'Ula (juin 1580). Le roi passa à travers les marais et les forêts vierges, où le grandduc de Litvanie, Witold s'était ouvert le chemin de Novogorod (1425). Etienne franchit ces forêts et ces marais, et emporta les forts de Wieliz, Wariata, Wielkie-Luki, Newel, Zawslocze, Jézierzyszcze, Porchow, Opoka, Starodubow.

Le roi, exténué de satigues et déjà souffrant, repartit pour Warsovie, et dans une diète (sévrier-mai 1581) il rendit compte des victoires et conquêtes des Polonais, demanda de nouveaux secours en hommes et en argent, insista sur la nécessité d'arracher la Livonie au tzar, et recommença la troisième campagne.

La guerre s'ouvrit par le siège de Pskow (août 1581). Ce siége, malgré la bravoure polonaise, traina en longueur, mais la ville aurait fini par succomber si les intrigues diplomatiques, toujours si fatales aux Polonais, n'étaient venues en aide au tzar. Celui-ci, effrayé des succès des Polonais, envoya une ambassade au pape Grégoire XIII, pour lui demander son entremise entre la Moskovie et la Pologne, et sous main le tzar faisait espérer qu'il embrasserait le catholicisme; le pape dupé envoya bien vite un Jésuite, Antoine Possevin. Lorsque Possevin se présenta devant Batory, celui-ci lui dit : « Le tzar de Moskovie · veut en imposer au saint Père : à l'aspect de l'orage qui le menace, il est homme à tout pro-» mettre, et la réunion des cultes, et la guerre » contre les Turks : quant à moi, il ne me trom-» pera pas. Cependant allez, agissez, je ne m'y oppose en aucune façon; seulement je suis o convaincu que pour obtenir une paix honora-» ble et avantageuse, la guerre est indispensa- ble : nous l'aurons cette paix, j'en donne ma parole. >

Le roi partit pour la Litvanie qui réclamait sa présence; mais, sûr des talents de Zamoyski, il lui confia le commandement et repartit pour Wilna, ensuite il se rendit à Grodno. Les intrigues diplomatiques eurent le dessus; les négociations jésuitico-moskovites commencèrent le 13 décembre 1581, et le 15 janvier 1582 fut signée la paix de Khiverova-Gorka. Par ces conditions, Etienne rendit toutes les villes prises dans la province de Pskow, et Yvan renonça à toutes ses prétentions sur la Livonie. Poloçk, Wieliz, Witebsk restèrent à la Litvanie.

Après cette paix, Etienne divisa la Livonie en trois palatinats: Wenden, Dorpat et Parnau; il récompensa largement les troupes qui s'étaient couvertes de gloire, il donna en mariage sa nièce Griselde à Jean Zamoyski (1585); il organisa les Kosaks, fonda l'Académie de Wilna, et s'occupa des affaires intérieures, qui étaient troublées par l'affaire de Zborowski. Samuel Zborowski, exilé de la Pologne pour le meurtre de Wapowski, revint avec Batory; il se présenta la tête haute, et témoigna ouvertement la baine qu'il portait à Zamoyski. Celui-ci l'avertit que le décret d'exil avait encore force de loi, et que par conséquent



il ne lui convenait pas de demeurer à Krakovie. Samuel en voulait à la vie de Zamoyski, celui-ci le fit arrêter, et demanda au roi comment on devait traiter le criminel; le roi ordonna d'en user conformément aux lois. Mis en jugement, Samuel Zborowski fut décapité à Krakovie (26 mai 1584). Avant sa mort, il avoua que sa famille conspirait contre les jours du roi ou qu'elle chercherait à le détrôner. Christophe et André Zborowski furent assignés à comparaître à la diète de Warsovie. L'instigateur accusa Zborowski d'avoir tramé une conspiration de haute trahison; d'avoir eu des intelligences traîtreuses avec le tzar de Moskovie; d'avoir commis des crimes de lése-majesté dans ses discours et ses ecrits. Czarnkowski et Niemojewski, éloquents et très-considérés dans le pays, se constituèrent désenseurs de Zborowski; mais le sénat condamna Christophe à la peine de mort et d'infamie, et on ajourna la décision relative à André à la tenue de la diéte prochaine. Christophe s'enfuit en Moravie saus attendre son arrêt.

La condamnation des coupables causa une grande effervescence, et on ne put traiter dans cette diète aucune question avantageuse à l'Etat. Le roi se rendit à Grodno, de là il envoya une ambassade à Rome, composée d'André Batory, son neveu, et de Solikowski, archevêque de Léopol, pour communiquer au pape Sixte V le projet de faire la guerre aux Moskovites. Le pape promit de l'assister tant en secours qu'en argent. Etienne, pour obtenir encore l'assentiment des Etats, fixa au mois de décembre l'ouverture de la diète de Warsovie. En attendant, il commença à faire des préparatifs de guerre : la noblesse, par ses excès et ses abus de pouvoir, amenais la ruine de la république, le roi résolut donc d'agiter la question de l'hérédité du trône. La nation, qui avait une grande confiance en Batory, secondait ses projets dans les diétines qui se réunissaient déjà dans tous les palatinats, lorsqu'il mourut subitement à Grodno, le 12 décembre 1586; c'est ce règne qui ferme l'époque de la Pologne storissante.

Etienne Batory de Somlio, prince de Transylvanie, naquit le 27 septembre 1553, mourut dans sa cinquante-quatrième année, après un règne de dix ans; on l'inhuma dans l'église cathédrale de Krakovie.

Sous les règnes précédents, nous avons démontré le système politique et les tendances du cabinet moskovite. On a pu voir la marche progressive et ascendante des envahissements sur les provinces litvano-russiennes. La conduite des tzars à l'égard de la Pologne est inscrite dans notre histoire; mais comme Yvan IV Vassiliévitsch se lie plus intimement encore aux événements de notre patrie, comme il est la personnification du système autocratique, nous allons énumérer tous les faits qui se groupent autour de ce système, modèle du tzarisme, et dérouler les germes de l'influence extérieure dans les affaires intérieures de la Pologne. Yvan aspira plusieurs fois à la couronne de Pologne; on le voit à côté de nos rois briguer leur trône, son histoire ne peut donc se détacher de la nôtre : de la nôtre, si nous youlons la donner complète. Nous avons déjà parlé de la naissance d'Yvan, de ses expéditions et de ses relations avec la Pologne. Aujourd'hui nous donnons un abrégé de son long règne. Notre plume répugne à tracer tant de cruautés, mais la vérité de l'histoire l'exige, et calmes que nous sommes et toujours impartiaux, nous avons suivi l'ordre chronologique établi par l'historiographe russe Karamzine et approuvé par les censures de Moskou et de Saint-Pétersbourg. Nous rapportons ce qui a été avoué par un courtisan, ne pouvant pas puiser dans les traditions locales.....

Pendant que vécut Anastasie, femme d'Yvan, sa bienfaisante influence maîtrisait le despotisme autocratique; mais après sa mort, il ne connut aucun frein. Le tzar venait d'atteindre l'age viril, sa trentième année; alors l'amour-propre et les passions n'étant enchaînés par aucune loi, offrirent le tableau de toutes les vertus du tzarisme et des bienfaits d'une monarchie illimitée.

Outre Anastasie, il y avait deux hommes probes et vertueux, Alexis Adaschess et le métropolitain Sylvestre, conseillers d'Yvan. Le premier, qui avait occupé jusqu'alors la place la plus importante au conseil, qu'on avait toujours employé dans les négociations avec les puissances de l'Europe, voulut encore rendre au tzar des services d'une autre nature; il accepta le rang de voïévode et partit pour la Livonie : quant à Sylvestre, il se retira dans la solitude d'un monastère. Mais ce n'était pas assez, l'ombrageux Yvan sit ensermer Adaschess à Dorpat, où il succomba empoisonné; et Sylvestre sut exilé au monastère isolé de Solovetzk, dans une ile sauvage de la mer Blanche.

TOME II.

Première époque de la tyrannie et des massacres (1560-1565). Cette tyrannie commenca par une persécution contre tous les parents d'Adascheff: ils furent privés de leurs biens et relégués dans des régions lointaines. Le peuple déplorait le sort de ces innocents: il maudissait les flatteurs, les nouveaux conseillers du tzar, et le tzar irrité voulut étousser le mécontentement général par la terreur. Il y avait alors à Moskou une femme de condition, nommée Marie, connue par la pratique des vertus chrétiennes autant que par son amitié pour Adascheff. On l'accusa de hair le tzar et de vouloir le faire périr par ses enchantements; elle fut punie de mort, avec ses cinq fils et un grand nombre d'autres personnes accusées du même crime : de ce nombre étaient le grand-officier Daniel Adascheff, frère d'Alexis, et son fils, agé de douze ans ; les trois Satine, dont la sœur avait épousé Alexis, et son parent Schischkine, avec sa femme et ses enfants. Le prince Démétrius Obolenskoï-Ovtschinine, fils du voiévode de même nom, mort prisonnier en Litvanie, périt pour une parole indiscrète. Offensé de l'orgueil du jeune Basmanoff, favori d'Yvan, il osa lui dire: « C'est par des actions utiles que nous prouvons notre dévouement au souverain, et non pas comme toi, par les dis-» solutions de Sodome. » Basmanoss porta ses plaintes au tzar, qui le fit étouffer dans un caveau, après l'avoir forcé de boire une coupe d'hydromel très-capiteux à la santé d'Yvan.

Le boïar, prince Repnine, assista au palais à une scène scandaleuse, où le tzar, ivre d'hydromel, dansait avec ses favoris masqués; ce seigneur ne put retenir des larmes de douleur. Yvan, ayant voulu lui mettre un masque, Repnine l'arrache, le foule aux pieds, et s'écrie : Convient-il à un monarque de faire l'histrion? Quant à moi, boïar et membre du conseil, je rougirais d'agir comme un insensé. Le tzar le chassa aussitôt de sa présence, et quelques jours après, le sang de cet innocent, poignardé pendant qu'il priait le Seigneur, arrosa le parvis de l'église.

Les entretiens secrets dans les familles, les épanchements de l'amitié, devinrent l'objet de soupçonneuses investigations : on étudiait le mouvement de la physionomie; on cherchait à deviner le fond de la pensée; et comme on connaissait le goût du tzar pour la délation, d'infâmes calomniateurs ne rougissaient point de forger des crimes, pour lesquels le juge n'exi-

geait aucune preuve authentique. C'est ainsi que sans aucun motif valable, sans aucune forme de procès, on fit périr le prince Kaschine, membre du conseil, et son frère, le prince Kourlatieff, ami des Adascheff, contraint d'abord à prendre l'habit monastique, fut, bientôt après, condamné à mort avec toute sa famille. Le prince Vorotignskoï, premier seigneur de la cour, vainqueur de Kazanais, fut exilé à Biélo-Ozéro, avec sa femme, son fils et sa fille. Le voiévode et boiar Schérémétieff fut jeté dans un affreux cachot, mis à la question, chargé de chaînes. Le tzar vint le visiter et lui demanda froidement : « Où sont tes trésors? tu passais pour riche. - Mes trésors? je les ai envoyés à Jésus-Christ, mon Sauveur, » par la main des pauvres. » Il fut élargi, et occupa pendant quelques années encore sa place dans le conseil; enfin il se retira du monde dans le couvent de Biélo-Ozéro; mais cette retraite ne put le mettre à l'abri de la persécution. Yvan écrivit aux moines pour leur reprocher, comme une insulte à la puissance de leur souverain, les égards dont ils honoraient ce boïar, Nitita-Schérémétieff, son frère, membre du conseil d'Etat et voïévode, couvert de glorieuses blessures, fat étranglé par ordre du monarque.

La terreur régnait dans la capitale arrosée de sang; les prisons, les monastères regorgeaient de victimes, dont les progrès croissants de la 1yrannie devaient bientôt augmenter le nombre. Parmi tant d'autres, le prince André Kourbsky se distingue particulièrement. Couvert, dès l'Age le plus tendre, de glorieuses blessures, l'homme des combats, l'homme du conseil, qui avait participé aux conquêtes d'Yvan à Toula, à Kazan, en Tatarie, en Livonie, est menacé d'une mort atroce et ignominieuse. Une mort bonorable au milieu des combats ne pouvait effrayer son imagination; mais, frémissant à l'idée du supplice, il expose à son épouse qu'il ne lui restait plus que deux partis à prendre, ou de mourir bientôt à ses yeux, ou d'avoir le courage de la quitter pour toujours. Cette femme genéreuse répondit qu'elle était prête à sacrifier son bonheur pour sauver les jours de son époux, et le prince, baigné de larmes, prend congé d'elle; il donne sa bénédiction à un fils âgé de neuf ans, profite de la nuit pour sortir secrètement de sa maison, franchit les murailles de la ville de Dorpat, et, au moyen de deux chevaux préparés par un domestique assidé, il arrive heureusement à Wolmar, chez les Polonais.

Avant tout, Kourbsky voulut expliquer au tzar les motifs de sa démarche, épancher la douleur, l'indignation qui remplissaient son âme, et, cédant à l'impulsion du sentiment, il lui écrivit une lettre que son sidèle serviteur Schibanoss, l'unique compagnon de sa fuite, se chargea de remettre lui-même. Il tint parole : arrivé à Moskou, il trouve le tzar à l'entrée du palais et lui présente sa dépêche cachetée : « C'est, lui dit-il, de la part de mon maître, maintenant exilé, le prince André Kourbsky. » Le tzar, transporté de courroux, lui donne dans les jambes un coup de son bâton ferré, et le sang coule de la blessure. Immobile, l'envoyé garde le silence, tandis qu'appuyé sur ce bâton, Yvan se fait lire la lettre de Kourbsky : elle était ainsi conçue :

- Monarque autrefois illustre, jadis béni du Seigneur; mais, pour la punition de nos péchés, consumé aujourd'hui d'une fureur infernale, corrompu jusqu'au fond de la conscience; tyran dont les plus infidèles souverains de la terre n'effrent point de modèle, écoute-moi!
- Dans le trouble qui bouleverse mon cœur affligé, je dirai peu, mais avec l'accent de la vérité. Pourquoi, au milieu d'affreux supplices, as-tu déchiré les forts dans Israël, ces illustres guerriers que le Ciel t'avait donnés? Pourquoi as-tu versé leur sang précieux et sacré dans les temples du Très-Haut? N'étaient-ils pas enflammés de zèle pour leur souverain, pour leur patrie? Habile à forger des calomnies, tu donnes aux sidèles le nom de traîtres, aux chrétiens celui d'enchanteurs; à tes yeux les vertus sont des vices, la lumière n'est que ténèbres. Et en quoi ces dignes protecteurs de la Russie t'avaient-ils ossensé? Ne sont-ils pas les héros qui ont détruit les royaumes de Bâti, où nos ancêtres gémissaient dans un cruel esclavage? N'ont-ils pas couvert de gloire et ton règne et ton nom, en faisant tomber devant toi les forteresses des Germains-Livoniens? Quelle est la récompense de ces infortunés? la mort!....
- Eh quoi, te croiras-tu donc immortel? N'estil pas un Dieu et un tribunal suprème pour les
  rois? Je ne détaillerai pas ici ce qu'il m'a fallu
  souffrir de tes cruautés; mon âme en est encore
  trop fortement navrée; je n'ai qu'une chose à
  dire: tu m'as contraint d'abandonner la sainte
  Russie! mon sang, répandu pour toi, crie vengeance au Tout-Puissant, qui lit au fond des
  cœurs. J'ai cherché à découvrir en quoi je puis
  m'être rendu coupable, soit dans mes actions,

soit dans mes pensées les plus secrètes; j'ai scrupuleusement interrogé ma conscience, et j'ignore
mon crime envers toi. Jamais, sous ma conduite,
tes bataillons n'ont tourné le dos à l'ennemi : ma
gloire a rejailli sur toi! Mes services ne se bornent pas à un ou deux ans passés dans les fatigues consacrées aux exploits guerriers; pendant
un grand nombre d'années j'ai souffert le besoin,
la maladie, loin de ma mère, de mon épouse,
de ma patrie. Compte mes combats et mes blessures! je n'en veux pas tirer vanité, mais Dieu
sait tout : c'est à lui que je me confie, plein d'espoir dans l'intercession des saints et de mon
aieul le prince Fédor de Yaroslaf.....

- Adieu, nous voilà séparés pour jamais, et tu ne me reverras plus qu'au jour du jugement dernier; mais les pleurs des victimes innocentes préparent le supplice du tyran. Crains les morts eux-mêmes! Ceux que tu as massacrés sont auprès du trône du souverain juge et demandent vengeance; tes armées ne te sauveront pas : de vils flatteurs, ces indignes boiars, compagnons de tes festins et de tes débauches, corrupteurs de ton âme, t'apportent leurs enfants en sacrifice; toutefois ils ne te rendront pas immortel.
- Cette lettre arrosée de mes larmes sera déposée dans ma tombe; je paraîtrai avec elle au jugement de Dieu. Amen.
- Décrit dans la ville de Wolmar, l'an 1564, domaine du roi de Pologne Sigismond-Auguste, mon souverain, de qui, avec l'aide du Tout-Puissant, j'espère les bontés et j'attends des consolations dans ma douleur.
  - > Prince André Kourbsky. >

Yvan, ayant écouté la lecture de cette lettre, questionna Schibanoff sur les circonstances de la fuite du prince. Le vertueux serviteur ne dévoila rien; au milieu des tortures, il faisait l'éloge de son maître et se trouvait heureux de mourir pour lui. Tant de grandeur d'âme, de fermeté, de zèle et d'attachement excitèrent la surprise de tous les spectateurs; le tzar lui-même en témoigna son admiration.

Mais le cœur d'Yvan était en proie à de vives inquiétudes, qui ne lui laissaient aucun calme : de jour en jour son courroux s'enflammait davantage ; de noirs soupçons l'agitaient sans cesse, et tous les seigneurs vertueux lui paraissaient autant d'ennemis secrets, partisans de Kourbsky. La tristesse de leurs regards semblait lui cacher de perfides projets. Sa conscience coupable lui faisait interpréter leur silence même, comme des

menaces ou des reproches; en un mot, il voulait ! des accusations et se plaignait d'en recevoir trop peu. Les délateurs les plus audacieux ne faisaient qu'irriter en lui la soif du sang; cependant il semblait qu'une main invisible suspendit les effets de sa cruauté; le tyran frémissait à l'aspect des victimes qu'il avait devant lui : il s'étonnait de les voir exister encore et ne cherchait qu'un prétexte à de nouvelles horreurs. Tout à coup, à l'entrée de l'hiver de 1564, le bruit se répand dans Moskou que, sans faire connaître le but de son voyage, le tzar allait partir, accompagné de sa famille, de ses gentilshommes, de ses gens de robe et de guerre, convoqués, à cet effet, des villes les plus éloignées, avec leurs femmes et leurs enfants.

Le 3 décembre on voit arriver, de grand matin, sur la place du Kremlin, quantité de trafneaux dans lesquels on transporte aussitôt de l'or, de l'argent, des images, des croix, des vases précieux, des vêtements, de la monnaie, etc. Le tzar se rend à l'église de l'Assomption, où il était attendu par le clergé et les boïars ; il ordonne au métropolitain de célébrer l'office, prie avec ferveur, reçoit la bénédiction d'Athanase et présente sa main à baiser aux boïars, aux officiers et aux marchands. Ensuite il monte en traineau avec la tzarine Marie et ses deux fils, ainsi qu'Alexis Basmanoff, Michel Soltikoff, Viazemskoï, Schtscherbatoff et d'autres favoris; puis, escorté par un régiment de cavalerie, il part pour le village de Kolomensk. Le mauvais état des chemins le força à s'y arrêter quinze jours, car, à la suite d'un dégel extraordinaire et de fortes pluies, la débâcle des rivières s'était opérée. Le 17 décembre, le tzar, suivi de tous ses bagages, se fit conduire dans le bourg de Taininsk, de là au monastère de Troitsk, et ensin il arriva pour la sête de Noël à la Sloboda-Alexandrovskaïa. Indépendamment du métropolitain, il se trouvait à Moskou un grand nombre d'évêques, ignorant, ainsi que les boïars et le peuple, ce que signifiait ce voyage insolite et mystérieux d'Yvan; ils se livraient à l'inquiétude, à la frayeur, et s'attendaient à quelque sinistre événement : un mois s'écoula de la sorte.

Le 3 janvier 4565, l'officier Polévanoff apporta au métropolitain une lettre du tzar, dans laquelle il détaillait les séditions, les désordres, les crimes du gouvernement des boïars pendant sa minorité. Une autre lettre, adressée aux marehands et aux bourgeois, fut lue à haute voix devant le peuple assemblé. Le tzar y donnait aux Moskovites l'assurance de sa bienreillance, et terminait en disant que son mécontentement et sa colère n'avaient pas le peuple pour objet.

La consternation sut grande, et les Moskovites supplièrent le tzar de rentrer en ville, pour se prosterner aux pieds du souverain et le stéchir par leurs larmes. Une députation se rendit à Alexandrovskaïa; le tzar la reçut, et après avoir adressé de vis reproches aux boïars, il termina ainsi: «Je veux bien consentir à reprendre mon sceptre, sous des conditions que je vous ferai connaître.»

Ces conditions étaient qu'Yvan serait entièrement libre de châtier les traitres, par la disgrâce, par la mort, par la confiscation de leurs biens, sans avoir à supporter ni représentations ni importunités de la part du clergé. Dans ce peu de mots, Yvan venait de prononcer la sentence d'un grand nombre de ces mêmes boïars qui se trouvaient en sa présence. Mais on s'y soumit, et, dit l'historiographe russe, « à travers des larmes de joie et des bénédictions on entendait les seigneurs et le clergé vanter l'excessive bonté d'Yvan, bien que par cette décision il enlevât aux ecclésiastiques le droit antique et sacré d'intercéder pour les innocents et même en faveur des coupables encore dignes de clémence. Ce despote menacant, comme s'il eût été touché de la soumission des victimes qu'il venait de dévouer, ordonna auxévéques de célébreravec lui la fête de l'Epiphanie.

La capitale impatiente attendit longtemps le retour du tzar : il s'occupait, disait-on, avec ses courtisans, d'une affaire secrète que l'on tremblait de deviner. Enfin, le 2 février, il fit son entrée solennelle ; et, dès le lendemain, il convoqua le clergé, les boïars, tous les nobles et les magistrats. Son aspect excita dans l'assemblée un profond étonnement. Avant son départ de Moskou, il avait les épaules hautes, les bras musculeux, la poitrine large, de beaux cheveux, de longues moustaches, le nez aquilin, de petits yeux gris, pleins de feu. A son retour il était tellement changé, qu'à peine on pouvait le reconnaître : une sombre férocité se peignait dans ses traits déformés; il avait l'œil éteint, il était presque chauve, et il ne lui restait plus que quelques poils à la barbe : inexplicable effet de la fureur qui dévorait son âme!

Après une nouvelle énumération des fautes commises par les boïars, il répéta son consentement à garder la couronne, et il proposa l'établissement de l'opritschnina, légion d'élus, nom jus-

qualers inconnu, et qui devait former, auprès de sa personne, une garde particulière. Il nomma dix-neuf principales villes dont il se rendit propriétaire, ainsi que les dépendances de Moskou et plusieurs autres bourgs avec leurs revenus. Il annonça qu'il choisirait mille satellites parmi les princes, les gentilshommes et les enfants boïars, et qu'il leur donnerait, dans ces districts, les sies dont les propriétaires seraient transférés dans d'autres lieux. Il s'empara, dans Moskou même, de plusieurs rues d'où il fallut chasser tous les gentilshommes et employés qui ne se trouvaient pas inscrits dans le millier du tzar. Il sit construire un nouveau château, entouré de remparts élevés, ainsi qu'une forteresse. Enfin il se fit payer une somme de 400,000 roubles pour les frais occasionnés par son voyage de Moskou au bourg d'Alexandrovskaïa. Personne n'osa contredire une volonté que l'on regardait comme une loi suprême, et la nouvelle organisation fut proclamée.

Deuxième époque de la tyrannie et des massacres (1565 - 1567). Le 4 février 1565, Moskou vit remplir les conditions annoncées par le tzar. On commença les exécutions des prétendus traitres. Les premières victimes furent le célèbre voiévode prince Alexandre Garbaty - Schouiskoi et son fils Pierre, jeune homme de dix-sept ans. Ils se rendirent tous deux au lieu du supplice avec calme et dignité et se tenant par la main. Asin de ne pas être témoin de la mort de l'auteur de ses jours, Pierre présenta le premier sa tête au glaive; mais son père le sit reculer en disant avec émotion : « Non, mon fils, que je ne te voie pas mourir! > Le jeune homme lui céda la place, et aussitôt la tête du prince est détachée du corps; son fils la prend entre ses mains, la couvre de baisers, et, levant les yeux au ciel, il se livre d'un air serein entre les mains du bourreau. Le beau-frère de Garbaty, Pierre Khovrine, Grec d'origine; le grand officier Golovine; le prince Soukhoï-Kaschine, grand-échanson; le prince Pierre Gorenskoi furent décapités le même jour. Le prince Schavirost sut empalé, et cet infortuné supporta pendant un jour entier ses horribles souffrances. Les deux boïars princes Kourakine et Némoi furent contraints d'embrasser l'état monastique : un grand nombre de gentilshommes et d'enfants boïars virent leurs biens confisqués : d'autres furent exilés à Kazan, eux et leurs familles.

Après les massacres et les proscriptions, le tzar s'occupa immédiatement de la formation de

sa nouvelle garde. Onamenait des jeunes gens, dans lesquels on ne cherchait qu'une certaine audace; on préférait ceux qui étaient cités par leurs débauches et une corruption qui les rendait propres à tout entreprendre. Le tzar porta leur nombre jusqu'à 6,000 hommes, qui lui prêtèrent serment de le servirenvers et contre tous. En récompense, le tzar leur abandonna non-seulement les terres, mais encore les maisons et les biens meubles de douze mille propriétaires qui furent chassés, les mains vides, des lieux affectés à la légion.

Lorsque Yvan retournait à Sloboda-Alexandrovskaïa, dans ce château menaçant, environné de sombres forêts, il consacrait au service divin la plus grande partie de son temps: il imagina même de transformer son palais en monastère et ses favoris en moines. Il donna le nom de frères à 300 légionnaires choisis parmi les plus dépravés, prit le titre d'abbé, puis institua le prince Athanase Viazemskoï trésorier et Malouta Skouratoff sacristain. Après leur avoir distribué des calottes et des soutanes noires, sous lesquelles ils portaient des habits éclatants d'or, garnis de four-rures de martre, il composa la règle du couvent et prêcha l'exemple dans son étroite observance.

A trois heures du matin, le tzar, accompagné de ses enfants et de Skouratoff, allait au clocher pour sonner matines : aussitôt tous les frères se rendaient à l'église : celui qui manquait à ce devoir était puni par huit jours de prison. Pendant le service, qui durait jusqu'à six ou sept heures. le tzar chantait, lisait, priait avec tant de ferveur. que toujours il lui restait sur le front des marques de ses prosternations. A huitheures on se réunissait de nouveau pour entendre la messe, et à dix tout le monde se metrait à table, excepté Yvan. qui lisait, debout et à haute voix, de salutaires instructions. L'abondance régnait dans les repas : on y prodiguait le vin, l'hydromel, et chaque jour paraissait un jour de fête. L'abbé, c'est-à-dire le tzar, dinait après les autres; il s'entretenait, avec ses favoris, des choses de la religion, sommeillait ensuite, ou bien allait dans les prisons pour faire appliquer quelques malheureux à la torture. Ce spectacle horrible semblait l'amuser : il en revenait chaque fois avec une physionomie rayonnante de contentement. Il plaisantait, il causait avec plus de gaieté que d'ordinaire. A huit heures on allait aux vêpres ; enfin à dix, Yvan se retirait dans sa chambre à coucher, où, l'un après l'autre, trois aveugles lui faisaient des contes, qui l'endormaient pour

quelques heures. A minuit il se levait et commençait sa journée par la prière! Quelquesois on lui faisait à l'église des rapports sur les assaires du gouvernement; quelquesois les ordres les plus sanguinaires étaient donnés au chant des matines ou pendant la messe! Pour rompre l'unisormité de cette vie, Yvan faisait ce qu'il appelait des tournées. Il visitait alors les monastères voisins et éloignés, allait inspecter les forteresses sur les frontières, ou poursuivre les bêtes sauvages dans les sorêts et les déserts, préférant à toutes la chasse de l'ours.

Troisième époque de la tyrannie et des massaeres (1567-1569). Au milieu des glaces de la mer Blanche, dans l'île de Solovky, désert sauvage, mais renommé par la sainteté de Sabatius et Sosime, ses premiers ermites, on voyait briller de l'éclat de ses vertus le prieur Philippe, fils du boïar Kolytscheff. Il avait, dans les plus belles années de sa jeunesse, renoncé aux vanités du monde, et donnait aux religieux l'exemple de la vie la plus austère. Sa renommée parvint jusqu'au tzar, qui enrichit son monastère de vases précieux, de pierreries et de concessions territoriales. C'est dans le couvent de Solovky, que le vénérable Sylvestre, aimé, respecté de Philippe, avait terminé sa carrière. Il est vraisemblable que le déplorable changement de caractère du tzar avait été plus d'une fois le triste objet de leurs entretiens. Personne ne songeait à lui, à l'exception d'Yvan qui imagina de donner la métropole à Philippe. Le prieur de Solovky, ayant reçu du tzar une lettre flatteuse qui l'appelait à Moskou, pour un conseil ecclésiastique, célébra l'office divin, donna la communion à tous ses frères, et quitta en pleurant sa solitude chérie, comme s'il eût prévu que son corps seul y retournerait un jour.

Yvan reçut Philippe avec des honneurs extraordinaires: il le sit diner à sa table, et après un
entretien rempli de bienveillance, il lui annonça
qu'il le nommait ches de l'Eglise. Le pieux solitaire, saisi d'étonnement, sondit en larmes et resus ce brillant sardeau, conjurant le souverain
« de ne pas consier un poids si énorme à une
aussi faible barque. » Le tzar sut inslexible.
Alors Philippe donna son consentement sous une
condition. « Prince, lui dit-il, je me soumets à
votre volonté; mais calmez ma conscience par la
suppression de l'opritschnina. Il m'est impossible
de vous bénir sincèrement lorsque je vois la patrie en deuil. » Yvan avait de l'empire sur lui-

même : il réprima à l'instant un moment de colère, et répondit avec calme : « Ignorez-vous donc que les miens veulent me dévorer? que mes proches préparent ma perte? » Il commença à démontrer la nécessité de sa nouvelle institution; mais impatienté bientôt par les courageuses objections du vieillard, il lui ordonna de se taire. On dressa un acte dans lequel il fut stipulé que le métropolitain ne se mêlerait en rien de ce qui concernait l'opritschnina. Cette nomination excita une satisfaction générale parmi les Moskovites et le mécontentement des misérables favoris d'Yvan.

Mais le calme apparent, effet des remords ou de la dissimulation du tzar, était le précurseur d'un nouvel orage; du fond de son antre d'Alexandrovskaïa, le tyran portait snr Moskou un regard féroce. Lui qui avait voulu étonner la Russie par l'élection d'un métropolitain auquel personne ne songeait, ne tarda pas à regarder Philippe comme un instrument des boïars, objet de sa haine. Il se persuada que l'idée d'exiger l'abolition de l'opritschnina lui avait été suggérée par eux, et qu'ils excitaient le peuple contre cette légion. En effet, les satellites qu'il envoyait comme espions dans la capitale lui rapportaient que, dans les rues et les places publiques, on les fuyait comme la peste; que partout où l'on voyait paraître un opritschnik, les citoyens gardaient un profond silence. L'imagination d'Yvan se remplit bientôt d'intrigues et de complots qu'il croyait urgent de découvrir, de prouver, et la circonstance suivante donna lieu à de nouveaux massacres.

Un jour de l'année 4567, on remit en secret, aux princes Belzkoï, Mstislavsky, Vorotynsky, ainsi qu'au grand écuyer Féodoroff, principaux boïars, une lettre signée par le roi de Pologne Sigismond-Auguste et par Chodkiewicz, grand général de Litvanie, dans laquelle on les engageait à abandonner un tzar cruel pour entrer au service de Pologne, leur promettant de riches fiels. Sigismond et Chodkiewicz rappelaient aux deux premiers qu'ils étaient d'origine litvanienne; au troisième, que jadis il avait été prince souverain; enfin à l'écuyer Féodoroff, que dans plus d'une occasion le tzar lui avait déjà fait pressentir son courroux. En fabriquant une semblable lettre au nom du roi des Polonais, le tzar avait pour but d'éprouver la fidélité des grands de sa cour, mais il eut en cette circonstance une preuve suffisante de leur fidélité, car ils ne tardèrent pas à se justifier; mais Feo-

doroff, homme fidèle aux anciens usages, blanchi dans l'administration de l'Etat, se vit tout à conp l'objet de la calomnie. Yvan le déclara chef de conspirateurs, feignant de croire que ce débile vieillard songeait à détrôner le tzar. Yvan eut l'air empressé de déjouer cette prétendue conjuration alarmante : en présence de toute sa cour, il revêtit Féodoroff des ornements royaux, plaça la couronne sur sa tête, le fit asseoir sur le trône, un sceptre dans la main; puis, se découvrant, il lui fit une profonde inclination et dit : · Salut, ô grand tzar de Russie! tu reçois de moi l'honneur que tu ambitionnais; mais si j'ai eu la puissance de te créer souverain, j'ai aussi celle de te précipiter du trône. > A ces mots, il lui enfonce un poignard dans le cœur. Ses satellites achèvent le vieillard, trainent hors du palais son corps défiguré et l'abandonnent aux chiens. La femme de cet infortuné fut également égorgée. Ensuite on punit de mort tous les prétendus complices de l'innocent Féodoroff, tels que les princes Kourakine-Boulghakoff, Démétrius Riapoloffsky, illustre guerrier, et trois princes Rostoffsky, dont l'un était voïévode de Nijni-Novgorod. Trente légionnaires, expédiés de Moskou, vincent le trouver au moment où il était en prière à l'église, et lui dirent : « Prince Rostoffsky, au nom du tzar, vous êtes notre prisonnier. Le voiévode, à ces mots, ayant jeté son bâton de commandement, se remet entre leurs mains. On le dépouille et on le conduit, entièrement nu, jusqu'à vingt verstes (cinq lieues de France) de la ville, sur les bords du Volga, où l'on s'arrêta. « Que voulez-yous faire? demandet-il de sang-froid. - Nous allons abreuver nos chevaux, lui répondent les opritschniks. - Ce ne sont pas les chevaux, dit le malheureux, c'est moi qui dois boire cette eau! > Au même instant il est décapité, et on jette son corps dans le fleuve. On apporta sa tête à Yvan, qui, la poussant du pied, dit avec un sourire diabolique : « Il aimait naguère à se baigner dans le sang des ennemis sur le champ de bataille; il s'est enfin baigné dans le sien propre. >

Le prince Tschéniatieff, capitaine distingué, crut pouvoir éviter la mort en se renfermant dans un monastère; il renonça au monde, à sa femme, à ses enfants; mais les assassins l'arrachèrent de sa cellule et le firent expirer au milieu d'affreux tourments. Ils le grillèrent dans un poèle et lui enfoncèrent des aiguilles sous les ongles. Le prince, Tourontaï-Pronskoï, qui avait servi le

père d'Yvan, qui avait participé aux glorieuses campagnes, voulut également se faire moine : il fut noyé. Toutine, trésorier du tzar, connu par ses richesses, fut haché en morceaux avec sa femme, ses deux jeunes filles, ses deux fils en bas age, et cet horrible supplice fut exécuté par le prince Tcherkaskoï, frère de la tzarine!.... Kazarine-Doubroffskoï, chancelier du conseil. périt de la même manière; grand nombre de gentilshommes furent massacrés au moment où ils se rendaient à l'église et à leurs tribunaux, sans soupçonner aucun danger. Les opritschniks, armés de longs poignards, de haches, parcouraient les villes pour chercher des victimes, immolant publiquement de dix à vingt personnes par jour. Dans les rues, sur les places, on voyait partout des cadavres auxquels personne n'osait donner la sépulture ; car les citoyens craignaient de sortir de leurs maisons, et le lugubre silence qui régnait dans Moskou n'était interrompu que par les cris féroces des bourreaux du tzar. Le vertueux métropolitain Philippe, lui-même, était muet pour les citoyens et les boïars désespérés. Mais Dieu voyait son cœur! Dans ses secrètes exhortations au tzar, il lui adressait les plus sanglants reproches, malheureusement inutiles, car Yvan l'évitait et ne voulait plus le voir. Les gens de bien venaient trouver Philippe, ils lui montraient, en gémissant, les rues teintes de sang, et le prélat, consolant les affligés au nom du Père céleste, leur promettait de ne pas épargner sa vie pour sauver celle de ses compatriotes, engagement sacré qu'il sut remplir.

Un dimanche de l'année 1568, accompagné de quelques boïars et d'une soule de satellites, Yvan se présente dans la cathédrale de l'As-. somption, couvert, lui et sa suite, de soutanes noires et de bonnets élevés : le métropolitain occupait sa place ordinaire; le tzar s'approche de lui et attend sa bénédiction, mais sans proférer une parole; le prélat avait les yeux fixés sur l'image du Sauveur. « Saint Père! lui disent alors les boïars, voici le tzar, donnez-lui » votre bénédiction. » Alors Philippe, jetant un regard sur Yvan, répondit : « Non! dans cet appareil, sous ces étranges vêtements, je ne puis reconnaltre le tzar orthodoxe. Je ne le » reconnais pas davantage dans le gouvernement de la Moskovie.... O prince! nous offrons en ces lieux des sacrifices au Seigneur, et derrière l'autel le sang de chrétiens innocents » coule à grands flots : jamais, depuis que le so-

leil luit aux yeux des mortels, on n'a vu un monarque, éclairé de la vraie foi, déchirer » aussi cruellement ses propres États! Chez les païens eux-mêmes, dans les pays infidèles, on > trouve des lois, de la justice, de la compassion » pour les hommes; il n'en existe point en Russie! les biens, la vie des citoyens n'ont plus de garanties: on ne voit que meurtres, que brigan- dages, et tous ces crimes se commettentau nom du tzar! Vous êtes élevé sur le trône, mais il » est un Être suprême, notre juge et le vôtre. • Comment paraîtrez-vous devant son tribunal ouvert du sang des justes, étourdi de leurs cris de douleur; car les pierres que vous fou-» lez aux pieds crient vengeance au ciel? O » prince, je vous parle comme pasteur des ames, et je ne crains que Dieu seul.

Yvan, frémissant de rage, frappe de son bâton ferré le pavé du temple, et s'écrie d'une voix terrible, et hurlant comme un tigre des déserts : · Moines audacieux, jusqu'ici je vous ai trop » épargnés, rebelles que vous êtes! à dater de » ce jour, je serai tel que vous me représentez.» A ces mots, il sort de l'église, le regard menaçant, et des le lendemain les assassinats, les bûchers, les noyades, les empalements, les pendaisons, l'écartellement recommencent. Au nombre des grands on vit périr le prince Pronskoï. Les principaux officiers du métropolitain furent tous airêtés, torturés, à l'effet de leur faire avouer les secrets desseins de Philippe; tourments inutiles qui ne produisirent aucune découverte. Yvan n'osait pas encore porter la main sur le prélat lui-même, plus que jamais chéri, respecté par le peuple; il suspendait le coup qu'il voulait porter. En attendant, que faisait-il?

Au mois de juillet 1568, à minuit, les favoris du tzar, Viazemskoï, Malouta-Skouratoff, Griaznoï, à la tête de la légion des élus, enfoncent les maisons d'un grand nombre de seigneurs, de négociants, enlèvent les femmes connues par leur beauté, et les conduisent hors de la ville. Au lever du soleil, ils sont rejoints par le tzar en personne, escorté de mille satellites. On se met en route; à la première couchée on lui présente les femmes, parmi lesquelles il en choisit quelques-unes, abandonnant les autres à ses favoris. Ensuite il fait avec eux le tour des murs de Moskou, brûlant les métairies des boïars disgraciés, mettant à mort leurs sidèles serviteurs, exterminant jusqu'aux bestiaux, surtout dans les villages de Kolomna, qui appartenaient au grand écuyer Féodoroff. Il y découvrit une chambre à l'étage le plus élevé d'un bâtiment; il y fit garrotter Boris Kolytscheff, et donna l'ordre de placer sons cette chambre, comme sous celles qui l'entouraient, remplies de monde et bien fermées, plusieurs tonneaux de poudre; placé alors à une grande distance avec ses troupes en ordre de bataille, comme devant une ville assiégée, il attendait le moment de l'explosion. Dès que l'édifice eut sauté, il se précipita au grand galopà travers les débris, suivi de sa troupe de démons, qui poussaient de grands cris et avides, comme lui, de voir les membres déchirés de ceux qu'il avait fait enfermer dans l'édifice. Alors ontrouva Yvan Kolytscheff, attaché par le bras à une grande poutre, assis sur la terre, sain et sauf et louant Dieu!.... Aussitôt un des élus, poussant son cheval de son côté, lui trancha la tête d'un coup de sabre et l'apporta au tzar comme un présent agréable. Rentré dans Moskou, le tzar fit reconduire chez elles les femmes enlevées, dont plusieurs moururent de honte et de douleur.

Mais il restait encore l'inopportun Philippe; le tzar fit dresser contre lui un acte d'accusation, et le sorça d'officier, le jour de Saint-Michel l'Archange; mais au moment où Philippe, revêtu de ses habits sacerdotaux, disait la messe dans la cathédrale de l'Assomption, les opritschniks pénètrent dans le sanctuaire, saisissent le métropolitain, lui arrachent les marques de sa dignité, le revêtent d'une soutane grossière, le chassent de l'église à coups de balai, et le conduisent en traineau au couvent de l'Epiphanie. Le peuple en larmes courait après son pasteur. qui, d'un air serein, le bénissait et disait : Priet le Seigneur! . Le lendemain, il fut amené, pour entendre sa sentence, à un tribunal préside par Yvan lui-même. Il fut jeté dans un cachot. Dans le même temps, le tzar exterminait la famille des Kolytscheff; il envoya à Philippe la tête d'Yvan Borissévitsch, son neveu, et lui fit dire : « Voilà les restes de ton parent chéri; tes enchantements n'ont pu le sauver! > Philippe se lève à ces mots: il prend la tête, la bénit et la remet à l'envoyé du tzar.

Cependant Yvan-Vassiliévitsch craignit bientôt les suites de l'attachement des Moskovites pour le métropolitain déposé : il apprit que du matin au soir ils se portaient en foule autour du couvent de Saint-Nicolas, et que là, les yeux fixés sur la cellule du captif, ils se racontaient mutuellement les miracles opérés par sa sainteté. Il prit le parti de faire conduire le prisonnier au monastère d'Otrotsch, situé dans le gouvernement de Tver, et sit procéder sur-le-champ à l'élection d'un nouveau métropolitain : c'était Cyrille, archimandrite de Troitskaïa.

Délivré d'un pasteur sévère, inflexible, qu'il venait de faire remplacer par un homme faible et sans
caractère, Yvan se trouva libre de s'abandonner
désormais à sa férocité autocratique. Jusque-là il
avait fait périr des individus, il commença à exterminer des villes entières! Torjok fut le premier
théâtre de ces meurtres. Dans un jour de foire;
une querelle s'étant élevée entre les opritschniks
et les habitants, le tzar déclara aussitôt ceux-ci
coupables de rebellion et les fit mettre à la torture ou précipiter dans la rivière. Les mêmes
scènes se renouvelèrent à Kolomna. A côté de
ses cruautés la peste vint exercer ses ravages!...

Quatrième époque de la tyrannie et des massacres (1569-1571). Marie, seconde épouse d'Yvan, mourut le 1er septembre 1569; mais dix jours étaient à peine écoulés que déjà il se hâta de retourner dans l'affreuse solitude d'Alexandrovskaïa, pour forger de nouvelles conspirations, pour inventer de nouveaux supplices. La mort de Marie semblait lui avoir ligué la faculté de se surpasser encore dans la carrière des cruautés. Il fit répandre le bruit que la tzarine avait été empoisonnée par de secrets ennemis, voulant ainsi préparer les Moskovites aux nouveaux transports de sa rage.

Yvan avait un cousin qui s'appelait Vladimir; celui-ci s'était rendu à Nijni par Kostroma, où il avait été reçu en grande cérémonie par le clergé et les citoyens. Aussitôt que cette nouvelle fut parvenue à Moskou, le tzar donna des ordres pour y faire amener les commandants de Kostroma qu'il envoya au supplice. En même temps il écrivit affectueusement à son cousin pour l'engager à se rendre auprès de lui. Vladimir se mit en route sur-le-champ avec ses enfants et son épouse, et s'arrêta au village de Stotina, situé à trois verstes d'Alexandrovskaïa, Avant donné connaissance de son arrivée, il attendait les ordres du tzar, lorsque tout à coup il aperçut une troupe de cavaliers arrivant au grand galop, le sabre à la main. Yvan était au milieu de la troupe ; il descend de cheval et entre dans la maison d'un paysan. Le cuisinier du tzar, soudoyé à cet effet, se présente comme accusateur. Après cette

scène préparée, on amène devant le tzar Vladimir avec sa femme et ses deux jeunes fils : ils tombent à ses pieds, protestent de leur innocence et demandent à entrer dans un couvent. « Traîtres, s'écria-t-il, vous m'aviez préparé du poison; eh bien, yous allez le boire. > Aussitôt on apporte la coupe fatale. Vladimir, prêt à quitter la vie, hésitait cependant à se donner la mort de sa propre main, lorsqu'Eudoxie, son épouse, femme d'esprit et de mérite, voyant qu'il n'est point de salut pour eux, essuie ses larmes et dit à son mari avec sermeté: « Notre mort n'est pas un suicide, c'est le tyran qui nous empoisonne : mieux vaut encore mourir de la main du tzar que de celle du bourreau. Vladimir fait ses adieux à son épouse, bénit ses fils, prend la coupe d'une main assurée et la vide. Eudoxie et ses enfants ayant suivi son exemple, ils se mettent à prier ensemble : le poison commençait à opérer : Yvan fut témoin de leurs convulsions, de leur mort!... Il sit appeler les dames et les suivantes de la princesse Eudoxie, et leur dit : « Voilà les cadavres de mes ennemis! vous étiez à leur service, mais je veux bien user de clémence envers vous, et je vous fais grâce de la vie. » Saisies d'horreur à la vue des corps inanimés de leurs maîtres, elles s'écrient d'une voix unanime : · Monstre sanguinaire, nous ne voulons point de ta miséricorde! Nous t'avons en exécration! Fais-nous mettre en pièces, nous méprisons la vie et les tourments. > Yvan donne l'ordre de les dépouiller de leurs vêtements et de les fusiller. Euphrosine, mère de Vladimir, et Alexandrine, bellesœur d'Yvan, furent noyées dans la Scheksna, pour avoir versé des larmes sur les victimes de la fureur du tzar.

Novogorod-la-Grande et Pskow, autrefois républiques florissantes sous la protection bienfaisante des grands-ducs de Litvanie, domptées depuis par l'autocratie moskovite, conservaient encore une ombre de leur existence civile. Quoique les dispositions de deux villes affaiblies ne fussent, en aucune façon, dangereuses pour le tzar, elles l'irritaient néanmoins: de sorte qu'au printemps de l'année 4569, imitant l'exemple de son père et de son aïeul, il fit transporter à Moskou cinq cents familles de Pskow et cent cinquante de Novogorod. Ceux qu'on arrachait à leur patrie versaient des larmes amères; ceux qu'on y laissait tremblaient dans l'attente des événements qu'annonçaient ces premières mesures.

Un misérable, nommé Pierre, ayant reçu le

châtiment de sa mauvaise conduite, résolut de s'en venger sur les habitants de Novogorod : il fabriqua, sous le nom de l'archevêque et des babitants de cette ville, une lettre de soumission pour le roi de Pologne; il la cacha derrière l'image de la Vierge dans l'église de Sainte-Sophie, puis il se réfugia à Moskou et alla déclarer au tzar la prétendue trahison de Novogorod.

Au mois de décembre 1569, le tzar, accompagné de son fils Yvan, de toute sa cour et de sa légion favorite, quitta la slobode Alexandrovskaïa. Arrivé à Kline, le tzar donne à sa légion le aignal des meurtres; et depuis Kline jusqu'à Gorodnia, ces monstres marchèrent le glaive nu, couverts du sang des infortunés habitants, et arrivèrent ainsi jusqu'à Tyer. Là, dans une étroite cellule du monastère d'Otrotsch, respirait encore le saint vieillard Philippe; le tzar envoie son favori, et l'odieux Skouratoff étouffalesaint homme, orné de la glorieuse couronne du martyre. Pendant cinq jours la ville de Tver fut livrée au pillage. Les prisonniers de guerre polonais, détenus dans les prisons de cette ville, furent égorgés ou noyés dans les trous faits à la glace du Volga. Toute la contrée qui s'étend jusqu'au lac Ilmen fut mise à seu et à sang. Tous ceux que l'on rencontrait sur la route étaient massacrés, sous le prétexte que l'expédition d'Yvan devait être un secret pour la Russie.

Le 2 janvier 4570, la nombreuse avant-garde du tzar entra dans Novogorod; elle avait eu soin d'entourer la ville de fortes barrières, afin qu'il ne put s'en échapper un seul homme. On commença par fermer les églises et les couvents, par garrotter les moines et les prêtres, exigeant d'eux vingt roubles par tête. Celui qui se trouvait hors d'état de payer cette amende était battu, fustigé publiquement du matin au soir. On mit sous scellés les maisons des plus riches citoyens, en même temps que l'on chargeait de fers les négociants, les marchands, les gens de robe, dont les familles étaient mises en surveillance dans leurs habitations. Le silence de la terreur régnait dans Novogorod. Ne pouvant deviner la cause ou le prétexte de ce châtiment, les citoyens tremblants attendaient l'arrivée du tzar.

Le 6 janvier, jour de l'Epiphanie, Yvan s'arrêta avec sa troupe à Gorodischtsché, bourg situé à deux verstes de Novogorod. Le lendemain on mit à mort tous les religieux qui n'avaient point payé l'amende: ils furent assommés à coups de massue et transportés ensuite dans leurs monas-

tères respectifs pour y être enterrés. Le 8, le tzar, accompagné de son fils et de sa légion, fit son entrée à Novogorod. L'archevêque Pimène avec le clergé et les images miraculeuses l'attendaient aur le grand pont : il voulut lui donner sa bénédiction; Yvan refusa de la recevoir et lui dit d'un ton menacant : « Homme impie, ce n'est pas · la croix vivifiante que je vois entre tes mains, c'est une arme mentrière que tu veux m'enfoncer dans le cœur. Je connais tes perfides pro-» jets et ceux de cette vile population. Je sais · que vous êtes prêts à vous livrer à Sigismond-· Auguste! Dès ce moment tu n'es plus à mes · yeux le pasteur des chrétiens, mais un ennemi de l'église et de sainte Sophie, un loup caroas-» sier, destructeur; un misérable, acharné con-» tre la couronne de monomaque. » Après ces invectives, il lui ordonna de reporter le crucilix et les images dans l'église de Sainte-Sophie, où il fut entendre la messe; il pria avec ferveur, 🕫 rendit ensuite au palais épiscopal, se mit à table avec tous ses boiars, et commerça à diner : tout à coup il se lève et pousse un cri effroyable!.... A co signal, sea satellites paraissent; ils saisissent l'archevêque, ses officiers, ses gens de service. Le palais, les cellules, sont à l'instant livrés au pillage. Le prince Léon Soltykoff, maître de la cour, et Eustache, confesseur du tzar, enlevèrent le trésor, les vases sacrés, les images, les cloches; ils dépouillèrent également les églises des riches monastères; après ces sacriléges, commencèrent les jugements..... Ils étaient rendus par Yvan et son fils, de la manière suivante : tous les jours on amenait devant eux de cinq cents à mille Novogorodiens, qui étaient aussitôt assommés, torturés ou brûlés. Quelquesois ces malheureux, attachés à des traineaux, par la tête ou par les pieds, étalent trainés sur la rive du Volkhoy, à l'endroit où cette rivière ne se couvre pas de glaceen hiver, Là, de la hauteur du pont, on les précipis tait dans l'eau par familles entières, les femmes avec leurs maris, les mères avec leurs enfants à la mamelle, tandis que les hommes d'armes moskovites, armés de pieux, de lances et de haches, se promenaient en batqaux sur le Volkhov, perçant, mettant en pièces ceux des infortunés qui surnageaient à la surface de la rivière. Yvan, suivi de sa légion, visita tous les monastères des environs. Des bandes de ces brigands furent aussi envoyées dans les domnines de Novogorod, pour y piller et exterminer les habitants sans distinction, sans examen. Et ces scènes durèrent sans

interruption pendant six semaines entrenes.

Le 12 février, lundi de la seconde semaine de grand carême, au lever du soleil, le trar fit appeler devant lui ceux des Novogorodiens de distinction qui restaient encore vivants, un par chaque rue. Ils parurent, semblables à des spectres, pales, exténués par le désespoir et la terreur, attendant le coup de la mort. Il leur dit avec douceur : « Habitants de Novogorod qui avez conservé la vie, priez Dieu pour qu'il nous accorde un règne heureux ; priez pour nos soldats, fidèles serviteurs de Jésus-Christ, afin que nous triomphions de nos ennemis visibles et invisibles. Que le Tout - Puissant juge votre archevéque, le traître Pimène, et ses abominables complices; c'est sur eux que doit retomber le sang qui a coulé dans ces lieux! Maintenant, que les pleurs et les gémissements cessent; que la douleur et les regrets se calment; vivez et prospérez dans Novogorod. Je vous laisse, pour me représenter, mon bolar et voiévode, le prince Pronskol, en qualité de gouverneur. Retournez en paix dans vos habitations. » Le sort de l'archevêque n'était pas encore décidé : on le fit monter sur une jument blanche, couvert de baillons, tenant dans les mains une musette et un tambour de basque, affublé comme un vil histrion; on le promena de rue en rue, ensuite on le fit partir pour la capitale sous une escorte.

Yvan quitta sans délai Novogorod, et se dirigea sur Pskow après avoir expédié à Moskou la proie acquise par le sacrilége et le pillage. Dans l'espace de six semaines de massacres, le tzar sit périr soixante mille individus de tout sexe et de tout âge. Le Volley était encombré de cadavres, de membres mutilés, et ses flots, teints de sang, furent longtemps à les charrier jusqu'au lac Ladoga. La famine et les maladies vinrent achever la farie tzarienne ; pendant sept mois, les prêtres ne pouvaient suffire à donner la sépulture aux morts: on les jetait dans une fosse commune sans aucune cérémenie funèbre. Cependant Novogorod parut enfin se réveiller de sa morne stupeur : le 8 septembre, les débris de la population se rassemblèrent pour célébrer une messe des morts dans un champ situé près de l'église de la Nativité. vaste cimetière où se trouvaient dix mille cadavres chrétiens enfouis sans funérailles ! Novogorod-la-Grande n'était plus qu'un désert. Une partie considérable du quartier des marchands, jadis si populeux, fut convertie en une grande place; après avoir démoli tous les

bûtiments deveaus inhabités, on y jeta les fondements d'un palais pour les trars!....

Yvan réservait à Pskow le sort de Novogorod. Le tzar passa la nuit du samedi dans le couvent de Saint-Nicolas à Loubatow. De là il découvrait cette ville dont les citoyens, effrayés à l'approche de la tempête, faisaient leurs adieux à la vie. A minuit, le son des cloches de toutes les églises de Pskow retentit aux oreilles du tzar. Son imagination lui représenta vivement avec quel sentiment douloureux les citovens allaient aux matines prier pour la dernière fois. Aussi, dans un inexplicable élan de pitié, il dit à ses généraux : \* Emoussez vos glaives sur la pierre; que les meurtres cessent! Le lendemain il entra dans la ville, et vit avec étonnement, devant toutes les maisons, des tables dressées et couvertes de mets, d'après les conseils du gouverneur prince Tokmakoff. Le tzar se dirigea vers l'église; après le Te Deum, il visita la cellule du solitaire Nicolas. Celui-ci offrit à Yvan un morceau de viande crue. et le tzar lui avant dit : « Je suis chrétien et je ne mange point de viande au grand carême, » l'anachorète lui répondit : « Tu fais pis : tu te nourris de sang et de chair humaine, oubliant non-seulement le carême, mais Dieu lui-même! Alors, d'un ton menaçant, il prédit au tzar d'épouvantables malheurs, et parvint à lui inspirer un tel effroi, qu'il sortit incontinent de Pskow; il demeura pendant quelques jours dans les faubourgs, permettant à ses opritschniks de piller les propriétés des plus riches habitants; mais il avait défendu de toucher aux biens des prêtres et des moines; il n'enleva que les trésors des couvents, quelques vases sacrés, des images, des livres. Il reprit le chemin de Moskou pour assouvir dans de nouveaux carnages son insatiable soif de sang.

Le moment était venu où les satellites les plus sidèles du tzar, longtemps calomniateurs, allaient périr eux-mêmes victimes d'une calomnie. Parmi les savoris, le prince Athanase Viazemskoï était seul consident des projets du tzar, qui les lui communiquait, dans sa chambre à coucher, pendant le silence des nuits. Un jeune enfant bolar, nommé Féodoross-Lovtschikoss, comblé de biensaits par Viazemskoï, l'accusa d'avoir prévenu les Novogorodiens de la colère du tzar; il n'en fallut pas davantage pour le perdre. Yvan dissimula quelques jours; puis, tout à coup, ayant sait appeler Viazemskoï pour lui parler des affaires de l'Etat avec sa consiance accoutumée, il donna ordre d'as-

sassiner, pendant ce temps, tous les serviteurs dévoués au prince. En rentrant chez lui, celui-ci aperçoit leurs cadavres ensanglantés. Sans laisser paraître ni émotion, ni surprise, il passe dans son appartement, espérant calmer le courroux du tzar par cette preuve de soumission. Mais à l'instant il est arrêté et jeté dans un cachot où se trouvaient déjà les Basmanoff, accusés, comme lui, de haute trahison. On fit subir la question à tous les prévenus : celui qui n'avait point la force d'en supporter les douleurs faisait des aveux mensongers qui le compromettaient, ainsi que ses compagnons, torturés également pour découvrir des secrets qu'ils ignoraient eux-mêmes. Les procès-verbaux, contenant les déclarations de ces malheureux, formèrent un acte d'accusation énorme qui fut présenté au tzar et à son fils. Aussitôt, les prétendus traîtres sont condamnés à mort. Leur supplice devait offrir aux regards des habitants de Moskon, déjà habitués aux horreurs, un spectale capable de les étonner encore!

Le 25 juillet 1570, on vit dresser dix-huit potences au milieu de la grande place du marché, dans le quartier de Kitaï-Gorod; étaler des instruments de torture, allumer un énorme bûcher au-dessus duquel était suspendue une grande cuye remplie d'eau. A ces épouvantables apprêts. les Moskovites furent persuadés que leur dernier jour était arrivé, et que le tzar allait exterminer à la fois la capitale et ses habitants. Eperdus de terreur, ils fuient et se cachent partout où ils le peuvent, abandonnant dans les boutiques ouvertes leurs marchandises, leur argent. Bientôt la place est déserte; on n'y voyait qu'une troupe d'opritschniks rangés autour des gibets et du bûcher embrasé, dans un profond silence. Tout à copp l'air retentit du roulement des tambours : on aperçoit le tzar à cheval avec son fils ainé, objet de son affection. Il était accompagné des boiars, des princes et de sa légion, marchant dans le plus grand ordre, suivie des condamnés, au nombre de plus de trois cents, semblables à des spectres. meurtris, déchirés, ensanglantés, pouvant à peine se traîner. Arrivé au pied des gibets, Yvan promène ses regards autour de lui : étonné de n'apercevoir aucun spectateur, il ordonne aux légionnaires de rassembler les habitants et de les amener sur la place. Impatienté de leur lenteur. il court lui-même sur leurs pas, appelant les Moskovites au spectacle qu'il leur avait préparé, leur promettant grace et sûreté. Les Moskovites n'osèrent point désobéir : ils sortent des cayes, des souterrains où ils s'étaient cachés, et se rendent, tremblants de frayeur, sur la place des exécutions, qu'ils remplissent en peu d'instants; les murailles, les toits étaient couverts de spectateurs : alors élevant la voix, le tzar leur dit : « Peuple de Moskou, vous allez voir des tortures et des supplices; mais je punis des traitres. Répondez-moi, mon jugement vous paralt-il • juste? • A ces mots, de bruyantes acclamations partent de tous côtés : Vive le tzar, notre seigneur et mastre! périssent ses ennemis! Yvan sit retirer de la foule des condamnés cent quatrevingts personnes, auxquelles il accorda la vie comme aux moins coupables; ensuite, le secrétaire du conseil privé, déployant un rouleau de parchemin, publia les noms des victimes.

Le conseiller Viskovaty ouvre ce cortége; les sicaires s'élancent sur lui, lui ferment la bouche, le pendent par les pieds et le taillent en pièces: Malouta-Skouratoff, descendu de cheval, coupa, le premier, une oreille au martyr.

La seconde victime fut le trésorier Tounikoff, ami de Viskovaty. On versait alternativement de l'eau bouillante et de l'eau glacée sur le corps de ce malheureux, qui expira dans d'horribles souffrances. Les autres furent égorgés, pendus ou hachés en morceaux. Le tzar lui-même, à cheval, d'un air tranquille, perça un vieillard de sa lance: dans l'espace de quatre heures, on mit à mort environ deux cents hommes! Enfin, ayant terminé cette horrible expédition, les meurtriers, baignés de sang, brandissant leurs épées fumantes, vinrent se ranger devaut le tzar en poussant leurs cris de joie, hoida! hoida! cris des Tatars pour animer leurs chemoux, et glorifiant sa justice! Yvan, parcourant la place, examina les amas de cadavres en souriant.... Le prince Viazemskoi expira, dans la prison, au milieu des tortures; et quant à Alexis Basmanoff, le tzar forca le jeune Téodor Basmanoff à tuer son père! comme le prince Vassili Prozoroffskoï le fut par son frère Nicétas! Après les confiscations, plusieurs personnes de distinction furent exilées à Biélo-Ozéro : l'archevêque Pimène fut déporté à

Le tyran se reposa pendant trois jours, car il était indispensable d'inhumer les cadavres; mais le quatrième on amena, sur la place, de nouvelles victimes que l'on mit à mort. Malouta-Skouratoff, chef des bourreaux, dépeçait à coups de hache les corps des suppliciés, et ces sanglantes dépouilles, privées de sépulture, restèrent buit

jours exposées à la voracité des chiens qui se les disputaient. Les femmes des gentilshommes égorgés, au nombre de quatre-vingts, surent noyées dans la rivière de la Moskva. Le célèbre voiévode prince Pierre Obolenskoi Sérébrianpoi voit tout à coup la légion des opritschniks fondre sur l'hôtel qu'il habitait au Kremlin, on ensonce les portes, et sous les yeux du tzar, on lai tranche la tête. On exécuta de la même manière Pleschtscheieff, Dobrinskoï, Yvan Vorontzoff, Tyrkoff, Kaschkaroff, etc. Le voïévode Nicétas Golokhvastoff, attendant la mort, avait quitté la capitale et pris la tonsure dans un mosastère situé sur les rives de l'Oka. A la nouvelle que le tzar avait expédié ses satellites pour s'emparer de lui, il alla à leur rencontre et leur dit: . Je suis celui que vous cherchez. > Yvan le fit sauter en l'air sur un baril de poudre à canon, et dit en plaisantant : « Les cénobites sont des anges qui doivent s'envoler au ciel. Le dignitaire Miassoiédoff avait une épouse charmante : elle fut saisie, violée et pendue aux yeux de son mari, auquel on trancha la tête. Le prince Yvan Schakhoffskoï fut tué de la propre main du tzar, d'un coup de masse d'armes. Plusieurs princes, Prozoroffskoï, Ouchaty, les Zaboloskoï, les Boutourline subirent le même sort. Deux frères, les princes André et Nicétas Meschtscherskoï, en défendant avec valeur la nouvelle sorteresse du Don, tombèrent sous les coups des Tatars de Krimée. Les corps de ces deux guerriers n'étaient point inhumés lorsque les sicaires du tzar se présentèrent pour les égorger : on leur montra les dépouilles inanimées! Il en arriva autant à l'égard du prince André Olenkine : les assassins tzariens, expédiés de Moskou, le trouvèrent mort au champ d'honneur; loin d'en être touché, le tzar assouvit sa furie sur les enfants de ce brave guerrier : il les fit mourir dans l'exil.

Outre les poèles ardents, on construisait, pour la torture, des sourneaux d'une espèce particulière; on fabriqua des tenailles, des griffes de ser, de longues aiguilles. On coupait aux malheureux patients les membres l'un après l'autre; on les sciait, pour ainsi dire, en deux parties, au moyen de cordeaux; on les écorchait tout viss; on leur tailladait la peau du dos par longues tranches l..... Et lorsqu'au milieu des horreurs du carnage, la Russie était comme pétrifiée par la terreur, le palais d'Yvan retentissait du bruit de joyeux sestins. Le tzar s'y fivrait au plaisir, en-

touré de ses satellites et d'histrions qu'on lui envoyait avec des ours. Il se servait de ces animaux pour la chasse aux hommes dans ses moments de fureur, ou comme simple divertissement. Quelquesois, apercevant près du palais une troupe de citoyens paisiblement rassemblés, il faisait làcher deux ou trois ours et riait aux éclats de l'épouvante, des cris de cette multitude en suite, poursuivie par les bêtes féroces, qui déchiraient quelques malheureux.

L'un des principaux amusements du tzar était une nombreuse troupe de bouffons dont les fonctions étaient de le faire rire avant et après les meurtres. Souvent ils payaient de leur vie un bon mot hasardé. On distinguait parmi eux un prince Gvozdiéss, qui occupait un rang élevé à la cour. Un jour, mécontent d'une de ses plaisanteries, le tzar lui versa sur la tête une écuelle de soupe bouillante; le malheureux, poussant un cri de douleur, veut prepilre la fuite; mais Yvan lui porte un coup de couteau, et Gvozdieff, baigné dans son sang, tombe sans connaissance. On appelle sur-le-champ le docteur Arnolphe : « Sauvez mon bon serviteur, lui dit le tzar; j'ai plaisanté avec lui un peu trop rudement. - Si rudement, répondit Arnolphe, que Dieu seu! et Votre Majesté pourraient le rendre à la vie. Il ne respire plus! > Le tzar fit un geste de mépris, donna au mort l'épithète de chien et continua de s'amuser.

Un autre jour, au moment où il était à table. le voïévode Boris Titoss se présente devant lui, s'incline jusqu'à terre et lui adresse les compliments accoutumés : · Dieute conserve, mon cher voiévode, lui dit le tzar ; tu mérites une grâce de ma part; , et prenant un couteau, il lui coupe une oreille! Titoff, sans laisser paraltre la moindre douleur, sans changer de visage, remercia le tzar de sa gracieuseté, et lui souhaita un heureux règne. Quelquesois le tyran, bien que plongé dans la sensualité, semblait en oublier les plaisirs; il repoussait soudain les mets. et les liqueurs, abandonnait les festins, puis, d'une voix de tonnerre, appelant sa légion, il s'élançait sur un cheval et courait se baigner dans le sang. C'est ainsi que, quittant un diner somptueux, il sortit un jour de son palais pour aller massacrer les prisonniers de guerre polonais. enfermés dans Moskou. Cette fois-ci l'épreuve fut dure : il n'avait point affaire à de vils sujets moskovites qui souffraient si ignominiqueement tant d'horreurs, mais à des Polonais libres. et civilisés. Le Polonais Bykowski arracha la lance des mains du tzar, et allait l'en percer luimème, lorsqu'il reçut la mort d'un coup porté par le tzarévitsch Yvan-Yvanovitsch; car, dans de semblables occasions, ce jeune prince secondait son père avec ardeur, comme pour enlever aux Moskovites jusqu'à l'espoir d'un règne plus doux dans l'avenir..... Après avoir assassiné plus de cent Polonais enchaînés, le farouche exterminateur s'en retourna triomphant dans son palais, aux cris ordinaires de ses satellites ; hoïdà, hoïdà, et se remit à table!....

Un ambassadeur italien s'étant un jour présenté devant le tznr, sans se découvrir, Yvan lui fit clouer son chapeau sur la tête. Malgré ce terrible exemple, Jérôme de Boze, ambassadeur de la reine d'Angleterre, osa encore mettre son chapeau en présence du tyran. « Sais-tu, lui demanda Yvan, quel traitement a subi un autre ambassadeur pour une semblable hardiesse? -Oui, répondit de Boze d'une voix ferme; mais je suis l'envoyé de la reine Elisabeth, et si l'on fait upe insulte à son ministre, elle saura bien en tirer une vengeance éclatante. - Voilà un brave! s'écria le tzar; et se tournant vers ses courtisans : « Qui de vous, ajouta-t-il, eût agi et parlé de la sorte pour soutenir mon honneur et mes interets? .

Une autre fois, ayant appris que deux dames s'étaient permis quelques plaisanteries sur son compte, il ordonna de les amener dans son palais; tà, les nyant fait dépouiller de tous leurs vêtements, il versa un boisseau de pois sur le parquet et les obligea de les ramasser un à un. Ce ne fut qu'après avoir accompli cette singulière pénitence, qu'il leur fut permis de s'habiller et de retourner chez elles.

Cinquième époque de la tyrannie et des massacres (1571-1577). Ennuyé de son veuvage, bien que peu scrupuleux sur les lois de la chasteté, Yvan cherchait, depuis long temps, une troisième épouse. On amena aû tzar, dans la slobode Alexandrovskaïa, des jeunes filles de toutes les villes des possessions moskovites, sans distinction de naissance, et au nombre de plus de deux mille. Chacune lui ayant été présentée séparément, il en choisit d'abord vingt-quatre, et parmi celles-ci, douze que les médecins et les sages-femmes eurent ordre de visiter. Il compara long temps leur beauté, leurs grâces, leur esprit, et donna cufin la préférence à Marfa Sabakine, fille d'un marchand de Novogorod. Il choisit en même temps

pour épouse à son fils ainé Eudoxie Sabouroff.

Tout à coup la fiancée du tzar tomba malade et commença à maigrir d'une manière surprenante. On répandit le bruit qu'elle avait été ensorcelée par de secrets ennemis, jaloux du bonheur domestique d'Yvan. Les soupçons se portérent aussitôt sur les proches parents des défuntes tzarines, Anastasie et Marie. On ordona une enquête, et avec elle recommencerent les massacres. Le prince Michel Temgroukhovitsch, beau-frère d'Yvan, fut empalé. Les Yakovieff, Sabouroff, périrent par le knout. Léan Soltykolf fut étouffé dans une prison. On imagina alors un nouveau genre de supplice. Elisée Bomélius, médecin, proposa au tzar d'employer le poison avec un art si infernal, que l'homme empoisonné expirait précisément à l'instant indiqué par l'autocrate. C'est ainsi qu'Yvan fit périr Griaznoï, le prince Gvozdieff-Rostoffskoï et plusieurs autres seigneurs.

Cependant le 28 octobre 1571 le tzar épousa la malade, espérant, comme il le disait lui-même, l'arracher à la mort par cet acte d'amour et de confiance dans la miséricorde du Tout-Puissant. Six jours après son mariage, il ordonna celui de son fils avec Eudoxie; mais le banquet nuptisfut terminé par des funérailles! Marfa expira le 13 novembre, cause infortunée de la perte de tant d'innocents.

Depuis, le tzar n'apercevait plus l'ombre d'une résistance, le moindre danger pour sa personne: il avait exterminé ce qu'il appelait les ambitieux: leurs rangs, leurs richesses étaient devenus le partage de nouveaux dignitaires, muets complaisants de sa cruauté. Rassuré de la sorte, il abolit tout à coup (1572), au joyeux étonnement de ses sujets, l'odiense légion des opritsehniks. jusqu'alors le bras droit de l'exterminateur, qui, depuis sept années, couvraient la Moskovie de sang, de ruines, et déchiraient l'État. Ce nom terrible disparut avec son hideux symbole. Les élus, dépouillés de leur uniforme, se rangèrent parmi les courtisans ordinaires, ou au nombre des fonctionnaires d'État, des militaires, n'étant plus soumis à un chef de bandes sanguinaires. Les Moskovites osèrent penser que le terme des meurtres, des pillages était arrivé! que la mesure de leurs maux était comblée!

Sixième époque de la tyrannie et des massacres (1577-1584). Le nom d'opritschniks n'existait plus, toutefois la tyrannie n'était pas rassasiée de victi-

mes; seulement elles tombuient plus rarement : c'était le crime fatigué de ses excès, endormi de lassitude, qui se réveillait de temps en temps! Il restit encore un nom illustre à porter sur l'immense liste des meurtres de ce règne sanguinaire : le premier des volévodes, le prince Michel Vorotinskoi, fut livré aux supplices, dix mois après ses triomphes. Il était accusé, par un de ses esclaves, de sortiléges; délation absurde et toujours agréable au tyran. Ce célèbre guerrier, charge de fors, fut amené devant le tzar. A l'aspect du délateur. à la lecture de l'accusation. Vorontinskoï dit avec douceur : « Seigneur, mon tioul et mon père m'ont appris à servir avec sèle Dieu et mon souverain; à recourir dans mes chagrins aux autels du Très-Haut, et non pas aux sercières. Ce calomniateur est mon esclave : il est fagitif et convainou de vol. Pourrais-tu ajouter foi au temoignage d'un scellerat? » Pour toute réponse, le héros sexagénaire, couché, lié sur une bûche, fut placé entre deux brasiers ardents!.... L'autocrate de la Moskovie lui-même se servait de son bâton ensanglanté pour approcher dex tisons enflammés du corps de ce

On lit périr en même temps le voïévode prince Nicétas Odoïéfiskoï, frère de la malheureuse Eudoxie, belle-sœur d'Yvan. Le vieux bojar Morouoff fut mis à mort avec ses deux fils et Eudoxie son épause, fille du prince Démétrius Belzkoi. Le prince Pierre Kourakine, Yvan Boutourline, Pierre Zaïtzoff, l'un des plus zélés opritsehniks ; Grégoire Sabakine, oncle de la feue tzarine María; le prince Touloupoff, favori du tzar; Nicetas Borissoff, l'ochanson Caliste Sabakine, benu-frère du trar; l'écuyer prince Yvan Dénétélevitsch, furent brûlés, dépecés, étranglés, tailladés ..... Yvan suivoit constamment son systime da fusion. S'il achevait d'exterminer les anciens saigneurs condamnés par sa politique, il n'épargnait pas davantage les nouveaux qu'il Proscrivalt impartialement.

C'est à peu près à cette époque qu'il fit mettre à mort un saint homme nommé Cornélius, abbé de Pakov, avec Vassian Mouremtzeff, son humble disciple; ils furent ézrasés au moyen d'un instrument de torture. Léonidas, archevêque de Novogorod, fut mis dans une penu d'ours, on lâcha contre lui des chiens qui le mirent en pièces..... Le médecin Bomélius, cet odieux instigateur des meurtres, fut brûlé vif sur la place de Moskou.

Enfin quelques signes extraordinaires qu'on

apercevait au ciel ébranlèrent l'esprit du tzar. L'apparition d'une comète avait, disait-on, présagé de nouvelles calamités : le jour de Noël, par un ciel éclairé des rayons du soleil, la foudre avait embrasé la chambre à coucher d'Yvan, dans le repaire d'Alexandrovskaïa : on avait entendu aux environs de Moskou une voix terrible qui criait : Fuyez, fuyez, Moskovites!... Dans les mêmes lieux, une pierre sépuicrale en marbre, sur laquelle se tronvait une inscription mystérieuse et inexplicable, était tombée du ciel : le tzar étonné avait ordonné à ses gardes de la briser, après l'avoir examinée lui-même.

Mais la mesure des crimes n'était pas encorecomblée, il lui restait à consommer le plus épouvantable pour son cour paternel, et l'infanticide couronna l'horrible série des forfaits du systèmeautocratique des tzars moskovites. Yvan préparait à la Russie un autre lui-même dans la personne de son fils qui était en tout point digne de son père. En 1582, lorsque le roi de Pologne Etienne Batory écrasait les Moskovites et reprenait sur eux les anciennes provinces litvaniennes, le tzarévitsch va trouver son père et lui demande d'être envoyé avec des troupes pour délivrer Pskov assiégée par des Polonais. Cette généreuse proposition excite le courroux d'Yvan: Rebelle, s'écrie-t-il, tu veux me détrôner, de concert avec les boïars! > Et il lève le bras contre son fils. Boris Godounoff essaie en vain de l'arrêter ; le tzar, avec son bâton ferré, lui fait plusieurs blessures, et d'un coup violent sur la tête du tzarévitsch, il renverse l'infortuné baigné dans son sang. A cet aspect, la fureur d'Yvan s'évanouit. Frappé de terreur, pâle, tremblant, it s'écrie avec l'accent du désespoir : Malheureux. j'ai tué mon fils !..... Il se jette sur lui en versant des larmes; il l'embrassait, essayant d'arrêter le sang qui coulait d'une profonde blessure; il appelait à grands cris le secours des médecins; il implorait la miséricorde de Dieu et le pardon de son fils..... Mais la justice céleste venait d'accomplir ses décrets !.... le tzar, attéré, l'œil hagard, resta plusieurs jours assis auprès du cadayre de sa victime, sans prendre de nourriture, sans goûter un instant de sommeil! Aux funérailles, le tzar, dépouilfé des marques de sa dignité, couvert de lugubres vêtements, poussait des cris déchirants et se frappait la tête contre la terre, contre le corcueil de son malheureux fils.... Pendant quelques jours, abandonné aux plus violentes angoisses, il ne connaissait plus

les douceurs du sommeil. Au milieu des nuits, comme épouvanté par des spectres, il se réveillait en sursaut, tombait de son lit, se roulait par terre, en poussant de lamentables cris : état affreux que l'épuisement de ses forces parvenait seul à calmer.

Enfin les derniers instants du monstre approchaient, mais il mourut comme il avait vécu, c'est-à-dire en exterminant les hommes. Il jouissait d'une sauté robuste et croyait pouvoir espérer encore de longues années, il était dans sa cinquante-quatrième année; mais il commença à s'affaiblir visiblement dans l'hiver de 4584. A cette époque, parut une comète dont la queue avait la forme d'une croix. Le tzar s'étant rendu, pour la voir, sur l'escalier rouge, l'observa longtemps et dit à ceux qui l'entouraient : « Voilà le présage de ma mort! » Poursuivi par cette idée, il fit chercher en Moskovie et en Laponie des astrologues, de prétendus magiciens, en rassembla environ soixante et leur assigna pour résidence une maison dans Moskou; tous les jours, son favori Belzkoï allait discuter avec eux au sujet de la comète. Bientôt Yvan fut attaqué d'une maladie alarmante. Ses entrailles commençaient à se corrompre et son corps s'enflait; les astrologues lui ayant annoncé qu'il n'avait plus que quelques jours à vivre, c'est-à-dire jusqu'au 18 mars, il leur avait imposé silence en les menaçant de les faire brûler vifs s'ils avaient l'audace de répandre cette prédiction. Dans le courant de février, il s'était encore occupé d'affaires; mais le 10 mars il se sentit pis; le 15 mars il contemplait ses pierres précieuses; sa belle-fille, l'épouse de Téodor, s'étant approché du malade pour lui prodiguer de tendres consolations, recula d'horreur et s'enfuit épouvantée de sa labricité....

Déjà les forces du tzar diminuaient sensiblement, et le délire de la sièvre égarait ses idées. Etendu sans connaissance, il appelait à haute voix le sils qu'il avait tué; il le voyait en imagination; il lui parlait avec tendresse... Toutesois le 17 mars il se sentit un peu mieux par l'esset d'un bain tiède; le lendemain il dit à Belzkoï:

Allez annoncer la mort à ces imposteurs d'astrologues. D'après leurs contes, c'est aujourd'hui que je dois mourir, et je sens renaître mes

forces. — Attendez, répondirent ceux - ci, la journée n'est pas encore écoulée. Do prépara un second bain dans lequel il resta environ trois heures; ensuite il se coucha, et prit quelque repos. Un instant après, il se lève, il demande un jeu d'échecs, et, assis sur son lit, il arrange lui-même les pièces pour jouer avec Belzkoï. Tout à coup il tombe et ferme les yeux pour toujours (18 mars 1584).

Telle fut la fin d'un monstre autocratique. Pendant vingt-quatre années entières, trois cent mille victimes disparurent de la surface de la terre au milieu des tourments les plus cruels. Tels étaient et le tzar et ses sujets! Qui de lui ou d'eux doit nous étonner davantage?

Les souverains contemporains, soit qu'ils sus-

sent ceints d'une couronne royale, ou d'une

tiare, ne trouvèrent rien à dire ou applaudirent hautement à la conduite de leur royal frère. Le vertueux et glorieux Etienne Batory, roi des Polonais, élevait seul sa voix royale et humaine contre les horreurs autocratiques. Citons l'exemple d'un pouvoir suprême spirituel et temporel. Grégoire XIII, ce vicaire de Jésus-Christ, qui, en apprenant les atrocités de la Saint-Barthélemy en France, avait fait illuminer Rome, témoigna la plus vive satisfaction en trouvant, ainsi qu'il le pensait, l'occasion de réunir la Russie à son vaste troupeau. Grégoire XIII, en envoyant au tzar, en 1576, le prêtre Rodolphe Klenchen qui connaissait la langue et les usages moskovites, lui dressa par écrit une instruction et chargeait son envoyé de déclarer aux boïars « que le pape · ayant beaucoup entenda parler de la puissance, des conquêtes, de l'héroïsme, de la pieté, des · qualités étonnantes et aimables que posséduit » le tzar Yvan-Vassiéliévitsch, s'empressait de sitisfaire enfin le désir qu'il nourrissait depuis longtemps, celui de témoigner à un monarque

Depuis, les noms propres et les dates ont seuls changé, mais les faits se reproduisent dans la succession des siècles; nous avons cité l'histoire ancienne, c'est à nos lecteurs à la comparer avec l'histoire contemporaine!....

· aussi extraordinaire l'amitié la plus cordiale,

espérant qu'il voudrait bien réprimer les Ottomans, et garantir l'intégrité de la religion de

FIN DE LA TROISIÈME ÉPOQUE DE L'HISTOIRE DE POLOGNE. (1353-1587.)



# SOUVENIRS HISTORIQUES.

# ENTRÉE DES AMBASSADEURS POLONAIS A PARIS,

EN 1573.

## CHARLES IX, HENRI III.

METZ. — PANTIN. — PORTE SAINT-MARTIN. — HOTEL D'ANJOU. — LE LOUVRE. —
NOTRE-DAME. — LE PALAIS. — PORTE SAINT-DENIS.

Dans nos recherches historiques, nous nous arrêtons particulièrement aux souvenirs qui unissent la Pologne à la France, et déjà nous avons donné tous les détails qui se rattachent à l'élection de Henri III (t. 1, p. 27). Pour compléter ce tableau, nous allons décrire aujourd'hui l'entrée des ambassadeurs polonais à Paris, leurs négociations diplomatiques et tontes les cérémonies qui précédèrent la remise du décret de l'élection. Cette relation pleine d'intérêt nous a été communiquée en manuscrit, et on nous pardonnera de conserver le style de l'époque pour ne rien ôter à lu vérité.

En lisant ce manuscrit, mille réflexions se présentent à l'esprit. Alors, les Polonais étaient reçus avec pompe, ils venaient offrir une couronne; aujourd'hui ils ont perdu une patrie, ils n'ont point de couronne à offrir, et on les reçoit en exilés...

Described de la venue des ambassadeurs qui étaient proches de leur arrivée à Metz, manda au sieur de Thevalle, gouverneur de ladite ville, de les recevoir dignement et envoya au-devant l'évêque de Langres et le comte de Brienne, pour aussi les recevoir au nom du roi et les accompagner par les chemins; et M. le duc de Lorraine, sachant qu'ils passaient par ses pays, les alla recevoir à Pont-à-Mousson et les y fit très-bien traiter.

> Et quand ils furent à trois lieues de Paris, le roi de Pologne envoya au-devant d'eux sa maison et sa famille, conduite par M. de Villequier, son premier chambellan, ses autres chambellans, gentilshommes de la chambre et autres de sadite maison, ensemble ses pages jusques au nombre

de cinquante; montes tons sur chevaux d'Espagne ou chevaux turks qui furent à Pantin. Et quelque peu après, y arrivèrent les princes que le Roi Très-Chrétien envoyait au-devant d'eux, pour les recevoir : c'est à savoir comment ils étaient complimentés et conduits :

 Adam Konarski, évêque de Posnanie, par le prince Dauphin, fils aîné du duc de Montpensier;

» Albert Laski, palatin de Siéradz, par le duc de Guise;

Jean Lodzia Tomicki, castellan de Gnèzne, par le marquis du Maine;

Jean Herburt de Fulsztyn, castellan de Sanok et staroste de Przemysl, par le marquis d'Elbeuf;

André Gorka, castellan de Miendzyrzecz, staroste de Gnèzne et de Jaworow, par le duc d'Aumale:

» Stanislas Prawdzic-Krzyski, castellan de Racionz, par M. le Grand;

Nicolas Sierota-Radziwill, maréchal de la cour de Litvanie, par M. le comte de Maulevrier;

Nicolas Firley, staroste de Kazimierz, par le comte de Tende;

» Jean Sarius Zamoyski, staroste de Belz, par le vicomte de Turenne;

 Jean Zborowski, staroste d'Odolanow, par M. de Piennes;

 Nicolas Tomicki, fils du castellan de Gnèzne, par M. de Bouvyns;

Alexandre Pronski, fils du palatin de Kiiovie, par M. de Humières.

Le sieur de Foix, conseiller au privé conseil, porta la parole de la bienvenue. Et à la rencontre descendirent tous de leurs chariots, pour saluer lesdits princes et comtes qui allaient audevant d'eux; et après en chacun chariot des ambassadeurs qui sont jusques à onze, entra un prince ou seigneur pour leur faire compagnie. Allèrent aussi au-devant le prévôt des marchands et échevins avec les archers de la ville, et se trouva à la porte Saint-Martin, par laquelle ils entrèrent, mille ou douze cents arquebusiers pour faire une salve avec l'artillerie qui fut tirée.

En cette sorte entrèrent en la ville le mercredi, 49° du mois d'août 1575, environ les trois
heures après midi, étant en nombre d'environ
trois cents personnes, et de cinquante chariots
faits à la polonaise, tirés, les uns par quatre,
les autres par six chevaux. Passant tout du long
de la rue Saint-Martin, allèrent descendre au
logis de l'évêque de Posnanie, logé à la maison
de Nantouillet, prévôt de Paris; et après furent
conduits les autres, chacun en leurs maisons aux
environs des Augustins et rue de Bussy, par
gentilshommes députés pour les faire servir à
leurs maisons, tant valets de chambre du roi
qu'autres.

» On ne peut exprimer l'étonnement de tout le peuple, quand il vit ces ambassadeurs avec des robes longues, des bonnets de fourrure, des sabres, des flèches et des carquois; mais l'admiration fut extrême, lorsqu'on vit la somptuosité de leurs équipages, les fourreaux de leurs sabres garnis de pierreries, les brides, les selles, les housses de leurs chevaux enrichies de même, et cet air d'assurance et de dignité qui les distinguait supérieurement, et qui n'est bien naturel que dans des hommes libres. Leur taille, leur figure, leur bonne mine, tout imposait en eux, et rappelait l'idée de ces anciens sénateurs romains qui, maîtres de divers peuples, ne savaient obéir qu'à leurs propres lois, et qui trouvaient plus de gloire à donner des couronnes qu'à les porter. Ce qu'on remarqua le plus dès leurs premiers entretiens, ce sut leur facilité de s'énoncer en latin, en français, en allemand, en italien. Ces quatre langues étaient aussi familières à quelques uns d'entre eux, que la langue même de leur pays. Il ne se trouva à la cour que deux hommes de condition qui pussent leur répondre en latin : le baron de Millau et le marquis de Castellanau-Mauvissière. Ils avaient été mandés exprès pour soutenir, en ce point, l'honneur de la noblesse française, qui rougit alors de son ignorance.

. Le jeudi tout le long du jour, parce qu'ils

étaient las, se reposèrent à leurs maisons; et surent envoyés visiter de la part du roi, par M. de Lanssac, pour savoir de leurs nouvelles et dispositions, et s'ils avaient besoin d'aucune chose.

» Comme le lendemain, vendredi, vingt-unième matin, furent aussi envoyés visiter, de la part du roi de Pologne, par MM. de Villequier et de Cheverny, pour les congratuler de leur venue, et leur offrir toute la faveur et bienveillance de la part dudit roi de Pologne. L'aprèsdinée, les dits sieurs ambassadeurs demandérent à être ouis du roi Très-Chrétien. Ils passèrent l'eau dedans quelques bateaux, qui leur furent apprétés pour venir au Louvre, où ils trouvèrent le roi dans la grande salle d'en haut, accompagné des princes, cardinaux et gens de son conseil; et là, lesdits sieurs Polonais et autres de leur compagnie vinrent baiser la main du roi. Il fut porté la parole par l'évêque de Poznanie, de la cause de leur venue; à laquelle fut fait réponse par le sieur de Birague, chancelier de France; et puis, allèrent trouver la reine-mère en sa chambre, à laquelle ledit sieur évêque lit harangue, et parce que ladite dame sut que ledit évêque parlait bien italien, lui fit elle-même la réponse si à propos, répondant à chacun point de ce qu'elle avait entendu par son chancelier, l'évêque du Puy, que contenait l'oraison dudit sieur évêque, la réponse de ladite dame fut grandement louée et estimée par les sieurs ambassadeurs. Après s'en allèrent saluer la reine, pour laquelle fut fait réponse par l'évêque de Paris. Et après s'en retournèrent lesdits sieurs ambassadeurs passer l'eau pour aller en leurs logis, ne voulant pas ledit jour voir le roi de Pologne, leur roi, parce qu'ils disaient le vouloir voir un jour à part pour lui faire plus d'honneur, comme ils devaient.

Qu'il fut cause de les remettre au samedi vingt-deuxième, lequel jour l'après-diner et pour venir avec plus d'apparence, délibérèrent de monter tous à cheval sur chevaux fort richement enbarnachés, et chacun desdits ambassadeurs menant sa famille, parés chacun de diverses couleurs, de riches babillements la plupart à la façon polonaise, et quelques-uns habillés à la française. Et pensaient de venir trouver leur roi en sa chambre du Louvre; mais quand on vit la compagnie si grande, ledit roi fut contraint, pour avoir lieu plus capable, d'aller la recevoir en la grand'salle d'en haut, ce qui fut fait avec bel ordre. Et au-devant d'eux marchait ledit roi

jusque au milieu de ladite salle, puis les mena en haut près la cheminée, et là furent présentées les lettres qui furent lues par le sieur Brulart, secrétaire. Et après ledit sieur évêque de Poznanie, Konarski commença à faire son oraison: · Que le roi ne devait qu'à son mérite la couronne qu'ils venaient lui offrir; et qu'ils ne doutaient point qu'il n'ajoutât à ses premières vertus toutes celles que l'honneur et le devoir allaient bientôt lui rendre nécessaires. Quant » au décret d'élection, ils ne pouvaient s'en dessaisir, que le roi son frère et lui n'eussent confirmé, par leurs serments, tous les articles dont les ambassadeurs de France étaient convenus » avec le sénat et les nonces de la république. » Le roi de Pologne, leur répondant en latin, les remercia de l'élection qu'ils avaient faite de lui, et donna après charge audit sieur de Cheverny, son chancelier, de répondre plus amplement. Après laquelle réponse finie, ledit roi les remercia encore en latin de tant de peine qu'ils avaient prise de le venir trouver; ce qu'étant fait, tous lesdits sieurs ambassadeurs, et après eux tous les gentilshommes de leur suite, vinrent baiser la main de leur roi qui les reçut fort humainement au très-grand contentement desdits sieurs Polonais et de leur suite. Et après ledit roi, prenant l'évêque par la main, suivi des autres ambassadeurs, le sit entrer en l'antichambre, puis en la chambre du roi où ils trouvèrent ledit sieur roi, avec lequel, après avoir eu quelques propos, prirent congé, pour eux retirer en leurs maisons. Etant descendus en la cour, trouvèrent des grands chevaux des écuries du roi et du roi de Pologne, prêts pour monter dessus pour eux en retourner.

Le vingt-troisième jour, lesdits sieurs Polonais voulaient aller faire la révérence à monsieur le duc, ce qu'ils ne purent faire parce que ledit sieur s'était assez mal trouvé, la nuit, de sa sièvre. Qui les sit aller saluer le roi et reine de Navarre, et après, messieurs les cardinaux de Bourbon et de Lorraine.

Le vingt-quatrième, ledit sieur de Cheverny et de Villequier furent envoyés de la part du roi de Pologne vers ledit sieur Konarski, pour savoir et entendre quand lesdits sieurs ambassadeurs prendraient plaisir de commencer à traiter du fait de leur légation. Et pour cet effet, ledit sieur roi cût bien désiré d'avoir la copie des articles qu'ils entendaient être confirmés et jurés par lui. A quoi Konarski fit réponse qu'il ne pou-

vait aucunement déterminer de ladite affaire, ni faire aucune réponse sans le communiquer à ses collègues ambassadeurs, que l'après-diner ils s'assembleraient chez lui pour aviser.

Le lendemain vingt-cinquième, ledit sieur roi avec la reine sa mère et quelques-uns qu'ils ont appelés, ont entendu du sieur évêque de Valence et abbé Delisle qui ont été envoyés ambassadeurs en Pologne, quelles avaient été les promesses faites et signées par eux, accordant avec les Polonais pour le fait de l'élection. Et après en avoir longuement conféré, a été ordonné au sieur Delisle d'avertir les ambassadeurs, que quand il leur plairait venir trouver le roi de Pologne, il leur donnerait telle audience qu'ils voudraient.

» Le vingt-sixième, l'après-diner, sur les deux heures, lesdits ambassadeurs sont venus trouver ledit sieur roi en son hôtel d'Anjou. Après avoir été reçus par Sa Majesté, les a retirés en une chambre à part et leur a commandé de s'asseoir, ce qu'ils n'ont voulu faire qu'après beaucoup de commandements, se tenant toutefois toujours découverts. La parole a été portée par l'évêque Konarski, en latin, qu'ils avaient apporté les articles convenus et signés avec les ambassadeurs du roi très-chrétien, lesquels ont été lus par le secrétaire Brulart, et après que lecture en a été faite, le roi de Pologne préféra à parler français. Et s'étant trouvés trois d'eux qui entendaient et parlaient français, savoir : Zamoyski, Laski et Pronski se sont approchés, et leur a été dit par ledit sieur roi: « Qu'en la lecture desdits articles, il en avait remarqué un, faisant mention de la demeure des Français avec lui en Pologne pour le servir domestiquement, lequel il trouvait fort dur, attendu qu'il avait toujours été permis à ses prédécesseurs rois de se servir près de leurs personnes de toutes personnes de diverses nations, et que la considération et amitié qui se faisait des Français et Polonais requérait qu'il y eût des Français nourris en Pologne, comme des Polonais en France, n'entendant toutefois parler des charges, dignités et bienfaits qu'il voulait seulement être baillés à ceux de Pologne et non aux étrangers, et qu'il les priait de corriger cet article, ou à tout le moins de certifier quand ils seraient au pays ce qu'il leur en avait dit. > Sur quoi tous lesdits sieurs ambassadeurs s'étant levés, se sont retirés en un coin de ladite chambre pour en aviser; et, après en avoir communiqué ensemble, un d'iceux, nommé le sieur Zamoyski, a porté la parole en latin, que leur pouvoir et mandement étaient limités, auquel ils ne pouvaient ni ajouter, ni diminuer, et que toutefois la volonté du roi étant juste, qu'elle serait reçue telle au pays. Ladite conférence a duré deux bonnes heures.

Le vingt-neuvième jour, l'après-diner, lesdits ambassadeurs eurent audience en l'hôtel d'Anjou. Et parce que ledit sieur de Cheverny avait su qu'ils devaient proposer le aucoup de choses concernant l'autorité du roi de Pologne, alla prier la reine de commander à MM. le chancelier et de Morvilliers de se trouver à l'audience qui se donnerait auxdits ambassadeurs, ce qu'ils firent. Et après qu'ils furent arrivés, Herburt porta la parole, et dit au nom de tous : « Qu'il suppliait le » roi de confirmer les articles qui avaient été ar-» rêtés par le sénat, et de faire le serment qui » avait été avisé. » Lequel serment fut présenté par Tomicki; et après que lesdits articles et serment ne devaient être observés comme chose qui n'avaient point été passées par tous les Etats du pays et contraires aux libertés ecclésiastiques et à l'autorité du roi. Et après lui le palatin Laski protesta pour les catholiques de Pologne, et le maréchal Radziwill pour tous les catholiques de Litvanie en la même forme que l'évêque auquel il se remit. Sur quoi les autres se trouvant offensés, firent plusieurs remontrances. Le staroste Zborowski, plus impatient, s'approcha de Montluc, et lui demanda s'il n'avait pas consenti luimême à cet article. « Vraiment, ajouta-t-il, si » yous et vos collègues ne l'eussiez approuvé, » jamais votre prince n'aurait eu nos suffrages,» Ledit sieur roi s'aperçut de la vivacité de cet ambassadeur, et voulut savoir ce dont il s'agissait entre lui et l'évêque de Valence. Celui-ci, plus confus qu'il ne l'avait encore été, feignant de ne rien entendre, Zborowski prit la parole, et s'adressant au roi, le surprit bien davantage par ces mots: « Je disais, Sire, à l'ambassadeur de » Votre Majesté, que s'il ne s'était engagé à yous » faire agréer cet article, vous n'auriez pas été » élu roi de Pologne; et je dis plus à présent : si > vous ne l'acceptez comme tous les autres, vous » ne le serez jamais. » Ces paroles irritèrent les courtisans français. Les murmures allaient éclater. Le roi les réprima par un sourire gracieux, qui semblait approuver ce qu'il venait d'entendre; mais son cœur ulcéré ne se sentit plus, dès ce moment, le même goût pour le trône qu'on l

lui préparait. Il continua cependant à montrer de la confiance aux Polonais, et résolut de ne leur rien refuser. Enfin le roi, prenant la protestation par écrit par ledit évêque leur dit à tous, que, puisqu'il voyait qu'ils n'étaient d'accord, it valait mieux qu'il vit à loisir lesdits articles, serment et protestation, et que de leur part ils regarderaient à s'accorder.

Le lendemain trentième, au matin, ledit sieur de Cheverny fut envoyé vers le castellan Tomiçki, où il trouva qu'avec lui étaient assemblés Gorka, Zborowski et autres protestants qui étaient fort courroucés de ce que l'on faisait difficulté de confirmer leurs articles. Et s'excusa de venir seul trouver le roi de Pologne, disant que cela serait suspect à ses compagnons, et qu'il ne le pouvait faire par le devoir de sa charge jusque à ce que leur légation fût parachevée.

• Qui fut cause que le lendemain matin trenteunième, MM. de Morvilliers et de Valence, et le sieur de Cheverny, furent envoyés vers eux pour entendre les raisons desdits sieurs avec lesquels traitèrent par l'espace d'environ trois heures.

Et le lendemain, premier jour de septembre. lesdits ambassadeurs ont eu audience à l'hôtel d'Anjou, où, après avoir été ouïs longtemps, l'évêque a déclaré qu'il n'entendait avoir protesté, sinon que ce qui concernait le fait de sa religion, et non pour les autres articles, suppliant le roi de les autoriser et confirmer. Après, ledit sieur roi ayant vu qu'ils étaient d'accord, leur a dit es français, qui depuis leur a été interprété par le staroste Zamoyski, qu'il ne désire rien tant que l'amitié et union de ses sujets, et qu'il entretiendrait toujours tout ce qui serait bon pour le bien et l'utilité du pays, estimant son bien et autorité de lui étaient conjoints à présent avec le bien dudit pays. Lesdits ambassadeurs se retirant fort contents et satisfaits de l'honnête réponse de leur roi, furent menés promener au jardin dudit hôtel d'Anjou, et après voir les lions, ours et autres bêtes que le roi fait nourrir.

» Le deuxième jour de septembre; le roi de Pologne attendait l'après-diner les ambassadeurs pour être encore ouïs; mais ils députèrent trois d'entre eux, Herburt qui prit la parole, Zamoyski et Laski qui excusèrent le reste des ambassadeurs, et apportèrent de leur part un mémoire portant interprétation aux articles qui avaient été par eux baillés; lequel mémoire, ensemble d'autres mémoires, ils laissèrent et furent mis ès-mains de MM, de Limoges, de Foix, Belièvre

et de Pibrac, avocat du roi, pour les voir et traduire de latin en français, à cette fin que le lendemain tout fût lu aux rois et à la reine.

- · Et le lendemain troisième jour, le tout fut rapporté par le sieur de Pibrac en présence des rois de France, de Pologne, de la reine mère, les cardinaux de Bourbon, Lorraine, et autres du conseil du roi. Sur quoi les conseillers allèrent trouver les ambassadeurs qui s'assemblèrent chez l'évêque Konarski, Là, ledit mémoire fut lu et fort contesté, tant sur le fait des quatre mille Gascons que les ambassadeurs français ont promis, avec le paiement pour six mois, qu'ils demandent pour un an entier, de la navigation et armée de mer, du port des deniers du revenu du roi de Pologne, avec les promesses et serment des rois de France et de Pologne, à laquelle conférence a été remis par eux à faire le lendemain réponse.
- · Le lendemain quatrième jour, les ambassadeurs polonais sont venus trouver leur roi à l'hôtel d'Anjou, sur les trois heures, où ils sont demeurés jusqu'à sept heures. Ils protestaient de l'obéissance que les Polonais voulaient rendre à leur roi, puisque volontairement ils avaient élu, s'étaient soumis, leurs biens, leurs vies et leurs fortunes; mais qu'ils auraient la puissance d'élire un autre roi, au cas qu'il ne gardat les lois, les statuts et priviléges du pays. Et après, le roi de Pologne fit une longue et fort honnête réponse, qu'il no voudrait qu'il eût aucunement moindre autorité que les autres rois ses prédécesseurs, de laquelle il ne voudrait abuser, et de conserver les contumes, priviléges, droits et autorités du pays, ce qu'il espère de leur faire mieux connaître par effets que de paroles. Après cela, l'évèque Konarski commença à requérir qu'il plût au roi entendre au mariage de dame Anne, infante de Pologne, sœur du feu roi Sigismond, comme chose qui serait très-utile pour le bien du pays.
- Le sixième jour les ambassadeurs sont venus à l'hôtel d'Anjou. Le castellan Herburt suppliant le roi que les confirmations fussent passées en la forme qui avait été baillée par eux, sans qu'il fût aucune chose changée ni immiscée. Enfin quand c'est venu à tomber sur l'article du transport des deniers du roi de Pologne, ont insisté précisément qu'il fût promis et assuré par le roi de Pologne, que la somme de 450,000 florins fût portée à certains termes, dedans le château de Krakovie, sur quoi le roi a fait réponse par sa

bouche: • Qu'ils ne devaient donter qu'il ne portât tout ce qu'il avait en Pologne, que puisportât tout ce qu'il avait en Pologne, que puisque lui-même y était, qu'il ne voulait rien avoir
pui n'y fût porté; mais de s'obliger de le mettre dans le trésor, et de n'avoir point la disposition de ce qui lui appartient, qu'il n'était
pas raisonnable; que puisqu'il leur avait accordé tous les autres articles, il les priait de
ne plus faire d'instances sur celui-ci, et de s'en
fier à lui. • Sur quoi lesdits ambassadeurs se
sont levés et retirés à un coin de la chambre
pour délibérer, et ils déclarèrent qu'ils ne pouvaient aucunement changer; le roi déclara de
son côté qu'il ne pouvait pas non plus, et on se
sépara.

- Le septième jour les négociations recommencèrent, et le roi de Pologne déclara qu'il était content pour faire connaître auxdits ambassadeurs que sa volonté est de saire porter toute ladite somme en Pologne, mais qu'il l'aurait distribuée à son bon plaisir et volonté. Sur quoi les ambassadeurs répondirent, qu'ils n'entendaient aucunement empêcher que tout ne fût disposé à la volonté du roi; que ladite république avait longuement été sans lesdites choses. que toutefois avait toujours été grande et florissante, et qu'ils suppliaient le roi de leur donner seulement acte de la remontrance qu'ils avaient faite pour leur décharge envers les Etats du pays; suppliant le roi de s'avancer le plus tôt qu'il pourrait pour s'y acheminer. Le roi de Pologne fit une réponse favorable.
- Le mercredi neuvième, les ambassadeurs arrivèrent sur les onze heures. Incontinent après le roi de Pologne s'est assis en une table qu'il a fait mettre au-dessus, et joignant une autre lonque table où tous lesdits ambassadeurs se sont assis pour diner, et après lequel ledit sieur roi s'est retiré en la chambre pour traiter et parachever avec eux. Et les quinze articles accordés ont été au commencement lus; et, après s'est résolu le fait du serment avec le consentement de l'évêque Konarski, lequel s'est accordé qu'il ferait une protestation en l'église qui lui pût servir de décharge, tant en sa conscience qu'envers le pape. Et après, ledit évêque a demandé réponse sur le fait du mariage. Le roi a répondu qu'il avait eatendu beaucoup de grandes vertus et louanges de la princesse de Pologne, Anne, concue de la grandé maison de Jagellons, et qu'il était si proche de s'acheminer au pays qu'il espérait bientôt la voir et connaître, et après faire

tont ce qui serait avisé et résolu par les états du pays sans lesquels il n'entend contracter aucun mariage. Et après, a été avisé le lendemain d'aller à Notre-Dame de Paris ouïr la messe et là faire le serment, tant par le roi de France que par le roi de Pologne son frère, des articles accordés par les ambassadeurs et de l'interprétation faite sur iceux.

» Le jeudi dixième septembre, sur les onze heures du matin, le roi et le roi de Pologne, accompagnés du roi de Navarre et autres princes du sang et seigneurs, sont allés à la grande église de Notre-Dame, et aussi les reines, princesses et dames, et tous les ambassadeurs, assis en un siège couvert de drap d'or au-dessus de l'oratoire du roi, tout près du grand autel; et à côté de l'autel messieurs les cardinaux; et derrière eux les évêques; et de l'autre part à main gauche, vis-à-vis des ambassadeurs, les chanceliers de France et de Pologne; et après eux, ceux du conseil du roi; et à côté de l'autel, à l'endroit gauche, vis-à-vis des cardinaux, les ambassadeurs du pape, d'Espagne, d'Ecosse et de Venise. Et après que la messe a été dite, les rois de France et de Pologne se sont approchés du grand autel où était Pierre de Gondi, évêque de Paris, qui avait dit la messe, comme se sont aussi approchés les ambassadeurs pour faire le serment convenu et accordé. Et avant que commencer à faire ledit serment. l'évêque Konarski a fait sa protestation audit roi de Pologne, et l'a baillée par écrit au sieur de Cheverny, son chancelier, par laquelle il proteste de la nouvelle forme de serment touchant le fait de la religion dont a été ordonné par ledit sieur roi qu'il anrait acte. Et après les rois de France et de Pologne se sont mis à genoux, et le castellan Herburt a' pris la forme de serment que le roi de Pologne devait faire, laquelle il a lue de mot à mot comme ledit sieur roi en a autant fait de sa part, et l'a ainsi juré sur les évangiles. Et après, le roi a lu son autre serment comme fesait aussi le chancelier, lequel roi a fait aussi serment sur lesdits évangiles d'entretenir de bonne foi ce qui a été accordé par ses ambassadeurs et depuis avec le roi de Pologne, son frère. Et après lesdits sieurs rois, ambassadeurs et tous autres, se sont retirés, le hérault criant en signe de joie et d'allégresse comme on a accoutumé. Et le roi s'en est allé dîner à l'évêché où il a mené lesdits ambassadeurs dîner avec lui.

Le dimanche treizième, le tout a été préparé

en la grande salle de parlement du palais, pour y présenter et recevoir le décret de l'élection, où chacun s'est trouvé sur le midi ou une heure après. Et parce que c'est un acte qui est si solennel, qu'il n'est mémoire qu'it s'en soit sait un tel en France, il sera bon de le décrire. La grande salle du palais qui est divisée en deux à cause des piliers; l'un des côtés d'icelle, vers la chambre dorée, a été mis tout en échafauds par degrés, en façon de théâtre; l'autre côté a été resserré de sièges des deux côtés, et en haut d'une galerie de bois; et approchant près de la table de marbre, un échafaud, étant de sept ou huit degrés, tout couvert de tapis richement ornés, et trois grands dais, et au-dessus de celui du milien était le roi assis dans une chaise : à la main droite, sous un autre dais, près de lui, était la reine sa mère; et au-dessous de la reine, le roi de Pologne, assis chacun en une chaise. A mais gauche, joignant ledit roi de France, était la reine sa femme; après elle, monsieur le duc, assis seulement dessus une escabelle converte de toile d'or. Après lui, le roi et la reine de Navarre, dedans deux chaises; et au-dessous, une petite escabelle plus basse, madame la princesse de Navarre. A côté gauche, traversant jusqu'à un pilier, y avait deux sièges en façon de forme, l'un pour les princes du sang, savoir : Messieurs les princes de Condé, Montpensier, prince Dauphin; et à l'autre : Mesdames la princesse de Condé, de Montpensier, princesse de La Rochesur-Yon, de Nemours et de Guise; et en des échafauds, faits par degrés au-dessus, les dames de la cour. Du côté droit du roi, y avait aussi une forme sur laquelle étaient assis messieurs les cardinaux de Lorraine, Bourbon, de Guise et d'Este. Derrière eux un autre siège, sur lequel étaient assis ceux du conseil du roi, à savoir: Messieurs de Morvilliers, de Valence, Limoges, de Foix, de Roissy et Bellièvre. Et derrière ledit siège, étaient assis les archevêques et évêques, et au-dessus, aux échafauds, étaient les ambassadeurs du pape, d'Espagne, d'Ecosse et de Venise. Un autre long siège élevé, où étaientles ambassadeurs polonais, et devant le premier ambassadeur, qui est l'évêque Konarski, y avait un petit siège à part pour le sieur de Cheverny, et auprès, une petite table couverte de velours cramoisi en broderie avec un oreiller, pour y recevoir et asseoir le cossre dedans lequel était le décret de l'élection. De l'autre côté, auprès d'un pilier, un autre petit siège à part, sur lequel

était assis le chancelier René de Birague; et plus bas de deux degrés, de grands siéges, depuis ladite table de marbre jusqu'au bas de la salle, sur lesquels six présidents de la cour de parlement, et les conseillers dudit parlement étaient assis; derrière eux, messieurs les recteurs de l'Université de la chambre des comptes, et les autres compagnies en suivant. M. de Guise, comme grand-maître, donna ordre à ce qui était nécessaire. Aux pieds du roi était couché le duc du Maine, comme grand chanbellan; et dedans la salle, de dix à douze mille personnes; ladite salle, richement parce de tapisseries, et un fond de lierres et armoiries des rois, reines, et de leurs alliances. A l'arrivée des rois et reines susdits, qui a été environ une heure, les trompettes ont commencé à sonner, et depuis les hauthois. Et après que le roi a été là plus d'une grande demiheure, les ambassadeurs de Pologne sont arrivés. L'évêque Konarski a commence à adresser la parole au roi de France, lui fesant entendre que, à sa prière et requête, ils avaient élu un frère pour leur roi, et qu'ils suppliaient trouver bon, qu'ils lui présentassent le décret de l'élection à quoi a été répondu par le chancelier, au nom du roi; et après, ledit évêque a adressé sa parole au roi de Pologne, lui faisant entendre qu'ils l'avaient élu par ses mérites, le suppliant d'accepter cette élection, et de vouloir s'acheminer, pour le bien du royaume, le plutôt qu'il pourrait e s'assurant que vous conserverez les deux nations de la Pologne et la Litvanie, et ne violerez jamais leurs anciennes libertés comme vons l'avez promis, que vous garderez et dé-• fendrez ses peuples envers et contre tous; et pour ce, que le Moskovite est notre proche voisin et perpétuel ennemi, qui, voyant la Po-· logne sans chef, pourrait envahir notre pays; · d'autant que c'est le temps auquel il commence > à nous faire la guerre. > Et après, ont présenté ledit décret, qui a été lu par le castellan Herburt, accompagnés des castellans Tomiçki et Gorka, qui tenaient les deux bouts du décret, scellé de

vingt-six sceaux. Et après la lecture faite, Konarski et Radziwill parlèrent. Après les réponses des chanceliers on a commencé à chanter le Te Deum en musique, et après, le décret qui était dedans un coffre d'argent doré, mis dedans une gaîne de velours vert et couvert d'un drap d'or frisé, a été repris sur ladite table et porté par les castellans Tomiçki et Gorka, qui le portèrent sur leurs épaules jusque dedans la Sainte-Chapelle où l'on a dit vêpres. A la fin, l'artillerie a tiré de toutes parts, tant à l'arsenal qu'à l'Hôtel-de-Ville, et la cloche du Palais sonna. Le roi a mené souper au Louvre tous lesdits sieurs ambassadeurs polonais.

» Le lendemain quatorzième, le roi voulat que son frère sit son entrée dans Paris. Le nouveau roi étant sorti de Paris, y rentra par le faubourg Saint-Antoine, précédé de deux mille hommes de pied et deux cent cinquante mairres. A la porte de la ville, tout le magistrat en corps lui présenta les clefs; et remontant à cheval, se hâta de marcher avant les membres du Parlement, qui étaient tous en robe rouge, et que suivaient les gentilshommes de la famille des ambassadeurs polonais. Tous les domestiques des deux rois, les premiers officiers de la couronne, le chancelier lui-même portant les sceaux, tous les ministres étrangers venaient ensuite. Le duc de Guise portait le sceptre devant Henri, qui, armé de toutes pièces, marchait sous un dais, ayant à ses côtés le duc d'Alençon et le roi de Navarre, et après lui les princes du sang et les ambassadeurs de la république, accompagnés chacun d'un des premiers seigneurs de l'Etat. Cette pompeuse cavalcade se rendit au Palais, parmi les acclamations d'une foule de citoyens, qui, entrainés les uns par les antres, ne cessaient de faire des vœux pour la prospérité du roi de Pologne. D'espace en espace, on voyait dans les rues des arcs-de-triomphe ornés de statues, d'emblèmes et d'inscriptions. Quelques-uns étaient à la gloire de la Pologne, et la plupart représentaient l'union des deux rois.

#### TARNOW.

Sur la grande route qui mêne de Krakovie à Léopol, non loin de la Biala, qui se jette par le Dunaïeç dans la Wistule, s'élève la ville de Tarnow, riche en souvenirs historiques. Avant le premier partage de la Pologne, en 1772, Tarnow se trouvait enclavé dans le palatinat de Sandomir, mais depuis elle devint le chef-lieu d'un cercle du royaume de Galicie, gouverné par les empereurs d'Autriche.

Jusqu'aux premières années du xive siècle Tarnow était un village; mais le roi Wladislas-Lokietek, voulant récompenser les services de Spicimir, palatin de Krakovie, donna, par lettres patentes du 20 mars 1330, cette terre en toute propriété au palatin, et dès lors Tarnow se transforma en ville, et jouissait des mêmes priviléges que la ville de Krakovie.

Les descendants de Spicimir s'appelèrent désormais les seigneurs de Tarnow ou Tarnowski; et c'est de cette branche qu'était issu le célèbre Jenn Tarnowski, castellan de Krakovie. (Voyez sa biographie, t. II, p. 47.) Le dernier rejetou mâle de cette ligne mourut en 4567, et sa fille, épousant le prince Constantin Ostrogski, lai porta en dot la ville et les immenses possessions appartenant à Tarnow. Aujourd'hui Tarnow est la propriété des princes Sanguszko.

La ville est située dans une belle position, au pied de la montagne dite de Saint-Martin. L'hôtel-de-ville, l'église cathédrale furent fondés au xve siècle. Elle possède quatre autres églises, mais celle de Saint-Martin est la plus ancienne, et elle remonte à l'introduction du christianisme en Pologne, à la fin du xe siècle. Elle est bâtie en bois de mélèze, et a résisté au temps. Au bas de cette église on aperçoit les ruines de l'ancien château des Tarnowski. C'est là que Jean Zapolay, roi de Hongrie, trouva une généreuse hospitalité.

En 1528, à l'époque où Ferdinand, roi des Romains, cherchait à s'emparer du trône de Hongrie, Jean Zapolay sut obligé de chercher asile en Pologne. Tarnowski donna alors en toute disposition la ville et le château de Tarnow, où l'illustre résugié sut traité, pendant cinq mois, avec tous les égards possibles.

Lorsque Jean occupa le trône de Hongrie, il fit don à Tarnowski d'un bouclier et d'un bâton de grand général d'un travail merveilleux; on évaluait ces dons à 40,000 ducats, somme énorme pour l'époque. Outre cela, il accorda aux habitants de la ville le privilége d'un libre commerce avec la Hongrie, et l'entrée des vins de Hongrie sans aucun droit; ces priviléges firent le plus grand bien au commerce de Tarnow.

La ville souffrit des malheurs qui accablèrent le pays à diverses époques, soit par les guerres civiles ou étrangères, soit par la peste; mais les ravages qu'exercèrent les troupes suédoises, en 1655, l'atteignirent particulièrement; ils pillèrent, mirent des contributions, brûlèrent les maisons et les églises, etc., etc.

En 4809, la ville de Tarnow fut occupée militairement par les troupes moskovites aux ordres de Galitzyne, lorsque la cour de Saint-Pétersbourg formait une perfide alliance avec Napoléon. Alors les Moskovites, faisant un feu de joie, manquèrent d'incendier la ville.

Les mansolées des Tarnowski et des Ostrogski, élevés dans l'église cathédrale, sont celèbres dans toute la Pologne. Marbres, albâtres, bronzes, tout y est prodigué. En 1827, en faisant des réparations dans l'église, on retira des caveaux tous les cercueils; dans celui de Jean Tarnowski on trouva une chaîne et une médaille d'or, et deux plaques d'argent portant des inscriptions latines.



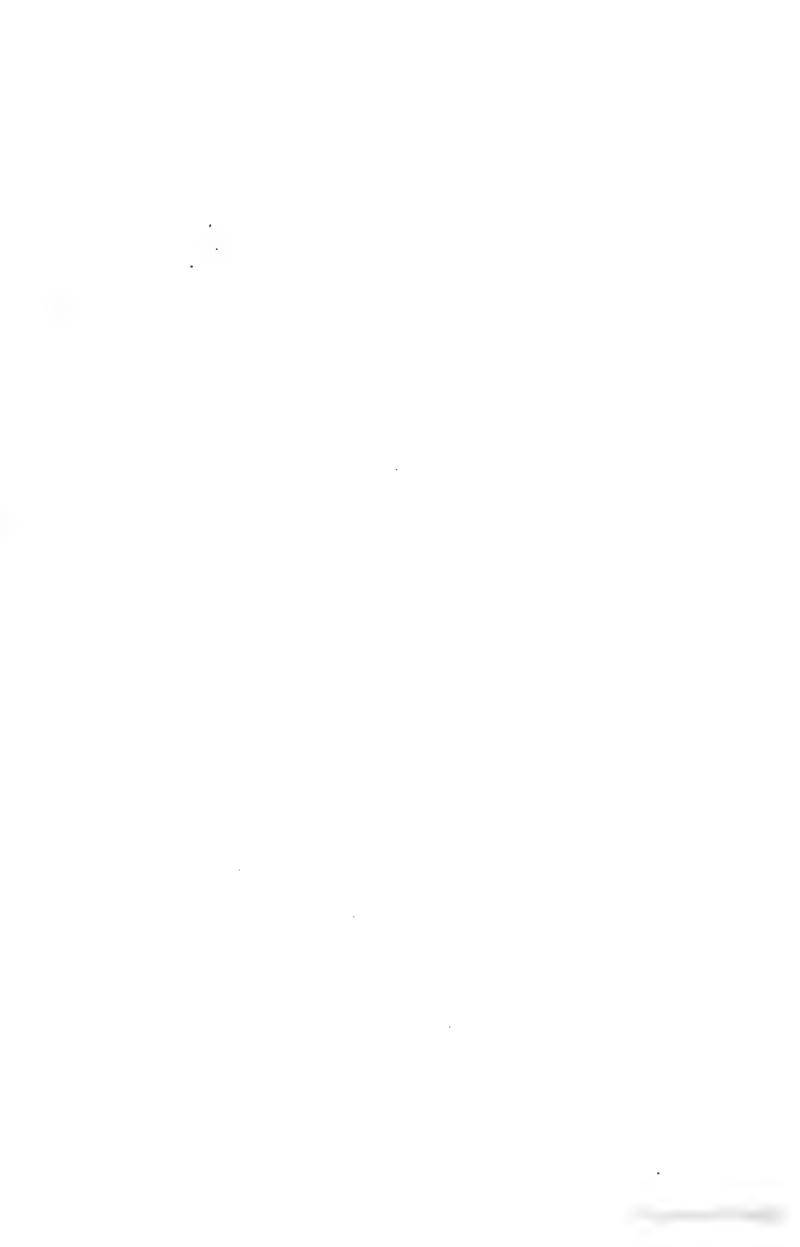



## HISTOIRE.

### QUATRIÈME ÉPOQUE (1587-1795).

La décadence de la Pologne embrasse une époque de 203 ans. On vit alors l'anarchie aristocratique se développer et renaître sous différentes formes, mais soixante ans de victoires et d'illustrations militaires couvraient cette anarchie. Après cette période de gloire à l'extérieur, vinrent les soixante années suivantes qui ébranlèreut les fondements de la république. Pendant la troisième période qui dura quatre-vingts ans, la Pologne fut frappée d'inertie; l'intolérance religieuse s'exerça sans contrôle et l'aristocratie se surpassa en abus de pouvoir. La petite noblesse voulut réparer le mal; la suppression universelle des Jésuites vint à propos, mais les conjurations du dehors et les trahisons à l'intérieur hâtèrent la chute politique de l'État. Pourquoi cette mort d'une grande nation? Parce que les masses, le peuple n'avait pas été fraternellement appelé à aeconder la noblesse, qui pourtant se disaît démocrate!

#### INTERRÈGNE (1586-1587).

Le roi Etienne Batory mourut le 12 décembre, au moment où la noblesse, réunie en diétines, choisissait ses mandataires pour la diète qui devait s'ouvrir à la fin de décembre 1586, et dans laquelle le roi devait soumettre plusieurs questions importantes; il fallut donc se préparer à de nouvelles élections. Le 26, la noblesse de la Petite-Pologne proclame l'ouverture des tribunaux du froc. De son côté, le primat Stanislas Karnkowski annonce que le sénat doit se réunir à Warsovie pour le 1<sup>er</sup> février 1587. Le 7 mars, la diète de convocation signe une confédération, et la journée du 30 juin est destinée pour l'ouverture de la diète d'élection.

Les affaires des Zborowski, dont la haine et les intrigues jouaient un si grand rôle sous les règnes de Henri et d'Etienne, étouffees momentanément par ce dernier, éclatèrent avec violence pendant l'interrègne. Le parti des Zborowski arriva sur le champ d'élection avec dix mille hommes armés, tous ennemis de Jean Zamoyski; le primat Karnkowski se joignit aux Zborowski.

Pour opposer la force à la force, Zamoyski arma aussi son monde; sa troupe était peu nombreuse, mais elle était composée d'hommes éprouvés et parfaitement disciplinés. Zamoyski se retrancha près de Powonzki, au nord-ouest de Warsovie. Zborowski désirait en venir aux mains avec son antagoniste; mais le primat, le sénat et plusieurs citoyens déjouèrent ces projets en décrétant que personne ne devait se présenter sur le champ d'élection à main armée. Ces collisions durèrent pendant cinq semaines; mais enfin on procéda à l'élection du chef de l'Etat. Cette fois, le nombre des candidats était moins grand qu'aux deux interrègnes précèdents. Ces candidats étaient:

Fédor-Yvanovitch, tzar de Moskovie; André Batory, cardinal, neveu d'Etienne;

Ferdinand, Ernest, Mathias et Maximilien, archiducs d'Autriche, de la maison de Rœtz (Rakusy);

 Sigismond-Wasa, fils de Jean III, roi de Suède, et de Catherine Jagellonne.

On pensa un instant à choisir un Polonais de la famille des Piasts; mais ce projet fut bientôt rejeté. Le tzar n'eut pas plus de chances. Le parti d'André Batory attendit un moment plus propice pour son candidat; les trois archiducs d'Autriche furent mis de côté, et on ne s'occupa que de l'archiduc Maximilien, frère de l'empereur Rodolphe II, et de Sigismond-Wasa.

La reine Anna, veuve d'Etienne Batory et sœur de Sigismond-Auguste, visait à la couronne pour son parent Sigismond; et la juste défiance qu'on avait pour la maison d'Autriche fit tourner toutes les chances du côté de ce prince. On savait que sa mère lui avait donné une éducation toute polonaise. Dans le vrai, le parti de Maximilien était peu nombreux; aussi les Zborowski, s'aperceyant que le primat Karnkowski passait du côté de Sigismond, voulurent enlever le primat. Mais Zamoyski, vigilant et attentif à toutes leurs démarches, déjoua ce dessein. Aussi, le 19 août 1587, le primat, après avoir réuni les votes, nomma Sigismond roi de Pologne ; et Zamoyski, en l'absence du grand-maréchal, le proclama devant la nation. Sans perdre de temps, Zamoyski convoque les diétines pour le 19 septembre, la diète pour le 5 octobre, et, pour le 18 du même mois, le couronnement du nouveau monarque. De leur côté, les Zborowski nomment, le 22 août, Maximilien roi, et lui envoient des ambassadeurs, comme s'ils étaient les interprètes de la majorité. Zamoyski, à l'effet de garantir Krakovie contre toute surprise, alla (27 août) dans cette ville, et se prépara à assurer les frontières de la république contre l'envahissement autrichien.

En attendant, les envoyés de Suède, Eric Spaare et Eric Brahe signèrent et jurèrent, au nom de Sigismond, les pacta conventa suivants: « Une éternelle alliance entre la Pologne et la Suède contre tous les ennemis; la réunion de l'Esthonie à la Pologne; la cession à la république d'une partie des sommes napolitaines dévolue à Sigismond par le chef de sa mère; une marine libre sur la Baltique, et la construction de cinq forteresses sur les frontières de la Pologne; l'acquittement des dettes de la république; l'observation des lois et des priviléges de la nation » (c'est-à-dire la noblesse).

Afin de hâter l'arrivée du nouveau monarque, Martin Lesniowolski, castellan de Podlaquie, Pierre Cieklinski, secrétaire du roi, entourés d'une nombreuse jeunesse, partirent pour Stockholm. Une autre ambassade fut envoyée à Dantzig pour recevoir Sigismond au moment de son débarquement.

Les électifs pacta conventa déplurent au roi héréditaire de Suède. Il n'avait guère envie de céder l'Esthonie; et il était bien pénible à Sigismond de se séparer de son père. On retarda tant qu'on put le départ; mais quand il vit les démarches hostiles de l'Autriche et les menaces de Lesniowolski, qui parlait de faire élire le tzar de Moskovie, ennemi de la Suède, il quitta Stockholm, et vint à Oliwa (7 octobre), où il prêta serment pour l'observation des pacta conventa, en remettant l'article concernant la cession de l'Esthonie à un temps plus éloigné. Le 8 octobre, le roi fit son entrée à Dantzig.

Pendant ce temps, Zamoyski cerna les Zborowski à Piotrkow, et le 8 octobre, près de Wisliça, la noblesse proclama de nouveau Sigismond, et fixa au 27 novembre la cérémonie du couronnement. Le parti autrichien ne se découragea pas malgré cet échec. L'archiduc Maximilien, à la tête d'une armée, arriva en vue de Krakovie. Il établit son quartier à Mogila (octobre), et tâcha de surprendre la capitale. Mais la vigilance et les talents de Zamoyski déjouèrent ce projet; et au moment où Zamoyski battait les Antrichiens près d'un des faubourgs de Krakovie (25 novembre), Sigismond arriva dans le camp de Zamoyski, et fit son entrée à Krakovie le 1er décembre.

Sigismond était redevable de la couronne à Zamoyski, qui avait combattu à ses frais, lui et

quelques Polonais, contre les Autrichiens: cependant il en eut peu de reconnaissance, sort souvent réservé aux faiseurs de rois, L'influence qu'il avait sur le feu roi, il la devait à sa franchise, et, ayant tout, il voulait le bonheur de la Pologne. Sigismond voulait agir par lui-même, il dédaigna les avis de Zamoyski, et, dès son début, il prouva son incapacité. Il répondait ou mal ou point aux discours ou aux questions d'Etat qu'on lui faisait : l'orgueil et la sierté, compagnes inséparables de la médiocrité, guidaient ce prince dans ses moindres actions; faisant peu de cas des sages conseils de Zamoyski, il se laissa influencer par ses flatteurs. et pis encore, par les Jesuites. Aussi Zamovski ne put s'empêcher de dire aux ambassadeurs qui avaient accompagné Sigismond : « Quel-démon maussade nous avez-vous amené de Suède? L'obstination de Sigismond se mit au grand jour lorsqu'on discutait sur les pacta; et ne voulant pas consentir à la cession de l'Esthonie, cette affaire fut ajournée jusqu'à la mort de son père Jean III. Ces débats durèrent près d'un mois, et le nouveau roi ne fut couronné que le 28 décembre 1587.

#### SIGISMOND III (1587-1632).

L'archidue Maximilien, battu sur tous les points et voyant que son compétiteur l'emportait, quitta les environs de Krakovie et se porta vers Wielun en faisant de grands dégâts. Zamoyski quitte les séances de la diète de couronnement (13 janvier 1588) et marche à la poursuite de l'ennemi. Maximilien, étonné de la célérité de cette marche, et croyant que Zamoyski n'oserait le poursuivre, s'arrêta à Byczyna (Pitschen) en Silesie. Fort de son droit, Zamoyski vint l'y trouver, et livra bataille près de Byczyna (24 janvier). Battu en plein champ, l'envahisseur autrichien, encore une fois vaincu, s'enferma dans la forteresse. Désespérant de résister à la bravoure polonaise, l'archiduc Maximilien, le prétendu roi de Pologne, l'élu des factieux, se rendit prisonnier avec ses troupes et ses bagages. Il eut recours à la générosité nationale des vainqueurs, il obtint qu'il ne serait pas conduit à Krakovie, mais gardé dans un château.

La veille de l'attaque de Krakovie, dont nous avons parlé plus haut, Maximilien rêva que Jacques Sobieski, grand-enseigne de la couronne, ramassait à terre une couronne enrichie de pierreries et en ceignait le front du prétendant. En se réveillant, il crut à la réalité de ce songe; mais il fut cruellement détrompé, car à la suite de ses défaites le hasard voulut que ce même Sobieski fût chargé de la garde de l'auguste prisonnier. Toutefois il était réservé aux Sobieski de sauver l'empire : quatre-vingt-quinze ans plus tard, Vienne et l'ingrat Léopold durent leur délivrance à Jean Sobieski, fils de Jacques!

Jean Zamoyski conduisit Maximilien prisonnier au château de Krasnystaw (entre Lublin et
Zamosc), après avoir mis en liberté les Zborowski
et leurs partisans. Mais il fut mal payé de ce
noble procédé: les Zborowski firent des tentatives pour enlever Maximilien. L'archiduc fut
traité avec égard, mais il conserva son orgueil
et refusa de manger à la même table que Zamoyski; alors ce héros, pour lui faire sentir
qu'il était prisonnier, le fit servir à part, mais
on entoura la table d'une chaîne d'or.

La captivité de l'archidue dura près d'un an; pendant, ce temps, le pape Sixte V et l'empereur Rodolphe II négociaient l'élargissement de Maximilien. Les commissaires polonais se réunirent à Bendzin, et ceux de l'Autriche à Bytom (Beuthen. Les pourparlers commencèrent le 1er janvier 1589, et l'affaire ne fut conclue que le 9 mars, par suite de la renonciation de Maximilien au trône de Pologne.

A peine Sigismond III eut-il passé seize mois en Pologne, qu'il parut dégoûté du trône, où il voulait régner et gouverner sous le régime du bon plaisir. Il lui tardait de revoir son père. Après avoir obtenu la permission de la diète tenue à Warsovie (mars-avril), Sigismond partit au mois de juin et arriva à Revel en Esthonie (7 août 1589), où l'attendait son père Jean III. Les longues et secrètes conférences entre le père et le fils trahirent l'envie qu'ils avaient de repartir pour la Suède. La résistance que Sigismond avait opposée aux sollicitations des Polonais donna naissance à des bruits vagues, dont les résultats furent terribles plus tard. On prétendait que les deux monarques, dans leurs conférences, étaient convenus que Sigismond céderait la couronne polonaise à Ernest, archiduc d'Autriche, et que celui-ci épouserait Anna, sa sœur. Une guerre civile aurait éclaté sans l'envahissement des terres russiennes par les Tatars et les Turks qui vinrent assiéger Léopol (18 août). Cette circonstance ramena Sigismond III à Warsovie (25 septembre).

Le roi n'était pas encore revenu, que déjà Zamoyski, ayant ramassé en hâte une petite armée, entretenue à ses frais et à ceux de ses amis, marcha contre les Turko-Tatars et les força de se retirer.

La prudence de Zamoyski détourna le danger pour quelque temps; il promit aux Turks de punir les Kosaks de leurs excursions en Turquie. Paul Uchanski, palatin de Belz, fut envoyé en ambassade à Constantinople (décembre 4589), mais la Porte-Ottomane ne voulait souscrire à aucun accommodement.

La diète de Warsovie, ouverte le 8 mars 1590, établit des impôts extraordinaires; mais la répugnance à payer ces impôts, la défiance du roi et la jalousie contre Zamoyski présentaient d'imminents dangers pour la république. Gorka, palatin de Poznanie, et ses adhérents, forcèrent le vieux primat Karnkowski à convoquer une assemblée à Kolo. Là, outrageant Zamoyski par de lâches calomnies, ses ennemis abolirent arbitrairement la perception de l'impôt qui venait d'être établi à la dernière diète. Heureusement, l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople déclara à la Porte, de la part de la reine Elisabeth, qu'elle prendrait fait et cause pour la Pologne. Cette énergique intervention eut son effet, et les Polonais, en reconnaissance de ce service, permirent aux négociants anglais de venir s'établir à Elbing.

Cependant le mécontentement général allait toujours croissant. Une nouvelle diète convoquée à Krakovie (3 décembre 1590-15 janvier 1591) n'apporta aucune amélioration à l'intérieur, mais on prolongea pour onze ans la trève avec la Moskovie. Sigismond III, qui ne voulait se conformer ni aux mœurs ni aux lois polonaises, livré aux Jésuites qui ne reculaient devant aucun moyen pour convertir les prétendus hérétiques; le roi, qui s'enfermait avec l'alchimiste Wolski, pour chercher au fond d'un creuset l'or qui lui manquait toujours; enfin son aveugle attachement à l'Autriche, dont la politique de tout temps a été si funeste à la Pologne, firent que l'irritation arriva à son comble. Aussi la noblesse se réunit à Chmielnik et à Lublin pour délibérer sur les mesures à prendre. C'est à cette même époque (1591) que les étudiants et les bourgeois de Krakovie, poussés sous main par les Jésuites, bouleversèrent les temples des protestants que la tolérance de Sigismond-Auguste avait protégés jadis.

Sigismond III, indifférent aux intérêts du pays et dédaignant la susceptibilité nationale, épousa à Krakovie l'archiduchesse Anna (21 mai 1592). La noblesse se réunit à Jendrzejow (1erjuin) à l'effet de rompre ce mariage. Pour procéder plus régulièrement, on convoqua à Krakovie (16 septembre) une diète extraordinaire appelée diète d'inquisition, parce qu'on y examinait le procédé et les liaisons secrètes de la cour de Vienne. Zamoyski fut à la tête de l'opposition nationale. Le primat Karnkowski ouvrit la séance par un discours aussi éloquent que hardi.

A la suite de ce discours, les sénateurs commencèrent'à voter. Zamoyski leur rappela le serment en appuyant sur ces termes : « Je dénoncerai tout ce que je verrai de pernicieux » à la république, » en les avertissant d'observer scrupuleusement ce serment. Dans la séance du 8 octobre, Zamoyski prit la parole, sit des reproches amers au roi, et finit son discours en disant : Je prie Votre Majesté d'agir sincèrement avec nous, car, Sire, nous sommes les · membres d'une république, et non la propriété de Votre Majesté.
 Il invita ensuite le citoyen Cieklinski à exposer les griefs qu'on avait contre le roi, et chaque chef d'accusation, Zamoyski l'approuvait et l'appuyait par des preuves. On produisit les lettes autographes du roi à l'adresse de l'archiduc Ernest, et quoique Sigismond ne niat pas sa signature, ses courtisans, complices de ses mauvaises actions, les disaient être controuvées, en les imputant à un secrétaire qui savait parfaitement imiter la main de Sigismond. Cependant cet homme, qui fut arrêté, emprisonné, torturé, ne put avouer le crime dont il n'était pas coupable, et on arracha à la vacillante conscience du roi une déclaration accablante en vérité, mais regardée par Sigismond lui-même comme bien bénigne : « Quoi » qu'il ait pu arriver jusqu'à présent, je pro-» mets désormais de n'abandonner jamais la Pologne, de ne déroger en rien aux priviléges de la nation, de ne pas nommer un successeur. Les uns parurent ajouter foi à ces promesses, les autres n'y crurent nullement.

La diète avait déjà fini ses séances, les patriotes observaient la conduite du roi, lorsque parvint à Warsovie la nouvelle de la mort du roi de Suède, Jean III, décédé à Stockholm le 17 novembre 1592. Sigismond III, successeur légitime à la couronne de Suède, se prépara à partir, et les états réunis à Warsovie en diète

(mai-juin 1593) donnèrent au roi la permission d'aller à Stockholm prendre possession du royaume héréditaire. Les Polonais votèrent en outre des fonds extraordinaires à cet effet. Sigismond quitta Warsovie le 3 août, et arriva à Stockholm le 30 septembre. Il prit avec lui peu de soldats, mais beaucoup de courtisans, de Jésuites, et le nonce du pape, François Malaspina. Ce fut alors que Charles, duc de Sudermanie, oncle de Sigismond, résolut d'usurper la couronne de Suède. L'indolence de Sigismond, et son zèle intempestif à convertir les Suédois à la foi catholique, facilitèrent à Charles les moyens d'effectuer ses projets. Sigismond se donna beaucoup de mouvement pour n'être pas couronné par l'évêque luthérien, mais par le nonce du pape; et ces manœuvres n'eurent d'autre effet que celui d'avancer les affaires de Charles. Après bien des débats, Sigismond, forcé de recevoir la couronne de Suède des mains d'Abraham, archevêque d'Upsal (19 février 1594), confia les rênes de l'État à Charles, et s'embarqua pour revenir en Pologne (14 août).

A la même époque, les Tatars et les Transylvains cherchèrent à envahir les possessions pefonaises. Jean Zamoyski et Stanislas Zolkiewski vont contre l'ennemi, le repoussent et concluent un traité avantageux (août-décembre 1594).

A la diète de Warsovie (février-mars 1595), Zamoyski rendit compte de ses victoires; mais en même temps on apprit que, grâce à la duplicité de la cour de Vienne qui suscitait toujours des ennemis à la Pologne, il fallait faire une nouvelle expédition. Aussitôt Zamoyski entre en Moldavie, établit son camp à Ceçora sur le Pruth, et termine heureusement la campagne (mai-septembre 1595).

Sigismond III se refusait à croire au machiavélisme de l'Autriche. Les conseils des Jésuites avaient force de loi auprès de lui, et pour leur plaire, il voulait convertir en Suède les Luthériens au catholicisme, et en Pologne les désunis. Dans cette vue, il envoya à Rome Laurent Gembiçki, grand secrétaire de la couronne. Pour appuyer les projets du roi, le synode tenu à Brzesc-Litewski (1595) envoya de son côté les évêques Pociey et Terleçki. Dans une audience publique qu'ils obtinrent du pape Clément VIII (27 décembre 1595), ils accédèrent à l'union de l'Eglise romaine. Cette démarche souleva un grand mécontentement, et une foule de désunis, ayant à



leur tête le prince Constantin Ostrogski, protestèrent contre l'union. C'est à cette époque que ceux qui s'unirent à l'Eglise catholique furent appelés unis, et ceux qui demeurèrent attachés au schisme, les désunis.

L'exemple des victoires des Polonais en Hongrie, en Transylvanie et en Walaquie, ne servit point aux Kosaks. Soudoyés par l'Autriche, ils se révoltèrent contre la Pologne (janvier 1596). Zolkiewski fut chargé de les soumettre. Il les défit dans les batailles de Bialacerkiew et d'Ostrykamien (avril 1596), et punit de mort les chefs Nalewayko et Loboda. Zolkiewski fit la relation de ses succès à la diète de Warsovie (mai). La cour d'Autriche, effrayée de voir que ses intrigues étaient découvertes, entama des négociations relatives à l'affaire de Bendzin; mais elles furent rompues (2 août).

La même année, la Pologne perdit le dernier rejeton des Jagellons dans la personne d'Anna, veuve d'Étienne Batory. Cette vertueuse princesse mourut le 9 septembre 1596.

Les soins que Sigismond ne cessait de prendre pour propager en Suède la religion catholique facilitèrent au duc de Sudermanie les moyens de s'emparer de l'autorité suprême en dépit du roi de Pologne, qui se plaignait par ses commissaires de la violation de son autorité. Enfin, à la diète d'Abroga (février 1597), Charles leva le masque, désavoua Sigismond et s'empara de la Finlande. Nicolas Fleming défendit vaillamment cette province, mais la mort subite de ce capitaine seconda les vues de Charles. Sigismond essaya de négocieravec Charles, et lui envoya à cet effet Laski (9 février 1598); mais cela ne servit à rien. Alors Sigismond demande et obtient la permission à la diète de Warsovie (mars-avril) de partir pour la Suède. Zamoyski lui conseillait de prendre une armée d'une force imposante, mais il répondit que la persuasion et ses droits étaient plus forts que les armes. Le temps prouva que Zamovski avait raison, mais il était trop tard.

L'armée de Sigismond était commandée par Georges Farensbach. Le roi débarqua à Kalmar le 8 août 4598; ses partisans commencèrent à se ranger autour de lui. Farensbach battit les carlistes à Stegeborg (9 septembre). Mais Sigismond, au lieu de marcher tout droit à Stockholm, comme le conseillait Farensbach, prit un chemin détourné pour rendre visite à sa sœur. Charles sut mettre à profit la faute du roi : il réunit au plus vite les garnisons des forteresses, et, à la

tête d'une armée considérable, attaqua Sigismond près de Stegeborg (19 septembre); le combat n'ayant point eu de résultats décisifs, une nouvelle rencontre eut lieu à Strengbroo près Linkoping (25 septembre). Sigismond fut contraint de signer des conditions humiliantes, et prit honteusement la route de Dantzig (30 octobre).

La diète de Warsovie s'ouvrit sous de tristes auspices (février 1599). A la même époque, Charles de Sudermanie convoqua la diète à Linkoping, et fit signifier à Sigismond l'ordre d'y revenir ou d'y envoyer son fils pour être élevé dans les principes du luthéranisme. Une pareille arrogance équivalait à une déclaration de guerre; mais comme Sigismond ne savait employer avec fruit ni ses trésors ni les bons conseils, la diète ne voulut plus intervenir dans les querelles suédoises, d'autant plu qu'il fallait pousser la guerre de Moldavie et de Walaquie.

Michel, hospodar de Walaquie, avait chassé de ses Etats Mohila, hospodar de Moldavie, fidèle tributaire de la Pologne. Fier de ce succès et des avantages qu'il avait remportés dans la Transylvanie, il aspirait à monter un jour sur le trône de Pologne. Les dissensions anarchiques de l'aristocratie polonaise furent cause qu'à la dernière diète on ne put obtenir les sommes nécessaires pour punir l'usurpateur. Alors Zamoyski lève des troupes à ses frais, plusieurs autres citoyens notables suivent son exemple. La campagne est ouverte (juillet 1599). Zamoyski s'unit à Zolkiewski près Filipkowce (30 septembre). L'armée ennemie est mise en déroute. L'hospodar Michel, battu, conclut une trève (20 octobre). La Walaquie fut rendue à Siméon, frère de Mobila, et la Moldavie à Mobila, avec l'obligation d'en faire hommage à la république

Après le départ de Zamoyski, Michel voulut encore tenter la fortune, mais il fut battu par Jean Potoçki, staroste de Kamieniec-Podolski, et Michel alla se réfugier à Vienne, sa constante alliée. A la diète de Warsovie (1600), on rendit à Zamoyski des actions de grâces pour cette brillante campagne, car on savait bien que ses talents et sa fortune seraient d'une immense utilité dans la nouvelle guerre qui allait s'ouvrir avec la Suède.

Charles de Sudermanie, ne mettant plus de bornes à son ambition, fut cause que Sigismond réunit l'Esthonie à la Pologne (12 mars 1600). Charles conçut donc le projet d'envahir la Livonie. Ses troupes débarquèrent au mois de janvier 1601. Radziwill, Chodkiewicz et Dembinski combattirent vaillamment les Suédois. Mais Charles, étant arrivé avec une armée formidable au mois d'août, reprit quelque avantage dont il ne put profiter, car Zamoyski, qui prévoyait les obstacles que lui opposerait le gouvernement inepte de Sigismond, se mit à la tête de l'armée et changea la face des affaires (septembre). Sigismond y vint aussi (octobre) avec une cour plus nombreuse que l'armée; mais s'apercevant que sa présence était aussi inutile que peu agréable, il retourna à Wilna.

Quoique inférieur en nombre, Zamoyski commença les hostilités avec sa valeur accoutumée. Charles avait déjà regagné Stockholm. Les Suédois, n'osant pas se mesurer avec les Polonais en rase campagne, s'enfermèrent dans les forteresses, Zamoyski assiéga Wolmar, s'en empara (18 décembre 1601), et sit prisonnier Carolosin, fils de Charles, et le général en chef Pontus de La Gardie. Le premier, envoyé à Rawa, y mourut dans la captivité. Outre plusieurs châteaux forts, Félin (17 mai 1602) et Bialykamien (Weissenstein) (27 septembre) tombèrent en son pouvoir. Déjà l'armée victorieuse touchait à l'Esthonie, lorsque les troupes, ne recevant plus de solde, commencèreut à se révolter. Au lieu d'argent et de munitions, Sigismond III envoyait des promesses. Irrité de cette coupable incurie, Zamoyski distribua aux troupes ses propres fonds, et se démit du commandement en faveur de l'illustre Jean-Charles Chodkiewicz, et se retira dans sa terre de Zamosc (décembre 1602). Son âge et ses blessures le forçaient au repos.

Pendant ce temps, Sigismond III s'occupait de convertir et d'intriguer avec la cour de Vienne, tout ceci le préoccupait beaucoup plus que la guerre de Livonie; il amassait de l'argent, mais c'était pour avoir de quoi défrayer ses noces. A la diète de Warsovie (janvier-mars 1603), Zamoyski l'avertit des dangers d'une union avec l'Autriche; mais Sigismond fut sourd à ce conseil. Aussi Charles de Sudermanie profita de l'inconcevable apathie de son neveu, et se fit proclamer roi de Suède sous le nom de Charles IX (22 mars 1604). Ensuite il débarque en Livonie, remporte sur Chodkiewicz une victoire près de Weissenstein (25 septembre), et revient à Stockholm. Zamoyski, qui touchait à sa dernière heure, assista cependant à la diète de Warsovie (janvier-mars 1605). Dans un long et mémorable discours, il apostropha le roi sur sa conduite privée et sur

) je vois qu'un danger imminent menace et notre patrie et Votre Majesté. La Suède vous a vu » naitre, mais c'est la Pologne qui vous nourrit. vous vivifie, vous protége, et c'est elle, par Dieu, qui vous supplie; corrigez-vous. Si vous · voulez être heureux, vous devez nous aimer tous · également; pensez à la Pologne si vous voulez » arriver à une longue vie et si vous est chère te-» tre royauté! » Sigismond ne put contenir sa colère, il parla avec fureur, et se levant de son trône, il posa la main sur son épée. Les murmures partent alors de tous côtés, les sénateurs et les nonces quittent leurs places; Zamoyski fait signe de la main, un profond silence s'établit, et il prononce ces mots: « Sire, ne touchez point à votre épée pour que la postérité ne vous appelle pas Caius César, et nous Brutus. Nous s faisons les rois, mais nous écrasons les tyrans. Régnez, mais ne gouvernes pas! Telles furent les dernières paroles d'un grand-général et d'un grand-chancelier de la couronne, Depuis, cet illustre citoyen alla à Zamosc et y terminases jours le 3 juin 1605.

sa politique. En le terminant, il s'écria : « Sire.

Charles IX, ayant tout préparé pour une nouvelle expédition, envahit la Livonie. Il assiége en vain Riga, et apprenant que Chodkiewiez, posté à Kirchholm sur la Dzwina, n'avait plus que trois mille quatre cents hommes sous ses ordres, Charles, à la tête de dix-sept mille Suédois d'excellente troupe, vint cerner le général littanien (27 septembre 1605).

En visitant les rangs, Chodkiewicz parla de la supériorité disproportionnée des forces de l'ennemi; alors un de ses compagnons d'armes la coupe la parole : ( Nous compterons les Suedos après les avoir vaincus. - Plaise à Dieu que ta prédiction s'accomplisse, reprit le général; p quoi qu'il en soit, elle est de bon augure. Le combat commence; on se bat en désespérés pendant quatre heures. Chodkiewicz paie partout de sa personne. Pendant le carnage, un dragon sue dois s'elance sur Chodkiewicz, et tue son aide de camp en croyant frapper le général ; celui-ci, irrité, s'élance sur le dragon, et lui tranche la tête d'un coup de sabre. Enfin, l'ennemi succombe sous la bravoure polonaise; les Suédois laissèrent neuf mille morts sur le champ de bataille. Charles IX lui-même ne dut son salut qu'à la vitesse de son cheval. Le bulletin de cetto victoire fut lu et admiré dans toute l'Europe. Parmi les lettres de félicitations qui arrivaient de toutes parts à Sigismond III et à Chodkiewicz, celle du pape Paul V, de la maison de Borghèse, était la plus flatteuse (9 décembre 1605). C'est sous de tels auspices que Sigismond épousa, à Warsovie, l'archiduchesse Constance, sœur d'Anna, sa première femme (11 décembre).

Tant que vécut Zamoyski, les fautes du roi étaient pumes par des paroles franches et indépendantes; mais après lui il n'y eut plus personne pour dire la vérité, et Sigismond put s'abandonner à toutes les inspirations de sa mauvaise nature. Zebrzydowski, palatin de Krakovie, nommé, avec deux autres citovens, tuteur du fils du grand Zamoyski, crut devoir s'ériger en défenseur de la cause publique, et apostropha le roi. Mais aussitôt il recut ordre de quitter l'hôtel qu'il occupait à Krakovie en qualité de palatin. Alors il s'écria: · Je sortirai de l'hôtel, mais le roi sortira du royaume. > Pendant que se réunissait la diète à Warsovie (7 mars 1606), Zebrzydowski et ses adhérents se réunirent à Proszowice. D'autres réunions eurent lieu à Korczyn, Stenzyca, Lublin. Les négociations se prolongeaient entre le roi et les confédérés; alors le roi engagea Zolkiewski à se mettre à la tête de troupes bien exercées, pour ouvrir la campagne près de lanowiec (octobre 1606). Zebrzydowski s'humilia devant le roi, promit de congédier les confédérés et de soumettre cette affaire à l'examen de la diète.

D'autres confédérés, indignés de la conduite de Zebrzydowski, et convaincus que les relations de Sigismond avec la cour de Vienne étaient préjudiciables aux intérêts nationaux, se réunirent d'abord à Kolo sur la Warta, ensuite à lendrzeiow (20 mars 1607). A la diète de Warsovie (mai-juin), Sigismond se défendit comme il put de tout ce dont on l'accusait; mais les confédérés n'en persistèrent pas moins dans leurs résolutions et proclamèrent la déchéance du roi, à lezierno, le 24 juin. Le roi appela alors à son secours Chodkiewicz; une bataille fut livrée à Guzow, non loin de Radom (6 juillet), et les confédérés furent battus et dispersés. Les deux chefs, Zebrzydowski et Jaus Radziwill, se soumirent au roi, et cette affaire se termina (maijuin 1608).

La fin de la guerre civile était d'autant plus nécessaire que les Suédois envahissaient de nouveau la Livonie. Ils s'emparèrent de Dunamunde, Kokenhausen, Fellin (juillet-août 1608); mais Chodkiewicz arrivant avec de nouvelles troupes et apportant quelques sommes que la diète de Warsovie (janvier-février 4609) avait votées, reprit sur les Suédois les châteaux de Livonie (février-juin) et s'unit étroitement avec les Esthoniens. Depuis, la Livonie commença à se calmer, et le théâtre de la guerre se transporta en Moskovie, livrée aux usurpations des tzars qui s'entre-tuaient pour régner sur les peuples de ces contrées. Remontons à l'année 1584 et résumons-nous.

Yvan-Vassiliévitsch le Cruel mourut le 18 mars 1584; il laissa deux fils, Fédor et Démétrius. Fédor, valétudinaire et dévot, était gouverné par Borys Godounoff, grand écuyer et gouverneur de Vladimir. Borys fit périr en 1594, à Ouglitsch, le tzarévitsch Démétrius, et en 1598 il fit emprisonner le tzar Fédor et s'empara de Moskou, Léon Sapieha, grand chancelier de Litvanie, conclut avec le tzar, en 1601, au nom du roi, une paix pour vingt ans; mais comme Borys favorisait Charles de Sudermanie, Sigismond attendait avidement l'occasion de s'en venger, et cette occasion arriva : dès l'année 1603, il se présenta un homme qui se disait le tzarévitsch Démétrius, échappé par substitution à l'assassinat d'Ouglitsch. Arrivé chez le prince Adam Wisniowiecki en Wolhynie, il produisit quelques preuves d'identité. Wisniowiecki mène le tzarévitsch chez Georges Mniszech ; les Jésuites cherchent à le convertir à la foi catholique et obtiennent de lui la promesse que lorsqu'il serait monté sur le trône, il convertirait les Moskovites au catholicisme. Démétrius reçut un accueil favorable de Sigismond. Au commencement de l'année 1604, Borys Godounoff s'en effraya, et déclara que Démétrius était un imposteur. Jean Zamoyski, qui partageait cette opinion, conseilla à Sigismond III de ne point se mêler de cette affaire; mais les intrigues de la cour eurent le dessus. Sigismond favorisa sous main Démétrius, et comme Mniszech était principal protecteur de Démetrius, ils conclurent à Sambor, le 25 mai 1604, une convention, en vertu de laquelle Démetrius épouserait Marina Mniszech, aussitôt qu'il monterait sur le trône tzarien.

Georges Mniszech réunit une troupe de volontaires près de Léopol, Démétrius se met à leur tête, franchit le Dniéper à Kiiow (novembre 1604) et remporte des avantages. Yvan Godounoff, frère du tzar Borys, et les Schouïskoï marchent au-devant de Démétrius; mais ce dernier, après plusieurs combats, marche sur Moskou

mars 1605). Sur ces entrefaites, le tzar Borys meurt subitement à Moskou (avril), et au mois de juin, Démétrius fait son entrée triomphale dans la capitale; on le proclame tzar. Il entra alors en pourparlers avec Sigismond. Schouïskoï, qui se soumit avec l'intention de trahir son maltre, obtint que Démétrius enverrait Yvan-Athanase Bezobrazoff pour épouser, par procuration, Marina Mniszech, et sous main il avait mission d'offrir la couronne tzarienne à Wladislas, fils de Sigismond. Le roi fut trèsréservé sur cette proposition, et en attendant, la cérémonie du mariage se fit à Krakovie (novembre 1605); les Jésuites obtinrent que le pape Paul V écrirait de Rome (3 décembre) une lettre de félicitation à la nouvelle tzarine. Marina, arrivée à Moskou, fut couronnée le 29 avril 1606; les fêtes durèrent pendant dix-huit jours; mais Vassili Schouïskoï, ayant préparé une conjuration, tombe sur Démétrius, l'assassine; les Moskovites massacrent en même temps un grand nombre de Polonais, envoient Marina et son père au fond de la Moskovie, et Vassili est proclamé tzar de Moskou. Vassili fit exposer sur la place publique les restes inanimés de Démétrius pour prémunir le peuple contre les séductions d'une nouvelle intrigue. Mais vaine précaution : il se présente un nouveau Démétrius qui, ressemblant au premier, soutenait qu'il avait été préservé de la mort par un coup du Ciel (1607).

Le nouveau prétendant réunit autour de lui une troupe et s'établit à Touschino, près de Moskou, et bat les Moskovites de Schouïskoï, George Mniszech et sa fille Marina, par l'intervention de la Pologne, obtiennent leur liberté; mais lorsqu'ils furent à la portée du camp de Touschino, ils parvinrent à y entrer, et l'ambitieuse Marina, qui ne put résister aux attraits de la couronne tzarienne, avoua que le nouveau Démétrius était son époux légitime. Les Polonais, qui voulaient venger la mort de leurs compatriotes, embrassèrent son parti. Leur attitude en imposa tellement aux Moskovites, que d'une part ils appelèrent le roi de Suède à leur secours, et que de l'autre ils offrirent la couronne à Wladislas, fils de Sigismond III.

C'est en présence de ces événements que la diète s'assembla à Warsovie (janvier-février 1609). Une amnistie fut accordée aux confédérés de la dernière guerre civile; et on vota l'impôt pour soutenir la guerre contre la Moskovie.

Pendant que les Suédois guerrovaient du côté de Pskow et de Novogorod-la-Grande, pour la cause de Schouïskoï, Sigismond se mit à la tête de trente mille hommes et assiégea Smolensk (29 septembre) vendu par Glinski, du temps de Sigismond ler. Le siège se prolongeant, les negociateurs se croisaient entre Smolensk, Moskou et Touschino sans amener aucun résultat. Enfin la conduite déréglée de Démétrius le força à se sauver à Kalouga, et Schouïskoï, aidé par les Suédois, put réunir des forces pour dégager Smolensk et repousser Sigismond. L'irrésolution de ce dernier qui gătait tout, força Zolkiewski à tenter un coup de main hardi. Les Moskovites et les Suédois étaient au nombre de quarante mille hommes; les Polono-Litvaniens n'étaient que huit mille. Zolkiewski fait une marche rapide, arrive sur le terrain à Klouschino (au-dessus de Gjatsk), attaque l'ennemi et remporte une des victoires les plus mémorables dans les annales de la Pologne (4 juillet 1610). Les Moskovites épouvantés déposent leur tzar Vassili Schouiskoi (27 juillet). Zolkiewski établit son quartier général aux portes de Moskou, et, après des pourparlers, il signe, conjointement avec les plenipotentiaires moskovites, le diplôme de l'élection de Władisłas au tzarat (27 août). Ensuite Zolkiewski repousse au loin le faux Démétrius, revient à Moskou et établit son quartier général au Kremlin (octobre 1610).

Une ambassade moskovite se prétente chez Sigismond, près de Smolensk (28 octobre). Le diplòme de l'élection de Wladislas portait qu'il partirait à l'instant, qu'il observerait les mœurs et usages de ses nouveaux sujets, et qu'en se conronnant il embrasserait le rit grec. Ce dernier point dérangeait complétement les vues des Jesuites. Sigismond changea aussi d'avis, et il voulut pour lui-même la couronne tzarienne, les courtisans étant jaloux de la gloire de Zolkiewski. Ce dernier, fatigué d'attendre la réponse du roi, et, atterré de voir méprisé ses conseils, laissa à Moskou le commandement d'une partie de ses troupes à Gosiewski et arriva chez Sigismond, menant prisonniers le tzar Schouiskoï et ses deux frères, dont l'un commandait en chef les Moskovites à Klouschino. Sur ces entrefaites, le faux Démétrius fut tué par ses soldats (23 décembre 1610) et Marina sut emprisonnée. Il n'y eut jamais de circonstances plus favorables pour unir deux peuples rivaux. Sigismond tenait entre ses mains le sort de toute la Slavonie; s'il

•

. .

.

•

-



s'en fût servi pour repandre la liberté et la civilisation, la Pologne aurait changé toute la politique du Nord; mais la stupide indolence du roi et les intrigues de la camarilla gâtèrent tout. Zolkiewski, navré de douleur, quitta la Moskovie et alla en Ukraine pour surveiller les Walaques et les Moldaves. Chodkiewicz fut alors appelé à prendre le commandement. Smolensk se rendit (13 juin 1611), et quand Sigismond fut rentré à Warsovie, Zolkiewski lui amena ses prisonniers, le tzar Schouïskoï et ses deux frères (29 octobre 1611).

La diète s'ouvrit le 9 novembre. On donna alors l'investiture de la Prusse ducale à Jean-Sigismond, marquis de Brandebourg, après la mort d'Albert-Frédéric d'Auspach, et l'on prescrivit les conditions de l'hommage qu'il jura à l'issue de la diéte, après quoi il reçut l'investiture ordinaire. Quant aux affaires de la Moskovie, on en délibéra avec mollesse, et on n'établit qu'un faible impôt, à peine suffisant pour payer les troupes à Moskou. Les Moskovites, voyant que Sigismond les jouait, se révoltèrent. Un combat terrible dura trois jours (28, 29, 30 mars 1611). Ce dernier jour un incendie détruisit les deux tiers de Moskou, et la guerre se prolongea jusqu'au 7 janvier 1612. Alors une grande partie des troupes polonaises, fatiguées d'attendre inutilement des secours, évacuèrent la capitale, firent une confédération sous le maréchalat de Joseph Cieklinski, revinrent en Pologne, et priient par force leur solde arriérée sur les domaines du roi et du clergé. Ceux qui restèrent en Moskovie formèrent aussi une confédération, car aux lettres pressantes de Chodkiewicz, Sigismond répondait par des promesses menson gères.

Enfin la diète de Warsovies' assembla (juin 1612), et quand elle ent terminé ses travaux, Sigismond et Wladislas quittèrent Warsovie et arrivèrent à Orsza. Mais il était trop tard, les Moskovites avaient élu au trône Michel Romanoff, et le roi retourna en Pologne, où il trouva une nouvelle confédération militaire sous le maréchalat de Jean Zaliwski. Marina Mniszech et son fils, poursuivis par les ordres du nouveau tzar, furent noyés dans le Volga (décembre 1612).

Au moment où Sigismond quittait la Pologne pour ouvrir la nouvelle campagne de Moskou, un orage s'élevait du côté du Midi. Constantin Mohila, hospodar de Moldavie, refusait de payer le tribut ordinaire à Achmeth de Turquie. Le sultan chassa Mohila et nomma a sa place Etienne Tomssa. Etienne Potoçki, gendre de Mohila, réunit quelques troupes, voulut rétablir son bean-père; battu \*sur les bords du Pruth, il fut fait prisonnier et conduit à Constantinople (août 1612). Les princes Koreçki et Wisniowieçki, cousins de Mohila, ne furent pas plus heureux dans cette entreprise.

Au milieu de ce conflit, des diètes s'assemblèrent à Warsovie, la première en février et l'autre en novembre (1613). Celles de février 1615 et d'avril 1616 n'amenèrent aucun résultat. Cette dernière cependant finit par reconnaître la nécessité de tenir tête à la Turquie et à la Moskovie. Les Turks envahirent les possessions polonaises (3 mai 1617). Stanislas Zolkiewski fut nommé commandant de cette expédition; n'étant pas en état de soutenir le choc de l'ennemi, il finit par conclure la paix avec la Porte. à Busza sur le Dniéster (26 septembre 1617), en lui cédant la Moldavie. Cette paix était humiliante, mais Zolkiewski n'avait agi que d'après les ordres du roi. Il est vrai que l'invasion des Turks avait eu lieu au moment où le prince royal Wladislas allait ouvrir la campagne de Moskou. En effet, Wladislas quitta Warsovie le 6 avril, et fut reconnu comme tzar à Viazma (29 octobre 1617). Le parti dévoué à Michel Romanoff s'y opposait. Władisłas et Chodkiewicz arriventen vue de Moskou, où l'attaman des Kosaks, Pierre Konaszewicz, s'unit aux Polonais (octobre 1618); cependant les prétentions de Wladislas n'eurent aucun résultat satisfaisant, et, après de longues négociations, on conclut à Diylina (11 décembre 1618) une trève pour quatorze ans, en vertu de laquelle les provinces de Sevérie, de Czerniechow et de Smolensk demeurèrent à la Pologne. Cette trève portait en outre que les prisonniers de guerre seraient échangés. C'est à cette époque que commença la guerre de trente ans (1618-1648); elle éclata en Allemagne entre l'empereur et les catholiques d'une part, et les protestants d'Allemagne, de Bohème et de Hongrie de l'autre. Sigismond voulait intervenir dans cette guerre, à cause de ses liens de parenté et d'amitié, et de sa commune croyance avec la maison impériale; puis il avait l'espoir qu'il obtiendrait de l'empereur des secours contre les protestants de Suède, dans le cas où l'empereur aurait triomphé de ceux d'Allemagne. A la diète de Warsovie (mars 1619) on vota de nouveaux impôts, et au mois de janvier 1620,

les troupes polonaises, appelées hissoriennes, du nom de leur chef Alexandre Lissowski, firent des prodiges de bravoure en Hongrie, en Silésie et en Bohême, et coopérèrent puissamment aux victoires remportées par les armées impériales.

Pendant que Sigismond faisait verser le sang polonais pour une cause étrangère, pour notre éternel ennemi, Bethlem Gabor, prince de Transylvanie, qui ambitionnait le trône de Hongrie, poussa les Turks et les Tatars à la guerre contre la Pologne. Les Turks chassèrent Gracien, hospodar de Moldavie, ami de la Pologne. Zolkiewski se met alors de nouveau à la tête de huit mille hommes, et franchit le Dniéster (septembre 1620), et il établit son camp à Céçora sur le Pruth. Mais Gracien trahit les Polonais. Attaqué par des nuées de Turks, l'illustre Zolkiewski est obligé de reculer. Après une retraite de huit jours à travers des flots de Turks et de Tatars, Zolkiewski arrive vers le Dniester, sa dernière heure approchait! Quelques-uns de ses compagnons lui conseillent de négocier, et Zolkiewski répond: « Dieu m'a consié l'hon-» neur des Polonais, c'est à lui seul que j'en dois ompte. Mourons, mais ne nous soumettons » pas! » Il se jette au milieu de l'ennemi, son sabre tranche encore quelques têtes, et bientot il succombe (7 octobre 1620). Zolkiewski était agé de soixante-treize ans. Stanislas Koniecpolski, qui commandait en second, fut conduit prisonnier à Constantinople. Les Tatars, ne trouvant plus de résistance, dévastèrent les terres russiennes, et le sultan, sier de cette victoire, déclara la guerre à la Pologne.

La diète convoquée à Warsovie (3 novembre) délibéra sur les moyens de conjurer ce malheur. Au mois de janvier 1621, Sigismond envoya des ambassadeurs auprès des puissances européennes, et confia le commandement des troupes à Chodkiewicz. Lubomirski et le prince royal Wladislas servirent sous ses ordres. Le clergé offrit spontanément 150,000 florins pour cette expédition.

Le 10 mai 1621, le sultan Osman quitta Constantinople, et s'arrêta à Ceçora (Tschotschora) le 10 juillet. Le 28 juillet, Chodkiewicz arrive sur le Dniester et le franchit (14-16 août). Le 22, Osman s'établit en vue de Chocim, et le premier engagement eut lieu le 28 août. Chodkiewicz s'était déjà retranché autour de Chocim. A une masse compacte et présente sous les armes de cent vingt mille Turks, Syriens, Tatars,

Walaques, etc., Chodkiewicz n'avait à opposer qu'à peu près trente mille Polonais, Litvaniens, Russiens et Kosaks. Plusieurs combats furent liyrés, et les Turks ne purent parvenir à ébranler les colonnes des Polonais. Chodkiewicz, âgé de soixante-trois ans, le sabre à la main, paie de sa personne et répand la terreur jusque dans le camp du sultan. Mais tant de campagnes, tant de fatigues affaiblirent son corps débile et le mirent hors de combat. Sentant sa fin approcher, il se fit transporter dans sa tente, et là, sur son lit de mort, il se démit du commandement en saveur de Lubomirski; en exhortant ses compagnons d'armes à la persévérance, il rendit le dernier soupir (24 septembre 1621). Enflammés par la vertu de l'illustre guerrier, les Polonais revinrent à la charge, ils couronnèrent leur victoire en réduisant l'ennemi à demander la paix. Cette paix fut signée le 9 octobre : le traité portait que les Tatars et les Kosaks ne seraient plus d'incursions; que l'ambassadeur de Pologne résiderait toujours à Constantinople, et que l'hospodar de Moldavie serait désormais un chrétien, attaché aux Polonais. Osman retourna à Constantinople où les janissaires l'assassinèrent, pour le punir d'avoir perdu soixante mille hommes dans cette campagne.

Durant cette guerre, le jeune Gustave-Adolphe, qui régnait en Suède, voulut profiter des embarras de Sigismond. Il envahit à l'improviste la Livonie (4 août 1621), et s'empare de Riga (16 septembre). Il pousse jusqu'à Mittau en Kourlande, et finit par signer une trève qui dura jusqu'au 1er juin 1624, et fut prolongée jusqu'à 1625. Les deux diètes de Warsovie de 1622 et 1623 ne prirent aucune détermination. Sigismond fait une excursion à Dantzig; Gustave en fait autant, mais revient en toute hâte à Stockholm pour observer les mouvements de la Pologne et en profiter. Sigismond était menacé par les Tatars qui envahirent les terres russiennes (août-septembre); et au lieu de repousser l'ennemi, il s'occupait du clergé qui avait perdu un de ses prélats, Josaphat Koncéwicz, assassiné à Witebsk le 12 novembre 1623.

Les diètes de Warsovie de 1624 et 1625 votèrent des impôts; car, outre l'envahissement des Tatars, il fallait combattre la révolte des Kosaks. Le roi envoya contre eux Koniecpolski (juilletoctobre 1625). Au milieu de ces graves circonstances, Gustave-Adolphe envahit la Livonie (50 juillet). Les Suédois s'emparent de plusieurs



Grand General des armier de Lituarie

places fortes et de Birze en Litvanie (août). Gustave bat les Polonais à Walhof en Kourlande (7 janvier 1626), et revient ensuite à Stockholm.

A peine la diète de Warsovie (janvier 1626) avait-elle voté des impôts, qu'il fallut envoyer des troupes pour repousser une nouvelle invasion des Suédois. Gustave débarque à Pilawa (Pillau) le 4 juillet; l'électeur de Braudebourg et duc de Prusse trahit la Pologne et embrasse le parti des envahisseurs. Gustave parcourt le Warmie, en-lève les archives et les bibliothèques polonaises qu'il fait transporter à Upsal, s'établit à Tczew (Dirschau) sur la Wistule, et serre Dantzig.

Sigismond, qui apprend une nouvelle invasion des Turks et des Tatars en Ukraine, charge Etienne Chmielecki de repousser cette invasion, et lui-même avec son fils Władisłas part pour Dantzig. Gustave est battu à Gniewo (Mewe) le 17 septembre, et le 5 septembre il quitta Pillau

pour revenirà Stockholm.

La Pologne respira un moment. La diète de Thorn (19 novembre 1626) put ouvrir ses séances. En attendant, Koniecpolski, étant appelé en Prusse, reprit aux Suédois Puçk (Putzig), 2 avril 1627, les battit ensuite à Hammersstein. Alors Gustave-Adolphe débarque de nouveau et assiège Dantzig (2 juin). La Hollande et l'Espagne cherchent par leurs ambassadeurs à négocier le rapprochement entre la Pologne et la Suède; et les négociations n'aboutissent à rien. Gustave revient en Suède; mais, le 23 avril 1628, il débarque de nouveau et arrive à Kwidzyn (Marienwerder). La diète de Warsovie (juillet) sournit de nouveaux fonds; en attendant, Brodniça (Strasbourg) se rend aux Suédois (4 octobre), et ils poussent leurs incursions en Mazovie. Après ces exploits Gustave retourne à Stockholm, mais la guerre ne cesse point. Les Polonais sont battus à Gorzno (12 février 1629) et s'approchent de Thorn. La diète de Warsovie délibère en attendant (février); on se prépare à de nouveaux événements, et Gustave envahit la Pologne pour la septième fois (mai 1629). Attaqué par Koniecpolski près de Stum (28 juin), Gustave fut battu, blessé, et faillit être fait prisonnier. Il proposa la paix en promettant de céder toute la Livonie et l'Esthonie, à condition que Sigismond renoncerait à la couronne de Suède. L'Angleterre, la France, la Hollande, conseillèrent d'agréer cette proposition, et les Polonais étaient de cet avis; mais l'Autriche, qui avait intérêt à attiser la guerre entre la Pologne et la Suède, détourna Sigismond en lai promettant des secours en hommes et en argent. Les secours arrivèrent, à la vérité, sous les ordres d'Arnheim; cependant ce général, fidèle aux instructions de la cour de Vienne, trahit les Polonais, et, en feignant de les aider, il les jetait dans de nouveaux embarras en demandant des sommes énormes pour payer ses troupes. Les Autrichiens, que Wallenstein avait accoutumés à vivre dans la plus grande licence, indignèrent les habitants de la Prusse polonaise par les excès qu'ils commirent.

Cependant le baron de Charnacé, que le cardinal de Richelieu avait envoyé à Copenhague pour détourner Christian IV du projet de faire la paix avec l'empereur, ayant échoué dans sa mission, fut envoyé en Prusse pour négocier un accommodement entre les rois de Suède et de Pologne. Les conférences s'ouvrirent à Starygrod (Altmark) dans le palatinat de Malborg, le 9 août. Zadzik, Wessolowski, Jacques Sobieski, Ossolinski et Doenhoff représentaient la Pologne; Wrangel et Banier étaient pour la Suède. Sigismond III, s'étant décidé à donner à Gustave-Adolphe le titre de roi de Suède, en se réservant néanmoins, par un acte secret, ses droits à cette couronne, parvint à signer, le 26 septembre 1629, une trève de six ans.

Les Tatars, profitant des embarras des Polonais, envahirent la Pologne (octobre 1629); ils furent battus à Monasterzysko et à Bursztynow, après quoi la diète se réunit à Warsovie (novembre), et ratifia la trève de Starygrod.

Tout semblait respirer, lorsque la révolte des Kosaks exigea une prompte et énergique répression. Le grand-général Konieçpolski quitta alors la Prusse et arriva sur les bords du Dnieper. Il passe par Kiiow, marche sur Peréaslaw, serre les Kosaks, et ces derniers se soumettent (1630).

Toutes ces expéditions ne pouvant pas être régulièrement payées, une partie de l'armée se confédéra à Gliniany (palatinat de Russie-Rouge); la diète tenue à Warsovie (mars 1631) remédia tant qu'elle put à cet inconvénient.

La fin de Sigismond approchait; mais avant de nous arrêter à cet événement, nous allons jeter un coup d'œil sur la politique et la législation de la Pologne.

La mort de Sigismond-Auguste avait entraîné la ruine de l'Etat, et les quatre premières années du règne d'Etienne Batory avaient démontré combien l'exclusive domination de la noblesse était funeste aux intérêts du peuple. Le juste et

sévère Etienne chercha à réprimer les abus; mais Iquand les mains débiles de Sigismond eurent pris les rêres du gouvernement, la république for en buttendes! subles in essents formente, par l', cotoctatie. Persone que la Pologue otteniuit sa reforme sociale, la Litvanie croissait en prospérite, et, guidée par un esprit de haute sagesse, elle se prescrivit le troisième statut, sanctionné par le pouvoir diétal à Krakovie, le 28 janvier 1588. Ce statut, jusqu'alors obligatoire pour la Litvanie, était écrit dans la langue russienne; il fut traduit en langue polonaise. Le texte russien était d'abord seul obligatoire; mais le texte po-Ionais passa peu à peu en usage (1614); il fut dans la suite converti en loi, et le texte russien tomba en désuétude. Plus tard, différents fragments du texte polonais complétèrent la législation litvanienne.

D'autres provinces avaient aussi leurs statuts. La Mazovie, sous le règne de Batory, adopta quelques livres du Code de la couronne, à quelques exceptions près. Elles parurent en 1577. Les progrès de la législation étaient lents (1589); une commission spéciale fut nommée pour en accélérer la marche. Januszowski, par les soins de Firley, palatin de Krakovie, rédigea les lois dans un meilleur ordre, les fit imprimer et les soumit à l'examen de la diète de Warsovie de 1592. Depuis cette époque, les particuliers seulement s'occupaient du soin de recueillir les lois.

La province prussienne et les villes qui en ressortissaient suivaient, de temps immémorial, les lois allemandes de Lubeck. A la suite de la rénnion intime de la Prusse à la couronne, la noblesse se formalisa d'être au niveau des hourgeois, et manifesta des vœux pour le changement des lois. Ces vœux furent comblés sous Sigismond III, en 1598. La noblesse prussienne convertit, sous la dénomination de Variantes, ces lois bourgeoises en lois nobles, et en obtint la sanction.

Les paysans, les agriculteurs, qui formaient la classe vitale du pays, éprouvèrent, sous le règne de Sigismond, des vexations toujours croissantes de la part des nobles. Les villes, pour la plupart bâties en bois, sans fortifications, étaient en butte à la concussion, à la tyrannie des starostes et des palatins. Les Juifs, qui jouissaient d'une certaine prospérité, furent vexés et opprimés, quoiqu'ils rendissent en usure ce qu'ils perdaient en considération. La noblesse scule était dominante; elle seule était tout; elle seule faisait des lois et rem-

plissait les diètes de bruit et de confusion. Les besoins de la république n'étaient que d'un intéret socondaire d'in-ces usemblées; les semmités a reportationer, page or distinguity of the pernoblesse et pour sontemi lem argueill us gondeur, établirent des majorats. Les princes du Saint-Empire romain, Nicolas, Albert et Stanislas Radziwill établirent le majorat d'Olyka en 1589; Jean Zamoyski, celui de Zamosç en 1589 ; les marquis italiens, Pierre et Sigismond Myszkowski, celui de Pinczow en 1601; le prince russien Janus Ostrogski, celui d'Ostrog et de Dubnoen 1618. Entourés d'une foule nombreuse de courtisans, les magnats cherchaient à se surpasser en luxe, et, siers de leurs priviléges, ils entretencient des corps de gens armés avec lesquels, et selon les circonstances, ils faisaient la guerre civile ou la guerre étrangère.

Tel est le tableau du règne de Sigismond III. et la fatalité voulut qu'un homme si nul régnât

durant quarante quatre années!

En 1631, la santé du roi s'affaiblit beaucoup; la même année, il eut le malheur de perdre sa femme, Constance (22 juillet). Cet événement lui causa une profonde douleur. Il assista encore en personne à l'ouverture de la diète de Warsovie, le 1er avril 1652; mais le 25 son agonie commença, et il s'éteignit le 30 avril 1552, âgé de 66 ans, et dans la 44° année de son règne. Il fut enterré à Krakovie.

### INTERRÈGNE (1652).

Sigismond III était certain que la pluralité des suffrages serait pour son fils Wladislas, mais la noblesse voulut que l'élection se fit dans toutes les formes usitées. Jean Wenzyk, primat da royaume, annonça donc l'interrègne, et indiqua la journée du 22 juin pour la réunion de la diète de convocation. Elle devait avoir lieu à Warsovie.

Dès l'ouverture de la diète, les envoyés de l'électeur de Brandebourg, duc de Prusse, se plaignirent et demandèrent que leur maître fût invité aux délibérations des états, pour qu'il pût concourir à l'élection du roi. La noblesse ne se prêta point à cette demande, parce qu'elle redoutait les intrigues brandebourgeoises. Les dissidents parlèrent chaudement en faveur de leurs coreligionnaires.

A la diète d'élection (27 septembre), les mésintelligences éclatèrent; heureusement, la guerre civile se changea en controverses théologiques; enfin, la nouvelle de l'invasion des Moskovites et le siège de Smolensk, ainsi que la mort de Gastave-Adolphe à Lutzen (6 novem-

latelem l'emoment le l'élection. Outre cele, Windistas donna la promesse solennelle de concilier les partis à leur mutuelle satisfaction. Les états assemblés proclamèrent donc Wladislas roi (13 novembre). On rédigea en langue polonaise les pacta conventa. Le roi prêta serment pour leur observation.

#### WLADISLAS IV (1652-1648).

Le nouveau roi, ayant pris les rênes du gouvernement (15 novembre 1632), indiqua la journée du 29 janvier suivant pour accomplir la cérémonie de son couronnement; mais sa santé le força à ajourner cette cérémonie, qui fut remise au mois de février; et pour ne pas interrompre les discussions de la diète du couronnement, on procéda cette fois à l'enterrement de Sigismond III et de la reine Constance (4 février 1633), et le 6 du même mois on couronna Wladislas dans la basilique de Saint-Stanislas à Krakovie.

Nicolas Ostrorog, grand-panetier de la couronne, qui fut élu maréchal de la Chambre des nonces, complimenta le roi; et le chancelier Jacques Zadzik exposa aux états, de la part du roi, la nécessité de déclarer la guerre à la Moskovie, qui venait de rompre les traités. Cette proposition fut agréée par acclamation, et apaisa tant soit peu les dissensions religieuses. Pour prouver ensuite que les promesses du roi n'étaient point illusoires, il fit établir une école militaire à Léopol, et promit qu'un hôpital militaire serait fondé aux frais de Christophe Wiesiolowski, maréchal de Litvanie. Enfin, le roi augmenta le trésor national par des bijoux de grande valeur, et envoya en ambassade à Rome Georges Ossolinski.

Afin de presser les préparatifs de guerre contre le tzar, le roi, accompagné de son frère Jean Kasimir, quitta Krakovie (9 mai), et il arriva à Wilna, où il reçut hommage de fidélité de la part du duc de Kourlande (20 juillet).

L'armée avide de gloire se pressa autour du roi. Et tandis qu'après la récente invasion des Tatars (juin), le grand-général de la couronne, Stanistas Konieçpolski, remportait sur eux de grands avantages à Sasowy-Rog (24 juillet). le roi envoyait, en avant-garde, Christophe Radziwill, grand-général de Litvanie, distingué par

son courage et ses talents militaires. Ce héros marcha directement sur Smolensk, attaqua les Moskovites avec tant d'impétuosité, qu'il les entonca et proputa au roi de marchaux triomphes

En effet, Wladislas arriva à Smoleusk, le 2 septembre 4633; il confia le commandement de cette ville au palatin Gosiewski, et se mit à la poursuite de l'ennemi. Séhin ou Schein commandait en chef les Moskovites, les Kosaks du Don et les Allemands. Son armée était forte de quarante-six mille hommes; les Polonais et les Litvaniens n'en avaient que vingt mille: néanmoins, Séhin se retrancha dans son camp, certain que la disette et l'intensité du froid empêcheraient Wladislas de soutenir cette guerre, Mais le Moskovite se trompa fort : les Polonais, malgré les neiges et le froid le plus rigoureux, se battirent pendant cinq mois (octobre 1633 février 1634) avec un courage admirable. Sur ces entrefaites, le roi apprit que Konieçpolski avait remporté à Paniowce, sur le Dniéster, une nouvelle victoire sur les Turks et les Tatars (22 octobre 1633). Ainsi, de tous côtés, le sabre polonais veugeait les outrages portés par les envahisseurs.

Cependant l'armée de Wladislas diminuait; lui-même n'avait d'autre abri qu'une chaumière de paysan, et, se mélant à ses braves soldats, il les encourageait à la persévérance. En vain Séhin faisait il des excursions; toujours battu, il fut obligé de reculer et finit par se rendre à discrétion. Séhin s'agenouilla devant le roi et demeura dans cette attitude jusqu'à ce que Radziwill lui donnât l'ordre de monter à cheval et de se mettre en route. Une quantité de munitions, de canons, d'armes furent les trophées de cette journée (1er mars 1634). Après cette capitulation, le roi prit Dorogobouje, Viazma, Kalouga, Mojaïsk et menaça même Moskou. Consterné par la rapidité des succès de Wladislas, le tzar Michel Féodorowitsch demanda la paix et le roi la lui accorda. Elle fut conclue à Polanowka, près de Viazma (27 mai). Le roi des Polonais renonca au droit et au titre de tzar que les Moskovites lui avait décerné le 27 août 1610; mais Michel à son tour renonça à ses droits sur la Livonie, l'Esthonie, la Kourlande, Smolensk, Severie et Czerniechow; les tzars ne pouvaient donc plus se dire maîtres de toutes les Russies, car ils n'avaient aucun pouvoir légitime sur les terres russiennes. propriété intégrale des Etats de la république. Les prisonniers furent échangés, et les frais de la guerre furent supportés par le tzar.

La conclusion de cette paix permit à Wladislas de tourner ses yeux la Turquie. Sans égard au traité conclu à Chocim (9 octobre 1621), les Turks, sous l'influence moskovite, rompirent ce traité. Mais comme Konieçpolski avait repoussé l'invasion, ainsi que nous l'avons dit plus haut, on convint de regarder la violation du traité comme un fait isolé et non ordonné par lesultan. En conséquence, Alexandre Trzebinski, chambellan de Léopol, fut envoyé de la part de Wladislas vers Amourad IV.

Après bien des obstacles, l'envoyé polonais fut présenté au sultan (29 mars 1634). Le grand-turk lui demanda d'un ton impérieux dans quel dessein il était venu à Stamboul. L'ambassadeur répondit : « Je suis venu assurer Votre Hautesse, suivant l'aucienne coustume, de l'amitié de mon auguste maître le roi Wladislas IV, et cimenter l'alliance conclue » avec Soliman. » Le sultan lui répondit avec colère : « Il n'est plus question ni de paix ni » d'alliance, mais d'une guerre sanglante. Il n'y » aura pas de vraie amitié ni de voisinage entre » moi et le roi du Lehistan, s'il n'embrasse, de 2 concert avec toute la nation, la foi du grand Mahomet, s'il ne paie un tribut annuel, s'il ne · fait démolir les forteresses sur les frontières, et s'il ne supprime pas entièrement les Kosaks. Trzebinski répondit avec calme et dignité: « Apprenez, seigneur, que pour des Polonais, pour sune nation libre, l'idée seule de changer de religion, de payer le tribut, et de démolir les forteresses, est outrageante, surtout quand leurs bras peuvent encore porter les armes. Et, guoique seul devant vous, souffrez, seigneur, que je vous dise que mon cœur répugne à ces » conditions, et que je regarde la guerre comme le meilleur argument pour trancher la question. Transporté de colère, le sultan mit la main sur son cimeterre, et s'écrie : « Vous oubliez que je suis un monarque qui fais trembler toutes les » nations du monde. — Je n'oublie pas que vous » êtes un grand potentat; mais je sais aussi que » je vous parle, seigneur, de la part d'un roi qui sest l'égal de tous les souverains du monde. -» En ce cas j'inonderai la Pologne de mes troupes, » je tirerai mon cimeterre, et détruirai votre pays » par le fer et le feu. - Vous êtes maître, seigneur, de déclarer la guerre; mais c'est à Dieu nà disposer de la victoire. Le roi Wladislas aussi stirera son cimeterre; le monarque agira contre le monarque, la force se mesurera avec la force, I

et la Pologne est sûre de la victoire: les champs
de Chocim, de Sasowy-Rog, de Paniowce, les
défilés de la Moldavie, sont des preuves vivantes
qui parlent en notre faveur. Le sultan et ses ministres tressaillirent de colère à ces sanglants souvenirs. Le sultan, étonné des reparties de l'ambassadeur, se tourna vers les siens, et dit:
Je voudrais que vous suivissiez l'exemple d'un tel ministre. Il salua l'ambassadeur, et ordonna de le faire escorter avec honneur.

Depuis, les Turks firent de grands préparatis de guerre; mais cet orage se dissipa devant l'étoile de Wladislas. Le sultan ayant appris que les Moskovites étaient contraints de conclure la paix de Polanowka, envoya une ambassade pour traiter avec le roi. La diète de Warsovie (19 juillet) s'occupa de cette affaire. Les Turks, trainant en longueur les négociations, forcèrent Wladislas à faire les préparatifs de la guerre; à cet effet il se mit en route pour Léopol, lorsque le sultan, effrayé, finit par signer la paix avec des conditions avantageuses à la Pologne (septembre 1654).

Au mois de novembre le roi alla en Prusse, et à son retour il assista à la diète de Warsovie (5 février 1635). Quand elle fut close, les ambassadeurs moskovites arrivèrent à Warsovie; dans une audience publique (5 mai), ils demandèrent la restitution du diplôme original qui nommait, en 1610, Władislas tzar de Moskovie; malgré toutes les recherches possibles, il ne se trouva point; mais le roi consentit à leur livrer les corps du tzar Schouïskoï et de ses frères, morts à Gostynin en 1612, et enterrés depuis à Warsovie dans l'église des Dominicains, appelée à cette occasion chapelle moskovite.

Rassuré du côté de la Moskovie et de la Turquie, Wladislas voulut en finir avec les Suédois, qui occupaient encore plusieurs places fortes dans la Prusse. Christine, fille de Gustave-Adolphe, régnait alors en Suède, et le ministre Oxenstiern dirigeait les affaires publiques. La trève conclue avec Gustave pour six ans étant près d'expirer, les deux puissances commencèrent à faire des préparatifs de guerre ; mais l'Angleterre et la France offrirent leur médiation, et les pourparlers commencèrent dès le 23 janvier 1633. Cette intervention n'amenant aucun résultat satisfaisant, Wladislas quitta Warsovie (15 juin). prit la route de Thorn, et arriva à Kwidzyn (Marienwerder), où il trouva le grand-général Koniecpolski, qui était tout prêt à agir en cas de besoin. Ensuite le roi alla à Pilau, à Kœnigs-

berg et à Memel, et partout il reçut les hommages et de nouveaux serments de fidélité pour la république (juillet). Alors les négociations devineent plus efficaces, et on finit par conclure une trève de vingt-six ans. Elle fut signée à Sztumdorf, près Sztum, dans le palatinat de Malborg, le 12 septembre 1635, aux conditions suivantes : « La Suède restitue au roi et à la république polonaise la partie de la Prusse dont elle a fait la conquête, sauf Pilau, qui sera rendu à l'électeur de Brandebourg, duc de Prusse, suzerain de la Pologne; ensuite la Suède rendra tous les objets d'arts et les trésors scientifiques enlevés et transportés à Upsal. On possédera de part et d'autre dans la Livonie, sur le même pied qu'on y possédait en vertu de la dernière trève. Wladislas porterait le titre de roi de Suède jusqu'à un nouvel arrangement.

La diète de Warsovie, ouverte le 21 novembre, confirma ce traité. Après le retour du roi en Prusse (décembre), il fit son entrée à Dantzig (12 janvier 1636), confirma les priviléges et immunités des Danzikois (5 février), s'occupa trèsactivement des arsenaux et de la marine; passa par Kænigsberg et arriva à Wilna, où il ordonna la révision des lois, afin d'améliorer le système législatif de la république. Le roi envoya Georges Ossolinski en ambassade à la diète-de Ratisbonne, et plus tard, d'autres ambassadeurs furent envoyés à Cologne; c'étaient Doenhoff, Sobieski et Fredro, l'Allemagne cherchant la médiation de la Pologne dans les affaires de la guerre de trente ans.

Ladiète de Warsovie s'ouvrit le 20 janvier 1637, mais elle ne prit aucune détermination. Le 40 mars de la même année, Boguslas XIV, dernier duc de Poméranie, étant mort, les starosties de Lauenbourg et de Butow revinrent à la Pologne. La diète de janvier étant nulle, le roi en convoqua une autre (3 juin), et elle répara l'inaction de la première.

Le mariage du roi ne se faisant qu'au su des Etats, et les Polonais étant persuadés que les liaisons avec la cour de Vienne étaient toujours fatales à la république, s'opposaient à ces intrigues; mais l'Autriche ne se rebuta pas : elle envoya, sous un froc de capucin, un comte nommé Magni. Celui-ci fit tant, que Wladislas, qui était sur le point d'épouser la fille du palatin du Rhin, recommandée par l'Angleterre, finit par épouser Cécile-Renata, sœur de l'empereur Ferdinand II. Les noces se firent à Warsovie le 12 sep-

tembre 4637, et le lendemain on couronna la reine. C'est à cette occasion que Wladislas voulut établir la décoration de l'Immaculée Conception de Notre-Dame. Il avait conçu ce projet dès l'année 4633, et il crut que les Polonais le seconderaient ensin; mais il en sut tout autrement. Ils soutenaient que cette décoration dérogerait à l'égalité de la noblesse; qu'elle était contraire aux lois polonaises. Le prince Christophe Radziwill sut le plus chaud adversaire de ce projet, et le hochet royal sut aboli. Après la conclusion de ce mariage, André Rey sut envoyé en ambassade à Londres; mais le roi Charles I<sup>er</sup> sut très-mécontent de ce que Wladislas n'avait pas épousé la fille du palatin du Rhin.

Libre des guerres avec les puissances limitrophes, la Pologne aurait refleuri, si la cupidité des aristocrates n'eût allumé la guerre chez les Kosaks. Les grands seigneurs recevaient du roi d'immeuses domaines dans l'Ukraine, à titre héréditaire ou à vie. La noblesse polonaise, si jalouse de sa liberté, voulait anéantir celle des Kosaks, et leur faisait souffrir toute espèce de vexations. Les Jésuites de leur côté voulaient les convertir à la foi romaine. Les Kosaks, exaspérés, prirent les armes et démolirent la forteresse de Kudak sur le Dniéper, bâtie par Konieçpolski, pour les maintenir dans l'obéissance (décembre 1637), Le grand-général de la couronne, Nicolas Potocki, battit les Kosaks à Borowica. Leur chef, Pawluk. ayant reçu, tant de la part de Potocki que de celle d'Adam Kisiel, chambellan de Czerniechow, la promesse que sa personne serait inviolable, se rendit à la discrétion des vainqueurs. Envoyé à Warsovie, il fut, au mépris de la confiance publique, condamné à avoir la tête tranchée, et pour comble d'opprobre, l'orgueilleuse et avide aristocratie abolit à la diète de Warsovie (mai-février 1638) les priviléges des Kosaks, leur hiérarchie. leurs revenus, etc. Depuis lors, d'alliés de la Pologne, ils devinrent ses ennemis déclarés, grace à l'aristocratie et aux Jésuites.

Au milieu de ces conjonctures, un événement étrange arriva à Jean-Kasimir, frère du roi. Le prince Jean-Kasimir quitta Warsovie (27 janvier 1638), alla à Gênes, d'où il se décida au voyage d'Espagne pour rendre visite à Philippe IV et revendiquer les sommes napolitaines dévolues par succession à Catherine Jagellonne, aleule de Kasimir. En examinant, par un motif de curiosité, le port de Marseille, il fut saisi et emprisonné (9 mai), conduit au château de Sisteron et en-

suite à Vincennes; sa captivité dura deux ans. Le roi de France, Louis XIII, voulut se venger sur ce prince de l'alliance intime de Wladislas avec l'Autriche, et de plus il croyait que Kasimir espionnait pour le compte de l'Espagne qui était alors enguerreavec la France. Enfin. après de longues négociations, il futrendu à la liberté en 1640.

Les dietes de Warsovie de 1659 (octobre-novembre), de 1640 (avril) et celle de 1641 (août), se passèrent tranquillement; le 7 octobre 1641, l'électeur Frédéric-Guillaume prêta serment et hommage au roi. En 1642, après la clôture de la diète, le roi donna en mariage sa sœur Anne-Catherine à Philippe-Guillaume, prince de Neubourg (8 juin 1642).

Quitte des prisons de la France, Jean-Kasimir tomba dans les griffes de l'Italie. Livré aux Jésuites, il entreprit en 1645 le voyage de Lorene, pour entrer dans la congrégation. Après la diete (aovembre de embre) as la même année, Wiadislas ecrivit (janvier 1644) à son frère de renoncer à cette idée, mais il le refusa. Dans le même temps, la guerre des Kosaks causait de grands ravages, malgré les victoires que Konieçpolski, Wisniowiecki, Firley, Lubomirski, Etienne Czarniecki et Laszcz, remportaient à Ochmatow et près de Sinewody (janvier-février).

Dans la même année, le roi perdit sa femme Cécile Renata (24 mars) à Wilna, et le gouvernement français, qui ne demandait qu'une occasion pour étendre son influence sur la Pologne, envoya un ambassadeur, le sieur de Flécelles, vicomte de Bregy, pour offrir au roi Marie-Louise, fille de Charles de Gonzague, duc de Mantone. Les intrigues se croisaient alors en tous sens; la diète de Warsovie (février-mars 1645) se rompit. Une autre princesse, la reine Christine de Suède, fut aussi offerte au roi de Pologne, et ce mariage lui présentait l'avantage de ressaisir le trône de Stockholm; mais la disproportion de l'âge de Christine, qui avait vingt ans, et Wladislas ciuquante et un, fit avorter ces propositions. Ainsi ca fut Marie-Louise qui l'emporta sur ses rivales, et le contrat de mariage de Wladislas fut signé à Fontainebleau (26 septembre 1645). Une magnifigne ambassade polonaise vint chercher la nonvelle reine à Paris; le 5 novembre, les fiançailles par procuration eurent lieu en présence de Louis XIV, agé alors de huit ans, et le 10 mars 1646 Wladislas épousa la reine à Warsovie, et le 15 juillet suivant elle fut couronnée à Krakoyie; le 1er août Wladislas alla à Léopol surveiller les intrigues turques et revintà Warsovie pour la diète (25 octobre).

En attendant, l'inconstant Jean-Kasimir, qui avait quitté l'habit de Jésuite pour se faire cardinal, revint en Pologne, espérant devenir un jour roi.

Dès que la diète de Warsovie sut terminée (mai 1647), le roi sit une perte douloureuse dans la personne de Sigismond-Kasimir son sils, âgé de huit ans; il mourut le 9 août. Le roi, pour se distraire de son chagrin, voyagea dans le Palatinat de Troki et alla à Thorn. Revenu à Warsovie, Marie-Louise voulut'voir Wilna, la belle capitale de la Litvanie; le roi l'accompagna, et ils y sirent une entrée solennelle (19 mars 1648).

A cette époque les affaires des Kosaks se compliquaient chaque jour davantage. Les dépredations et les vexations des seigneurs polonais en Ekraine mirent le comble à l'exaspération de ce peuple. Bogdan - Chmielnicki, fils d'un gentilhomme polonais, s'attira l'amitie des Kosaks. Chmielnicki était gravement outragé par Daniel Czaplicki, qui avait enlevé sa femme, et ne pouvant obtenir justice à la diète, il s'adressa à Wiadislas. Celui-ci, mécontent de l'insolence de l'aristocratie, dit à Chmielnicki que son sabre était tout aussi bon que celui de ses agresseurs, et qu'il ne dépendait que de lui de se faire justice contre l'injustice des autres. Chmielnicki, proclamé chef des Kosaks, lève l'étendard de l'indépendance; une guerre s'engage. Le jeune Etienne Potocki livre bataille près de Zolte-Wody (15 avril 1648), perd la vie, et un seul homme est sauvé pour informer les autres généraux de ce désastre. Les Tatars, qui faisaient cause commune avec les Kosaks, suivirent les Polonais à Korsun (26 mai), les battirent complétement, et les chess surent conduits captifs en Krimée. Les Tatars enlevèrent 70,000 habitants de l'Ukraine.

Au milieu de ces malheurs, la mort vint surprendre le roi. Pour apaiser les fureurs de cette guerre et pour rendre à la raison les oppresseurs des Kosaks, Władislas quitta Wilna et prit la route de Warsovie; mais avant d'y arriver, il succomba à Merecz sur le Niémen, le 20 mai 1648, à l'âge de 53 ans et dans la 16° année de son règne.

Il avait pris le nom de Wladislas IV, en comptant ce chiffre depuis Wladislas le Bref, et il serait le VII des Wladislas, s'il avait compté à partir de Wladislas-Herman, mort en 1102.

# MUSIQUE, CHANTS.

## COUP D'OEIL HISTORIQUE

SUR LA MUSIQUE RELIGIEUSE ET LES CHANTS POPULAIRES EN POLOGNE.

(Suite: Voyez pages 329 et 425 du Tome I", et 241 du Tome II.)

« Le sang injustement versé est chose sacrée, » les fleurs naissent sur le sol qu'il a humecté, » (Ancienne ballade,)

Anciens chants de Litvanie, de Prusse, de Samogitie, de la Podlaquie, et de la Russie-Blanche.

Il y a peu de peuples dont l'histoire, les croyances religieuses, la langue, la poésie, la musique, présentent autant de sujets d'étude et de réflexion que la Litvanie. L'antique patrie des Mendogs, des Gedymins, a été le théâtre de combats meurtriers. C'est là que le christianisme vint combattre contre les faux dieux auxquels les Litvaniens restèrent fidèles jusqu'au xive siècle. Tous ces dieux, grands et petits, avaient leurs temples, leur culte, leurs cérémonies mystiques escortés de poésie et de chant.

L'origine du peuple litvanien n'est pas encore clairement démontrée. Les vieilles chroniques le font descendre d'une colonie grecque ou romaine, amenée par Palémon sur le littoral de la mer des Varègues, aujourd'hui la Baltique. Cette colonie vint avant Jésus-Christ, selon quelquesuns, à la 57, et selon d'autres, elle remonte à la 401 année de nôtre ère. S'étant réunie aux Normands, qui arrivaient de la Skandinavie en Samogitie, elle aurait formé un Etat puissant. D'autres auteurs la font descendre de l'Asie, comme le prouvent certaines coutumes orientales conservées par ce peuple, malgré son long contact avec les Slaves. De plus, les rapports de la langue litvanienne avec le sanscrit sont une preuve irrécusable que le peuple indien, qui parlait autrefois le sanscrit, pouvait avoir la même origine que la race hérule qui s'est établie depuis en Litvanie.

Dès le x<sup>e</sup> siècle, les Litvaniens apparaissent forts et puissants. Hommes d'action, guerriers indomptables, ils montrent un grand attachement à leurs dieux mythologiques. Le grand prêtre Krewe-Kreweyto (juge des juges) parta-

geait le pouvoir suprême avec le chef de l'Etat, et sa puissance s'étendait depuis la Dzwina jusqu'à la Prusse. La mythologie slave, modelée sur celle des Grecs, modifia beaucoup le caractère violent des anciens peuples de ces contrées; son influence douce réveilla l'enthousiasme poétique et religieux que les guerres sanglantes avec les chevaliers Teutoniques avaient exalté au plus haut degré. Les Litvaniens sentirent le besoin des sacrifices, et de nombreux autels s'élevèrent. Les forêts, les lacs, les rivières, les bosquets avaient leurs divinités tutélaires, les chaumières avaient des fétiches, leurs bons génies. Il existe de charmants contes populaires qui se rapportent aux croyances mythologiques de cette époque, et qui prouvent que la poésie fut cultivée depuis longtemps par les Litvaniens. L'antique temple de Romnowé était la demeure de Krewe-Kreweyto, lequel devait être librement élu par les weïdalotes, prêtres et sacrificateurs institués pour entretenir le feu sacré (le znicz). instruire le peuple dans la religion, et célébrer sa gloire par des chants héroïques.

Les prêtres chantaient les exploits des héros morts pour la patrie. Souvent même ils excitaient le peuple à la guerre contre les ennemis des dieux dont ils prétendaient connaître les volontés. Quand les troupes marchaient au combat, les weïdalotes portaient le grand Krewe dans une litière. Le peuple se prosternait sur son passage en agitant des bannières. Pendant les sacrifices, les weïdalotes se servaient de tonneaux couverts de peau brute sur lesquels ils frappaient à coups redoublés; le son de ces tonneaux ressemble au bruit du canon. Les premiers chants litvaniens furent inspirés par la fête des morts que les weïdalotes célébraient tous les ans à une certaine époque. Ces cérémonies se

413

faisaient avec une grande pompe. Les burtenikas, chanteurs, poëtes et devins, déjà connus et vénérés, y venaient pour évoquer les âmes et les apaiser par la puissance de leurs chants unis à la musique. Il y avait aussi des femmes, nommées burtes, qui chantaient des captiques de leur composition, à l'instar des skaldes du Nord.

Ces restes précieux de l'antiquité litranienne doivent être classés parmi les chants populaires; il est à regretter que tous les airs n'aient pas été notés.

Un grand nombre des anciens chants litvaniens renferment des idées mythologiques, ou reposent sur les croyances religieuses de cette époque: d'autres expriment les sentiments tendres, comme les Dainos; il y en a qui ont été improvisés pour les cérémonies publiques, les noces, et les fêtes des morts (les Raudos). Les Daïnos sont écrits en langue lityanienne et en lityang-prussienne. Selon les témoignages des historiens, la littérature litvanienne était déjà riche en poésies héroïque et historique. Avant l'introduction du christianisme, on cite un chant plaintif du temps de Miechovita, sur la mort du prince Sigismond, tué par les Russiens. Les Daïnos surtout sont remplis de grace et de simplicité; fleurs charmantes des bords de la Wilia, elles rappellent la riante vallée de Kowno qui fut leur berceau. Quant à la langue litvanienne, elle prend sa source dans le sanscrit, quitte l'Asie avec les Hérules, traverse huit siècles sans perdre son caractère primitif, se perfectionne sans aucun secours étranger, et donne naissance aux quatre principaux dialectes plus ou moins rapprochés du sanscrit. Ces quatre dialectes distincts sont : le litvanien, le Letton, le hérule, et le vieux prussien; plus tard, quelques mots russiens y ont été introduits sans en altérer la pureté. Le litvanien, malgré son origine asiatique et sa parenté avec la langue pélasgo-hellénique, n'accepta pas les lettres grecques; mais il prit l'alphabet latin, comme la Pologne. L'emploi des formes gracieuses introduites dès sa formation hata son perfectionnement; et cette langue née dans l'âge d'or de la plus belle partie du monde. cultivée par un peuple sociable aimant la poésie, s'est conservée intacte jusqu'à l'établissement du christianisme, qui fut l'époque de la réunion de deux peuples, qui ne formeront plus qu'une grande nation. La conversion définitive des Litvaniens à la foi chrétienne se fit sans effusion de sang, à la voix d'un Jagellon qui, après avoir em-

brassé la foi d'Hedwige, fit partager à son peuple cette sainte soi et sa croyance. Jusque-là, ni les efforts des grands ducs, ni le propagandisme sanguinaire des chevaliers Teutoniques, n'avaient pa renverser le culte de Perkun. La religion chrétienne amena une réforme générale, les autels des faux dieux disparurent de la terre, le znicz s'éteignit, les serpents sacrés furent immolés, la langue, les chants et les mœurs subirent l'influence du christianisme, lequel cependant n'esfaça que peu à peu les couleurs fortes que les croyances mythologiques avaient imprimees sur le caractère des Litvaniens. Les fêtes des morts (Chauturay) supprimées, ainsi que celles du bouc et celles des pasteurs, les weidalotes et leurs chants furent oublies aussi. Car le peuple, devenu esclave, attaché à la glèbe, abandonna ses armes et sembla renoncer à ses chants héroïques. Si quelques fragments du passé échappaient de la destruction, on se les communiquait comme des reliques sacrées, dans les cérémonies mysterieuses et intimes auxquelles le peuple resta attaché.

#### DAINOS, anciens chants mythologiques de Liteanie.

La vallée de Kowno, que la nature a enrichie de tous ses dons, est célèbre dans l'histoire mythologique par le culte de Milda, Vénus litvanienne. Elle est aussi la patrie des Damos, chants érotiques, créations ingénues du peuple heureux qui habitait entre les bords fleuris de la Wilia et du grave Niemen. Ces chants historiques et populaires, qui respirent les sentiments les plus tendres, sont d'une simplicité ravissante. On y trouve une peinture gracieuse de Milda, déesse des premières amours. La ville de Kowno était la Cythère litvanienne. Les merveilleuses beautés du pays, une quantité prodigieuse de fleurs des champs, plus belles et plus nombreuses que les fleurs sauvages des pays voisins, des collines gracieuses couronnées des roses blanches que la nature répand à profusion, font de cette vallée un véritable Eden. Une fécondité constante favorise cette terre. Le peuple de la vallée est très-gai et ses mœurs sont douces; il a un goût prononcé pour les fleurs, et les jeunes filles s'occupent avec soin de leur culture. La plus pauvre maisonnette a son parterre; il n'est pas rare de trouver dans un village des fleurs qui feraient envie au luxe des salons. Un mariage dans

la vallée de Kowno doit être tout paré de deurs; on conserve si bien la ruta, que dans l'hiver même on peut en faire des couronnes pour orner la maison nuptiale, car le parfum de ces couronnes a le pouvoir d'éloigner les mauvais esprits. C'est au milieu de toutes ces fleurs de la vallée de Kowno, que la déesse Milda avait ses autels. D'après les contes populaires, il existait aussi des prêtres nommés Mildawnikas qui brûlaient de l'encens à l'honneur de la déesse de l'amour. La déesse avait choisi Kowno, comme Vénus avait choisi Gnide. Non loin de là, Wellona, déesse de l'éternité, avait son temple qui se mirait dans les ondes du Niémen. La voix terrible du grand fleuve se mèlait aux frémissements du chêne prophétique Raublis et aux hymnes religieux de Milda. Les jeunes filles du pays chantaient les Daïnos, qui peignent avec tant de charme la vie intérieure de cette époque, et dont la naïve franchise éveille dans l'âme millé émotions de joie et de bonheur. Bientôt le Niemen ira se jeter dans la mer orageuse où flotta jadis le vaisseau de Palémon, emportant avec lui les produits des rivières saintes et les derniers échos des Daïnos: en un instant, les chants, les eaux, les amours, tout disparaîtra dans les profondeurs des mers.

Dans les tempêtes on entend souvent un bruit sourd qui sort des entrailles des falaises. Alors les flots se gonflent, la vague se redresse menaçante, et son écume en tombant se transforme en mille morceaux d'ambre qui dorent les bords de la mer; aussi on l'appelle mer d'ambre (Bursztynowe morze), autrefois mer des Varègues.

Le peuple litvanien, toujours en guerre, Inttant sans cesse contre ses puissants voisins. n'a point suspendu la lyre nationale sur les branches du saule pleureur. Sincèrement attaché à son pays, il se créa dans sa simplicité et sans art un monde invisible de beauté idéale; ses chants resteront comme des monuments impérissables, et attesteront à la fois ce qu'il a été, et le degré de civilisation d'une époque prétendue barbare. Les Daînos nous ouvrent le sanctuaire de la vie intime. Là, le cœur humain se montre à découvert, le monde intellectuel s'y reflète en entier; par ces chants, on connaît le caractère et les usages du peuple. Ils nous dévoilent les inspirations les plus élevées de l'âme, alors qu'elle scintille de joie ou qu'elle pousse des soupirs de douleur.

La langue litvanienne se plie aisément aux expressions caressantes. Le style familier respire une grace aimable qu'embellit encore l'usage fréquent des diminutifs, mais qu'il est impossible de rendre dans une traduction. Quant à la forme intrinsèque des Daïnos, elle est très-simple : une idée, une image quelconque peuvent servir de comparaison ; les sentiments d'amitié et d'amour s'y reproduisent souvent; le poëte, sans transition, passe d'une fiction à une vérité morale. Les images, les objets de comparaison, il ne les cherche pas loin, il prend tous ceux qui lui tombent sous les yeux : un arbre fleuri, une source d'eau vive, un verger, tout s'anime et respire la vie et les sentiments les plus doux. Dans ces poésies, la forme interrogative est employée trèssouvent. Voyez les deux Daïnos nos 1 et 2, les paroles et la musique ont conservé un parfum local.

Voici un chant mythologique sur le mariage de l'Aurore (Auszrinné,) où se trouvent plusieurs dogmes mythiques.

ī.

L'Aurore célébrait sa noce, Perkun parut à la porte du ciel, Et renversa le chêne vert,

П.

Dont le sang jaillit, Et retomba sur ma robe Et sur ma couronne.

HI.

La fille du soleil pleura trois ans, Et pendant trois ans, Elle cueillit des fleurs fanées.

ĮV.

Puis elle demanda à sa mère : « Où dois-je laver ma robe? Où pourrai-je laver le sang?

V.

Va, ma fille chérie,
Va au bord du lac,
Où se jettent neuf rivières.

VI

—Où donc, ma douce mère, Dois-je sécher ma robe? Dois-je la sécher au vent?

VII

O ma fille, au jardin,
 Où fleurissent neuf roses.

VIII.

— Quand donc, ma douce mère, Mettrai-je ma robe lavée? Quand porterai-je ma robe blanche?

IX.

O ma fille, dans ce séjour
 Où neuf soleils vont luire.

Ce qui frappe dans ce chant, c'est le nombre

neuf, et l'apparition du dieu de la foudre, Perkun, qui détruit le chêne vert qui lui était consacré. Le sang de ce chêne retombe sur la robe et sur la couronne de l'Aurore au moment où celleci approchait de l'autel. L'Aurore pleura trois ans en recueillant les fleurs fanées de sa con ronne; puis elle demanda à sa mère quel jour elle pourrait se remarier. Ici le nombre neuf apparaît, ce nombre était sacré chez les Litvaniens, qui l'adoptèrent d'après les Skandinaves. Les neuf soleils font allusion au phénomène atmosphérique connu.

Le chant sur le mariage de la Lune, Menesio swooba, renferme plusieurs idées mythologiques. Le Soleil se fait vengeur de l'infidélité de la Lune pour l'Aurore, sa fiancée. Cette Daïna est incontestablement d'une haute antiquité.

Le savant Narbutt cite un ancien chant à Liethua, déesse de la Liberté, qui avait le chat pour symbole. Cette déesse partageait avec Odin les âmes des murgi (guerriers morts pour la patrie); son culte était dans l'ancien palatinat de Troki.

" Douce Liethua, Liberté chérie, tu as disparu dans l'azur des cieux. Où faut-il te chercher? peutêtre au sein de la mort. De quelque côté qu'un malheureux tourne les yeux, vers l'orient ou vers l'occident, il ne voit que malheur, persécution. La sueur du travail et le sang répandu dans les combats ont inondé la terre entière. - Douce Liethua, Liberté chérie! descends du ciel, aie pitié de nous!»

La petite Daîna sur Pucis, Zéphire litvanien, est toute gracieuse.

> Elle planta la verte ruta. Elle l'arrosait de ses larmes. Elle l'entoura d'une petite haie Pour en tresser des couronnes Jusqu'au retour de mon amant.

Tu seras ma tresse chérie, Crois gaiement dans mon verger; Bois mes larmes et ma sueur.

Que le vent ne te fasse point de mal, Que la pluie ne te couche pas à terre, Que les Zéphirs, amis des fleurs, Te caressent de leur haleine.

Le nombre des Daïnos mythologiques est trèsconsidérable, plusieurs s'adressent aux divinités du premier ordre, d'autres aux dieux domestiques (fétiches). Voici les noms de quelques déesses qui ont leurs chants spéciaux :

Déesse puissante Lado ou Latone litvanienne, dans tous les pays du Nord.

Wellonna ou Welli-Deewe,

Milda,

Pilwite.

Pergrubie ou Melitele,

Wakarinne ou Hesper,

Laima,

Déesse de l'éternite; on lui sacrifiait pendant les sètes des morts (Dziady).

Déesse de l'amour; son culte était à Kowno, ainsi que celui du dieu Kau-

Déesse de la fortune. S'appelait Dola chez les Prussiens; dans les sacrifices, on invoquait cette divinité.

Déesse des fleurs; son cultea duré chez les Litvaniens jusqu'en 1530; on célébrait sa fête au printemps.

L'étoile du soir, fille du Soleil. Cette daïna est remplie d'allusions astronomiques.

Déesse du bonheur, dont le chant très-ancien est du pays riverain en Samogitie; il commence ainsi:

" Laïma appelle, Laïma crie, Courant pieds nus sur la montagne. »

Dans les grands malheurs Laima se montrait sur les montagnes, on entendait sa voix, qui prevenait de l'approche du danger.

Les principaux dieux qui ont leurs chants, sont :

Goniglis,

Dieu de l'amour, ou Kaunis, fils de Milda, Cupidon représenté par un petit nain.

Dieu des pasteurs; il existe un chœur à son houneur.

Fétiche qui éloignait

Elnis (le cerf), les maladies. Les Daïnos qui chantent l'amour, l'amitié, la

vie intérieure sont les plus nombreuses. Une douce mélancolie règne dans les chants d'amour, on y éprouve cette vague tristesse qui nous charme tant dans les chants d'Ossian lorsqu'il n'y a plus d'espérance dans un cœur blessé; la joie même y est triste. On ressent ces impressions dans les chants lityaniens, et ils nous touchent par les sentiments qui prennent leur

source dans un cœur pur. Un cœur pur soupire tristement après l'objet chéri, comme dans la Daïna suivante :

« Sous les tilleuls coule le ruisseau, un ruisseau pur et joyeux, et sur la lisière pure et joyeuse sous les tilleuls, pourquoi pleures-tu, ma fille?

- Pourquoi ne puis-je paspleurer, pourquoi ne puis-je pas parler au ruisseau? Ah! pourquoi ne verrai-je pas celui que je porte dans mon cœur?

» Au milieu du silence de la nuit, pendant mon sommeil, j'ai causé avec lui sous un arbre, je lui ai fait des serments, j'ai juré sur les cendres de ma mère de ne jamais le quitter.

» J'aimerais mieux supporter tous les malheurs, séparer mon âme de mon corps, plutôt que de me séparer de toi, mon ami, ou de ne plus t'aimer.»

L'Adieu d'une sœur est du même genre; rien de plus touchant que l'air de cette Daïna. (Voyez nº 3.)

Les Litvaniens aiment assez les poésies énigmatiques, où ils exercent leur esprit. Ces poésies ont la forme interrogative; on les appelle Misla (énigmes). Voici une de ces chansons:

« Lorsqu'une fois ma mère m'a grondée, elle m'a dit: Va au bois, ma fille, et trouve-moi une fleur d'hiver, et de la neige d'été.

. J'allais errer tristement sur les collines près du lac et au bois. « Mon pasteur, dites-moi, je vous

prie, où trouverai-je ces deux choses?

-Si tu veux être bonne et fidèle, si tu me dounes ta bague pour arrhes, je te dirai l'énigme; écoute, écouté, ma fille.

- Je serai bonne et fidèle, je donnerai cette bague pour arrhes; mais, dites-moi, où trouverai-je la fleur d'hiver et la neige d'été?

- Va au bois de sapins, casse une petite branche, porte-la à ta mère, et dis hardiment : Le sapin est la fleur d'hiver.

Va aux bords de la mer d'Ambre, prends l'écume des flots azurés avec ta jolie main, l'écume

de mer est la neige d'été. »

Cette chanson montre que la forme dialoguée est très-souvent usitée dans les chants populaires. Le dialogue entre la mère, la fille et le pasteur, anime non-seulement le récit et donne de la vie aux images, mais il éveille les sentiments délicats relatifs aux personnes qui se doivent l'amour et l'estime. Souvent la chanson prend la forme dialoguée, là où il n'y a qu'une seule personne agissante, comme dans la chanson sur l'Orpheline.

#### RAUDA.

Ils m'ont envoyée au bois, Pauvre et malheureuse enfant! Ils m'ont envoyée chercher des groseilles.

J'ai oublié le bois, Avant d'avoir cueilli des groseilles, J'ai couru sur la colline. Au tombeau de ma mère; J'ai répandu des larmes amères Pour ma bonne mère. « Qui pleure donc sur ma colline, Qui pleure sur mon tombeau? - C'est moi, ton orpheline, qui pleure, O ma bonne mère! Qui réchauffera mes mains, mes pieds? Qui me dira une douce parole? - O ma fille, reviens à la maison! Tu trouveras là une antre mère Oui réchauffera tes pieds et tes mains; Là aussi un bon jeune homme

Te dira de tendres paroles.»

Chez une nation où l'héroïsme était regardé comme la première vertu, les chants héroïques ne doivent pas manquer. Le caractère des Daïnos se prête aussi à ce genre de poésie.

« Voilà les chasseurs qui arrivent et les Ulans vont paraître; permets-moi, ma mère, de partir avec les chasseurs.

- Ne va pas aux champs, ma fille, le pain du soldat est un pain de misère. Aujourd'hui ici, demain ailleurs, qui te tressera la couronne, ma fille?

- Le vent va souffler dans ma couronne, brillante de la rosée du matin ; permets-moi, ma mère, de partir avec les chasseurs.

- Mais, dis-moi, ma fille, où tu passeras la nuit.

où te reposeras-tu?

- O ma mère, je passerai désormais mes nuits sur le gazon vert. Le ciel sera sur ma tête, et je me reposerai sur la terre. »

La forme interrogative des Daïnos rappelle quelquefois la ballade suédoise de sir Olof: mais les images et les tableaux sont dissérents. Les rochers, les blocs de granit des poésies skandinaves sont remplacés chez les Litvaniens par des fleurs et des bosquets : les fleurs surtout embellissaient chez ces derniers les époques les plus intéressantes et les plus poétiques de la vie. La couronne de la verte ruta est le symbole de l'amour et des espérances d'une jeune fille. D'après une ancienne Daïna, trois jeunes gens se présentèrent un jour pour demander en mariage une jeune fille; mais elle les refusa, car elle ne youlait pas se séparer de sa couronne de vierge. Ce chant respire les sentiments les plus doux et les plus touchants.

LA COURONNE DE VIERGE ( Wainikas).

« Au miljeu d'une vaste plaine croît un buisson de

kalins, dont les branches s'inclinentivers la terre, chargée de fleurs virginales. Là se promenait une jeune fille douce et jolie; elle ourlait de sa main un petit fichu de soie. Tout d'un coup trois jeunes gens arrivent, ils réclament l'hospitalité. L'un d'eux lui serre la main, le second lui barre le passage, le troisième se met en colère à la vue de ces rivaux. Dans un joli jardinet verdoie la lavande; là une jeune fille tressait sa couronne de vierge; son visage s'illumine; elle tresse la couronne de lavande, et dit ces paroles: « O ma couronne! toi qui embellis ma tête, à qui te donnerai-je? est-ce à cet honnête laboureur? j'aimerais mieux le jeter dans le feu. Est-ce à cet ingrat ? O amer souvenir! j'aime mieux te cacher ma triste couronne, et perdre toute espérance; je soupirerai sans cesse, je verserai des larmes abondantes. »

L'air du nº 4 accompagne la fiancée lorsqu'on la reconduit chez elle. Les paroles peignent la tristesse et les regrets causés par la séparation.

Un de ces chants, intitulé Voyage du fiance, commence par une plainte contre la rigueur de la saison. Il ne contient que quatre vers. « Déjà (dit le texte) le lac du midi gèle, où donc chercher ma tourterelle? » La musique en est mélancolique; il y a un sentiment vague dans ce petit air, qui n'est pas sans intérêt. (Voyez nº 5.) Les chants de noces sont très-nombreux en Litvanie; ils renferment une peinture fidèle des nsages du peuple, basés sur les idées mythologiques d'autrefois. Le chant suivant, dont la musique porte un caractère distinctif, a la forme interrogative, qui est très-usitée chez les Litvaniens, comme chez les Slaves en général (nº 6). Ce chant renferme des allusions sur une nouvelle mariée.

« Mon petit oiseau rossignol, où as-tu été? Mon petit oiseau rossignol, où as-tu passé la nuit?

— Dans un petit verger, sous le vert feuillage du pommier. —Mon petit oiseau rossignol, qu'est-ce que tu y as laissé? Mon petit oiseau rossignol, qu'est-ce que tu y as oublié? —J'ai laissé, j'ai oublié une fauvetté.

-Mon petit oiseau rossignol, quand reviendras-tu?
Mon petit oiseau rossignol, quand nous reversas-tu?

— Je reviendrai, je vous reverrai; mais je crains le faucon.
—Ma jeune petite sœur, où as-tu couché?

-Ma jeune petite sœur, où as-tu couché? Ma jeune petite sœur, où as-tu passé lá núit?

— Dans le haut du grenier, dans un lit de plume.
—Ma jeune petite sœur, qu'est-ce que tu y as laissé?
Ma jeune petite sœur, qu'est-ce que tu y as oublié?

—J'y ai laissé, j'y ai oublié ma petite couronne de la ruta.

—Ma petite jeune sœur, quand reviendras tu?

Ma petite jeune sœur, quand nous reveras-tu?

— Je reviendrai, je vous reverrai, mais je crains mon mechant mari.

Dans plusieurs de nos chants de noces on voit toujours figurer trois jeunes gens qui arrivent peuple; mais ce nombre est fatal, il porte mal-

sur des coursiers rapides demander la main d'une jeune fille. Cette tradition repose sans doute sur quelque événement historique du temps du paganisme. L'imagination poétique des Lityapiens se plait à orner ces petits contes d'une foule de détails charmants.

· Dans un jardin tout garni de verte ruta, à travers les huissons du lis, arrivent trois jeunes gens sur des coursiers agiles. La mère sort touté triste, elle court fermer la porte. . Allez-vous-en ailleurs, vous n'êtes pas des nôtres. Ma fille n'est pas asser grande et je n'ai point de dot; le temps de l'amour n'est pas encore arrivé pour elle. » Dans un jardin tout garni de verte ruta, à travers les buissons du lis, arrivent trois jeunes gens sur des coursiers rapides. La mère sort, elle court pour ouvrir la porte. Arrivez heureusement chez nous, chère jennesse, déjà ma fille a grandi, la dot est là, andusons-nous. Ils passent par la cour pour aller au grenier du père, où celui-ci compte son argent et le place par centaines. Mais ses pleurs entrecoupent le son de l'argent. « Mon père, dit le jeune homme, quel événement cause ton chagrin? - Ah! comment ne pas pleurer? je n'aurai que des regrets, puisque tu prends ma fille chérie. » Ils vout ensuite au grenier de la mère. Là, ils là voient couper de la toile fine. Elle coupe la toile, et ses larmes interrompent son travail. « Pourquoi pleures-tu, ma mère, avec tant de douleur? — Comment ne pas pleurer! je n'adrai que des regrets, puisque c'est aujourd'hul que tu emmènes ma fille chérié. » Ils vont à l'écurie du frère, lequel se disposait à partir; il sellait son cheval, mais ses pleurs l'empéchaient de faire son ouvrage. « Quel malheur est cause de tes pleurs? -Comment ne pas pleurer? je n'aurai plus que des regrets, puisque tu emmèties avec toi ma chère sœur. » Ils vont après où le jardin embaume l'air de son parfum. Là, je vois ma sœur occupée à cueillir tristement la verte ruta pour să couronné de marice. Elle cueille la ruta, et répand d'abondantes larmes. « Pourquoi pleures-tu si fort, sœur malheureuse? - Comment ne pas pleurer? je n'aurai que des regrets, puisque c'est aujourd'hui que tu emmènes ma sœur chérie. »

### SIDIR WIDIR, chanson de Samogitie.

Dans cette chansonnette, d'origine samogitienne, le nombre trois figure encoré comme dans le chant précédent, mais malheureusement il n'existe qu'un fragment de ce conte traditionnél défiguré par de nombreuses variantes. Le nombre trois était considéré comme de bon augure chêt le peuple litvanien. On le rencontre souvent dans les chansons modernés, comme le nombre neuf dans les chants mythologiques. En Pologne, le nombre sept est employé assez fréquemment par le peuple; mais ce nombre est fatal, il porte malheyr. Voici la chansonnette qui commence par les mots: Litvaniens Sidir Widir.

• De belles charmilles tapissaient de verdure le milieu d'un jardin. Les fleurs et le cassis faisaient pencher les branches. Là, vinrent trois jeunes filles pour cueillir le cassis; mais trois Kosaks se jetèrent sur elles pour les enlever. Les Kosaks demandèrent ensuite leurs poms aux serviteurs. L'une d'elles s'appelait Anna; la seconde, Marianna, et la troisième, Johanna. »

La musique en est vive et gaie; son mouvement ressemble à celui d'un galop. (Voyez nº 7.)

#### RAUDOS, chants des morts.

Les chants des morts étaient très-nombreux chez les anciens Litvaniens. Dans les céré monies funèbres on chantait des lamentations appelées Rauda, qui sont très-touchantes : une strophe de ces Rauda se trouve dans le chant de l'Orpheline que j'ai donné plus haut. Le peuple croyait que les vivants pouvaient parler aux morts, et qu'on devait donner souvent à ceux qui ne sent plus, des marques de bons souvenirs ; sans cela les morts s'affligent beaucoup et leurs os dépérissent en peu de jours, tandis que ceux dont on parle souvent se conservent longtemps. Ces croyances sont répandues dans tous les pays slaves, on en trouve des preuves dans les chants populaires des Russiens, comme dans ceux de la Russie du Bug et de la Russie-Rouge, En Ukraine, la tradition porte qu'un kosak mourant demanda qu'on lui élevat une haute mogila (tertre tumulaire) et qu'on y plantat du kalina, espèce d'arbuste poétique, afin, dit-il, que les oiseaux qui viendront manger de son fruit puissent m'apporter des nouvelles de ma bien-aimée. Avant l'ère chrétienne, il y avait en Samogitie, ainsi qu'en Prusse, des prêtres spéciaux pour les cérémonies funèbres : on les appelait Tilussones et Lingussones. Le peuple pleurait et chantait aux enterrements. On commençait par boire à la mémoire du mort, en lui disant : Je bois à toi, mon bon ami; pourquoi es-tu mort? Le cor guerrier lityanien accompagnait les chants, les lamentations, et les lingussones prononçaient des discours funèbres, dans lesquels ils vantaient l'esprit, les capacités, la haute naissance et les actions du défunt.

Comme les Grecs, les Romains et les Skandinaves, les Litvaniens brûlaient leurs morts; mais dans les dernières années du paganisme, on s'est borné à brûler seulement les corps des

grands personnages. Gedymin, grand-due de Litvanie, tué dans la guerre avec les Teutoniques, pendant le siége d'un des châteaux sur le Niémen en face de Wiélona, fut brûlé tout armé sur un bûcher élevé: son cheval tout harnaché. deux levriers, le cor de chasse, son faucon, un vieux serviteur et deux prisonniers de guerre furent mis avec lui sur le bûcher. Les cendres recueillies dans une urne étaient déposées sons la mogila ou kurhan qu'il n'était jamais permis de détruire. Dans les plaines de l'Ukraine, on conserve une grande quantité de ces tertres qui donnent au pays l'aspect d'un vaste cimetière. A la vue de ces mausolées, on ne peut s'empêcher de faire des réflexions bien tristes sur le néant des choses humaines.

Du temps des cérémonies funèbres du Chauturay ou Dziady, qui remplacèrent les fêtes païennes du bouc (Kozla), il y avait des chants plaintifs pour le moment de la mort, pour l'enterrement, pour les banquets des morts (podimine stolu) et pour les Dziady pendant lesquels on récitait des cantiques pour les âmes. La fête de Dziady commençait par un banquet ou étaient conviées les âmes des pères, mères, frères, sœurs; ces ames arrivaient après des évocations, elles mangeaient des plats qui leur étaient offerts; pendant ce temps, les assistants gardaient le plus profond silence. Lorsque les âmes avaient mangé, on les congédiait en leur disant : Partez, bonnes ames, donnes la benediction, et la paix à cette maison. Les cérémonies fantastiques des Dziady se tenaient à l'époque des jours des morts; on choisissait pour cela des endroits solitaires, la nuit, près du cimetière et dans le plus grand secret, Après la cérémonie on visitait les kurhany, tombeaux des défunts; on y déposait des provisions. des armes, et puis on chantait: Passex, hommes malheureux, passez de cet état de misère à une autre vie, où les Niemcy (Altemands) ne pourront plus vous commander, mais c'est vous qui leur commanderez! En Samogitie et dans les pays riverains, le culte mythologique s'est maintenu longtemps. malgré l'influence du christianisme; il avait des fêtes funèbres appelées Skierstuwes en l'honneur du dieu Ezagulis, dieu de la mort; c'étaient les restes d'anciennes croyances mythologiques, dont plusieurs s'amalgamèrent avec le culte chrétien. La Samogitie, pays si pittoresque, fécond en souvenirs religieux et historiques, a toujours montré un attachement inviolable à

ses anciens usages. Sa position géographique, la valeur intrépide de ses habitants, leur caractère chevaleresque et poétique, tout cela lui donnait une physionomie à part. Ce peuple souffre aussi par les fautes de ses pères; le dieu de Hedwige et de Jagellon s'est couvert d'un nuage pour ne pas entendre les cris de ses enfants.

#### Chants de la Podlaquie et de la Russie blanche.

Les Russiens sont très-nombreux en Pologne, Ce peuple habite seul plusieurs provinces; dans d'autres il est mélé aux peuples polonais, litvaniens et mazoviens. Il a cependant un caractère national auquel sa langue, le rit grec-uni et ses préjugés donnent une teinte particulière. L'acte mémorable de l'union du rit grec avec le catholicisme en Pologne, n'est pas assez apprécié en France; ce fait seul prouve en faveur de l'homogénéité des peuples qui formaient jadis la république de Pologne. En Podlaquie, les Russiens sont mêlés avec les Mazoviens, leurs chants de noces ne sont pas sans intérêt. Le savant Golembiowski, dans son précieux ouvrage sur le peuple polonais, en donne de très-remarquables. La chanson suivante est chantée par les Swatki (fianceuses) au moment où la jeune mariée remercie ses parents pour toutes leurs bontés, en se jetant à leurs pieds :

« Elle s'inclina comme une branche de cerisier qui penche vers sa racine. La petite Annusia se jeta aux pieds de son père, lequel, assis derrière une table, la tête penchée sur sa poitrine, versait d'aboudantes larmes. Incline-toi, jeune fille, embrasse ses pieds blancs. Incline-toi devant les vieux et devant les jeunes, car bientôt tu ne seras plus de cette maison; tu oublieras ton père chéri, et n'auras plus à t'incliner devant personne.

L'air mélancolique du n° 8 exprime bien les plaintes et les regrets d'une jeune fille qui abandonne ses joies, ses plaisirs innocents, ses occupations pour se marier. Cet air réunit les conditions d'un chant populaire sous les rapports de simplicité et de ce sentiment vague qui fait rêver délicieusement, mais il perd beaucoup à être noté, car rien ne peut rendre certaines nuances du chant.

Entre les siançailles et la noce on chante la mélodie nº 9, dont les paroles sont d'une naiveté ensantine: Notre chère Tacianka a pris un oiseau dans le seigle, il est en velours rouge; et dans tous ces chants rustiques on trouve des

sentiments simples, des images douces, une pureté de mœurs patriarcales. L'impression qu'ils laissent ne s'efface pas, on est sous un charme inquiet qui fait naître le mal du pays, on invoque la patrie partout, car elle vit éternellement dans ces chants.

Les habitants de la Podlaquie ont aussi des airs de danse d'une coupe particulière: le petit air du n° 10 se rapproche de la Mazurek, il ne manque pas de fraîcheur ni de mélancolie.

Les Litvaniens et les Russiens, longtemps ennemis, finirent par se réunir sous le règne de la loi et de la liberté. Le peuple polonais leur offrit une alliance fraternelle. Ces peuples, groupés autour du trône, ne formaient qu'une nation; le roi, premier citoyen de l'Etat, répandait la liberté sur tous, comme une lumière bienfaisante. Puis, quand les jours du malheur sont arrivés, le peuple polonais succomba les armes à la main en défendant l'héritage sacré des anciens Slaves, le droit de s'assembler librement pour traiter des affaires du pays. Les trois peuples ne sont pas moins restés unis de cœur et de sympathie, malgré les efforts des ennemis pour les séparer, Cependant les Litvaniens et les Russiens gardèrent toujours une teinte orientale, tandis que les Polonais subirent l'influence gothique et la latinité, qui malheureusement fit perdre à leur poésie le caractère national pendant longtemps. Les langues litvanienne et russienne n'encourent pas ce reproche, elles sont restées pures de toute influence étrangère. Les expressions harmonieuses et caressantes sont inhérentes aux deux idiomes et ont été inspirées sur les lieux mêmes, sans autre art que la nature. Les comparaisons sont heureuses : leur beauté est calme comme le calme d'un beaujour ; l'oiseau poétique est blanc comme l'innocence; la couronne de la mariée est plus parfumée que le parfum même ; la ruta est toujours verte, elle embaume les pas de la mariée; les fleurs naissent sur le tombeau d'une victime; la jeune fille est plus blanche que la rose blanche, son plus grand malheur c'est de perdre sa couronne de vierge; les premières amours sont malheureuses, le cheval est plus rapide que le vent d'Ukraine. La musique exprime tidèlement le sens des paroles; le rhythme des airs populaires est très-difficile à saisir : dans chaque localité, les mélodies suivent les inspirations du poête villageois.

ALBERT SOWINSKI.

#### **DAINOS**

#### Chants nationaux lithuaniens

ARRANGÉS pour Piano par Albert SOVVINSKI.





# SOUVENIRS HISTORIQUES.

## COUP D'OEIL HISTORIQUE ET POLITIQUE

SUR LES DIÈTES DE POLOGNE.

Quand on examine les événements qui accablent la Pologne depuis un demi-siècle, qu'on s'arrête sur l'état malheureux où se trouve aujourd'hui ce pays, et puis qu'on se transporte aux siècles plus éloignés où, de cette auréole boréale, jaillissait la lumière, non-seulement sur tout le nord, mais sur toute l'Europe, on se sent frappé de stupeur, et on se prosterne devant le doigt de la Providence.

En effet, en remontant àu berceau de cette nation, que voyons-nous? Tous les éléments qui pouvaient constituer l'ordre, la force et le progrès. Le roi, oint de l'Eglise, chef de l'armée volontaire, et le peuple, grande association d'hommes appelés tous également à remplir la même mission de la propagande chrétienne : voilà la Pologne à son origine. D'un côté, la représentation puissante du principe de l'unité; de l'autre côté, la foi ardente dans le but commun : là, l'idée-mère, l'idée gouvernante; ici, la persévérance et la force de l'exécution : noble croisade marchant sous la bannière de l'Evangile dans la voie où elle devait briser le joug des préjugés païens, et fonder la domination de l'esprit sur la matière au milieu de la race slave. La croix et l'épée brillent tour à tour sur le Dniéper, sur l'Oder, sur la Baltique et le Pont-Euxin, et en moins de deux siècles les nombreuses populations barbares, se ruant les unes sur les autres à travers des terres couvertes de marais et de bois, viennent communier à l'autel de la civilisation, assister aux assemblées politiques, aux cérémonies judiciaires, aux solennités religieuses, se mêler au penple de chevaliers, au peuple de nobles, et se dire Pologne.

En yain, l'on chercherait dans l'histoire moderne un peuple ouvrant sa carrière sous de

meilleurs auspices, et fondant sa nationalité d'une manière plus large et plus solide. L'Europe entière, travaillée pendant neuf siècles par les tourmentes qui semblaient annoncer un prodige, qu'enfanta-t-elle enfin? la féodalité, c'est-à-dire la négation de l'unité et de l'égalité dans le monde politique, et la pégation du moi social dans le monde intellectuel. La Pologne dès son début assirme ces principes et les réalise en paroles et en actions. Pendant que la fille des Césars jouait avec les couronnes des princes et les chaînes des esclaves, la fille des Boleslas consacrait ses jeunes années aux travaux du camp et de l'enseignement. Si en Occident les possessions territoriales déterminent les devoirs sociaux des hommes, au Nord les hommes n'apprennent leurs devoirs que dans l'école du sacrifice et du dévouement. Si les populations de France, d'Italie et d'Allemagne sont divisées en mille classes diverses, c'est-à-dire du point de vue du but matériel, la Pologne, ne visant qu'au but moral, un, et le même pour tous, ne connaît qu'un peuple, une nation. Ailleurs, il ya des serfs et des maitres, des vassaux et des suzerains, une hiérarchie civile et militaire; en Pologne, il n'y a que les cultivateurs et les chevaliers, ces derniers tous éligibles par la voie des assemblées populaires, tous frères et égaux.

Mais à partir du xme siècle, cet état de choses change presque entièrement. Les deux pôles de l'Europe, inclinés encore l'un vers l'autre par la religion, commencent à diverger de plus en plus. A travers les revirements tantôt partiels et tantôt généraux, il se prépare sur les différents points des résultats diamétralement opposés aux impulsions primitives. En Occident, sur les débris de la féodalité s'élèvent les monarchies, et à leur aide les classes inférieures se

114

fraient le chemin de l'émancipation. Au Nord, les hommes libres se font de la liberté et de l'égalité un privilége exclusif, substituent à l'esprit de la nation l'esprit d'une caste, dissolvent l'unité du pouvoir dans la mer orageuse des assemblées publiques, réduisent en esclavage les masses, et, après avoir trempé toutes les cordes de la vie dans la licence et dans l'anarchie, entrainent avec eux la nation entière sous le joug du despotisme étranger.

Au moment où la France battait en brèche la haute noblesse au profit de la royauté et des communes, au moment où l'Allemague travaillait à la décentralisation matérielle de l'Empire, et à l'organisation des Etats indépendants, au moment où l'Italie érigeait ses villes en républiques florissantes, au moment, en un mot, où l'Occident et le Midi de l'Europe entraient, sous l'impulsion de l'Eglise, dans la voie de l'ordre et du progrès, la Pologne, déchirée par les quatre fils de Boleslas, oubliait, au milieu des guerres intestines, le but de sa mission providentielle, et perdait la conscience de ses hautes destinées. L'extinction de l'unité politique et l'affaiblissement de l'unité morale jetèrent la confusion dans les idées et dans les mœurs. Le pays, divisé en autant de provinces qu'il y avait de princes, cessa d'être Pologne. A la place de la nation une, compacte, responsable devant le but national commun, il se trouva des employés corrompus, des nobles classés par les armoiries et les parchemins, des paysans rebelles et des serss attachés à la glèbe. Les anciennes coutumes démocratiques, si belles et si utiles jusqu'alors, devinrent instrument d'oppression, d'anarchie et de désordre. La haute noblesse s'en prévalait pour échapper à la féodalité. tandis que le peuple ne cherchait, en se réunissant, que le moyen de la résistance. L'ordre militaire, ou la communauté des défenseurs du peuple, le vrai noyau de l'ancienne Pologne, s'interposa à la fin, il est vrai, entre ces deux corps baignés dans leur propre sang, mais luimême était malheureusement atteint aussi de la corruption.

En effet, vers la fin du xm<sup>e</sup> siècle, lorsque Wladislas Lokietek, après avoir réuni, les armes à la main, toutes les provinces, entreprenait de reconstituer la Pologne, l'ordre militaire ou la noblesse du pays (milites nobiles), en jetant son épèc sur la balance au profit du pouvoir central, contre l'oligarchie aristocratique, ne

pensa qu'à agrandir et à consolider sa propreautorité. D'une milice, appelée en vertu du devoir commun, à la défense du pays, elle devint une institution politique. La chose était bonne et salutaire. En déposant des éléments nouveaux dans l'organisation affaiblie, la noblesse aurait pu non-seulement relever et reconstituer le corps entier, mais le rendre indestructible, si ellemême eût encore eu cette âme grande, pure et désintéressée, qui la distinguait à son origine. Mais ses croyances étaient ébranlées, sa foi attiédie. L'intérêt individuel commençait déjà d'étouffer le dévouement, et le droit prenait la place du devoir. De là, deux vices mortels qui se développeront plus tard; savoir : la négation de toute pensée gouvernementale par l'affaiblissement du principe de l'unité, et la dissolution des sentiments moraux, résultat de l'oppression des masses. D'un côté, l'anarchie amenée par la crainte du despotisme; de l'autre côté, la licence née du mépris de la justice: tel fut le cercle dans lequel la Pologne se débattit pendant six siècles consécutifs.

Cette période, la troisième selon nous et la dernière jusqu'à la chute de la Pologne, mérite d'autant plus notre attention, qu'elle constitue à elle seule le fond et la forme du sujet dont nous nous occupons ici. C'est, en effet, l'époque des diètes, des diétines, et des agitations parlementaires dans toute l'extension et dans toute la splendeur que la nomocratie nobiliaire, riche, vaillante, chevaleresque, avide de la vie active, avait pu leur donner. En examinant ce drame plein de catastrophes extraordinaires et de situations sublimes, en l'examinant aujourd'hui mort et immobile dans les chroniques, on est saisi d'étonnement, et on comprend comment la Pologne a pu s'enivrer de sa propre grandeur. Pendant plus d'un siècle, chaque noble polonais pouvait dire en face de l'Europe comme Napoléon : « Notre république est aussi incontestable que le soleil ! » et toute la noblesse polonaise soutenait jusqu'au dernier moment cet autre axiome non moins connu que le premier : L'Etat, c'est moi.

En esset, être roi et le choisir, saire les lois, déclarer la guerre, négocier la paix, voter les impôts, battre monnaie, administrer le pays, occuper tous les emplois, jouir de la liberté entière, tant pour soi-même que pour ses propriétés, avoir le droit exclusif d'acheter, d'échanger et d'aliéner les biens-sonds, étendre l'influence

de son caractère sacré et inviolable sur sa maison et ses serviteurs, balancer par son nom tous les titres du monde, et par son honneur le cours même de la justice, voilà ce qu'était un noble polonais.

Maintenant que nous avons l'idée de ce corps, qui seul représentait, gouvernait et administrait la république, entrons dans l'examen des diètes, des diétines et autres assemblées publiques, qui résumaient toutes les formes gouvernementales usitées dans ce pays.

Avec la fin du règne de Kasimir le Grand, l'existence politique de la Pologne étant assurée, sa vie publique devint plus large et plus expansive. A partir de cette époque, la Pologne, embrassant la moitié du Nord, semblait être un vaste forum, tant les assemblées nationales étaient nombreuses et fréquentes. Quelques-unes se tenaient dans les districts, d'autres dans les palatinats, d'autres dans les provinces particulières. Outre la juridiction starostine et territoriale, il y avait pour rendre la justice des assemblées provinciales (wieça) et des conventions (colloquia). Outre les confédérations et les réunions politiques extraordinaires, il y avait pour faire les lois et régler les affaires du pays les diètes (seymy) et les diétines (seymiki).

Les diètes se divisaient en diètes générales (seym walny), c'est-à-dire composées de députés de tout le pays; et les diètes provinciales (seym prowincyonalny), c'est-à-dire composées de députés d'une ou de quelques provinces. Les diètes générales furent encore ordinaires et extraordinaires. A partir du xvo siècle, il y a en en outre des diètes, dites kaptur, celles de convocation, d'élection, de coronation ou de couronnement, et de confédération. La plupart d'entre elles étaient précédées et suivies des diétines tenues dans les palatinats et les districts, tant pour nommer les députés, que pour connaître et apprécier les résultats de la grande diète. Pour comprendre l'enchaînement et la nature de ces institutions, examinonsles chacune à part, en parlant du bas de l'échelle.

Les dictines, c'étaient les assemblées de districts, composées de tous les nobles, évêques, castellans et magistrats convoqués pour nommer les députés à la diète et régler les affaires locales. On commençait ordinairement par ces dernières, en choisissant les juges, en arrêtant les différents règlements d'administration locale, et en pourvoyant à la tranquillité publique. Instituées sous le règne de Jagellon en 1404 pour réparer le mauvais état du trésor public, les diétines étendirent successivement leur attribution sur les affaires générales, devinrent régulières et indispensables. Leur convocation appartenait au roi, et se faisait, six semaines avant l'ouverture de la diète, par la publication des universaux ou lettres royales envoyées à cet effet aux starostes (castra seu arces judiciales) de tous les palatinats. Ce mode de convocation, établi pour la première fois en 1581, remplaça celui de l'envoi des commissaires spéciaux.

L'ouverture des diétines, précédée de cérémonies religieuses, se constatait par le choix du président ou maréchal. Les débats s'ouvraient sur les projets exposés dans les lettres de convocation. Les articles de l'instruction royale et les propositions particulières ne devenaient arrêtées et obligatoires qu'après avoir été débattus et votés à l'unanimité. La liste rédigée avec soin et conscience en passait à la signature du maréchal, des sénateurs et de la députation choisie parmi la noblesse (Const. de 1616).

Après ces discussions préliminaires, qui, tout en agitant et en dissolvant souvent les diétines avant leur terme, avaient l'avantage de faire connaître les vraies capacités, on procédait à l'élection des députés. Tant qu'il ne fallut pour être noble qu'avoir un cheval et des armes consacrés à la défense du pays, l'idée morale, l'idée du devoir social dominant celle de la propriété, donnait à toute la noblesse des droits politiques égaux. Les nobles étaient tous éligibles et électeurs, non comme propriétaires, mais comme. membres de l'ordre équestre, comme exercant chacun une fonction sociale. A mesure que ces idées s'altérèrent, la propriété matérielle, acquérant de la prépondérance, détruisit l'égalité morale, et laissa l'égalité politique se prostituer à la morgue des riches et à la servilité des pauvres. Cependant ces derniers, tout en passant du service de la république au service de potentats. n'ont jamais cessé en droit d'être leurs égaux. et à ce titre d'être, comme les plus riches, électeurs et éligibles. Une loi de 1540 récusa le dernier de ces deux droits aux personnes mises à la disposition de la justice et aux receveurs publics non cautionnés. Une loi de 1616 étendit cette mesure aux procureurs près du tribunal royal. pendant la durée de leurs fonctions. La confedération de 4733 ôta même le droit de voter dans les diétines aux dissidents en matière de religion et à ceux qui ne pouvaient pas payer les frais et amendes judiciaires.

Le nombre des députés choisis dans les diétines variait selon les provinces et les circonstances. Une loi de 1540 et le statut de Litvanie (ch. 3, art. 6), demandaient deux députés par chaque district ayant des tribunaux terriens. Le palatinat de Lublin, suivant une loi de 1654, envoyait trois députés, la Podolie en envoyait six, le palatinat de Posen douze, celui de Sieradz quatre, celui de Wilna deux, celui de Plock trois, celui de Sandomir six; les palatinats russiens en envoyaient quatorze, le palatinat de Kiiovie six, celui de Wolhynie six; les terres prussiennes n'en avaient jamais de nombre fixe. Aussi, sans les compter, la république de Pologne avait-elle cent soixante-quatorze représentants.

Les diétines semblent avoir remplacé avec le temps les diètes provinciales, qui, instituées pendant le règne de Kasimir le Grand, furent approuvées encore par une loi de 1565.

La Grande-Pologne tenait sa diète particulière à Kolo, la Petite-Pologne à Korczyn, et la Litvanie à Wolkowysk et puis à Slonim. (Loi de 1651.) On y vérifiait et confirmait les mandats donnés aux députés dans les diétines, et on délibérait sur les questions qui devaient occuper la diète générale. Cet usage paraît être tombé en désuétude après l'an 1685.

Les diétes ordinaires se composaient de l'ordre de sénateurs et de l'ordre équestre, c'est-àdire du sénat et des députés réunis de toutes les provinces et palatinats de la république. Le roi les convoquait tous les deux ans dans l'endroit dont le choix dépendait longtemps de sa volonté. Sous Louis, il y avait deux diètes tenues en Hongrie. Władislas Jagellon les convoquait à Lublin et à Parczow. (Herburt Stat., v. Comitia.) Plus tard on les convoquait à Lenczyca, à Krakovie et à Korczyn comme le prouvent les statuts de Laski et de Herburt. Sigismond Ier conféra cet honneur à la ville de Piotrkow. Après l'union définitive de la Pologne et de la Litvanie, on fixa par une loi de 1569 la convocation des diètes à Warsovie. En 1673 on régla leur filiation en prescrivant de les convoquer deux fois de suite à Warsovie, et la troisième fois à Grodno. Cependant le roi et les Chambres avaient le droit de changer d'endroit, en cas de nécessité urgente, et l'histoire en donne plus d'un exemple.

Le roi convoquait la diète par des doubles lettres, dont les unes, appelées deliberatoriæ, étaient adressées aux sénateurs, et les autres, appelées universales et comitiales, à tous les fonctionnaires publics. Des huissiers (wozny) proclamaient ces dernières sur les places publiques. On les affichait aussi sur les portes des églises. Deux semaines après leur publication, on ouvrait partout les dictines de la manière que nous avons déjà fait connaître.

Les députés, réunis dans l'endroit désigné pour la diète, y trouvaient chacun leur logement défrayé par le gouvernement. Leurs personnes étaient sacrées et inviolables, non-seulement durant la session, mais quatre semaines avant l'ouverture et autant après la clôture de la diète. Les menaces et les voies de fait commises sur un représentant de la république étaient sévèrement punies. (Statuts, p. 512, 513.) Les députés eux-mêmes n'étaient justiciables durant leurs fonctions que devant un conseil choisi de leur sein, et présidé par le maréchal ou le président de la Chambre. (Loi de 1649.)

Le jour de l'ouverture de la diète, le roi, les deux ordres, tous les magistrats et fonctionnaires présents dans la capitale assistaient à la messe célébrée dans l'église de Saint-Jean, par l'archevêque de Gnèzne, ou par le légat du pape. De là, on se rendait à la Chambre des sénateurs, d'où, après avoir présenté les hommages dus au roi, les députés se retiraient dans une chambre appelée de leur nom Izba poselska, et souvent officina legum, laboratoire des lois. En effet, c'est là que siégeait la vraie représentation nationale. Les sénateurs et les rois ne participaient au pouvoir législatif que d'une manière restreinte.

Avant de passer aux délibérations, la Chambre des députés, présidée par le maréchal de la diète dernière, ou par un pris ad interim, procédait au choix du nouveau président. En verta d'une loi publiée en 1699, cette dignité devait être conservée dans les trois diètes successives, aux trois députés différents appartenant à trois grandes provinces de la république, savoir : la Grande-Pologne, la Petite-Pologne et la Litvanie. Le même maréchal ne pouvait présider deux diètes de suite, et celui qui était élu ne pouvait devenir sénateur avant l'expiration de ses sonctions. Cette mesure ne touchait point les députés, et bien au contraire, une loi de 1676 leur

prescrivit d'entrer au sénat dès qu'ils avaient accepté la dignité sénatoriale.

Après le choix du maréchal, après son serment et son allocution, on vérifiait les pouvoirs; puis une députation composée de quatre membres se rendait au sénat pour annoncer que la Chambre des députés était constituée. Le chancelier l'en remerciait au nom du roi, et le jour désigné, les trois ordres de la république, savoir : le roi, le sénat et l'ordre équestre, réunis en pleine séance après des congratulations munelles, procédaient aux affaires publiques.

Et d'abord le référendaire de la république lisait à haute voix les pacta conventa, le serment du roi, les décrets du sénat (senatus-consulta), et le résumé des instructions données aux ambassadeurs. Après quoi le chancelier de la république exposait, au nom du roi, les questions sur les quelles les deux ordres étaient appelés à délibérer. Venait ensuite la nomination aux emplois et places vacantes. Les lois de 1588 et 1607 réservèrent ce droit au roi, en lui recommandant toutefois de l'exercer au profit des citovens recommandables (bene meritis) et en présence de deux ordres réunis. Cette solennité, vraiment nationale et imposante, était ordinairement suivie du choix d'une commission parmi les sénateurs et les députés, pour la rédaction et l'enregistrement des constitutions nouvelles, de la nomination des nouveaux ambassadeurs, et de la réception des orateurs envoyés par l'armée pour présenter aux représentants réunis ses vœux et ses hommages.

Après la séparation des trois ordres, l'ordre équestre ou la Chambre des députés passait aux débats. Le trésor public, l'armée, l'administration du pays, les tribunaux, et autres objets d'utilité publique ou privée, étaient discutés et votés les uns après les autres. En cas de dissension violente dans les affaires graves, le roi séparait la Chambre en trois conseils (consensus, ou sessiones provinciales) dont l'un contenait les députés de la Grande-Pologne, l'autre ceux de la Petite-Pologne, et le troisième ceux de la Litvanie. Ces conseils se tenaient ordinairement dans les couvents. Leurs séances ainsi que celles de la Chambre étaient publiques. Leur but consistait à ramener par des discussions partielles, l'opinion générale de la Chambre à l'unanimité, et ce but étant atteint, les députés revenaient à la Chambre, et les débats reprenaient leur cours ordinaire.

Pendant que la Chambre des députés préparait ou faisait des lois, le sénat, présidé par le roi, jugeait en appel les causes tant civiles que criminelles, tant publiques que privées. Ce tribunal suprême (judicium comitiale) ne suspendait point l'activité des tribunaux ordinaires. Dès l'an 1588, il comptait dans son sein, non-seulement les sénateurs, mais aussi les députés pour juger les crimes d'Etat.

La Chambre des députés, après avoir pris et arrêté ses résolutions sur tout ce qui était l'objet des débats, les portait au sénat présidé par le roi. Le chancelier les lisait à haute voix. Les articles votés par acclamation prenaient force de loi; controversés au point que l'unanimité devenait impossible, ils restaient en recès pour la diète prochaine. Ces débats duraient ordinairement cinq jours.

Les lois appelées constitutions (constitutiones) ou placites (uchwaly) étaient rédigées dans les formes d'usage par une commission composée de trois sénateurs et de six députés, sous la présidence du maréchal de la diète. Elles commençaient par les titres du roi, et finissaient par ces mots: ad mandatum regis proprium. L'original restait dans les archives judiciaires de l'endroit où était convoquée la diète. On en envoyait des copies imprimées et signées par le maréchal de la diète dans tous les palatinats pour être lues dans les diétines (conventus relationum) dont nous allons parler, et portées à la connaissance publique.

Avant la clôture de la diète, le maréchal de la Chambre des députés adressait en leur nom la parole de salutation au roi. Le chancelier répondait au nom de ce dernier. Les députés procédaient ensuite à baiser la main du roi, et les trois ordres réunis se rendaient à l'église, pour remercier le Tout-Puissant par le Te Deum.

Les diètes ordinaires duraient six semaines, à dater du jour de leur ouverture, qui avait lieu quinze jours après la fête de saint Michel. (Lois de 1576 et 1591.) Une loi de 1652 a réduit leur durée à deux huitaines: les lois de 1654, 1655 et 1668 prescrivaient trois semaines. Toutefois les ordres réunis prolongeaient souvent de leur propre gré les diètes même au delà de six semaines.

On blamait souvent, et avec raison, la publicité illimitée des débats, le manque de suite dans les questions qui s'y agitaient, ainsi que la liberté qu'avait chaque député de suspendre par son opposition l'activité de la diète (sistere activitatem).

Ce dernier abus du vote à l'unanimité donna en 1652, par le fameux veto de Sicinski, député d'Upita, le premier exemple scandaleux de la rupture complète de la diète. Cet exemple, renouvelé en 1667 et 1672, ne fut prohibé qu'en 1764, et remis en usage en 1768, par l'influence moskovite; il accéléra la ruine de la Pologne.

Dans les assemblées palatinales, appelées comitiolæ relationum, ou conventus relationum, qui suivaient immédiatement la clôture de la diète, et où se réunissait toute la noblesse d'un palatinat, on prenait connaissance des nouvelles lois, on scrutait la conduite des députés et on faisait la répartition des impôts votés par la diète. La convocation de ces diétines était à la charge des palatinats et des starostes. (Statut Litv., chap. 3, § 9.) En Prusse, c'était dans ces diétines qu'on votait l'impôt, dont l'approbation appartenait aux assemblées générales tenues à Grudziondz (Graudentz) et à Malborg (Marienbourg).

Pour concilier autant qu'il était possible l'amour de la liberté avec l'ordre et la sécurité
des assemblées publiques, les nombreuses lois
prescrivirent des peines sévères contre les gens
mal intentionnés et contre les perturbateurs.
Une simple menace était punie par l'amende de
20 marcs, une blessure par le double de cette
somme, et un assassinat par la peine de mort.
Le coupable, évadé avant l'exécution de l'arrêt,
encourait la peine du bannissement et de l'infamie. (Herburti Stat., v. Comitia.)

Les diètes extraordinaires, c'est-à-dire convoquées avant le terme prescrit par les lois, s'assemblaient, s'ouvraient, se poursuivaient et se fermaient selon les formalités observées dans les diètes ordinaires. Leur durée dépendait des circonstances. La diète extraordinaire convoquée par Wladislas IV durait quinze jours, celle de 1647 durait trois semaines. Les lois de 1662, 1673 et 1677 prescrivirent à cet effet deux huitaines.

Les diètes dites kaptur apparaissent dans l'histoire de la Pologne avec la mort de Sigismond-Auguste. Leur nom de kaptur (le froc ou le capuchon) n'explique que métaphoriquement leur nature. C'étaient en effet des assemblées où la noblesse se réunissait spontanément pour couvrir du bien de la république, comme d'un seul capuchon, autant d'intérêts et de volontés particuliers qu'il y avait de têtes. Le but de ces diètes consistait dans le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique pendant l'interrègne.

Leur pouvoir était plutôt judiciaire que législatif. En 1587 apparaissent même les tribunaux appelés judicia capturalia, composés des juges élus par la noblesse et assermentés. On y jugeait les causes criminelles en première et en dernière instance, vu que les tribunaux ordinaires n'avaient pendant l'interrègne leur activité que pour les causes civiles. Les citations devant les tribunaux dits sondy kapturous se faisaient au nom du sénat et de l'ordre équestre. Leur compétence cessait avec la fin de l'interrègne. En Prusse, on appelait les juges de ces tribunaux, judices interregni. Dans les diètes dites kaptur, on nommait aussi les députés à la diète dite de convocation.

Par les diètes de convocation, on entendait exclusivement les diètes convoquées immédiatement après la mort du roi. Leur origine date de 1573, c'est-à-dire du commencement de l'interrègne après Sigismond-Auguste. Leur siège était à Warsovie. Jusqu'en 1696, les sénateurs et les députés se séparaient après la séance solennelle présidée par le prince archevêque de Gnèzne. A partir de cette époque, les deux ordres siégeaient ensemble. Le pouvoir de ce corps était immense. Il préparait l'élection du nouveau roi, décrétait la paix, déclarait la guerre, confirmait les règlements des diétines, recevait les ambassadeurs, nommait les fonctionnaires civils et militaires, en un mot, gouvernait et administrait la république. Les décrets de ces diètes portaient le nom de consédérations générales, parce que le sénat et la noblesse juraient ensemble de les saire exécuter et de les désendre. Elles commençaient par ces mots: « Nous, conseillers de la république polonaise, une et indivisible, conseillers du grand duché de Litvanie, députés, et autres états, etc., etc. . Cependant jusqu'au xvie siècle, le primat, le maréchal de l'ordre équestre, les sénateurs et les députés figuraient seuls parmi les signataires. Ce n'est qu'après la mort de Jean-Kasimir qu'y paraissent aussi les villes suivantes : Krakovie, Wilna, Léopol et Posen. La Litvanie prend part aux diètes de convocation en 1573. Leur durée n'était pas limitée par les lois. Elles étaient suivies des diétines, où la noblesse entière prenait connaissance des décrets de la diète de convocation, et nommait les députés pour la diète d'élection.

C'était sans doute quelque chose de grand et de solennel qu'une grande assemblée proclamant en plein air, à haute voix, et par son libre choix, à la face du ciel et des hommes, le nom de son roi. Le vaste champ témoin muet de la puissance nationale d'autrefois, s'étend encore aux environs de Warsovie. Les remparts et les trois grandes portes, dont l'une donnait vers la Grande-Pologne, l'autre vers la Petite-Pologne, et la troisième vers la Litvanie, et par lesquelles entraient majestueusement les sénateurs, les députés, les magistrats, et toute la noblesse de la république, ont disparu comme tant d'autres souvenirs qui enrichissaient cette Grèce du Nord.

Une grande cérémonie religieuse, célébrée à l'église de Saint-Jean, au son de toutes les cloches, ouvrait, avant la solennité politique, à l'immense population le chemin de la capitale au champ dont nous venons de parler. Les sénateurs y occupaient une vaste salle en bois appelée le szopa. Les députés se tenaient près d'elle dans un cercle ouvert appelé le kolo. La noblesse entière se rangeait plus loin, sous autant de tentes qu'il y avait de palatinats. Toute arme y était prohibée. (Confèd. de 1573 et de 1674.)

Le choix du maréchal fait dans le kolo, les députés se rendaient au sénat. Après le discours d'usage adressé par le maréchal au primat, et la réponse de ce dernier, le chancelier communiquait à haute voix les pacta conventa du roi défunt, les affaires non réglées par les lois existantes (exorbitantiæ), et les mesures concernant l'ordre et la tranquillité pendant l'élection. Les deux ordres se séparaient de nouveau, et alors l'ordre équestre, ou la Chambre des députés, choisissait dans son sein douze juges pour sièger dans le tribunal dit le kaptur, réglait les exorbitantias et rédigeait les nouveaux pacta conventa. Ces travaux, qui ne demandaient ordinairement que trois semaines de temps, en prenaient quelquefois six à compter du jour de l'ouverture de la diète. En 1696, en excluant les indigènes du nombre des candidats au trône, on prescrivit aux étrangers d'être de la religion catholique. (La conféd. de 1696 et la bulle du pape Sixte V.) Campés loin de Warsovie, ils se faisaient recommander par leurs ambassadeurs, qui, placés à leur tour sous la haute surveillance dans les villages avoisinant le lieu de l'élection, ne s'y rendaient qu'à l'invitation de la diète. Quel spectacle que celui où les rois descendaient du haut de leurs trônes dans la poussière d'une lutte parlementaire pour briguer les faveurs de la république! Quelle

puissance que celle du peuple chez qui la couronne n'était que la récompense offerte au plus digne! C'était le comble de la grandeur morale, en même temps que l'origine de grands malheurs politiques dont la Pologne devint à la fin la victime.

Dès que les ambasseurs avaient quitté la salle où siégeaient les deux ordres réunis, le primat prenait la parole pour rappeler les noms des candidats, et pour recommander au nom de la patrie l'ordre et la festination dans le choix. Après quoi, il entonnait avec les assistants l'hymne Veni creator, et les renvoyait avec le signe de la croix à leurs postes respectifs. Les sénateurs et les députés votaient séparément. Le primat communiquait le résultat de leurs votes à toute la noblesse. En parcourant ses rangs, il proclamait devant chaque palatinat trois fois le nom du candidat élu : à quoi on répondait approuvé (zgoda). Ainsi choisi, le roi était de nouveau proclamé comme roi par le primat, et reconnu dans cette dignité par les grands maréchaux de l'armée, par tous les fonctionnaires et toute la nation.

La diète de l'élection, après avoir fait prêté au roi, ou en son nom à ses ambassadeurs, le serment pour les pacta conventa, et après leur avoir remis l'acte de l'élection qui contenait ordinairement l'exposé des considérants, et la prestation de la fidélité et de l'obéissance de la part de la nation, s'occupait ensuite des funérailles du roi défunt, et de l'inauguration du nouvel élu. Tous ces actes ainsi que les décrets de la diète avaient force de loi, et les méconnaître, c'était commettre un crime de haute trahison. (Conféd. de 1575.)

Les villes ne prirent part à la diète d'élection, qu'en 1632. Cependant dans l'élection d'Auguste II, Krakovie et Léopol représentaient seules la bourgeoisie polonaise. Les pacta conventa de Michel furent approuvés par les villes de Posen, de Warsovie et de Wilna. Parmi les villes prussiennes, celles de Thorn, de Dantzig et d'Elbing, étaient admises à envoyer leurs votes aux représentants de la république. L'élection de Jean III fut approuvée au nom de ces villes par l'archevêque de Varmie. En 1648, on exigea de la part d'autres villes prussiennes, désirant participer à l'élection du roi, une légitimation préalable. Cette mesure fut approuvée par la confédération de 1733.

Les ducs régnants de la Prusse, ainsi que ceux de la Kourlande et de la Poméranie, récla-

mèrent en vain cet honneur jusqu'en 1674. La noblesse de ces pays participait à l'élection, en vertu du privilége de leur incorporation à la république de Pologne.

Les militaires polonais n'obtinrent cette prérogative qu'en 1648, à la condition qu'ils voteraient comme nobles, et non comme membres de l'armée.

Les sénateurs et la noblesse de la Litvanie apparaissent dans les diètes d'élection en 1569. Le droit leur fut confirmé par Etienne Batory, Michel et Jean III.

La diète de coronation, ou de couronnement, suivait immédiatement l'inauguration du roi et la prestation du serment par les sénateurs et la noblesse présents à Krakovie. Elle se tenait dans cette dernière ville, et était convoquée par les deux ordres pendant la diète d'élection. Sa durée était de deux à six semaines. La diète de coronation qui a suivi l'élection de Jean Kasimir a duré plus longtemps; celles d'Anguste 11, d'Auguste III et les suivantes ne dépassèrent pas le terme prescrit.

C'est à la diète de coronation que le roi remettait le sceau de la république au chancelier, qu'il sanctionnait les statuts et les lois de ses prédécesseurs, promettait de défendre le pays, de protéger la religion et de reconquérir les provinces perdues. Les formalités selon lesquelles fut rédigé et prononcé cet acte n'ont presque pas été changées depuis Etienne Batory. Sigismond III y ajouta sa protection aux tribunaux; Władisłas IV en a fait autant pour la religion grecque; Jean Kasimir a garanti les droits nationaux de la Prusse; Auguste II étendit la même promesse aux palatinats de Smolensk, de Sévérie et de Czerniéchow. Tous ces actes commençaient par les titres du roi, contenaient les noms de ses prédécesseurs, et se terminaient par les signatures des deux ordres et celles des villes.

Après cette déclaration, prononcée à haute voix, le maréchal de la diète adressait au roi le discours de félicitation, et les députés baisaient sa main. Le primat rendait ensuite compte de l'état de la république, et la diète sanctionnait de son consentement les actes faits pendant l'interrègne. Cette dernière formalité fut prorogée pour la première fois sous le règne de Batory, et écartée entièrement sous celui d'Auguste II.

Quelquefois la diète de coronation réglait aussi les exorbitanties. Sous le règne de Jean III.

cette question fut renvoyée à la diète suivante, et, sous celui d'Auguste II, elle fut soumise à une diète spéciale.

Avant la clòture de la diète de coronation, on rédigeait un édit confirmant l'élection et l'inauguration du roi. Cet édit était publié dans tout le pays. Etienne Batory le fit placer à la tête du recueil des constitutions et des décrets de la diète de convocation. Autrefois, outre le pouvoir législatif, la diète de coronation exerçait aussi le pouvoir judiciaire. Cette prérogative tomba en désuétude depuis le règne de Jean III.

Dès que la diète de coronation était close, le roi envoyait un ambassadeur au pape pour lui faire part de son avénement au trône. Wiadislas IV dérogea le premier à cette formalité, que les rois suivants n'ont point cherché à remettre en vigueur.

Outre les assemblées dont nous venons de parler, il y avait dans les circonstances extraordinaires, et lorsque la diète ne pouvait pas être convoquée selon les formes prescrites, des réunions volontaires de la noblesse. Ces réunions, appelées les confédérations, avaient pour but le salut du roi et de la république (pro salute regis et reipublica). - Tout s'y décidait à la majorité des voix. Les décrets rendus au nom des sénateurs, et des grands dignitaires de l'ordre équestre étaient signés par le maréchal de la confédération et la noblesse. La solution des questions importantes trouvait souvent l'appui dans la force armée, car c'étaient les seules réunions où l'usage des armes n'a jamais été défendu. Les questions moins grayes passaient à la décision des conseils composés des sénateurs et de quelques membres de l'ordre équestre. Ces conseils constituaient une espèce de diéte. On y décidait à la majorité des voix.

Telle était la vie politique de la Pologne pendant six siècles. L'histoire ne présente pendant cette période aucun pays où une masse de deux millions de nobles ait eu autant de liberté en théorie et en pratique. La Pologne égale par sa civilisation, l'emportait par ses institutions sur toutes les puissances de l'Europe. Si François les et Charles-Quint avaient un émule digne de leurs talents dans la personne de Sigismond-Auguste; si Corneille, Bossuet et Racine se sont laissé devancer par Jean Kochanowski, Pierre Kochanowski et Skarga; si Sully, L'Hôpital, d'Aguesseau et autres célébrités politiques et parlementaires se sont rencontrés avec une foule d'o-



rateurs et d'hommes d'état comme Zamoyski, Orzechowski, Tarnowski, etc., la France, pays certes le plus avancé alors en occident, restait bien en arrière sous le rapport des idées et des institutions libérales pratiquées par sa sœur du Nord. — L'abus de ces institutions par l'aristocratie a fait déchoir la Pologne, mais leur souffle primitif la ranime encore, et le jour

viendra où, corrigée par l'expérience et fortifiée dans l'école du malheur, elle se relèvera plus belle et plus puissante que jamais, car elle saura imposer à ses nobles sentiments la règle de la raison, et embrasser dans l'unité morale et intelligente, non une partie de la nation, mais la nation entière.

Jules Wyslouch.

## THADÉ CZAÇKI.

(Prononcez : TSCHATZKI.)

## NOTICE SUR LE LYCÉE DE KRZEMIÉNIEC EN WOLHYNIE.

Z jego wpływu i pracy mieć będą prawnuki, Dwie pamiątki najdroższe: język i nauki.

MOLSKI

Grâces à ses efforts et à son influence, Nos neveux garderont, dans un long avenir, Deux plus précieux, deux plus nobles souvenirs, La langue maternelle, le bienfait de la science.

La Wolhynie est une des plus belles provinces de l'ancienne Pologne. Elle forme avec la Podolie, l'Ukraine et une partie de la Galicie, ce qu'on appelle les terres russiennes. C'est un pays généralement plat, mais, excepté la partie septentrionale dite *Polésie*, c'est un pays très-fertile. Un voyageur qui franchirait le Bug près d'Uyscielug, dans le mois de mai, je suppose, parcourrait une vaste plaine couverte d'épis jaunissants et de prairies émaillées de fleurs, fuyant à perte de vue. Quelques bois de chênes, de pins, de charmes et d'aunes, reposeraient agréablement son œil fatigué par l'aspect monotone des champs, et la rivière de Lug, serpentant en mille détours, ajouterait au pittoresque de ce paysage.

En se dirigeant par la grande route de poste à Dubno et la Podolie, notre voyageur passerait par la ville de Wlodzimierz, ancienne capitale de ducs russiens, aujourd'hui petite ville de district. Une cathédrale surmontée d'un dôme élevé, siége des évêques du rite grec-uni sous la Pologne indépendante, aujourd'hui déserte et convertie en hangar par le clergé russe, domine quelques centaines de maisons en bois, croupissant dans la fange, recélant des Juiss et des garnisaires moskovites. Lechemin de Wlodzimierzà Luçk (Loutzk) offre le même aspect de champs fertiles et de

cabanes chétives des paysans, sur lesquels l'oppression du gouvernement pèse d'un double fardeau, d'exaction militaire et du servage terrien. La ville de Luck, dominée par un château situé sur les bords du Styr, est un ancien chef-lieu du palatinat de Wolhynie, et le siège épiscopal de l'Eglise latine.

De Luck à Dubno le terrain, d'uni qu'il était, devient mouvant et ondoyé. Quand on fait le voyage en poste, quand les chevaux, dans ce pays classique de coursiers d'attelage, transportent le voyageur avec la vitesse de la vapeur, alors il lui semble être emporté par les vagues d'une mer agitée, qui tour à tour le précipitent et l'élèvent d'une hauteur de vingt à trente toises.

Si, au contraire, il parcourt le pays en explorateur savant, il verra le terroir changer de nature près de Luck; sablonneux d'abord, il se raffermit par degrés et devient plus argileux, la couche de terre végétale s'épaissit progressivement vers le midi, pour atteindre en Ukraine la plus grande épaisseur connue en Europe. Les bois, qui, au nord de Luck, en Polésie et dans presque toute la Litvanie, sont presque exclusivement de pins et autres arbres épinglés, changent avec le terrain en forêts de chênes, aunes, charmes, hêtres, etc., qu'on appelle forêts noires, par opposition aux forêts de sa-

115

pins toujours verts. A quelque éloignement du grand chemin, on aperçoit par-ci par-là des châteaux des riches seigneurs du pays, La Wolhynie est une des provinces les plus aristocratiques de la Pologne, la plupart de ses noms historiques y ont leur résidence. Les biens d'un Radziwill ou d'un Sapiéha touchent à ceux d'un Lubomirski ou d'un Jablonowski, et ne sont séparés des terres d'un Sanguszko ou d'un Mniszech que par les domaines d'un Czartoryski, d'un Chodkiewicz ou d'un Tarnowski. Cette noblesse de vieille roche, sière de ses ancêtres, qui ont rendu de grands services à la patrie, fière de ses grandes fortunes territoriales qui lui procurent une espèce d'indépendance au milieu de l'oppression générale, est brave, hospitalière et patriote. Elle ne se laisse pas facilement corrompre par les cajoleries et les avances du gouvernement moskovite, prodiguant ses titres et ses croix à des ingrats qui. à la première occasion, lèvent l'étendard de l'insurrection au nom de la Pologne opprimée. -Quelques malheureuses exceptions ne prouvent rien contre l'esprit général qui anime la presque totalité. Une des qualités remarquables de cette noblesse, c'est encore l'amour des lettres et des arts. Ainsi, à la distance de quelques lieues sur le chemin que nous parcourons, vous trouverez à Horochow, château de Tarnowski, une collection des tableaux et des statues des premiers maîtres d'Italie, entre autres la belle statue de Persée du célèbre Canova, les cartons de dessins du meilleur peintre polonais Smuglewicz, etc.; à Miynow, château de Chodkiewicz, un cabinet de chimie, monté à grands frais par le seigneur du lieu, qui compte parmi les savants les plus distingués de la Pologne; à Miendzyrzecz, petite ville appartenant à Stecki, un collège supérieur d'études entretenu en grande partie aux frais du propriétaire, et beaucoup d'autres établissements de ce genre, dont, hélas! une grande partie a été détruite après la dernière révolution, à la suite des ordres émanés du cabinet de Pétersbourg.

D'un autre côté, les seigneurs de la Wolhynie ne manquent pas des vices communs en grande partie à tous leurs nobles confrères de l'Occident de l'Europe; ils sont vains, orgueilleux, dissipateurs, et quelques-uns, malgré leurs lu-mières, oppresseurs du bas peuple. Cette dernière observation ne s'adresse qu'à un petit nombre, parce que l'oppression générale sous laquelle gémit le peuple de ces contrées est due principalement au gouvernement russe, qui em-

pêche tout affranchissement du servage, mesure à laquelle la noblesse du pays est généralement préparée.

Dubno est une ville de district un pen mieux bà ie que les précédentes. Le château des princes Lubomirski est situé à l'extrémité de la ville sur la petite rivière d'Ikwa. Dubno était autresois renommée par ses contrats. C'est ainsi qu'on appelle en Pologne le rendez-vous général des propriétaires et des capitalistes du pays, à une certaine époque de l'année, pour conclure des marchés d'achats, de ventes, de baux, de biensfonds, d'emprunt d'argent, paiements d'intérêts, etc. Cette réunion est ordinairement accompagnée d'une foire et des réjouissances que l'affluence des riches propriétaires rend lucratives aux entrepreneurs. Des bals, des concerts, même des jeux de hasard, vident bien souvent plus vite les poches des contractants, que les marchés conclus ne les remplissent. - Les contrats étaient pour la ville une source abondante de revenus. Un oukaze du tzar Paul Ier les transporta à Kiow, ville située à l'extrémité de trois provinces méridionales de l'ancienne Pologne, à plus de cent lieues de Dubno. Les propriétaires voisins sont forcés de faire un voyage de quelques semaines pour s'entendre sur leurs affaires.

A Dubno la grande route se divise en deux principaux embranchements, dont une mêne à Ostrog, l'autre à Radziwilow et en Galicie. Ostrog, ville du district, comme Wlodzimierz, Lucket Dubno, possède un ancien château autrefois la résidence des princes Ostrogski. Nous prendrons pour le moment avec notre voyageur l'autre chemin qui est celui de Radziwilow, c'est la grande route de Brody, Léopol et tout l'empire d'Autriche.

A deux lieues de Dubno tout change d'aspect; le terrain devient sablonneux, le pin, l'arbre semper virens, reparaît, les champs sont jonchés de pierres quartzeuses et calcaires; plus loin, on voit des amas du silex dont on fait les pierres à feu en très-grande quantité; et, chose extraordinaire! dans cette vaste plaine qu'on nomme la Wolhynie, on voit dans le lointain des montagnes bleuir à l'horizon.

Pour un habitant des plaines, la vue des montagnes a quelque chose de solennel, quelque chose qui élève l'âme et poétise les sentiments. Combien l'impression que leur aspect produit n'est-elle pas touchante pour quiconque y fut né et élevé! Au milieu de ces hauteurs, ces rochers suspendus, ces sentiers tortueux, ces ravins, ces précipices, ces cimes couverts d'arbres verts ou de neige luisante, ont un charme irrésistible pour un habitant des montagnes. C'est autant de temples où il adore la Divinité, rève la patrie, la gloire ou l'amour. Heureux si, descendu dans la plaine de la vie pour en éprouver la réalité, il ne durcit bientôt le cœur et ne dessèche l'imagination au point de ne voir dans ces hauteurs sublimes que du sable, de la pierre et de la mousse!

Les montagnes dont nous parlons ne sont, à la rigueur, que des collines, et encore ne se présentent-elles ainsi que d'un côté; mais au milieu d'un pays plat, c'est déjà quelque chose de rare que ces élévations de quelques cents pieds de hauteur. Ces monticules sont une ramification éloignée des monts Karpates. Nulle part elles n'atteignent 500 pieds d'élévation audessus du niveau de la mer.

Dans le district de Stary Konstantynow, qui se trouve au midi de la Wolhynie, sur la frontière de la Galicie autrichienne, elles forment un plateau élevéauquel M. Eichwald (1) donne le nom d'Avratyne et qu'il regarde comme le plus élevé de la Wolhynie, et néaumoins, dit-il, il est plein de marécages. Ce plateau s'étend d'Avratyne à Bialoxorka (du nord au sud-ouest), sur une longueur d'un degré environ; mais il a peu de largeur. On peutjuger de son importance, ajoute M. Eichwald, a quand on sait qu'il forme un point de partage entre la mer Baltique et la mer Noire; que de son escarpement septentrional les fleuves coulent à la première, et que de sa pente méridionale ils descendent vers la seconde; ces derniers sont en plus grand nombre et plus considérables. Ainsi, à l'ouest d'Olexinetz, le Bug a sa source : il se réunit à la Vistule et se décharge par conséquent dans la Baltique; et au nord, le Styr, le Goryne, le Sloutch, vont rejoindre le Prypeç. Au sud, au contraire, on voit descendre du plateau toutes les rivières qui se jettent dans le Dniester par son côté gauche et qui sont par conséquent tributaires de la mer Noire, comme le Zbrucz, le Smotrycz, l'Uszyca, et à l'est se trouve la source du Bug russien et du Bozek qui s'y réunit aussitôt après avoir coulé dans un lit de granit égal au sien. »

Enapprochant ces hauteurs du côté du nord, on passe encore une fois la petite et tortueuse rivière d'Ikwa, que notre voyageur venant de Luçk a déjà

traversée à Mlynow et Dubno. Ici on la passe sur un pont en bois flanqué de deux auberges, et qu'on nomme Pont-Royal, parce qu'il a été construit à l'occasion du voyage du dernier roi de Pologne, Stanislas-Auguste, quand il allait à Kaniow en Ukraine, pour avoir une entrevue avec son ancienne maîtresse, depuis protectrice et enfin spoliatrice, la tzarine Catherine, de Russic.

Passé le pont, la grande route vous mène par un terrain sablonneux dans la gorge même des montagnes. Quelques villages disséminés à droite et à gauche du chemin, des bois verts qui couvrent les pentes, des chaumières blanches qui percent à travers les taillis, quelques rochers de couleur grisatre suspendus sur des ravins profonds, des vaches paissant sur les coteaux et se frappant les flancs de leur queue ondoyante, tout cela forme ici un paysage alpestre auquel le voyageur de ces contrées ne manque jamais de sourire, fatigué qu'il est de l'aspect uniforme des plaines. Le chemin pénètre ensuite plus avant dans le ravin encaissé entre deux rangs de montagnes; il est bordé de deux côtés de jardins et de maisons de plus en plus fréquentes; des voitures de paysans et des britskas bourgeois, et même parfois des équipages élégants de la noblesse, vous annoncent que vous entrez dans une ville que le grand monde du pays a choisie pour sa résidence; mais vous passez près d'un quart de lieue sans l'apercevoir. Vous ne la voyez que quand vous y êtes. Cette ville, amas confus de quelques cents maisons en bois, quelques-unes en pierres, de trois ou quatre églises dont l'une est surmontée d'un grand dôme s'élevant fièrement dans les airs, le tout dominé par une montagne haute et escarpée, couronnée d'une citadelle en ruines; cette ville, couchée dans le fond d'un ravin, entourée de hauteurs en amphithéâtre, c'est la ville de

### KRZEMIENIEC.

(Prononcez : Krchémiéniétz.)

Que de souvenirs, que de joies, que d'amertumes s'attachent à ce nom vénéré dans toute la province, estimé de toute la Pologue! C'est ici que l'élite de la jeunesse des provinces russiennes de la Pologne recevait le bienfait de l'instruction; c'est ici que pendant vingt-cinq ans d'existence du gymnase ou lycée de Wolhynie, était le foyer des lumières de ces contrées; c'est ici que se sont formés tant de citoyens éclairés, d'ardents patriotes, des poêtes nationaux, des

<sup>(1)</sup> Natur historische skizzen von Litthauen Volhynien und Podolien, p. 3 et 103.

magistrats, des écrivains, qui servirent la patrie et leurs concitoyens de leurs bras et de leurs talents. Aujourd'hui c'est un cloître de moines du rite gréco-russe.

Le souffle créateur d'un homme de cœur et de génie alluma ce foyer des sciences, l'haleine d'un barbare l'éteignit. Le lycée fut fondé par Thadé Czaçki; c'est le tzar Nicolas qui le détruisit. — Grâce aux soins du premier, haut dignitaire de l'ancienne Pologne, illustre jurisconsulte-historien, près d'un millier de jeunes gens écoutaient la voix de plus de trente professeurs de hautes études; grâce à la vengeance stupide du second, un clergé ignorant et brutal du rite grec récite des Kyrie qu'il n'entend pas, dans les murs qu'il a profanés.

S'il est un endroit cher à l'homme d'un esprit cultivé, c'est sans doute celui où, pour la première fois, il ouvrit son ame au vaste domaine de l'intelligence. C'est pourquoi la petite ville de Krzemienieg jouit en Wolhynie, en Podolie et en Ukraine de cet attachement qu'un homme d'un âge mûr garde pour le maître éclairé de ses jeunes années; c'est une terre classique pour les gens lettrés de ces contrées. Que de fois ne vit-on pas dans cette petite ville des hommes qui, au déclin de leur carrière civile ou militaire, après avoir, comme soldats, arrosé de leur sang les bords du Tage et les plaines de Moskou, ou bien comme magistrats, écrivains ou simples citoyens, fait et défait tant de larges fortunes, gagné des renommées littéraires, servi la cause de leurs concitoyens, de ces hommes, dis-je, qui ont appris à connaître le monde sur une vaste échelle, venir s'attendrir à la vue de ces colléges où leurs enfants sont venus prendre leurs places, leur distribuer des prix de leurs mains, verser des larmes de joie sur leurs succès, et bénir la mémoire de l'homme qui a consacré sa vie à l'érection de ce monument destiné à l'instruction de leurs arrière-neveux! Eh bien, un caprice barbare, un instant d'une colère sauvage, ferma cette belle institution. On a dit aux pères : « Vous avez fondé cet établissement avec votre argent; votre grand citoyen y usa sa vie et ses vastes capacités, je casse tout cela, moi, j'y place des moines : tel est mon bon plaisir. Taisez-vous! et adorez le lieutenant de Dieu sur la terre..... »

Nous avous à dire quelques mots sur le Lycée et son fondateur. Tous les deux n'existent plus; mais ils vivent dans la mémoire reconnaissante des habitants.

Thade Czacki naquit en 1765 à Porçyk en Wolhynie (district de Wlodzimierz), dans le château de son père, grand échanson de la couronne de Pologne. Sa mère, née Catherine Malachowska, était fille de Jean Malachowski, grand chancelier de la couronne, et sœur de Stanislas Malachowski, depuis maréchal de la diète constituante de 1788. Issu d'une famille noble et opulente, il fut destiné de bonne heure à remplir les plus hautes fonctions de la république; mais sa jeunesse sut traversée par quelques catastrophes dont quelques-unes n'affectèrent que sa famille, d'autres la patrie tout entière, dont elles occasionnèrent le total démembrement avant que Thadé ait atteint l'age viril. Sa mère mourut quand il n'était qu'enfant; le père fut détenu prisonnier à Brody par les Autrichiens, après le premier partage de la Pologne en 1772, pour des motifs politiques. Sou oncle fut son tuteur. Il reçut la première instruction dans la maison paternelle; il y étudia surtout les langues latine, allemande et française, ainsi que les éléments des sciences et des lettres. Dès sa tendre jeunesse, il manifestait déjà un goût vif pour les sciences et les lettres, un esprit supérieur et un cœur dévoué au bien de ses semblables. L'argent de poche qu'on lui accordait pour ses amusements, il le consacrait à l'enseignement de pauvres orphelins à Poryck; il y entretenait à ses frais un précepteur, et il n'avait pas de plus grande jouissance que de se mettre examinateur de son école primaire. — C'est Napoléon enfant essayant le petit canon qu'il avait fabriqué à Ajaccio, et qui, changeant de calibre, conquit l'Europe.

En 1784, il se rendit à Warsovie pour commencer sa carrière publique. La cour de justice, dite Assessoire de la couronne, sorte de tribunal d'appel pour les juridictions des villes de la couronne, fut le premier forum où le futur grand jurisconsulte-historien fit son stage uniquement pour étudier les usages du barreau et la pratique des lois. Mais cette sphère rétrécie du légiste ne put satisfaire sa vaste intelligence. Il lia bientôt connaissance avec plusieurs hommes éminents dans les sciences morales et politiques qui illustrèrent à cette époque la capitale de la Pologne, tels que les historiens Adam Naruszewicz, Jean Albertrandy. Il fréquenta la bibliothèque publique des Zaluski, dans ce temps un des plus riches établissements de ce genre en Europe, et là se préparait à la vaste carrière qu'il devait parcourir depuisayectant d'éclat. Les premiers services qu'il rendit au pays furent ses travaux comme membre

de la commission des mines, poste auquel il a été nommé par le roi Stanislas-Auguste, le 30 avril 1784. Aidé de quelques savants, il fit des recherches de mines de sel gemme, produit qui manquait à la Pologne depuis que celles de Vielitchka, les plus abondantes sur le continent, avaient été envahies par l'Autriche. Czacki proposa à la diète de faire voyager à l'étranger quelques jeunes gens capables d'acquérir une instruction solide dans la science des mines, la métallurgie et la minéralogie. En vertu d'une décision de la diète, plusieurs de ces jeunes gens furent envoyés à Schemnitz en Hongrie, d'autres devaient aller à Freyberg en Saxe; mais les circonstances politiques, surtout la guerre de 1791, mirent obstacle à leur départ. Un de ces derniers, M. Luc Golembiowski, resta depuis ce temps attaché à Czacki comme bibliothécaire. Celui-ci lui fut redevable d'une multitude de notes et d'analyses qu'il fit des différents ouvrages, et que la vaste mémoire de Czacki embrassait et conservait avec une fidélité prodigieuse. M. Luc Golembiowski fut depuis le bibliothécaire des princes Czartoryski à Pulawy, et ensin de la Société des amis des sciences de Warsovie, jusqu'à son abolition en 1832. Il est auteur de plusieurs excellents ouvrages en langue polonaise.

Nommé en 1786 membre de la commission des finances, Czaçki visita les bâtiments construits sur les bords du Dniester pour le service de la quarantaine, et y fit faire beaucoup d'améliorations. En 1787 il partit, comme délégué de la commission des finances, pour Yassy, capitale de la Moldavie, pour traiter avec le hospodar, prince Ypsilanty, de l'introduction du sel dans les provinces méridionales de la Pologne. Il lui présenta un mémoire dans lequel il prouvait l'infraction aux traités existants, et l'engageait, dans l'intérêt même de son pays, à baisser les droits sur le sel exporté. Il en a reçu la promesse; mais les circonstances politiques dont la Pologne fut ensuite victime en empêchèrent l'exécution.

La commission des finances avait dans ses attributions la surveillance de la navigation intérieure. Thadé Czaçki consacra, de sa fortune particulière, une somme de dix mille ducats (120,000 francs) pour faire dresser une carte hydrographique de la Pologne et de la Litvanie, avec indication de 4,819 rivières grandes et petites, et de tous les accidents de leurs cours. Cette carte détaillée se trouve actuellement à Saint-Pétersbourg, où vinrent s'engouffrer tant de nos tré-

sors en sciences, arts et collections précieuses! Infatigable dans son zèle pour le bien du pays. il fit un tableau des avantages du commerce de la Pologne avec la Porte-Ottomane; il insistait sur la nécessité de rendre navigable le Dniester qui déjà, dans les temps plus reculés, servit de voie de transport aux produits de la Pologne à la mer Noire. Il cita à ce sujet tous les traités existants, et rappela entre autres que l'évêque Adam Krasinski, quand il fut à Paris en 1769. proposa une convention commerciale au ministre duc de Choiseul. Cette convention n'eut pas de suite à cause du changement du ministère en France et du premier partage de la Pologne qui le suivit. Cependant, en 1779, M. de Vergennes recommanda à M. de Saint-Priest, ambassadeur de France à Constantinople, d'examiner ladite convention. M. Pierre de La Roche, envoyé par lui à Warsovie, fit des projets de commerce avantageux pour la Pologne, mais que la Russie empêcha d'admettre. Le duc de Nassau fut employé à l'exploration du Dniester, et on lui doit la première carte de ce fleuve où la profondeur soit indiquée. En 1787, par les soins de Czaçki et par ordre du gouvernement, ce fleuve fut exploré dans sa longueur, depuis la petite ville Uszysa en Podolie jusqu'à Bender en Moldavie. Czacki insistait pour que tous les soins du gouvernement fussent tournés à rendre ce sleuve navigable; il prévoyait l'immense avenir destiné à la mer Noire.

Les observations de Czacki sur le commerce de la Pologne avec l'Angleterre prouvent clairement que cette dernière puissance avait toujours un grand intéret à conserver la ville de Dantzig à une Pologne indépendante, et que cet intérêt ne peut qu'accroître tous les jours.

et, voyant que ses conseils n'étaient pas suivis.

dans un instant d'amertume patriotique, il s'é-

cria : « Je jetai plus d'un coup d'œil sur notre

· carte hydrographique; j'ai réfléchi combien le

pays aurait pu être riche et puissant. Nous n'a-

vons pas utilisé les dons de la nature!

Doué d'un esprit vif et pénétrant et d'une activité infatigable, il porta successivement son attention sur toutes les branches de l'administration du pays, et contribua à leur perfectionnement par ses conseils et ses services. C'est ainsiqu'en 1786 il fit introduire un perfectionnement au jeu de loterie qui était une des branches du revenu public. Il demanda ensuite et il obtint que les commissions palatinales, dites du bon ordre, tinssent le gouvernement au courant des besoins intérieurs

du pays, ainsi que de la quantité superflue des produits entassés dans de certains endroits; d'un autre côté, il exigeait qu'on nommât des consuls dans les villes commerçantes de l'étranger pour rendre le même service au commerce d'exportation. Enfin il présenta à la diète constituante un projet de réforme des Juifs.

Deux immenses volumes, déposés autrefois à la bibliothèque de Poryçk, contenant plus de trois mille feuilles écrites pour la plupart de sa propre main, et ayant trait à la gestion des affaires de la commission des finances, attestent de la prodigieuse activité de cet homme qui à vingt-deux ans avait déjà tous les mérites d'un homme public consommé.

A ce talent d'affaires éminent, à cette vaste capacité, il joignait un courage et une force de caractère que rien ne pouvait ébranler. Lorsqu'en 1787 le conseil permanent qui administrait le pays, et qui était formé de membres imposés par la Russie, et par conséquent dévoués à elle, avait enjoint à la commission des finances d'acheter un hôtel pour l'ambassade russe à Warsovie, cet acte de lâche complaisance trouva dans l'âme probe et énergique de Czaçki une vive opposition. De concert avec Roch Kossowski, trésorier de la cour et membre de la commission des finances, il signifia son refus d'obtempérer à ces injonctions, fruit d'une bassesse intéressée.

Cette conduite digne et énergique, jointe à de si grands talents, lui valurent les témoignages les plus flutteurs des membres de la diète constituante en 1790. Christophe Szembek, évêque de Plock, président d'une délégation de la diète pour examiner le compte rendu de la commission des finances, et Onuphre Morski, castellan de Kamieniec, exaltaient les mérites de Czacki devant la diète assemblée en présence du roi Stanislas-Auguste, et le représentaient digne de la reconnaissance nationale. D'autres sénateurs et députés imitèrent cet exemple; enfin le roi lui-même, faible jusqu'à lacheté pour opérer le bien, mais assez intelligent pour reconnaître le courage des autres, s'exprima en ces termes dans la séance de 1791, 7 février : « Plus d'une sois j'ai déclaré combien j'estime les mérites et les talents de M. Czacki, et quand le temps viendra, je prierai les états d'inviter unanimement M. Czacki à continuer ses fonctions, sans recourir aux élections à son égard. > Heureux le citoyen qui, dans un pays libre, peut recevoir un pareil témoignage de son mérite en face de la représenta-

tion nationale, qui s'y associe à l'unanimité!

Son père, qui mourut vers ce temps, lui légua sa bibliothèque; il se trouva de moitié avec son frère, héritier d'une grande fortune, que nous le verrons dépenser de la manière la plus

noble et la plus utile au pays.

En 1791 il fut délégué par la commission des finances, avec Jean Horain et Thomas Wawrzecki, pour visiter le garde-meuble de la couronne, à Krakovie, où furent déposés tous les joyaux et les insignes de nos rois, avant qu'ils fussent voles, une nuit, par les Prussiens. Czacki, habile antiquaire et savant historien, éveillait des sonvenirs chers à ses concitoyens, en décrivant ces précieux dépôts d'une antique opulence. La commission lui manda aussi de visiter la province de Krakovie dans les détails qui entraient dans les attributions de cette magistrature. Dans un rapport qu'il transmit à la commission, il fit la description de Krakovie, cette résidence antique de nos ducs et de nos rois; il décrivit cet ancien château où chaque appartement, chaque pièce, porte le souvenir d'un événement mémorable dans l'histoire de notre patrie. Il démontrait la nécessité de conserver cet édifice vénérable, témoin de sept siècles de notre gloire et de nos vicissitudes. Hélas! il ne prévoyait pas encore que quelques années seulement plus tard le perfide cabinet autrichien de Vienne en aurait fait tour à tour me caserne, un hôpital ou une prison.

La diète constituante, commencée en 1788, avait proclamé la constitution le 3 mai 1791. Cette constitution, dans le temps une des meilleures lois cardinales de l'Europe, et la première constitution régulière dans notre pays, avait cependant quelques défauts que l'esprit pénétrant de Czacki mesura d'un coup d'œil, et que nous, neveux de ces législateurs, nous avons aussi reconnus après beaucoup de discussions et des réflexions sur cette loi. Cependant, malgré que Czacki fut opposé à quelques-unes de ces dispositions, il se hata de lui jurer foi et obéissance, pour ne pas donner de prétexte à des scandaleuses divisions en face de l'ennemi, guettant le moment propice de déchirer la patrie. A ce sujet il répétait avec le prince Kasimir Sapieha, maréchal de la confédération lityanienne : « Ma conviction m'appartient, et moi je suis là où est le roi, où sont les vertueux citoyens. > Malheureusement plus tard le roi ne suivit plus ces derniers.

Après l'établissement de la constitution du 3 mai, Czaçki présenta à la commission des

finances des observations sur le cadastre et sur l'arpentage de toute la surface de la Pologne, avec la démarcation exacte des palatinats et des districts. Pour exécuter ce plan avec précision, Jean Sniadeçki, alors professeur de mathématiques et d'astronomie à Krakovie, conseillait de faire mesurer l'arc du méridien depuis les monts Karpates jusqu'à la mer Baltique, ainsi que l'arc de la ligne de latitude entre la Silésie et le Dniester, pour que toutes les localités sur la carte générale fussent placées d'après leur exacte longitude et latitude géographique. Sur la proposition de Czacki, Jean Sniadecki et Félix Radwanski devaient entreprendre le travail d'une carte exacte du pays; mais son second et troisième partage coupèrent court à l'exécution de ces travaux. Jamais aucune nation n'a été frappée au cœur d'une manière plus sanglante que l'infortunée Pologne: elle fut déchirée au moment où, reprenant une nouvelle vie, elle marchait pleinement en voie d'améliorations sociales et matérielles.

Dans l'année 1791, le roi le décora du grand cordon de l'ordre de l'Aigle-Blanc; celui de Saint-Stanislas lui fut conféré dès l'année 1786; il portait aussi le titre de staroste de Nowogrodek. Toutes ces distinctions, qui bien souvent n'étaient qu'une marque de faveur royale, n'étaient cette fois qu'une récompense méritée par de hauts et brillants services rendus à la patrie; aussi plus tard refusa-t-il les honneurs, titres et décorations par lesquels des monarques envahisseurs de son pays voulaient se l'attacher.

Comme délégué de la commission des finances, Czacki prononça plusieurs discours à la diète de 1791, qui tous prouvent une profonde connaissance de l'économie publique, et un ardent amour du pays. En 1792, pendant le triomphe de l'insame confédération, ou plutôt complot de Targowica, soutenue par Catherine II, Czacki était occupé à rendre compte de la gestion des affaires de la commission des finances aux personnes déléguées, et quand la misérable diète de Grodno sanctionna, sous la menace des canons russes braqués autour de la salle des délibérations, le second partage de la Pologne, Czacki se rendit à Krakovie, et là fréquentait les leçons académiques, accompagné d'une jeunesse nombreuse. Il se voua à la vie littéraire, et fit des fouilles dans les couvents pour déterrer d'anciennes chroniques et des vieux diplômes poudreux.

Lors de la mémorable insurrection nationale, sous Kosciuszko, Czacki prit part à l'administra-

tion des finances. Aussi, après l'issue malheureuse de cette lutte à jamais mémorable, fut-il dénoncé à Catherine comme un des principaux rebelles. Un oukaze de la tzarine ordonna la confiscation de ses biens; Czacki fut force de faire un voyage à Pétersbourg; sa renommée l'y suivit, et Catherine, qui se piquait de protéger les gens d'esprit. se le sit présenter. Le résultat de cette entrevue fut l'accusation de jacobinisme, dont il eut à se disculper devant Platon Zouboff, le favori de la tzarine. « J'ai gardé une fidélité inébranlable pour ma patrie; ai-je trahi par là mes devoirs envers le nouveau gouvernement? Tel fut le langage de cet homme, qui dut sa fortune et sa gloire à un héritage illustre et à des mérites élevés, devant un satrape qui ne devait son élévation qu'à un caprice tont-puissant d'une femme débauchée. Menacé de la perte de toute sa fortune très-considérable (on pouvait l'estimer à plus de 5,000,000 de francs), il trouva dans l'étude une large compensation à ces chagrins de riche propriétaire dépossédé de ses biens. If se proposait, après le paiement de ses dettes, de se vouer à la vie d'un homme de lettres à l'université de Krakovie, et de s'y occuper lui-même de l'éducation de ses enfants. Mais un événement imprévu changea cet état de choses. Catherine mourut; son fils Paul, qui, malgré son humeur sauvage, avait un fonds de justice dans l'âme. sentit sa conscience obligée à alléger les maux des Polonais, dont tout le crime fut d'aimer leur patrie avec ardeur. La langue polonaise fut rendue à l'usage des tribunaux et des écoles, les lois civiles de la Pologne furent maintenues, les prisonniers mis en liberté, et les biens confisqués retournèrent aux propriétaires. La fortune de Czacki lui fut restituée, et le premier usage qu'il en fit, ée fut de venir en aide aux patriotes relégués en Sibérie, et qui avaient recouvré leur liberté. Il s'occupa activement dessouscriptions, dont il leur fit passer le montant, et auxquelles il participa lui-même dans une forte proportion.

En 1796 il fut choisi par la province de Kiiovie pour la représenter au sacre du nouveau tzar Paul Ier, à Moskou. Profitant des bonnes dispositions de ce monarque, qui pouvaient n'être que passagères, il remit, par l'entremise du prince Kourakine, procureur du sénat, une pétition au trône, dans laquelle il demandait nne amnistie générale, la translation des actes publics de Pologne dans un des gouvernements de Kiiow, de Podolie, ou de Wolhynie, d'établir un tribunal d'ap-

pel pour ces gouvernements, comme pour ceux de Litvanie; ensin de leur restituer le droit de choisir les maréchaux gouberniaux. Cette pétition sut agréée par Paul, qui, une sois en veine des faveurs, voulait nommer Czacki sénateur de l'empire, sonctions que celui-ci déclina.

Le dernier roi détrôné de la Pologne, le faible Stanislas-Auguste se tronvait alors à Moscou. Czacki s'adressa à lui pour en obtenir la précieuse collection des manuscrits relatifs à l'histoire nationale, Stanislas, dont la seule qualité fut d'aimer les lettres, convaincu que ce n'était que dans les mains de l'illustre savant qu'elle pouvait fructifier, la lui donna. Cette magnifique collection avait coûté au roi trente mille ducats (près de 360,000 francs). Depuis ce temps Czacki fut tout entier aux recherches historiques et savantes, qui en sirent l'un des hommes les plus érudits de l'époque, un des auteurs dont la Pologne peut se glorifier à juste titre. Pendant son séjour à Moscou, il obtint de Laurent, marquis de Litta, nonce du pape en Russie, la permission de lire les livres défendns, permission qui lui était nécessaire dans ses rapports avec les couvents et le clergé orthodoxe.

Le général Bekleschoff, gouverneur général de la Wolhynie, Podolie et Kiiovie, sachant que Czaçki avait accompli tant de choses utiles quand il était membre de la commission des finances sous la Pologne indépendante, lui demanda des observations sur le commerce du pays. Czaçki lui fournit un mémoire en langue française où il lui ouvrit ses vues sur les griefs dont le commerce de ces provinces avait à se plaindre.

Outre ces services si multiples d'homme public, le temps arriva où Czacki devait prendre une des places les plus distinguées comme écrivain. En 4800, il publia son immortel ouvrage intitulé : Des lois litvaniennes et polonaises, leur esprit, leur sources et leurs rapports, ainsi que des choses contenues dans le premier statut promulque pour la Litvanie en 1529; deux forts volumes in-4°. Cet ouvrage est un vrai monument scientifique. Czacki en sentit lui-même la grande valeur, quand il dit depuis, dans une de ses dissertations, qu'il fixera l'attention de nos neveux. Il a la forme d'un commentaire sur le premier statut litvanien. C'est pourquoi les matières n'y sont pas classées par ordre systématique, et l'auteur lui-même l'appelait une forêt. C'en est une en effet, mais une forêt de connaissances, d'érudition pro-

fonde immense, et d'idées ingénieuses. La préface est un chef-d'œuvre d'éloquence. Le traité sur les monnaies polonaises est le résultat de longues études sur la matière. Les notices sur la langue polonaise, sur les franchises des Juifs, se recommandent par une critique savante et des vues élevées. Le tableau de l'état des lettres dans l'ancienne Pologne qui termine l'ouvrage a été universellement admiré. Cet ouvrage a mis en lumière une foule d'écrivains oubliés dont les travaux passés dans le creuset du génie de Czacki ont fourni tant de précieux renseignements. En un mot, c'est le plus riche, le plus savant recueil d'observations historiques, politiques, littéraires, sur la législation polonaise. Sous le point de vue historique Czaçki faisait dériver la plupart de nos institutions de la Skandinavie. Le tableau de cette influence des coutumes et lois scandinaves sur les nôtres a été reconnu depuis comme fort exagéré; néanmoins il reste constaté avec Czacki que le droit romain n'a point été la base de la législation polonaise et slave, malgré l'opposition que cette opinion rencontra de la part d'un de nos savants jurisconsultes, Jean-Vincent Bandtke. Le champ ouvert par Czacki a été cultivé depuis par deux savants. Joachim Lelewel et Alexandre Macieiowski ont rectifié bien des propositions hasardées, éclairci bien des points obcurs dans l'histoire du droit; tous deux néanmoins ont toujours payé un juste tribut d'admiration au grand talent et aux vastes connaissances de leur prédécesseur.

Les principales productions qui suivirent la publication du traité sur les lois litvaniennes et polonaises, sont :

Dissertation sur les dimes en général, et particulièrement en Pologne et en Litvanie, avec l'exposé de la nécessité de changer en redevance en grains celle qui se lève en gerbe.— Cette dissertation sut traduite en français par Alexandre Potocki;

L'analyse des chroniques de la nation polonaise, des deux plus anciens chroniqueurs, Martin Gallus et Vincent Kadlubek;

Du nom de l'Ukraine et de l'origine des Kozaks; Dissertation sur les Juiss et les Karaïtes;

Dissertation: Le droit romain était-il la base des lois litvaniennes et polonaises, et avonsnous eu beaucoup de lois et de coutumes communes avec les peuples du Nord?

Dissertation sur les lois du duché de Masorie, et ensin un grand nombre de discours prononcés en public, et de brochures sur différents sujets relatifs à l'instruction publique de la jeunesse et 1 l'école de Krzemieniec.

La partie de la Pologne échue en partage au au roi de Prusse et qui comprenait la capitale Warsovie, fut dépouillée par son envahisseur même de ces avantages que le tzar Paul avait conservés à la Litvanie et aux provinces méridionales. La langue polonaise et les lois polonaises furent proscrites de l'usage des tribunaux et des écoles. Il fallait aviser aux moyens possibles de conserver ces précieux éléments de nationalité. Dans co but, Thadé Czacki, de concert avec quelques autres savants patriotes, tels que Jean Albertrandy, Stanislas Soltyk et François Dmochowski, fonda la société des amis des sciences (philomatique) de Warsovie, que Frédéric-Guillaume, roi de Prusse, approuva le 1er juillet 1802, voulant éviter le reproche d'être ennemi des lumières. Moins scrupuleux que lui, le tzar Nicolas ler l'a abolie d'un trait de plume en 1832. Toutes les œuvres glorieuses du grand citoven dont nous traçons l'esquisse biographique devaient donc être réduites en poussière par le despote du Nord dont il ne pressentait pas la venue. L'arrêt de la postérité a déjà prononcé sur tous les deux, quoique nous ne soyons que contemporains du second.

Occupé à réunir les matériaux pour l'histoire de la Pologne, Czacki demanda et obtint du roi de Prusse et de son ministre Alvensleben (1802) la permission de visiter les archives secrètes des chevaliers Teutoniques à Kænigsberg, où il trouva plusieurs pièces authentiques d'une grande importance. Il alla voir ensuite le tombeau de Kopernik à Frauenbourg, et transmit les ossements de notre célèbre compatriote à la Société des amis des sciences de Warsovie et aux princes Czartoryski à Pulawy.

Muni d'une recommandation du roi Stanislas-Auguste aux autorités des monastères, ilen visita un grand nombre, entre autres celui des Bénédictins à Lysa-Gora (le mont chauve), en furetant partout les vieux manuscrits et les bouquins sur lesquels les pieux cénobites laissaient s'amonceler d'épaisses couches de poussière. La chronique indiscrète prétend qu'il se commit dans ces visites plus d'un de ces larcins en usage chez les bibliophiles. Ce qu'il y a de certain, c'est que si les bibliothécaires des couvents, qui pour la plupart avaient aussi le garde-manger dans leurs attributions, trouvèrent après ces visites quelques vides sur les rayons, le public gagna quelques décou-

vertes littéraires et savantes de plus. - Le clergé même séculier se prêtait néanmoins d'assez bonne grace à aider notre savant dans ses recherches de vieux livres et manuscrits. Le chapitre diocésain de Kulavie, entre autres, le recut, dans sa tournée, avec de grands honneurs dus à la haute renommée de cet homme extraordinaire. Il visita ainsi Dantzig, Posen, Gnèsne, Kalisz et autres villes de la Grande-Pologne.

Lorsque le duc de Richelieu, général gouverneur d'Odessa, depuis ministre en France, eut donné de l'impulsion au commerce de la mer Noire, Czacki, toujours en tête de chaque entreprise profitable au pays, forma une société commerciale avec Stanislas Soltyk, Joseph Drzewiecki et Michel Walicki, pour l'exploitation du commerce de blé et du bois avec la France et les pays riverains de la Méditerranée. Le 9 juillet 1803, un vaisseau marchand, du nom de Thade Czacki, appareilla du port d'Odessa pour Trieste. Avant le départ, le duc de Richelieu fut fêté à bord au milieu des salves tirées des canons polonais.

En 1803, Alexandre confia à Czacki la direction de l'instruction publique dans les trois gouvernements de Wolhynie, de Podolie et de Kiiow, et le nomma visiteur des écoles dans ces provinces. Depuis cette époque, sa vie fut consacrée tout entière à l'éducation de la nouvelle génération du pays. L'instruction publique dans les trois provinces précitées était alors dans un état déplorable. Trois écoles de district en Wolhynie et en Podolie, et deux dans toute l'étendue de la vaste Ukraine, voilà tout ce qu'il y avait d'établissements pour l'éducation de la jeunesse. Czacki, des qu'il fut placé à la tête de l'enseignement public du pays, sentit le besoin de créer un centre des lumières, un établissement de hautes études, une école qui pût former des jeunes gens d'un esprit assez cultivé pour répandre l'instruction à leur tour dans les points les plus proches de la circonférence. Une fois cette nécessité reconnue, il tourna tous ses efforts vers l'accomplissement de ce plan; et il mit autant d'énergie et de zèle dans l'exécution qu'il mettait de promptitude et de justesse dans la conception. Dans ce but, il chercha un endroit convenable pour établir un gymnase supérieur des sciences et des lettres, et après un examen approfondi de toutes les convenances qu'offraient sous ce rapport les différentes villes de la Wolhynie, il fixa son choix sur Krzemienieç,

116

qu'il immortalisa par la mémoire de son œuvre.

Cette ville réunissait en effet la plupart des conditions qu'on pourrait exiger pour un établissement de ce genre. C'était un endroit salubre, un site romantique au milieu des montagnes, une petite ville de district qui, sans être un centre du mouvement commercial et militaire, était cependant située dans une position assez centrale, pour que les habitants des provinces méridionales polonuises y envoyassent leurs enfants. Si on considère que Czacki avait aussi en vue la Galicie autrichienne, qu'il n'oubliait pas être une partie de la commune patrie, et dont il voulait et est parvenu à tirer des élèves ; enfin, si à tout cela on ajoute les spacieux édifices de l'ancien collège des Jésuites et de l'ancien couvent des moines Basiliens, qui, avec quelques changements faits à propos, offraient un local convenable pour l'établissement d'une vaste école, on reconnaîtra que le choix du lieu a été fait avec on ne peut plus de discernement. Nous insistons à établir ce point, parce que dans la suite le gouvernement russe s'est servi plusieurs fois du prétexte d'un vice de position, pour vouloir transférer d'abord, et ensuite pour casser l'école de Krzemieniec.

Mais il ne suffisait pas d'avoir reconnu la nécessité d'une école supérieure et choisi son emplacement, il fallait encore trouver des fonds suffisants pour son établissement et son entretien. Czacki savait bien qu'il ne pouvait que très-faiblement compter sur l'appui du gouvernement, il s'adressa donc au patriotisme des habitants. Il fallait une autorisation du ministre de l'instruction publique de Saint-Pétersbourg pour recueillir les souscriptions. Le bonheur voulut que le poste du ministre sût occupé alors par Pierre Zawadowski, homme éclairé et issu de cette noblesse petit-russienne qui a conservé quelque peu de sang polonais dans ses veines. L'autorisation fut accordée, et Czacki commença, avec l'appui de quelques concitoyens distingués. tels que Philippe Olizar, Michel Sobanski, Alexandre Chodkiewicz, Adam Rzewuski, Joseph Drzewiecki, etc., à réunir les dons volontaires pour l'érection d'un monument digne de la reconnaissance de la postérité. Il serait impossible d'énumérer toutes les sortes de démarches, d'insinuations, de prières, d'expédients de tous genres auxquels zet homme, tant adonné au bien public, eut à recourir pour surmonter les obstacles que des préjugés enracinés, la défiance du gouverne-

ment, l'envie de quelques individus lui opposaient sans relache dans l'accomplissement de son noble projet. S'il était permis de descendre à une telle comparaison, je dirais que jamais commis voyageur, dans les pays mercantiles, ne déploya une si grande activité dans le placement de sa marchandise, que celle dont fit preuve ce grand seigneur revêtu des plus hautes fonctions, pour assurer la réussite de sa sublime entreprise. Il savait intéresser l'avare, convaincre l'obstiné, rassurer les scrupules du prêtre, fléchir l'avidité du marchand. Il faisait à ses frais de longs voyages, de fréquentes tournées, en persuadant, invitant, suppliant. — Nobles, prêtres, Juifs et même jusqu'aux fonctionnaires moskovites les plus inflexibles entre tous, quand il s'agit de débourser de l'argent dans un but élevé, devenaient dociles à sa voix. Je ne craindrais pas d'avancer que pareil dévouement dans un homme de ce rang n'est pas à trouver dans la société actuelle de l'occident européen (1).

Grâce à ces efforts, à cette persistance dans la poursuite du but élevé qu'il s'était proposé, Czaçki se trouva à même de demander un diplôme pour l'ouverture de l'école de Krzemienieç. Il s'adressa, pour l'obtenir, à l'intervention du prince Adam Czartoryski, alors en faveur auprès d'Alexandre, et curateur de l'Université de Wilna dans le ressort universitaire duquel se trouvait Krzemienieç. La lettre que Czaçki lui écrivit à cet égard est digne d'être rapportée: « Dans les mains de Votre Excellence, écrivit-il,

- o pans les mains de votre Excellence, ecrivit-il, sont déposés les sorts du bonheur ou de l'infortune. La bonne volonté, les sacrifices des
- (1) Pour donner un échantillon des sacrifices auxquels Thadé Czaçki sut faire consentir les différentes classes d'habitants pour fonder l'école supérieure de Krzemienies:

d'habitants pour fonder l'école supérieure de Krzemienieç; je citeral quelques exemples pris au hasard : Philippe Olizar donna une fois - 84,000 florins. Le docteur Lernet, médecin, 123,000

000,1

500 9,000

150

250

10,000

Le docteur Lernet, médecin, c'est-à-dire une grande partie de sa fortune, dont il légua ensuite le reste, près de 460,000 florius, pour l'entretien perpétuel de quatre pauvres étudiants. Il ne laissa à son fils qu'à peu près 100,000 fl.

Les moines Carmélites, Une confrérie de Juifs à Krzemienieç, Korsak, abbé de Zydyczyn, La princesse Sanguszko donna le village de Grabowka.

Un valet de chambre, Quatre pauvres gentilshommes, Le magistrat (conseil municipal) de la

petite ville de Krzemieniec, Madame Ouvaroff, femme d'un général russe, etc.,

La valeur réelle d'un florin de Pologne est de 60 centimes, sa valeur relative égale 1 franc 50 centimes. » patrimoines et de l'amour-propre sont portés en hommage. Mais c'est à vous, prince, qu'appartient la direction à donner à ce zèle vertueux. Dejà la carte de l'histoire est toute » prête pour y inscrire votre nom. Ici, les na-• tions jugeront Auguste et Mécène. C'est le seul » moment d'éterniser, et la mémoire du prince » et le bonheur du pays par l'instruction de la » jeunesse. Car les générations passeront, et le » descendant de la race illustre des Jagellons ne sera pas toujours au gouvernail de l'éducation » publique..... Hélas! quelle prophétie! l'Auguste du Nord fit place à un Tibère; Mécène est dans l'exil avec la jeunesse des écoles, et l'éducation de la nouvelle génération est dans les mains des popes!.... Mais écartons ces tristes réflexions pour revenir à notre sujet.

Le diplôme de l'école fut signé par Alexandre, le 19 décembre 1803. Le gymnase de Wolhynie fut ouvert le 1er octobre 1805, en présence d'un public composé de tout ce que la province comptait dans son sein de personnages marquants parmi les fonctionnaires électifs, le clergé et la noblesse. Ce jour-là, Czaçki fit entendre sa voix éloquente; il se livrait à la satisfaction qu'éprouve un homme de bien et un citoyen dévoué à la gloire de son pays, après l'accomplissement d'une œuvre grande et utile. L'espoir de fonder une institution durable remplissait ce noble cœur d'un juste orgueil. Après le tribut de reconnaissance à la magnanimité du monarque, phrase de rigueur dans un gouvernement absolu qui ne l'a cependant en rien aidé, il traca d'une manière éclatante les bienfaits de l'instruction, et prédit qu'elle serait un jour l'instrument de la fraternité des Slaves d'abord, et des hommes de toute race par la suite. Le ministre Zawadowski, en lisant ce discours, écrivit à Czacki, dans un moment d'extase, une lettre qu'il termine par ces mots : « A ceux qui soutiennent » l'opinion que la nature épuisée de produire des grands hommes se repose, je vais indi- quer le génie de Czacki qui ressuscite les lettres » là où elles étaient plongées dans la léthargie; » et c'est à lui, qui a accompli cette œuvre, que servira l'inscription : Nomenque erit indelebile » vestrum. »

L'organisation du gymnase de Wolhynie fut entièrement conforme aux idées de Czaçki. Cependant, avant de les mettre à exécution, il consulta quelques savants distingués, quelques professeurs expérimentés dans l'éducation publique.

Ignace Potoçki, Hugues Kollontay, Jean Sniadeçki, lui communiquèrent leurs observations là-dessus, et ce n'est qu'après une mûre réflexion qu'il s'arrêta au plan suivant:

Le gymnase fut divisé en deux grandes répartitions, en classes élémentaires et en cours de hautes études. Les classes étaient au nombre de quatre, chacune d'une année. On y enseignait la religion catholique du rite romain et grec, la géographie, l'arithmétique, les éléments de géométrie et d'algèbre, la morale, l'histoire ancienne et les langues grecque, latine, polonaise, française, allemande et russe; il y avait une chaire de langue et de littérature anglaise, mais l'étude de cette langue ne fut pas obligatoire.

Les classes élémentaires terminées, l'élève passait au cours de hautes études. Ces cours avaient trois divisions, chacune de deux ans. Dans la première, les cours principaux étaient, en fait de mathématiques : la géométrie supérieure, l'arpentage, le dessin topographique, la trigonométrie plane, l'algèbre supérieure; en fait de sciences morales et politiques : l'Écriture sainte, la logique et la philosophie morale, l'histoire universelle, ancienne et moderne, la géographie ancienne; en fait de lettres, les littératures de toutes les langues enseignées dans les classes : c'était la première section.

La seconde division comprenait, en fait de sciences physiques et mathématiques: la physique expérimentale, la géographie astronomique, la trigonométrie sphérique, la géométrie descriptive, la théorie des machines, l'architecture civile, l'agronomie, et comme supplément, l'art de vacciner, l'horticulture.

En fait de sciences morales et politiques : le droit naturel, le droit politique et le droit des gens, l'économie politique et la statistique universelle.

En fait de lettres, c'était la seconde section progressive des littératures précitées.

La troisième division, enfin, présentait, en fait de sciences physiques et mathématiques : la géométrie analytique, les calculs intégral et différentiel, la mécanique analytique, la chimie théorique et appliquée aux arts, la zoologie, la botanique, la minéralogie, et, comme supplément, l'hygiène.

En fait de sciences morales et politiques : les institutes du droit romain, le droit civil et pénal du pays, l'histoire du droit.

En fait de lettres, cette troisième division

comprenait, outre la troisième section des littératures de toutes les langues étrangères énumérées, la grammaire universelle, la bibliographie et la bibliologie, les antiquités grecques et romaines, la critique littéraire.

En fait de beaux-arts, il y avait une chaire de dessin et de peinture, une de musique instrumen-

tale et une de musique vocale.

Enfin les arts gymnastiques, c'est-à-dire l'escrime, la danse, l'équitation et la natation, complétaient le cadre de l'éducation qui embrassait

en tout dix ans de temps.

On voit par ce tableau que le gymnase de Wolhynie donnait à ses élèves une espèce d'instruction encyclopédique éminemment utile, tant à ceux qui ensuite choisissaient une faculté spéciale dans l'Université où ils arrivaient également bien préparés pour chaque branche d'études, qu'à ceux surtout qui embrassaient en sortant une carrière civile ou militaire.

Un établissement si vaste exigeait un corps enseignant nombreux et distingué, et des riches établissements de collections, musées et autres

secours scientifiques.

L'infatigable zèle de Czaçki pourvut à tous ces besoins. Des professeurs habiles furent engagés à Krakovie, à Wilna; on fit voyager à l'étranger des jeunes gens pleins de talent, pour occuper à leur retour des chaires confiées provisoirement à quelques vieux débris de l'ancien système. L'école de Krzemienieç compta, pendant sa durée de vingt-cinq ans, un grand nombre d'hommes honorablement connus dans les sciences et la littérature en Pologne (4).

(1) De ce nombre sont Joseph Czech, auteur de quelques ouvrages en mathématiques, traducteur d'Buclide :

Aloise Felinski, traducteur de Delille, auteur de la meilleure tragédie classique en polonais;

L'abbé Aloise Osinski, auteur d'un dictionnaire phraséologique de la langue polonaise et de plusieurs autres ourrages littéraires;

Michel Chonski, auteur de plusieurs ouvrages estimés, en économic politique;

Joseph Korzeniowski, connu par ses poésies lyriques et ses Essais dramatiques;

W. Besser, botaniste et entomologiste distingué, ami et correspondant de de Candolle à Genève, auteur d'une Flore de la Galicie autrichienne;

M. Wiszniewski, aujourd'hui professeur à Krakovie, auteur de plusieurs ouvrages philosophiques et historiques ;

Jurkowski, savant helléniste, auteur d'un grand dictionnaire grec-polonais dont l'impression fut interrompue par la révolution de 1830'et la mort de l'auteur;

Uldynski, auteur d'une géographie ancienne appréciée par le savant Lelewel;

Jentz, jeune homme plein de talent, mort à Paris, en

Parmi les établissements et collections scientifiques dont le zèle de Czacki dota l'école de Krzemieniec, il faut compter en premier lieu la bibliothèque, dont les principaux éléments furent to la bibliothèque privée du dernier roi de Pologne, Stanislas-Auguste, achetée après sa mort, par Czacki, pour 7,500 ducats en or (environ 90,000 fr.); elle renfermait quinze mille cinq cent quatre-vingts volumes, et dans ce nombre une précieuse collection d'ouvrages classiques dans toutes les langues, ainsi que plusieurs raretés typographiques; 2º les dons gratuits de la princesse Théophile Sapieha, de Jean Potocki, de Mikoszewski, etc.; 5º les achats partiels faits à quelques savants et aux libraires. Avant la révolution de 1830, la bibliothèque de Krzemienieç comptait près de quarante mille volumes. L'emplacement en était spacieux et décoré avec luxe.

Le cabinet numismatique, acheté également pour la somme de 7,300 ducats en or, après la mort de Stanislas-Auguste, était une des plus remarquables collections de ce genre en Europe. Il comptait vingt et quelques mille pièces, dont plusieurs d'une grande valeur scientifique.

Les appareils de physique et de chimie furent achetés en partie à Paris des sommes provenant des dons volontaires; d'autres étaient offerts par quelques riches particuliers, tels que Stanislas Zamoyski, Michel Czacki, etc. Parmi les plus remarquables, on distinguait le système du monde de Kopernik, fait par Adams. Le mécanisme ingénieux de cet appareil donnait un mouvement aux principales planètes en ivoîre,

1829, pendant son voyage scientifique entrepris dans le but de se perfectionner dans les sciences physiques et surtout la chimic appliquée aux arts, et dont les restes reposent au cimetière du Père-Lachaise;

Zenowicz, chimiste connu du monde savant en Pologne par sa nouvelle théorie de la formation des corps, basée

sur l'électricité;

Jarkowski, bibliologue, cité avec éloge dans les livres bibliographiques de Leiewel;

Joseph Jaroszewicz, et Alexandre Mickiewicz, jurisconsultes distingués;

Fryczynski, agronome savant, élève du célèbre Thacr à Berlin (Moeggelin);

Pitschmann, peintre d'histoire, membre de l'Académie des Beaux-Arts à Vienne : il a formé plusieurs élèves qui font honneur au pays ;

Kaczkowski, auteur d'un voyage en Crimée; pendant la révolution de 1830, médecin en chef de l'armée nationale.

Enfin, nous ajouterons ici que le savant Joachim Letewel a débuté dans sa carrière littéraire comme adjoint à la bibliothèque de Krzemienieç et inspecteur du cabinet des médailles.

Gerlache de Gommery, ancien émigré, officier de l'armée de Condé, enseignait la littérature française d'après La Harpe. proportionné à celui qu'elles subissent dans la nature. Au-dessus du cabinet de physique, Czacki fit monter un petit observatoire astronomique et le pourvut d'instruments indispensables pour les observations tant astronomiques que météorologiques.

Ayant toujours en vue une application réelle et immédiate des sciences, il fonda une école pratique de mécaniciens attachée au Gymnase. Il la pourvut d'une collection des modèles et lui donna des professeurs habiles. Cette école fut d'une grande utilité pour le pays.

Le cabinet de minéralogie sut sormé en grande partie des dons des particuliers. À la prière de Czaçki, le prince Joseph Poniatowski donna au Gymnase de Wolhynie la belle collection de minéraux qu'il hérita de son frère le prince primat. Elle sut ensuite augmentée par les offres du chambellan Sosnowski, de Frédéric Moszynski, Walicki, Kolontay, et d'un riche marchand de Saint-Pétersbourg, nommé Sitnikoss, qui sut pénétré d'une vraie admiration pour Czaçki, tant cet homme extraordinaire agissait sur les esprits même les moins bien disposés pour ses essorts patriotiques. Le cabinet minéralogique sut depuis augmenté par des achats considérables, au point de sormer une des plus belles collections de ce genre.

Parmi tant de riches établissements scientifiques, le jardin botanique occupait une des premières places. Excepté le manque d'eau vive, c'était le plus beau jardin des plantes connu en Pologne. Il occupait un espace fort étendu, et les serres contenaient plus de cinq mille espèces de plantes exotiques les plus rares. Il fut établi par l'Anglais Mickler, sous la direction de François Scheidt, professeur de botanique.

Tels étaient les établissements que les sciences devaient à la munificence des habitants et aux soins de l'immortel Czaçki. Que sont-ils devenus? On les a confisqués, transportés, éparpillés; quelquesuns, comme le cabinet de médailles, sont allés grossir la collection privée du tzar à Pétersbourg!!

Depuis l'établissement de l'école de Krzemienieç, Czacki ne vécut que pour elle, ainsi que pour la propagation des lumières dans les provinces dont il dirigeait l'instruction publique. Il n'a pas pu cependant se reposer un instant sur ses lauriers, l'œilinquiet du gouvernement soupçonneux suivait tous ses mouvements. Le gouvernement russe voyait avec mécontentement qu'une institution de ce genre se trouvât dans une province

polonaise; mais, suivant les bonnes traditions gouvernementales, on laissait faire jusqu'à ce que tout fût complétement achevé, pour ensuite s'approprier le tout et acquérirainsi sans pelne le fruit des efforts et des sacrifices des Polonais.

Effectivement, trois ans après la fondation du Gymnase à Krzemienieg, on prétexta que la ville était mal située pour une école centrale, et on était sur le point de décréter sa translation dans le fond de la Moskovie. Czacki fut frappé de cette nouvelle comme d'un coup de foudre. Il s'adressa au ministre Zawadowski, en lui peignant toute l'horreur d'une pareille conduite. Cet homme, qui avait un penchant pour Czacki, fit si bien auprès de l'empereur, que l'école fut maintenue à son lieu et place, et parvint même plus tard à obtenir la donation des biens-fonds de la starostie de Krzemieniec au profit de l'école. Mais ce n'était que le prélude des persécutions qu'on allait diriger contre l'auteur, dont on n'avait pu tout d'un coup anéantir l'œuvre.

Le 26 janvier 1807, lorsque Napoléon, après la batuille d'Iéna, entra dans le duché de Warsovie, Czacki fut accusé de connivence avec les compatriotes de la Vistule pour rejeter la domination étrangère, ce qui était assez probable. Mais pour avoir un prétexte de persécution, on prétendit avoir saisi de lui un propos qu'il était certain de n'avoir pas tenu. Sur cette banale accusation, le général Kutuzoff, gouverneur général de Kilow, le fit partir pour Kharkoff, où il resta sous la surveillance de la police. Fatigué d'être éloigné de sa famille et de l'objet de ses soins. l'école qu'il venait de fonder, il écrivit une lettre à l'empereur en demandant un jugement en règle. En réponse à cette démarche, on le fit amener sous escorte à Saint-Pétersbourg. Là, un comité fut formé du comte Kotschoubey, ministre de l'intérieur, du prince Lopoukhine, ministre de la justice, et de Nicolas Novosiltzoff, conseiller intime. pour examiner la conduite de Czacki. Le dernier des trois membres qui plus tard se fit connaître à la Pologne comme persécuteur de la jeunesse. et dont le nom est en exécration dans toutes les provinces polonaises, fut le plus actif accusateur de notre grand citoyen. Celui-ci s'expliquait avec calme, mais avec dignité; il énuméra tout ce qu'il avait taché de faire pour le bien du pays, et confondit ses accusateurs par une dénégation ferme et absolue. Voyant qu'on n'avait pas de charges suffisantes même aux yeux des fonctionnaires russes, pour le perdre dans l'esprit de l'empereur, Czacki écrivit à Alexandre une lettre terminée par ces mots :

 C'est sur la même page que sont inscrits nos devoirs envers le prince, que nous lisons l'aveu du monarque que notre honneur, notre liberté • et nos biens sont sous sa sauvegarde. »

Alexandre, qui, dans cette période de sa vie, se piquait de libéralisme, lui répondit en termes flatteurs que ce procès, qui l'avait vivement affligé et qui résultait des circonstances du moment, restait annulé. Il l'assura en même temps de sa reconnaissance impériale pour le bien qu'il

avait opéré.

Peu de temps après, le prince Adam Czartoryski ayant entrepris un voyage en Courlande, Czaçki le remplaça comme curateur de l'Université de Wilna, et pendant le court intervalle que dura ce remplacement, il montra ce que l'instruction publique en Litvanie auraitgaghé s'il eut été maintenu à ce poste éminent, car, à toutes les bonnes intentions de Czartoryski, il joignait une grande activité dont ce dernier était tout à fait dépourvu. Le gouvernement moskovite, pour l'indemniser, pour ainsi dire, des vexations dont il avait été l'objet, voulut le faire monter en grade (quoiqu'il fut déjà conseiller intime, grade correspondant au rang de lieutenant général) et le décorer de plusieurs ordres. J'ai refusé toutes ces » faveurs, dit-il dans une proclamation adressée » au Gymnase de Wolhynie ; je crois avoir mérité » par là un droit plus fort à l'estime des profes-» seurs et des élèves. • Certes, il ne se trompait pas.

Revenu auprès de sa chère école, il fut reçu avec transport par les professeurs et la jeunesse chérie pleine de dévouement pour les sciences et la vertu, car c'est ainsi qu'il avait l'habitude de s'exprimer sur son compte. Son retour fut signalé par l'établissement d'une école spéciale dépendante du Gymnase et d'une haute utilité pour un pays vaste, mais où les propriétés étaient mal délimitées. Cette école, c'est celle de géomètres arpenteurs, qui fut approuvée par Alexandre, le 27 juillet 1807. Vers la fin de la même année, il présenta au gouvernement le projet de la création des deux commissions destinées à rechercher les sommes appartenant au fonds de l'éducation publique, et à juger les différends entre les particuliers qui en étaient débiteurs et le fisc. Cette double magistrature était nécessaire pour sauver les fonds appartenant autrefois à l'ordre des Jésuites, et qui, après l'abolition de cet ordre, furent donnés, par la diète polonaise de 1775, au l

profit de l'éducation publique. Le désordre qui régnait dans la hiérarchie judiciaire en Russie laissait dépérir cette partie de la propriété publique; il fallait donc avoir recours à des commissions extraordinaires. Les motifs développés par Czaçki furent agréés par l'empereur Alexandre, qui, par un oukaze du 21 décembre 1807, institua deux commissions intitulées : Commission judiciaire des fonds de l'éducation publique, dont une à Wilna pour les gouvernements lityaniens; une autre à Krzemienieç pour les goubernies méridionales de Wolhynie, Podolie et Kiiow. Czaçki fut nommé président de cette dernière, dont les membres furent quelques nobles de mérite. Le poste de greffier fut confié par Czacki à un homme capable et patriote, François Skarbek Rudzki, qui rendit en même temps de grands services au Gymnase par le classement des médailles du cabinet numismatique. La commission des fonds de l'éducation revendiqua dans les premières années une somme de 2,350,000 florins polonais, dont profitèrent les établissements de l'instruction publique.

Un des plus beaux titres de Czacki à la reconnaissance publique, ce fut l'organisation des écoles primaires. Il sut intéresser le clergé catholique à la création de ses écoles. Le clergé de Loutsk s'engagea à établir une école primaire auprès de chaque église paroissiale; celui du diocèse de Kamienieç en Podolie, y consacra le dixième du revenu des corés. C'est de cette manière que le clergé se rend vraiment utile au pays, et jamais l'instruction du peuple ne marche avec plus de succès et plus de célérité que quand le clergé éclairé s'en charge. Le curé devrait être toujours, et partout, le directeur responsable de l'école primaire de la paroisse. Czacki sentit cette vérité, aussi ne laissait-il échapper aucune occasion de communiquer avec le clergé catholique; il tâchait, et il parvint en partie à le gagner à la grande cause de l'éducation populaire. Le plus grand empêchement à la diffusion des lumières dans le peuple des provinces méridionales de la Pologne, c'est le clergé ignorant, brutal et pauvre de l'Eglise grécorusse. Ceci explique clairement pourquoi le gouvernement d'aujourd'hui tache de supplanter le catholicisme de ces provinces par le schisme.

Czacki recut des donations pour la création de quatre-vingt-cinq nouvelles écoles paroissiales en Wolhynie, de vingt-six en Podolie et de quinze en Kiiovie. La noblesse de cette dernière province vota, à sa suggestion, un subside d'un rouble en assignat (1 franc) par âme màle, ce qui produisit la somme de 492,000 roubles au profit des écoles de cette province.

Malgré cette longue série de services éminents rendus à la cause de l'instruction du pays, il fut dans sa destinée, comme dans celle de tous les hommes supérieurs, d'être calomnié par des médiocrités méchantes. Une basse dénonciation sut dirigée contre ce grand citoyen, en conséquence de laquelle une commission fut instituée à Zytomierz, chef-lieu du gouvernement de la Wolhynie, pour rechercher si les revenus de l'école ne manquaient pas leur but, si le mode d'enseignement était conforme aux besoins, et enfin si Krzemieniec était un endroit convenable pour des institutions dans le genre de celles qu'il renfermait dans son sein. Ce dernier reproche fut, comme nous voyons, méchamment reproduit à chaque occasion par les ennemis acharnés de la propagation des lumières en Pologne. Czacki fut péniblement affecté de toutes ces bassesses; il expliqua tout avec dignité, éclaircit tout, même ce qui ne lui fut pas demandé : . Je ne demande pas, dit-il · dans son explication, qui a parlé au nom de mes concitoyens? qu'il se cache. Je ne tirerai · pas le voile derrière lequel il se réfugie, je sens • au contraire plus vivement le devoir de penser » à l'éducation publique pour que de pareils exemples ne se renouvellent point. Il y a une commission instituée, qu'elle juge!» La commission, en esfet, composée de quelques membres honorables de la noblesse du pays, au lieu d'un arrêt de condamnation, après une sévère investigation de tous les détails, ne trouva que des éloges à donner aux grands services et au dévouement sans bornes de cet homme qu'on est fier de nommer son compatriote.

Cet éclatant témoignage des hauts mérites de Czaçki fut suivi d'un autre plus éclatant encore. Les habitants de la province de Wolhynie demandèrent, en 1803, à Alexandre, la permission d'ériger un buste en marbre de Czaçki dans la salle de la bibliothèque de Krzemienieç, et de frapper une médaille en or pour en éterniser la mémoire.

Cette permission sut accordée; la médaille qu'on frappa porte d'un côté une composition allégorique: Minerve éveillant d'un coup de baguette le génie des sciences assoupi; de l'autre, l'essigie de Czacki avec l'exergue: Graticives Volhyniæ in memoriam sempiternam: « Les citoyens reconnaissants de la Wolhynie, en mémoire éternelle.)

Un des derniers actes de sa vie, fut l'ouverture du Gymnase à Kiiow. Le discours qu'il prononca en recevant des mains du général gouverneur Miloradovitch le diplôme du monarque, renferme des pensées élevées, et qu'il exprima avec une grande adresse pour ne pas blesser la susceptibilité du Russe. Le corps du prince Constantin Ostrogski, célèbre général polonais au xvie siècle, et celui du comte Roumianzoff Zadounayski, un des meilleurs généraux russes dans la guerre contre les Turks vers la fin du xvme siècle, reposent à Kijow. Czacki se prévalut de cette circonstance pour dire ces sublimes paroles : « Dans l'espace des siècles, les grands hommes gardent entre eux une sorte de frater- nité. Ils comparaissent devant le trône du Très-· Hant, qui est le père de tous les peuples. De Chaque brave défenseur, chaque vertueux et intelligent conseiller de sa patrie a le même mérite devant sa justice éternelle. La nature, » ajouta-t-il, efface les longues files des tertres tumulaires qui témoignent de fâcheuses dissen-» sions entre les peuples, l'instruction devra les effacer dans les cœurs des hommes. Les inimitiés des Slaves devraient être sacrifiées sur l'an-» tel de l'intelligence. » C'était pressentir la révolution de 1850, qui mitsur ses drapeaux qu'elle transmettait aux Russes, l'inscription : Pour notre

La malheureuse issue de la guerre de 1812, dans laquelle Czacki mettait quelques espérances du rétablissement de la Pologne, agit d'une manière très-fâcheuse sur sa santé affaiblie par tant de travaux et tant de chagrins. Dans le commencement de l'année 1813, se trouvant à Zytomierz, ayant appris l'arrivée du prince Adam Czartoryski à Krzemieniec, il s'y rendait en toute hâte; mais arrivé à Dubno, une violente sièvre nerveuse ne lui permit pas de continuer sa route. Après quelques jours de maladie, il expira le 8 février, en recommandant au prince Czartoryski, présent à son chevet, l'avenir de la nouvelle génération et son école de Krzemieniec. Conformément à sa dernière volonté, il sut enterré à Poryck dans le tombeau de ses pères mais son cœur fut conservé à l'église de l'école de Krzemienieç, déposé dans une urne avec cette inscription tirée de l'Écriture sainte : Ubi thesaurus tuus, ibi et cor tuum : . Où est ton trésor. là est aussi ton cœur.

liberté et la votre.

La cérémonie funèbre à l'honneur de Czaçki fut célébrée à Krzemienieç avec une grande pompe et un profond chagrin, et chaque année ensuite, le 50 juin, jour de la fermeture des cours, le même service funèbre précédait la distribution aux élèves des prix consistant en médailles d'or et d'argent.

Après la mort de son illustre fondateur, l'école de Krzemienieç dura encore dix-huit ans; en 1818, ses statuts, rédigés par Czaçki, furent approuvés par Alexandre; en 1821, elle reçut le titre de lycée de Wolhynie. Quelques ans après, lorsque Novosiltzoff, devenu curateur de l'université de Wilna, exerça ses persécutions contre la jeunesse de cette université, Krzemienieç en ressentit le contre-coup; une police tracassière fut imposée à l'école, et chaque manifestation de patriotisme fut sévèrement réprimée. Enfin, lorsque la révolution de 1830 éclata à Warsovie, l'école fut d'abord licenciée, et un an après complétement abolie par Nicolas, qui fit placer dans ses murailles des moines du rite grec.

Henri-Edouard Chonski.

#### **UIAZD ET TOMASZOW**

#### EN MAZOVIE.

(Prononcex : Oulast et Tomaschof.)

n Des siècles pour grandir : pour déchoir, des instants !
Tels furent ses destins : sa longue décadence
D'une lutte sans fin n'a point lassé le temps :
Un peuple a tout perdu s'il perd l'indépendance ! •
DELAVIGNE, à Venise.

« Pologne! nom magique qui prête aux choses en apparence les plus froides tout l'intérêt de la poésie. » ANONYME.

• Des siècles pour grandir; pour déchoir, des instants! • Tel fut nussi le sort du pays embrassé par l'Oder d'une part, et le Dnieper de l'autre; et les deux grandes oligarchies républicaines, Venise et la Pologne, ont plus d'un rapport dans leurs destinées comme dans leurs institutions.

L'ouvrage du savant Surowiecki sur l'Industrie et la décadence des villes en Pologne, publié en 1810, est un guide parfait pour quiconque veut étudier ce vasté objet; aussi, tout en retraçant les fautes et les longs malheurs du passé, nous aurons à nous occuper d'une époque moderne.

Parmi tous les établissements qui ont couvert le pays durant la période de 1815 à 1830, nous nous arrêterons de préférence sur Tomaszow, colonie résumant en elle tous les genres d'industries. Ce nouveau Manchester, sortant du sein des forêts comme une apparition magique, sera pour nous le type de la Pologne dans l'avenir, de même que la ville d'Uiazd, avec

son manoir démoli, ses champs à perte de vue, est une fidèle image de la Pologne agricole et guerrière de nos aïeux.

L'asservissement des cultivateurs, autorise d'abord en 1496, et graduellement accompli sous les rois électifs, porta bientôt ses fruits. Le paysan slave, d'une même origine que les nobles, malgré les insinuations de certains chroniqueurs, se voyait arracher une à une les libertés qui avaient fondé son bien-être et la gloire de la nation, et le féodalisme, odieuse importation de l'Allemagne, commençait à relever sa tête blasonnée. Ce nouvel ordre de choses, en détruisant le principal attrait du travail, la propriété, ne tarda pas à réagir sur l'aspect général du pays. Les invasions et la peste vinrent continuer ce que l'esclavage avait commencé. Depuis Boleslas-le-Chaste, ces déluges de peuplades se sont succédé; les barbares n'obtenaient des succès qu'en sacrifiant les masses,



tactique que plusieurs puissances du Nord ont conservée jusqu'à nos jours. Ils se retiraient avec un butin immense, et laissaient le pays jonché de cadavres. L'épidémie étendait alors ses ailes malfaisantes sur ce vaste champ de bataille: et celle de 1851 peut nous attester que l'Europe a tout à craindre de l'Orient. Les hymnes que chantaient nos aïeux en se préparant au combat contiennent des supplications contre ce fléau. Les cités polonaises, qui ont aggloméré tombeaux sur tombeaux, en sont aussi un désolant témoignage, et toutes les couches de cette alluvion historique portent le caractère particulier de cette époque. Après le pillage tant de fois reitéré de nos archives et bibliothèques par les Suédois d'abord, et par les Prussiens et les Moskovites tout récemment, il nous reste encore cette histoire plastique, écrite en ruines sur les pages ensanglantées de notre pays, et c'est de là qu'il faudra faire surgir un jour les documents qui manquent ailleurs. Si aux alentours de chaque ville on ordonnait un jour des fouilles pour explorer les terrains inférieurs, et pour raccorder les tronçons épars qui ne se sont dressés jusqu'ici que devant l'inspiration du poête, on pourrait former une reconstruction de la Pologne plus complète et plus fidèle que celle qui existe dans tous nos monuments typographiés. L'avidité de nos ennemis vint, après l'esclavage, les Tatars et la peste, consommer cette œuvre de destruction: témoin les recherches qui ont été faites à Bydgoszcz (Bromberg). Partout et à une distance considérable de son enceinte, on trouve sous terre les murs de somptueux édifices et des voûtes superbes, qui attestent son ancienne étendue et sa richesse. Trois assises de pavés indiquent trois époques de chute et de renaissance. La première se trouve à quelques pieds sous terre, la seconde à un mêtre plus bas, et la dernière à deux mètres sous la seconde, de manière que le sol semble s'être exhaussé de 14 pieds. Après le dernier partage, lorsque les Prussiens exploraient cet Herculanum slavon, ils trouvèrent ensevelis sous des ruines incendiées plusieurs timbres de monnaies, de l'argent en barres et des vases superbes du même métal. Leurs mains industrieuses surent bientôt les convertir en thalers. Cette découverte inattendue fut pour eux le signal d'une immense dévastation. Plusieurs châteaux furent démolis de fond en comble, et leur beauté même ne pouvant les soustraire à ces recherches impies, des monuments

tombèrent que Genseric lui-même eût épargnés. Guidés par un instinct de hyène, les spoliateurs flairaient partout de l'argent ou de l'or enfouis, les tombeaux même devinrent l'objet de leur avidité. Bien des fois la jeune reine de Prusse, pour charmer les yeux d'un illustre guerrier, se vêtit des diamants et des perles dont une main sacrilége avait dépouillé la chasse magnifique de sainte Marie à Czenstochowa! Peut-on s'empêcher de citer ici la ruine superbe du château de Rawa, que Surowiecki appelle à juste titre le Colysée polonais! Ce château fort, construit par les évêques de Plock pour protéger le pays contre les invasions étrangères, fut destiné plus tard à recevoir les prisonniers d'État; et plusieurs princes du sang même, ennemis de la république, vinrent jusqu'à la fin de leurs jours y expier leur félonie. Les fondements sont jetés sur un pilotis au milieu d'un marais, dont les eaux emprisonnées par des digues servaient à inonder les fossés. Cette ruine eut le sort de tant d'autres : on fit jouer une mine sous les bases d'une tour gigantesque placée à l'un des saillants. Tout ce qu'on put obtenir de cet acte de vandalisme, fut de séparer les murailles sans pouvoir les faire crouler : et cette tour ainsi désunie, avec sa voûte conique au sommet, présente de loin l'aspect d'un bonnet épiscopal, souvenir de ses anciens fondateurs. Tel fut aussi le destin du chateau d'Uiazd dont nous reparlerons plus tard. Un ministre du grand-duché de Warsovie, visitant un jour les environs de Brzeziny, observa qu'une mare d'eau qui lui barrait le passage venait une heure après de disparaître entièrement. Curieux de pénétrer la cause de ce phénomène, il fit creuser le terrain au même endroit, et l'on ne tarda pas à découvrir de vastes catacombes ayant jadis servi, comme leur disposition semblait l'indiquer, à la sépulture des Ariens, secte jadis très-répandue en Pologne. Dans beaucoup d'endroits, au milieu des campagnes, la terre foulée par les pieds des chevaux rend un son creux et profond qui atteste infailliblement la présence de pareils souterrains; souvent la charrue, en soulevant la première enveloppe du terrain, heurte des ossements sans linceul, ou des pièces d'armure qui devaient sans doute servir à une génération de géants. Dans des bourgs presque abandonnés, qui offrent à peine quelques masures inclinées, il y eut jadis des diètes, des assemblées, des cours plénières, où des augustes personnages trouvaient chez les habitants asile et opulence. Beaucoup d'autres villes semblent avoir aussi dans la suite des âges passé d'un endroit à l'autre : comme Sandomir, Lublin, Gnèzne, Kruszwica, Wielun, Sieradz, Wiskitki, Szremkonin, Lomza, Wizny, Raygrod, Goniondz, Drohiczyn, Mielnik, et une foule d'autres dont les murs, les faubourgs, les monuments, ensevelis dans les jardins et les bruyères, forment ainsi une vaste ceinture de décombres. On pourrait appeler ce monde ancien, recouvert de la lave des siècles, la Pologne souterraine; et notre nation, comme le Christ avant les jours du salut, est tout entière descendue dans les tombeaux.

Tel est le sentiment pénible qui saisissait les voyageurs étrangers depuis Regnard, William Cox, Schultes, etc., lorsqu'avant l'époque de notre régénération, ils s'avisaient de parcourir ce pays qu'ils appelaient un vaste désert, inania regna! sans daigner songer aux convulsions terribles qu'il a dû traverser pour arriver à cet état d'épuisement. Mais si quelqu'un au monde devait s'abstenir de ces observations outrageantes, ce devaient être les voyageurs allemands : enfants de Cham, devaient-ils compter les brèches de pos murailles qui les avaient protégés pendant plus de cinq siècles? On serait tenté de s'écrier ici avec Crébillon : c Eh! doit-on hériter de ceux qu'on assassine? > Un guerrier, en revenant du combat, suspend aux murs de son château son armure tout en pièces, mais il ne l'insulte pas. Il y a lieu de s'étonner qu'après tant de désastres, la Pologne ait pu garder encore le peu d'industrie et de bien-être qu'elle possédait avant sa dernière transformation : et il faut en convenir, ce pays doit avoir une force immense de reproduction et de vie pour n'être pas tout à fait devenu ce que les étrangers la font, un désert, et pour avoir toujours alimenté l'Europe affamée de ses produits engendrés sous le fer et les lois despotiques des spoliateurs. Quelquefois, en parcourant ce désert, on trouve un tronçon de colonne gisant sur le sol et couvert à demi de verdure, qui semble le dernier reste d'un manoir enseveli; un rocher debout et isolé au milieu de la campagne, un cénotaphe peut-être! énigme à jamais insoluble que le passé semble avoir léguée à l'avenir. Quelquefois aussi, et dans les contrées méridionales surtout, on voit de loin en loin un tertre pareil à celui de Vanda près de Krakovie : un kurhan (tertre) dont la verdure attire des troupeaux de chevaux

sauvages répandus sur les savanes, et dont les fleurs portent encore un parfum d'héroïsme et de grandeur. Ces collines, qui ont à peine un nom, sont les tombeaux d'un millier de braves: tombeaux plus éloquents que les statues et les inscriptions, parce qu'ils nous révèlent d'un seul regard toute la destinée d'un grand peuple; ils nous rappellent que ces héros d'autrefois ont en durant toute leur vie une même pensée, la patrie; uh même sort, les combats; une même récompense, l'oubli. En beaucoup d'endroits, ces restes précieux sont confondus avec les os de leurs ennemis; Germains, Tatars, Moskovites, Suedois, Musulmans. Ici la Pologne semblerait un rivage plusieurs fois envahi par l'Océan des peuples, et sur lequel en se retirant ces Barbares n'auraient laissé que les restes d'un festin de cannibales. Ailleurs, c'est un rocher fréquemment frappé par la foudre, et que l'hirondelle des mers n'oserait plus choisir pour son gite et son asile. Des champs, inondés jadis de moissons dorées, se couvraient de bruyères faute de mains pour les cultiver; les forêts, comme un linceul mortel, s'étendaient alors sur toute la surface du pays, et, dans leur marche envahissante, semblaient vouloir l'engloutir avec tout ce qu'il avait de splendeur, de richesses et de liberté.

C'est là peut-être aussi le secret de ce patriotisme fervent de la jeunesse polonaise, digne des anciens ages, de ce feu sacré qui finira par dévorer ceux mêmes qui s'esforcent de l'éteindre. Un seul de ces mouvements est une histoire tout entière : il la remplit d'une indignation immense contre ceux qui ont fait couler tant de larmes et de sang sur le sol fertile de son pays. Peut-elle interroger un seul de ces débris sans que tout le passé ne se lève à ses yeux? elle réchauffe avec son souffle généreux cette étincelle découverte sous les cendres, elle donne un corps à tous ces héroïques fantômes qui l'entourent, et l'idéal de grandeur et de vertu dès l'enfance apparu devant elle, est le but sublime vers lequel sa vie entière doit se précipiter, le rêve qui doit l'accompagner au tombeau. C'est à leur aspect qu'elle s'écrie : Exoriatur aliquis ex ossibus ultor.

Dans le bruit des vents qui gémissent à travers des portiques abandonnés, dans le murmure solennel et profond des forêts qui jadis furent des villes, elle croit entendre la voix des aïeux lui criant vengeance, ou la trompette de l'ange qui dit à tous ces illustres morts : « Levez-vous. » Voilà la source de l'enthousiasme chez le peuple

polonais, peuple de pasteurs établi sur les cendres des guerriers, qui grandit et se multiplie sous le fer; de cette propagande de liberté qui atteint par une inévitable contagion ceux mêmes qui venaient pour l'étouffer. C'est qu'il y a dans la grandeur de nos horizons, dans l'inculte fertilité de nos plaines, dans l'enivrante pureté de notre ciel, un élément de l'indépendance qui se communique à tous les êtres, qui fait battre plus vivement les cœurs les plus communs. Et je défie un étranger, quelque prévenu qu'il soit contre nous, de ne pas emporter, après un mois ou deux de séjour, quelque chose de polonais dans l'âme. C'est que dans ce pays on vit d'une existence plus rapide, tout nous porte irrésistiblement vers l'infini : les grandes pensées viennent sans effort, les dévouements sont plus faciles, et c'est comme une révolution intime de cette vie supérieure dont vivaient nos ancêtres, à laquelle tout homme semble appelé, dont il porte aussi le germe dans son sein.

En traçant le tableau des villes polonaises, nous avons aussi fait celui d'Uiazd dans les différentes phases de sa prospérité. Son origine, de même que celle de toutes les villes sur la Piliça, comme Przedborz, Inowlodz, Suleiow, etc., se rattache au règne de Kasimir le Grand. Uiazd est situé dans l'ancien palatinat de Lenczyça, et Tomaszow, fondé en 1822 par Antoine-Rawicz Ostrowski, en est une dépendance. Cette ville, qu'il ne faut pas confondre avec un autre Uiazd construit par les Ossolinski au xvue siècle dans le palatinat de Sandomir, fut d'abord la propriété des Dœnhoff, famille opulente ayant des ramifications étendues dans la Prusse polonaise. formant le littoral de la Baltique. C'est par une alliance de la maison des Dœnhoff avec celle des Ledochowski et des Ostrowski, que, sous Stanislas-Auguste, Uiazd échut à ces derniers. Ville dénuée de commerce et d'industrie, elle ne doit son existence qu'à l'extrême fertilité des plaines qui l'environnent. Ces plaines, par la variété de leur végétation, présentent de loin l'aspect d'un plaid montagnard, étendu avec ses milles couleurs sur la plage fleurie : partout on voit la campagne couverte de froment, comme d'une poussière d'or soulevée par un souffle invisible; de seigle aux reflets argentés, et de sarrasin avec sa tendre et virginale rougeur. Ces carrés de blé sont traversés par intervalle d'une verte ceinture de merisiers ou de pommiers sauvages, avec un panache de peupliers balancé gracieuse-

ment par le vent. L'horizon est borné comme à l'ordinaire par d'immenses forêts précédées de quelques jeunes ormes ou sapins, sentinelles perdues d'un ennemi qui s'avance. La Piaseczna, rivière jadis considérable, aujourd'hui pouvant à peine se traîner vers la Piliça et rétrécie parmi des ruines comme les destinées de la Pologne, fait mouvoir quelques moulins délabrés. Les habitants de cette ville, jadis opulente, s'occupent en hiver de voiturage et de tannerie; en été, de la culture des terres. Le seul commerce qui se fasse remarquer dans les rues, les boutiques d'épicerie et d'étoffes sont entre les mains des Juifs. A quelque distance de la ville est une maison en bois un peu meilleure que les autres, demeure presque toujours veuve de son propriétaire, située dans l'enclos d'un jardin somptueux jadis, aujourd'hui redescendu jusqu'au rang de simple potager. Les ruines informes du château des Doenhoff complètent ce véridique tableau et dominent toute la contrée environnante. La destruction de ce château fort fut d'abord commencée par les Suédois sous le règne désastreux de Jean-Kasimir. lorsqu'abandonné par le roi, cerné par un ennemi dix fois plus nombreux, Czarniecki tint en échec les armées soi-disant victorieuses, et, par la rapidité de ses marches, se multiplia sur tons les points. Le château subit alors plusieurs attaques, et depuis ce temps il n'a pu être complétement restauré. Les toits couverts de plomb et les grillages des fenêtres suffirent seuls à défrayer tout le siége, et d'après ce détail on peut se faire une idée de son étendue. La blanche église d'Uiazd, construite par le primat du royaume André Olszowski, fut tout entière tirée de son sein, aussi plusieurs de ses pierres portent encore les cicatrices des boulets suédois. Les vieillards se rappellent encore de l'avoir vu dans toute son imposante grandeur. Douze salles d'armes, portant chacune les noms d'un des mois de l'année, soutenaient autant de voûtes en plein cintre, et les fenêtres, au nombre des trois cent soixante-cinq jours de l'année, formaient le pourtour des murailles. L'espoir d'y trouver des trésors enfouis, qui du reste pouvait être justifié par quelques traditions locales, provoqua, comme nous l'avons dit plus haut, la ruine complète de cet édifice, et après avoir démantelé les saillants, démoli pierre à pierre les murailles, creusé jusqu'aux fondements, on ne trouva que des armures et des sabres à demi rongés par la rouille. Le peuple, dépositaire ordi-

naire des traditions, son histoire et sa poésie transmise, répétait à voix basse, pour se consoler de ce mécompte, qu'au moment des recherches le trésor avait été enlevé la nuit par le démon de l'endroit qui devait le rendre seulement à ses anciens propriétaires, aujourd'hui sur le rivage d'exil, et devant un jour revoir les tombeaux de leurs aïeux. On montrait en effet, et je l'ai vu moi-même, une échancrure carrée dans une muraille double, qui devait, disait-on, contenir le précieux dépôt. J'ignore jusqu'à quel point il faut ajouter foi à cette légende, mais il est certain que, pour le salut du château d'Uiazd, il aurait mieux valu qu'elle n'eût jamais existé, plutôt que de réveiller la rapace convoitise de nos ennemis. Peut-être aussi le sens caché de cette tradition voulait-il exprimer que cette ruine elle-même, empreinte d'un charme inessable de vétusté, était le trésor des aïeux, le seul héritage d'un passé plein de gloire, que l'avenir devait respecter; mais il n'entrait pas sans doute dans les vues des spoliateurs de l'interpréter de cette manière.

Non loin de là se trouvait une colline, pareille aux tertres de l'Ukraine et de la Podolie : c'était sans doute une tombe commune pour les guerriers qui avaient défendu le château; mais on ne peut savoir rien de positif à cet égard, car des dieux slavons mutilés par le temps et retrouvés dans le voisinage auraient pu faire croire que cette colline était un autel destiné à recevoir le znicz ou le feu sacré des anciens païens du pays. Oh! ce manoir écroulé, cette colline tumulaire, sur le front de laquelle le doute plane comme une ombre menaçante, ces plaines recouvrant les dépouilles des guerriers et dédaignant de produire des moissons pour les ennemis triomphants, cette rivière encombrée de débris; n'est-ce pas là toute la destinée de la Pologne? n'est-ce pas la trace désolante du torrent des peuples qui dans sa course impétueuse aurait entraîné jusqu'aux ruines?

Voilà la Pologne dans le passé, voyons maintenant ce qu'elle deviendra dans l'avenir.

En quittant l'enceinte d'Uiazd du côté de l'est, le regard embrasse un des sites les plus délicieux en Pologne. Le terrain, à partir de ce point, s'élève insensiblement en pente douce, et à la distance d'une lieue et demie on distingue un castel d'une structure pittoresque avec une tourelle carrée à la base, octogone au sommet, et surmontée d'une coupole hémisphérique. Un drapeau rouge

et blanc, s'agitant comme une flamme vivante sur l'azur du ciel, annonce la présence du propriétaire... Un drapeau funèbre l'a remplacé depais l'année 1831. Au milieu des plaines de sable qui l'environnent, cette éminence paraît une oasis suspendue dans les airs, avec ses dômes de forêts et ses cascades argentées; des constructions nouvelles brillent comme des points lumineux sur des masses profondes de verdure, et Tomaszow de loin présente l'aspect d'une ville construite comme par enchantement au milieu d'une forêt dont la hache n'aurait pas eu le temps ou l'audace de frapper les sommets. A mesure qu'on approche de cette apparition lumineuse, elle grandit et se développe aux regards; le terrain, légèrement ondulé comme une mer à l'approche de l'orage, se coupe en gorges profondes, en détroits sinueux, imitant le mouvement des vagues, et bientôt l'on découvre une nappe unie et brillante, un lac formé par la limpide Wolborka, aux roues hydrauliques des mines d'acier et des fabriques sans nombre qui composent cette colonie. Des maisons blanches aux toits d'un rouge éclatant sont venues en foule se grouper autour du bassin, et semblent sières de s'y mirer avec leur attrait de jennesse et de beauté. Plus loin, une ville tout entière avec ses places spacieuses et ses rues bien alignées se dessinent sur les touffes opaques du Gustek, qui forme à lui seul tout le fond du tableau. Le Gustek, cette forêt de chênes à laquelle nous avons dans les Nuits d'exil consacré quelques pages dictées par un sentiment réel et profond, ne pourrait être comparé, grâce à sa primitive et luxuriante végétation, qu'aux forêts diluviennes du Nouveau-Monde : elle est restée pour nous sans rivale pour la beauté et la variété de ses sites, comme elle le sera toujours pour les souvenirs d'enfance qui s'y rattachent. Ici la Wolborka se déroule dans toute la sauvage indépendance de ses allures. Tantôt elle semble assoupie au milieu des fleurs et trahit à peine le mouvement de ses ondes, étendue voluptueusement au soleil comme un serpent azuré; tantôt èlle s'élance comme éveillée à l'approche d'un engemi, se divise en mille filets d'argent, étreint de ses bras des flots chargés de verdure et de népulphar aux fleurs jaunissantes, puis retombe en mille cascades pour se réunir encore, et remplir tous ces rivages d'harmonie et de bruit. Elle semble ne quitter qu'à regret cette pelouse qu'ellechérit comme une fille capricieuse rappelée par a

mère, et par mille détours bizarres, mille coudes sinueux, elle diffère l'instant où elle doit se jeter dans les bras de la belle Pilica, qui la porte à son tour dans le sein du grand sleuve polonais, la majestueuse Wistule. Les chênes de cette forêt, ou plutôt de ce jardin naturel, respectés par la hache, ne tombaient souvent que sous le poids des années ou déracinés par les orages. Quelquefois un chêne mort unissait les deux rives de la Wolborka, et, soutenu par ses arêtes comme par de solides arcs-boutants, il s'arrondissait en voûte harmonieuse au-dessus des flots. Des fleurs, des troncons d'arbre, des lianes entraînés par le courant, venaient s'attacher à ses rameaux, et le pont couvert de mousse offrait un passage facile et sur aux habitants des bois. Ces arbres arrivaient souvent à des dimensions énormes, et chaque siècle semble avoir apporté un attrait de plus à leur belle vétusté. Quelquefois ils se creusaient par la base; l'édifice tout entier n'était soutenu que sur de frèles murailles, et menaçait ruine depuis des siècles : ces troncs ainsi excavés pouvaient contenir sans peine des familles tout entières. Lors du passage de la grande armée en 1811, lorsque la contrée environnante, envahie par des troupes sans frein et sans discipline, était livrée à toutes les horreurs du pillage, lorsque les colonnes sous les ordres du roi de Westphalie en étaient déjà venues à de sanglantes représailles envers les habitants d'Uiazd, le Gustek devint l'asile inaccessible de plusieurs familles composées de vieillards, de femmes et d'enfants, et les chèues, ces contemporains des Léchites, en ouvrant leur sein pour les recevoir, étendaient leur feuillage protecteur sur le front de ces pauvres réfugiés.

La Pilitça; rivière navigable, à son confluent avec la Wolborka, semble avoir épuisé toutes les richesses de ses eaux pour embellir ce Delta polonais. Des mines de fer, des carrières de pierre à bâtir, du calcaire excellent, se trouvent répandus avec profusion sur ses rivages. On y avait même remarqué des indices de houille, mais les dispendieuses recherches entreprises à ce sujet ont été interrompues par la révolution du 29 novembre 1850.

Les bois environnants de sapins, d'ormes, de chênes ou de mélèzes, offrent d'excellents matériaux de construction. On ne sera pas fâché d'apprendre comment les mines de fer furent découvertes par Thomas Ostrowski, l'ancien ministre du trésor sous la république de Pologne:

et ce conte, qui semblerait par son caractère merveilleux digne de figurer dans l'anthologie arabe, nousa été rapporté par un témoin oculaire.

Le château d'Uiazd fut toujours ouvert à l'indigence. Un pauvre voyageur frappé de paralysie vint un jour y demander asile et protection. Malgré l'opposition des gens, il fut accueilli, et bientôt il dut son rétablissement aux soins qui lui furent prodigués. Il profita de sa première excursion dans les bois environnants pour apporter au propriétaire un gros fragment de minerai, en assirmant que le ser, ce précieux métal qui assure la richesse et l'indépendance des nations, se trouve dans le terrain, et n'attend que la main de l'homme pour l'en faire sortir. On ne perdit pas de vue l'avertissement du pauvre artisan, des fouilles furent ordonnées malgré l'opposition de plusieurs experts appelés à cet effet, et bientôt l'on découvrit une mine abondante dont l'exploitation continue depuis plus d'un demi-siècle. Les Polonais ayant accepté comme un fait accompli la nationalité précaire et morcelée qui leur fut imposée en 1815, et amenés par les guerres de l'empire jusqu'au comble de l'épuisement, ne songèrent plus qu'à réparer leurs désastres et à améliorer leur existence. Ils feignaient de croire à la véracité des garanties politiques qu'on leur offrait, et à la stabilité de leurs relations commerciales avec la Russie. C'est dans cette période de quinze ans. comprise entre le congrès de Vienne et la révolution, que se sont opérés les prodiges dont nos yeux ont été les témoins. Les blessures de la Pologne se cicatrisaient peu à peu, et bientôt elle aurait pu rivaliser avec la France et la Belgique par le développement de son industrie et la beauté de ses produits. Tomaszow, favorisé par la nature elle-même, offrait le plus beau canevas pour réaliser les projets de régénération que son propriétaire Antoine Ostrowski, membre de la Chambre haute, et plus tard commandant de la garde nationale, avait conçus dès son jeune âge. Il ne s'agissait plus de relever Uiazd, où, avant de construire, il aurait fallu tout démolir. et défaire l'œuvre lente de la décomposition que plusieurs siècles avaient accomplie : Tomaszow donc devint le lieu de son choix.

Il suffira de rendre ici par un seul trait le rapide accroissement de cette colonie. En 1822, elle n'avait que ses usines et quelques masures infirmes pour loger les ouvriers; en 1830, elle était peuplée de cinq mille âmes, et ses produits s'expor-

taient pour 5,000,000 à peu près (5,250,000 fr.), y compris ceux de ses dépendances. Mais malgré ses avantages de localité, Tomaszow n'aurait jamais pris un essor aussi prodigieux sans les lois libérales qui présidèrent à son établissement. Son fondateur voulut élever un monument durable en étayant son système sur les bases éternelles d'égalité, de justice et de propriété. Vivre en faisant vivre les autres fut désormais sa devise. Les ouvriers indigènes ou étrangers, conventionnellement avec les maîtres, établissaient leurs salaires; les corvées étaient presqu'abolies et remplacées, dans les alentours du moins, par un bail régulier, après six années gratuites. Ennemi constant de tout monopolisme, le fondateur ne rivalisa jamais avec les industriels, se contentant du loyer, de l'affermage de ses eaux et de ses autres revenus territoriaux. En un mot, ce fut une petite république, dont l'intérieur était digne d'être étudié par nos faiseurs de systèmes. Les tissus de Tomaszow étaient même réputés dans les marchés de la Chine, où l'inexorable stabilité des préjugés semble avoir stéréotypé l'industrie exclusive et la misère du peuple. Ils en sont encore où ils en étaient sous Fò-hi. Ils affectionnent surtout les nuances vives, jaune, écarlate et bleu de ciel. Des essais ont été faits à Tomaszow pour inspirer au peuple juif de l'attachement pour sa terre nourricière en lui prodiguant une large et libérale protection. Ces efforts ont été couronnés d'un plein succès. Les spirales de cheveux s'échappant de dessous les calottes de cuir tombaient à l'envi sous le fer; les riches habits de soie, lissées par la malpropreté, faisaient place à l'habit à la francaise; les filles de Ruth se paraient à faire plaisir et rivalisaient de coquetterie avec les descendants de Jacob : c'était une chute de barbes universelle. Cet empressement de civilisation fut poussé au point que, lors des événements de 1830, plusieurs Juifs de Tomaszow prirent les armes pour ce qu'ils appelaient déjà leur patrie; mot qui jusqu'ici n'a eu d'application que pour le pays de Chanaan, tant il était communicatif, le sentiment d'expiation et de liberté qui se propageait dans toute la Pologne. Nous étions loin cependant de nous endormir sur la foi des traités de 1815, et de nous contenter de ces premiers succès arrachés avec peine au régime

oppressif qui nous gouvernait à cette époque. Nous attendions avec une angoisse indéfinissable le vrai moment de la régénération, où, comme des flammes pareilles se cherchent et se confondent, nous pourrions réaliser la jonction tant désirée avec les provinces détachées de la république: Dantzig, Posen, Kiiow, Krakovie, Vilna, Kamieniec, Kowno, etc., persuadés qu'il n'y avait pour les nations de véritable bien que dans l'indépendance, de gloire que dans l'intégrité du territoire. Aussi ces sentiments, refoulés au fond des cœurs patriotes, eurent-ils une explosion terrible. L'insurrection de 1830 devait être le point de départ d'où la Pologne devait s'élever successivement bien plus haut qu'elle n'avait été sous les Boleslas et les Sigismond. Relever ses villes en ruine et faire refleurir ses campagnes abandonnées, ouvrir les chemins de l'Europe à l'Asie et devenir le terrain commun sur lequel les industries des deux mondes viendraient pratiquer leurs échanges, reprendre les grands travaux abandonnés par nos pères pour réunir d'un lien indissoluble la mer Noire à la Baltique, et couvrir les deux mers de nos vaisseaux pour porter aux deux pôles le fer de ses entrailles et l'or de ses moissons, unir sous les ailes de l'aigle sans tache toute la famille slave, aujourd'hui sans patrie et sans autels domestiques, pour la faire participer également au bienfait de ses lois protectrices, et, s'il le faut, pour la défendre contre l'agression des Mogols et des Parthes, qui depuis Genguiskan n'ont pas oublié les chemins de la Pologne; enfin montrer à quel prix, après quelles effusions de sang on obtient l'indépendance et la liberté, oui, telles étaient les espérances de la Pologne lorsqu'une poignée de jennes héros avait délivré Warsovie de l'aspect odieux de son proconsul. S'il en fut autrement, il ne faut s'en prendre qu'à nos hommes d'Etat, hommes du lendemain, qui n'ont pas compris cette mission sacrée, et qui dès le début ont gâté notre insurrection. A quels hasards, & ciel, tiennent les destinées des empires!

Que devint Tomaszow quand le dernier escadron polonais, ayant franchi la frontière prassienne, déposa les armes, aux lointaines acclamations du canon moskovite?

J. CHRISTIN OSTROWSKI.



#### FINANCES.

# BANQUE DE POLOGNE.

# COUP D'OEIL SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE EN POLOGNE (1815 - 1831).

9000em

Parmi les hôtels publics de Warsovie, le palais de la Banque tient une place distinguée. Cet édifice fut commencé en 1825 sur les dessins de l'architecte Corazzi. Comme la Banque de Pologne résume toute l'administration financière de ce pays, nous allons donner un aperçu général sur l'origine, l'organisation et l'utilité de cet établissement.

Depuis l'époque du sixième partage de la Pologne, consommé par le congrès de Vienne, trois ministres se succédérent à l'administration des finances dans la partie morcelée du duché de Warsovie, appelé en 1815 royaume de Pologne:

Thadé Matuszewiç; Jean Wenglenski; Le prince Xavier Druçki-Lubeçki,

Ils eurent chacun un différent système :

Le premier, l'économie;

Le second, la faveur du grand-duc Constantin, qui, sous le titre de commandant en chef de l'armée, gouvernait la Pologne despotiquement;

Le troisième, l'industrie et le progrès. La paix de 1815 trouva le royaume dans un état

de vive souffrance, résultat des guerres auxquelles avait été exposé le grand-duché de Warsovie.

Thadé Matuszewiç avait vu dans l'économie le seul moyen propre à guérir les plaies du pays. Mais l'empereur Alexandre et le grand-duc Constantin demandaient l'entretien de trente mille hommes de troupes.

Le ministre des sinances objectait que le royaume, dans l'état de délabrement où l'avait réduit la guerre, ne pouvait supporter cette charge; il présentait sur le budget de 4830 un désicit de 45 à 46,000,000 de florins de Pologne, environ 10,000,000 fr.

Alexandre voulait avoir un effectif de trente mille hommes sur pied; il combla le déficit.

Cet expédient fut répété et continué pendant toute la durée du ministère de Matuszewiç; ménager le pays, et tirer des caisses russes les fonds nécessaires pour combler le déficit du budget, tel était le système de ce ministre. Grâce à lui, la proportion se rétablit successivement entre les ressources et les charges; au bout des quatre premières années de son administration, le déficit fut comblé.

Mais la probité du ministre donnait de l'om-

brage aux hommes qui entouraient le grand-duc; leur avidité voyait avec peine qu'on leur disputait des profits illicites; il fut changé en 1820. A son départ, on trouva dans les caisses de l'État une épargne d'environ 15 à 16,000,000 de florins, 10,000,000 fr.

Le ministère de Wenglenski ne dura que dixhuit mois. Un esprit opposé à celui de son prédécesseur y présida.

Wenglenski, ayant pénétré la cause de la destitution de son devancier, crut devoir s'abandonner à la direction du commissaire impérial Novossiltzoff; il ne tenait le porteseuille que pour donner des signatures : le vrai ministre résidait dans l'antichambre du commissaire impérial. Tout se ressentit de cet état de choses; la réserve, les fonds de la caisse des dépôts et consignations disparurent, le budget annuel de 1821 fut absorbé en huit mois. L'administration financière fut entravée, et s'arrêta.

Alexandre appela le prince Lubeçki au ministère. En le chargeant du porteseuille des sinances, il se proposait, lui écrivait-il, de savoir définitivement, et par une dernière expérience, si le royaume pouvait exister et se soutenir par ses propres sorces, dans sa sorme d'alors.

A cette époque, Lubeçki était à Vienne, il venaît d'y terminer une convention au sujet de l'actif et du passif du duché de Warsovie; cette convention avait suivi celle de Berlin; toutes deux avaient donné la preuve de l'habileté du négociateur, toutes deux avaient été conclues à l'avantage du royaume.

A son arrivée à Warsovie, ce ministre s'occupa d'abord de faire assurer le service courant. Puis il fit des améliorations importantes, dans les diverses parties de son administration; il voulut se mettre à l'abri des exigences du Belvédère (1). Fort de la protection du tzar, il dédaigna l'inimitié du sénateur Novossilzoff, commissaire impérial, entièrement dévoué au grand-duc.

Quelle que sût la faveur dont le prince Lubeçki jouissait auprès d'Alexandre, sa lutte contre les favoris du grand-duc ne pouvait être soutenue avec avantage, qu'au prix de succès éclatants dans l'administration des finances, et il eut le mérite de remplir complétement cette tâche difficile. Bien des plaintes furent soulevées par la rigidité, et aussi, il faut le dire, par le caractère fiscal de cette administration; il résista à ces plaintes, suivit sans déviation la ligne qu'il s'était tracée, et le succès financier répondit à ses efforts.

Deux ans étaient à peine écoulés, et déjà le budget présentait un excédant. Les rentrées dépassaient les prévisions, d'utiles améliorations furent introduites dans toutes les branches du service public, les cadres de l'armée furent élargis, l'industrie et le progrès des lumières trouvèrent encouragement et protection; enfin, une réserve importante fut formée, et s'accrut chaque année de plusieurs millions.

Cette réserve avait une destination, elle devait servir à la création d'une Banque.

Lors de l'arrivée de Lubeçki au ministère, les embarras financiers que lui avait légués son prédécesseur lui avaient inspiré l'idée de l'émission, de billets de caisse escomptables à volonté avec 2 p. 100 de retenue. Leur création fut décrétée en avril 1823, mais le ministre ne tarda pas à s'apercevoir que cette spéculation sur le discrédit des billets était erronée; la situation des affaires ne l'obligeant plus, d'ailleurs, à des expédients, il abandonna ce plan pour un système de crédit complet.

La Pologne est un pays plutôt agricole que manufacturier ou commerçant. La réunion de toutes les branches d'industrie constituent la véritable richesse d'un pays; opérer un tel résultat en Pologne était une tâche difficile; il était évident qu'on ne pouvait y réussir qu'en commençant par la base, par la propriété territoriale.

Par une conséquence inséparable des révolutions et des guerres, cette propriété s'était obérée; les lois du pays génaient la liquidation des créances, et la rendaient presqu'impossible. En outre, la plupart des créanciers étaient hors du territoire, c'étaient des institutions prussiennes, telles que la Banque de Berlin, la caisse des veuves, des fonctionnaires publics, etc. Il était à craindre que le retrait par eux d'une grande masse de capitaux, si on abrogeait, en leur faveur, les lois protectrices de la propriété foncière, n'amenat la perturbation dans l'État, en entraînant la ruine de la plupart des familles du pays.

Pour conjurer un pareil désastre, Lubeçki vit la nécessité d'appliquer à la Pologne le système du crédit territorial introduit en Prusse par

<sup>(1)</sup> Résidence du tzarévitsch Constantin, près Warso-

Frédéric II. Il étudia ce système à Berlin; il le perfectionna, et pour que rien ne flt obstacle à son introduction en Pologne, il posa les bases de cette introduction dans la convention de Berlin. Ils'assura ainsi par avance l'acquiescement des créanciers prussiens au mode qui pourrait être adopté pour le paiement des dettes hypothécaires.

Il serait trop long de développer ici ce système de crédit territorial; il suffit de dire que le projet en fut soumis à la discussion du Conseil d'État, des conseils palatinaux et des Chambres. Il triompha de toutes les objections, et fut converti en loi en 4825.

Depuis, la Société territoriale a émis 257 millions de florins de Pologne en lettres de gage, qui ont annulé 600,600,000 de dettes hypothécaires. Le cours de ces lettres de gage constate toute l'opportunité de la mesure, puisqu'il se rapproche du pair, bien qu'elles n'offrent qu'un intérêt de 4 p. 100 à leurs détenteurs, dans un pays où l'intérêt habituel est de 5 à 6 p. 100.

Cette Société se trouvera dissoute en 1854, après qu'elle aura amorti au pair toutes les lettres

de gage mises en circulation.

Un des moyens d'action que Lubeçki ne négligeait jamais, c'était de s'entourer de gens spéclaux pour chaque partie de son administration; il avait appelé auprès de lui, pour la partie du crédit, M. Louis Ielski, ancien colonel du temps de Napoléon, retiré dans ses terres depuis les événements de 1814 et 1815, et adonné spécialement à l'étude de l'économie politique, du commerce et des finances; depuis il rédigea les statuts de la Société territoriale; il élabora le projet de la Banque de Pologne, qu'il développa comme gouverneur de cette même Banque.

Cet établissement sut créé le 29 janvier 1828; son installation n eu lieu le 6 mai de la même année. Il est destiné à acquitter la dette publique et à encourager le commerce, le crédit et l'industrie. Son sonds est de double nature; la portion destinée au service de la dette publique est portée annuellement sur le budget de l'État, jusqu'à concurrence du mentant de la rente et de son amortissement annuel. Quant au capital commercial et industriel de la banque, il est sixé à 30,000,000 de slorins de Pologne (48,000,000 de France), sauf l'augmentation que le roi jugerait à propos d'y apporter.

D'autres attributions appartiennent encore à

cette Banque.

TOME II.

Elle fait l'office de caisse de dépôt et consignation; elle est chargée, à intérêts, de tous les capitaux ecclésiastiques, de ceux des établissements publics, des fonds de la Société d'assurance contre l'incendie, de ceux des émérites, etc.; elle reçoit les capitaux, les fonds et les dépôts volontaires; enfin, elle émet des billets jusqu'à concurrence du montant de son capital.

Ses opérations, outre le service de la dette publique, embrassent toutes les avances de fonds au commerce et à l'industrie, l'escompte des lettres de change, et même les entreprises d'u-

tilité publique.

Elle est gouvernée par une direction composée de cinq membres, qui sont aurveillés par une commission d'amortissement tirée du sein de la représentation nationale, et éclairée par un conseil pris dans la corporation des marchands.

Ces deux établissements de crédit peuvent servir à marquer l'époque du progrès industriel et commercial de la Pologne.

La Société territoriale a restitué aux proprié-

taires le sol qui leur échappait.

La Banque a créé des marchés, ouvert des routes à la Mac-Adam; elle a entrepris des canaux, décidé la construction d'entrepôts et magasins de blé.

Une guerre terrible a surpris ces établissements à leur naissance, sans les ébranler. La Société territoriale ne comptait que cinq années d'existence, la Banque trois seulement! Toutes deux, grâce à leur organisation, étaient déjà assez fortes pour soutenir le choe et y résister.

Chacun de ces établissements public ses comptes rendus; la Société territoriale, des comptes semestriels, et la Banque, des comptes

annuels.

La première se borne à constater le service régulier des lettres de gage et leur amortissement progressif par voie de tirage au sort, deux fois l'an. Les comptes de la Banque se divisent en raison de ses opérations diverses. En voici le résumé:

Les capitaux et dépôts confiés à la Bonque, y compris le fonds pour le service de la dette publique, s'élevaient déjà à fl. de Pol. . . . . .

20,862,714 17

| Les billets en circulation, |    |
|-----------------------------|----|
| à 8,966,175                 |    |
| Les avances de la Banque    | 00 |
| Montaient à                 | 20 |

Au 31 décembre 1830, troisième année d'existence, la Banque avait déjà prospéré d'une manière remarquable.

| nière remarquable.<br>Son capital était au com-     |              |    |
|-----------------------------------------------------|--------------|----|
| plet, fl                                            | 30,000,000   |    |
| Les dépôts et capitaux à elle confiés, y compris le |              |    |
| fonds restant sur le service                        |              |    |
| de la dette publique, s'éle-                        |              |    |
| vaient à                                            | 95,630,764   | 2  |
| Les billets en circulation,                         |              |    |
| à                                                   | 17,656,000   | >  |
| L'escompte et les avances                           |              |    |
| de Banque sur nantissement,                         |              |    |
| à                                                   | 139,989,335  | 22 |
| Son bénéfice net était de 8                         | ,655 p. 100. |    |

Cette diminution de bénéfice, comparativement à l'année 1828, provenait de l'estimation de l'inventaire, non au prix coûtant, mais au cours auquel les événements de France, de Belgique et de Pologne avaient fait fléchir toutes les valeurs.

C'est dans cet état que la Banque fut surprise par la révolution du 29 novembre 1850.

On conçoit l'influence que devait exercer sur les événements du jour la présence d'un capital disponible aussi considérable, surtout lorsque l'ou songe que sur ce capital plus de 60,000,000 de fl. appartenaient au gouvernement.

Cette somme provenait en grande partie de l'emprunt fait au nom de l'Etat par l'entremise de la Banque en 1829, lors de la guerre de Turquie; elle était à la disposition du gouvernement local; le gouvernement national établi à la suite de la révolution en a hérité; c'est ce capital qui a permis de soutenir, pendant trois cents jours, cette lutte opiniatre qui n'a jamais faibli, faute de fonds, et dont les chances n'ont tourné contre la nation qu'à cause des obstacles apportés par les gouvernements voisins à l'introduction en Pologne d'un fusil ou d'une livre de salpêtre.

Le président Ielski, alors chargé du portefeuille des finances, avait déclaré en janvier 1851, devant les Chambres réunies, qu'il avait en caisse les fonds nécessaires pour soutenir la lutte pendant une année. En effet, le budget de guerre, calculé pour cent mille hommes de tronpes, ne présentait pas de déficit; mais, comme la guerre pouvait se prolonger, il fallait se mettre en mesure d'y parer à l'aide de nouvelles ressources. Un emprunt national fut décrété. Il fut fixé à 60,000,000 de florins de Pologne, en billets de 600 florins chacun, portant 4 p. 400 d'intérêts, et auxquels, pendant les six premières années, étaient attachées des primes de 450 florins à 600 florins de Pologne. Cet emprunt devait être amorti progressivement en trente et une années; il s'effectuait, non-seulement dans l'intérieur, mais encore à l'étranger. Il donna lieu à un fait rare, et dont les annales de l'histoire financière présentent peu d'exemples.

Les souscriptions se multipliaient en France et en Angleterre, sous la direction de lelski; les versements s'opéraient, lorsque survint la désastreuse nouvelle de l'occupation de Warsovie et de l'issue fatale de la guerre de Pologne.

Heureusement, les versements perçus n'étaient point encore entamés; le président felski publia aussitôt leur remboursement, et il eut du moins la consolation de voir les amis de la Pologne échapper, pour leur part dans cet emprunt, aux désastres du pays.

Il est une justice que l'on ne peut resuser à la Pologne, c'est qu'en général, et pendant tout le cours de la guerre terrible de 1831, elle a prouvé à quel point elle savait respecter ses engagements.

Quelques mois avant les événements du 29 novembre 1830, une convention avait été conclue avec la Prusse, au sujet des créances hypothécaires et des propriétés possédées en Pologne par des institutions prussiennes, et dont le gouvernement polonais s'était rendu acquéreur. Un terme des indemnités fixées avait été acquitté; le second, s'élevant à plus de 5,000,000 de florins, devait échoir en l'année 1831. La révolution éclata. Tout présageait une guerre d'extermination, le gouvernement prussien prenait une attitude hostile vis-à-vis du royaume; la créance n'en fut pas moins portée sur le budget, et sanctionnée par la diète.

On a déjà vu que, dans l'année 1828, lors de la guerre de Turquie, le royaume avait fait un emprunt; il s'élevait à 42,000,000; il était constitué en billets de 300 florins de Pologne, auxquels, pendant les vingt-cinq années qui formaient le terme de son amortissement définitif, étaient attachées des primes graduées; le tirage était fixé au mois de mars; la plupart de ces billets circulaient en Prusse et même en Russie; le canon grondait sous les murs de Warsovie; la Banque, cependant, accomplissait le tirage, et ordonnaità ses correspondants dans l'étranger le paiement des lots, dans quelque pays que les titres fussent présentés.

La Société territoriale, de son côté, a rempli les mêmes obligations par semestre, au sujet du service et de l'amortissement des lettres de gage, et cela deux fois dans le courant de la lutte.

Après la nuit du 29 novembre, on vit les porteurs de billets se précipiter en foule vers la Banque dont ils encombraient les portes; le conseil de la Banque délibérait sur la question de savoir s'il laisserait épuiser les caisses; on songeait à des expédients, on parlait de temporisation et de lenteurs à opposer à cette impatience. La direction de la Banque fit rejeter de tels moyens; elle fit au contraire ouvrir les portes et les senêtres, afin de multiplier l'échange des billets par toutes les issues; les porteurs d'effets d'une valeur importante eurent leur guichet à part, pour ne pas faire attendre ceux qui étaient nantis de valeurs moindres. - Cette mesure porta ses fruits, on rendit hommage à la bonne foi qui l'avait dictée; dès le troisième jour les accès furent débarrassés, l'affluence diminua successivement, et l'on finit par rapporter à la Banque l'argent qu'on en avait retiré : on trouvait plus de sécurité à garder des billets si bien servis que les espèces elles-mêmes.

Plus tard, à quelque degré de gravité et de perturbation que soient parvenus les événements, la Banque a su conserver la même attitude, et jamais elle n'a été dans le cas de suspendre le paiement de ses billets.

Il est encore un fait bien digne de remarque qui signale cette époque de rudes épreuves, c'est qu'elle se passa sans amener une seule faillite.

L'honneur en appartient à la Banque; ses escomptes et ses avances étaient nombreux : si elle en eût réclamé impérieusement le paiement, elle eût ruiné bien des maisons, sans se garantir d'une perte certaine. Elle préféra une marche toute paternelle, elle se plia aux convenances de

ses débiteurs; elle eut lieu de s'en applaudir, car le commerce et l'industrie ont supporté le choc, et les avances de la Banque sont rentrées avec le temps.

Si la Banque a fait preuve de discernement et surtout de respect pour les engagements contractés, elle a vu le même respect entourer son établissement et ses caisses; la nuit du 29 novembre, le bataillon du 4° de ligne vint se ranger de luimême sous ses péristyles pour la protéger, et le lendemain, les députés présents à Warsovie l'ont placée sous la sauvegarde de la représentation nationale.

La Banque devait tenir à la disposition du gouvernement national les fonds que l'ancien gouvernement lui avait confiés; mais ses propres fonds, ainsi que les fonds et les dépôts privés, ont toujours été respectés et maintenus intacts.

A l'approche de l'ennemi, en février, la translation de la Banque à Kielcé, palatinat de Krakovie, a été décrétée; les victoires l'ont ramenée à Warsovie; et lorsqu'après la chute de la capitale, les caisses de la Banque ont suivi l'armée, ses deniers sont entrés intacts dans le royaume de Prusse. Parmi les hommes qui les accompagnaient et qui tous, abandonnant le sol natal, n'avaient plus pour perspective que la misère et l'exil, il ne s'y trouva pas une main qui osât y puiser une ressource en se retranchant derrière les exigences du moment. C'est de Thorn qu'on a rapporté ces caisses à Warsovie.

Il restait entre les mains du président lessit (alors à Londres) des valeurs qui s'élevaient à environ 15,000,000 de florins. Il était résolu de partager le sort de l'émigration; il fit à l'égard de la Banque ce qu'il avait fait à l'égard des tiers lorsqu'il était à la tête de cet établissement: il renvoya ces valeurs à la Banque de Warsovie, qui, en 1855, lui envoya l'acquittement de ces comptes après l'apurement.

Tout a changé en Pologne: constitution, armée, administration, et jusqu'aux divisions territoriales du royaume; deux institutions seules sont restées intactes, la Société territoriale et la Banque.

#### UNE AMITIÉ DE FEMME.

#### NOUVELLE DU XIXº SIÈLE.

Les femmes tendres et faibles, et par là même ayant plus besoin de paix dans l'intérieur, sont plus exposées aux chagrins et aux peines secrètes dans le monde, elles sont presque toujours forcées de jouer un rôle et emportent avec elles une foule d'idées qu'elles cachent et qui leur pèsent. Pour les femmes, les choses ne sont rien et les personnes presque tout, elles vivent d'émotions, et l'indifférence est pour elles un état forcé, elles sont trop souvent la victime de ces douleurs qui frappent plus le cœur que l'orgueil, aussi doivent-elles être plus ferventes pour l'amitié.

Mais ce sentiment demande de l'énergie dans l'àme et de la profondeur dans l'esprit; mais ce sentiment ne peut être le partage des êtres médiocres, car l'amitié est une union religieuse qui consacre deux cœurs l'un à l'autre, transforme leur volonté en une, et fait vivre deux êtres de la même vie, de la même âme. L'amitié est imposante et sévère, elle demande un courage qui ne s'étonne point des sacrifices, elle demande un esprit qui ne s'irrite point de la vérité : aussi, a-t-on dit souvent que les femmes n'étaient point capables d'amitié, et c'est à tort ; les femmes, ou plutôt quelques - unes, sont susceptibles d'une belle et forte amitié; mais, comme le génie, comme les grandes qualités, comme les grands crimes, c'est une exception. Quand cette exception divine se rencontre, une amitié de femme est la plus précieuse, la plus délicate, la plus tendre et la meilleure des affections. Les hommes ont les procédés de l'amitié, mais les femmes en ont le charme et la grâce; les hommes se dévouent un jour, dans une circonstance grave, ils vous sauvent d'un danger, mais ils ne vous consolent pas. Aux femmes seules appartient la sensibilité-de détail, rien ne leur échappe; elles devinent l'amitié qui se tait, encouragent l'amitié timide, consolent l'amitié qui souffre. Avec des instruments plus fins, elles manient plus aisément un cœur malade; mais leur vo-

cation, quand elles peuvent, quand elles savent aimer, ne s'arrêtent pas là; elles aussi sont capables de grands dévouements et de grands sacrifices.

Dans l'un des premiers pensionnats de Warsovie, se trouvaient deux jeunes personnes qui s'étaient liées d'une étroite amitié. Des sympathies de cœur et d'esprit avaient uni, rapproché deux caractères dissemblables. Amélie était calme, pleine de tendresse et de soumission; elle avait cette teinte de mélancolie, qui est un si grand charme dans une femme. Mélanie était vive et rieuse comme un enfant, sa gaieté était communicative, elle aurait déridé le front le plus soucieux; mais sous cette apparence de légèreté, elle cachait une âme profondément aimante. En voyant ces deux aimables jeunes filles, l'une toujours disposée à prendre le côté plaisant des choses futiles, et l'autre toujours disposée à s'affliger, on aurait accusé de sécheresse celle qui pouvait toujours rire, parce qu'elle possédait la gaieté de l'esprit. Hélas! le cœur ne participe souvent pas à cette gaieté! Amélie et Mélanie étaient sur le point de se séparer : leur éducation faite, elles allaient retourner chez leurs parents. Amélie versait des larmes amères en pensant à la séparation, et Mélanie ne pleurait pas dans la crainte d'augmenter la douleur de son amie. Elles se promirent de s'écrire. 1 Je te confierai encore tout, disait Mélanie; je te traduirai ma pensée comme tu la devines ici, et au moins nous ne nous brouillerons jamais, l'absence a cela de bon. >

Les deux amies devaient partir après le concours; leurs parents vinrent pour assister aux examens. Amélie et Mélanie obtinrent les premiers prix, et, comme gage de leur amitié, elles échangèrent leurs couronnes. « Bientôt, il n'y aura plus que des souvenirs, dirent les deux jeunes filles; bientôt, nous ne nous verrons plus...» La mère d'Amélie, touchée de la douleur de sa fille, dit à la mère de Mélanie: N'ayons point à nous reprocher le premier chagrin de nos enfants; si vous y consentez, ma fille passera six mois chez vous, et la vôtre passera six mois chez moi. L'arrangement fut conclu, et la joie des deux amies fut la récompense du double sacrifice.

Mélanie quitta la pension, passa quelques jours dans les terres de sa mère qui se trouvaient aux environs de Krakovie, puis elle se rendit auprès de son amie qui habitait près de Warsovie : c'est là qu'était situé le château de M. de S. Amélie et Mélanie furent traitées en sœurs, elles occupèrent la même chambre, elles suivirent les mêmes études, elles partagèrent les mêmes plaisirs. Elles étaient douées toutes deux d'une voix ravissante, elles unissaient leurs doux accents... Les entendre et les voir était chose délicieuse.

L'hiver était déjà passé, la primevère montrait son joli feuillage, la violette s'épanouissait, le gazouillement des oiseaux annonçait le printemps, Mélanie allait retourner dans sa famille; mais cette fois elle partait sans chagrin, elle emmenait son amie.

Après trois jours de voyage, Mélanie et Amélie, accompagnées par une gouvernante, arrivèrent chez madame N... Le cœur de Mélanie battait bien fort. • Je suis avec toi, disait-elle, et je vais revoir mes bons parents; tu vas te trouver au milieu de mes chers souvenirs d'enfance. • En descendant de voiture, Mélanie courut se jeter aux pieds de ses parents. • Ma mère, dit-elle, aimez Amélie, aimez-la comme vous m'aimez. • Puis à chacun elle montrait son amie, et à tous elle disait : • Elle est aussi bonne que jolie. •

Les premiers jours se passèrent en courses dans les environs, elles visitèrent ensemble tous les sites qui avoisinent Krakovie; puis elles se rendirent dans l'ancienne capitale de la Pologne, dans la grande et noble cité. Krakovie est le Sanctus sanctorum de la Pologne; là, tout parle de gloire et de patriotisme; là, toutes les âmes s'émeuvent et revivent du passé. Sous cette terre, bénie entre toutes, reposent les grands hommes de la patrie, les grands citoyens, les grands rois, et sous ce ciel resplendissent les monuments de leur génie ou de leur volonté. Les deux amies admiraient leur chère Pologne, leurs émotions étaient doubles, leur bonheur se complétait en sentant ensemble, et la mère de Mélanie se réjouissait d'avoir réuni ces deux êtres si bien faits pour s'aimer. L'été passa rapidement, mais

heureux le bien qui se renouvelle, heureuses les illusions qui renaissent. Mélanie et Amélie changèrent de lieu et changèrent de plaisirs; l'hiver les ramena près de la ville, et la mère d'Amélie fit le projet de s'établir à Warsovie; elle voulait présenter dans le monde sa fille et sa fille d'adoption. Mélanie ne révait plus que bals et fêtes, et Amélie ne pensait qu'au spectacle. « Je vait donc admirer, disait-elle, les chefs-d'œuvre de notre littérature, j'entendrai les beaux vers de Karpinski, les comédies d'Alexandre Fredro, les tragédies de Felinski et de Wenzyk. Ah! que je serai heureuse! » A seize ans le plaisir est un bonheur, et à vingt ans bien souvent on ne croît plus au bonheur, et on cherche des distractions.

On quitta la campagne, et l'on vint s'établir à la ville. Les deux jeunes filles, en entrant à Warsovie, passèrent devant leur ancienne pension. A cette vue, des larmes mouillèrent leurs yeux; déjà les joies naïves, les plaisirs de l'enfance n'étaient plus qu'un souvenir. C'était l'heure de la récréation, leurs compagnes étaient aux croisées, et les saluèrent de la main.

La voiture s'arrêta devant l'hôtel de Rosingart; ces dames occupèrent le plus bel appartement; ot à pelne remises des fatigues du voyage, elles sortirent pour faire des emplettes et se mettre au courant des modes. Amélie et Mélanie se firent faire des robes pareilles et des chapeaux de la même couleur; puis, quand elles furent habillées avec ce soin, cette recherche qui ne rendent pas jolie quand on ne l'est pas, mais qui font paraître plus jolie quand on l'est, elles firent des visites. Leur premier soin fut d'aller à la pension; elles étaient empressées de voir leurs anciennes amies et de se montrer à elles si parées et si élégantes; mais cette petite sièvre d'amour-propre fut bientôt passée, et une douce émotion la remplaça: c'était peut-être le dernier plaisir du cœur, elles allaient se jeter dans le tourbillon du monde... D'abord elles furent éblouies, enivrées; la surprise, l'agitation, des sensations toujours vives et toujours nouvelles, ne leur laissaient le temps de rien approfondir; mais bientôt elles sentirent le néant des plaisirs qui les avaient charmées; bientôt elles regrettèrent leur vie paisible, leur solitude à deux. Cependant elles n'avaient point encore eu de mécompte; belles, jeunes et riches, tout le monde les recherchait, tous les hommes venaient au-devant d'elles, mais on ne savait point leur plaire; une amitié parfaite, une amitié qui satisfait tous les besoins du cœur et tous les goûts de l'esprit rend difficile. Peut-être aussi n'avaientelles pas encore trouvé le rêve de leurâme: fatuité,
égoïsme, sutilité, n'est-ce pas là tout ce qu'on rencontre dans notre société élégante. La vie du monde
est comme un habit de cérémonie, qu'on revêt et
qu'on quitte en rentrant chez soi; les heureux
ne sont pas dans le monde, ils restent au sein de
leur bonheur; dans le monde on voit les désœuvrés que l'ennui dévore, ou des êtres qui cachent
une pensée secrète sous cet air de sête, autrement ils ne seraient pas là; mais ils ont appris
que le premier chagrin ne tue pas, et que toute
peine veut être vieillie par la distraction, afin
de pouvoir ensuite être consolée.

Parmi cette foule de jeunes oisifs qui accouraient à Warsovie pour passer l'hiver, on distinguait le comte Kasimir P...; car lui était une exception au milieu de cette foule. Doué d'un esprit supérieur et d'un caractère noble, il entrait dans le monde avec une fraîcheur d'âme qui le rendait plus jeune que son âge. C'est l'expérience qui vieillit plus que les années; ce sont les illusions perdues, les espérances trompées, qui laissent des traces plus ineffaçables que celles du temps. Kasimir n'avait point encore aimé, et par cette froideur, ou plutôt par cette indifférence même, il était le but des coquetteries de toutes les femmes; toutes ambitionnaient sa conquête : il était si beau, si séduisant!

Depuis un mois qu'il était à Warsovie, il n'avait point encore rencontré les deux amies dont on parlait tant. Cette amitié à toute épreuve, cette amitié si rare entre deux femmes, piquait sa curiosité. Un soir qu'il assistait à la première représentation d'un opéra nouveau, il vit deux belles personnes qui attiraient tous les regards; l'une était brune, aux yeux noirs, à l'expression profonde et passionnée; l'autre était blonde, aux yeux bleus, au teint blanc et rosé; chacune faisait valoir l'autre. Kasimir ne cessait de les contempler, il voulait les regarder jusqu'à ce qu'il ne lui fût plus possible de les effacer de son souvenir : rêve, vision, réalité, il n'avait rien vu d'aussi ravissant. Quelles sont ces deux belles personnes? dit Kasimir à son voisin. — Comment, vous ne les connaissez pas? c'est mademoiselle Mélanie N... et son amie, la douce Amélie. — De grace, présentez-moi à madame N... -J'y consens, et pendant l'entr'acte je vous mènerai dans la loge de ces dames; elles admettent volontiers les hommes de bonne compagnie; elles reçoivent beaucoup, et leurs soirées sont

bien agréables. La démarche du comte Kasimir P... fut agréée, et le lendemain il se présenta dans le salon de ces dames. Depuis ce moment Kasimir fréquenta avec assiduité la maison de madame N... Le monde commença à parler, on sit des suppositions; mais la sagacité et la sinesse des semmes échouèrent devant la conduite de Kasimir. Les deux amies se partageaient son empressement et ses gracieusetés; l'œil le plus exercé ne pouvait voir la moindre préférence. «Il veut plaire à toutes les deux, disaient les envieuses, donc il n'aime ni l'une ni l'autre. » Mais les gens plus désintéresses remarquaient dans Kasimir une étrange préoccupation; on remarquait aussi qu'Amélie était plus pensive, et Mélanie ne souriait plus. Hélas! elles aimaient toutes d'eux, elles aimaient sans le savoir, et ces deux ames qui s'étaient développées ensemble, ces deux âmes, qui avaient les mêmes impressions, étaient attirées par la même sympathie! L'amour se révéla à Amélie, et c'est dans le sein de son amie qu'elle alla déposer ce cher et douloureux secret. « J'aime, lui dit-elle, je le sens à mon trouble quand je le vois; je le sens à ma douleur quand je suis loin de lui; le son de sa voix me fait tressaillir, son regard me pénètre. Ah! s'il m'aimait! tu ne m'as jamais dit que la terre pût renfermer un tel bonheur. Mes paroles ne peuvent peindre ce que j'ai là dans mon cœnr, je ne saurais l'exprimer, pas même à toi; parsois il me semble que Dieu seul peut le comprendre. Je prends possession de la vie, mon ame est comblée; toi et lui, ne dois-je pas me prosterner et remercier le Ciel, qui me donne tant de bonheur. Mélanie fut atterrée en entendant cesaveux, mais elle accepta le calice, et se résigna aux plus douloureux sacrifices. Son amie ne saura pas son secret, elle ne se dévouera pas à demi, son sacrifice n'aura que Dieu pour confident, n'aura que la prière pour consolation; elle se dévoue, elle se résigne. « Sois heureuse, dit-elle, sois heureuse, espère, car il t'aimera, j'en suis sure: qui plus que toi est digne de lui? — Hélas! il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait!... .

Un jour, le hasard voulut que le comte Kasimir P... vint rendre visite à madame N... au moment où Mélanie était seule dans le salon. « Enfin je vous vois, dit-il, ah! de grâce, écoutez-moi, si vous n'avez pas compris mes yeux; je vous aime et suis à vous pour toujours; c'est vous qui étiez dans les désirs de mon âme, c'est vous qui étiez dans les soupirs de mon cœur, et c'est vous que

je veux; et vous, Mélanie, n'avez-vous jamais senti le besoin de répandre votre âme dans une autre âme, de doubler votre existence en y associant un être aimé dont toutes les joies et toutes les douleurs ne seraient plus que vos joies et vos douleurs? Ah! parlez, répondez-moi.

— Ma destinée est irrévocablement arrêtée; l'amour ne peut plus me rendre heureuse, je le rejette; l'amitié est ma religion, mon culte, je ne puis sentir et vouloir que des affections paisibles; le mariage sans amour me paraît une amère dérision, et la passion sans le mariage m'effraie! Je l'ai juré, je ne me marierai jamais, non, jamais. Si vous avez quelque pitié de moi, promettez de ne plus me faire de pareils aveux; je ne puis les entendre, je ne le veux pas. >

Kasimir ressentit une profonde douleur, et pendant quelque temps il ne reparut plus chez madame N... Amélie était au supplice; elles sont si cruelles les premières craintes, les premières angoisses de l'amour; mais au moins elle, elle confiait ses peines, et Mélanie mourait d'un mal qu'elle renfermait dans son cœur, elle supportait à elle seule le poids de son affliction; « mais s'il l'aime, disait-elle, je trouverai le prix de mon sacrifice. »

Kasimir revint: il y a toujours une lueur d'espérance au fond de toutes les douleurs humaines; il revint, mais soit fierté, soit timidité, il n'osa parler à Mélanie, et Amélie prit pour une préférence ces soins qu'il adressait à elle, n'osant les adresser à une autre.

Le moment de partir pour la campagne arriva. Mélanie, qui n'aspirait qu'au repos, s'en faisait une sorte de joie; là, sa tristesse ne serait pas scrutée, interprétée par la curiosité des indifférents; là, elle pourrait cacher ses larmes..... Pauvre et innocente créature, elle avait entrevu le bonheur; mais lorsque vous prévoyez un événement qui doit combler tous vos vœux, dites : · Ou cet événement n'aura pas lieu, ou je l'achèterai à un prix qui me le rendra bien amer.» En effet, lequel parmi les hommes peut se promettre de faire exception à la commune loi? N'avons-nous pas reçu le don des larmes? et fragiles nous-mêmes, ne sommes-nous pas entourés de choses fragiles? Ne nous plaignons pas d'inégalités dans la dispensation des biens et des maux, parce que cette plainte accuserait injustement le Ciel.

Nous manquons de mesure pour apprécier la somme de bonheur ou de malheur qui est réser-

vée à chaque homme. Le rire cache souvent des peines, et le bonheur est quelquesois austère et sérieux. De beaux paysages couvrent un volcan: le Lacryma Christi murit sur les slancs du Vésuve.

Nous serions bien moins étonnés de souffrir, si nous savions combien la douleur est plus adaptée à notre nature que la joie. L'homme qui est comblé dans ses désirs oublie de vivre. La douleur seule compte dans la vie, et il n'y a de réel que les larmes. Le pacte de l'amitié était rompu sur la terre, l'idée de quitter la ville désespérait Amélie; son amie le comprit, et vint au-devant de sa pensée en lui disant : « Cette fois je partirai seule, reste au milieu des tiens, reste au milieu de ceux qui t'aiment. — Non, je partirai, je ne veux pas t'abandonner, toi, mon bon ange; et d'ailleurs que dirait le monde, ne serait-ce pas avouer mon amour pour Kasimir? soutiens-moi dans ma résolution, je partirai.

Et les deux amies revirent ensemble les lieux où elles avaient été si paisiblement heureuses. Tout était de même, et tout était changé; les objets que les yeux avaient admirés font aujour-d'hui répandre des larmes... Tout git dans la disposition de l'ame, et les hommes accusent les choses, et les choses peuvent accuser les hommes : voilà toute l'histoire du bonheur et des malheurs de ce monde.

La mère de Mélanie eut peine à reconnaître son enfant; ses traits étaient stigmatisés par la douleur! Si jeune, si belle, elle portait déjà l'empreinte du désespoir.

Peu à peu le calme de la nature, l'aspect de ces belles contrées, apportèrent quelque adoucissement dans le chagrin des deux amies... Souvent elles se disaient : • Pourquoi avons - nous connu la ville? pourquoi avons - nous goûté ces amers plaisirs? > Hélas! l'une regrettait, et l'autre n'espérait plus.

Le jour de la fête d'Amélie arriva; c'était au mois de juin. Mélanie se feva avec le soleil pour aller cucillir des fleurs pour son amie, puis elle entra doucement dans sa chambre et déposa son bouquet; un gage plus cher fut mis en tremblant au milieu de ces fleurs.... Mélanie s'était appliquée à la peinture; elle avait un talent remarquable pour la ressemblance, et de mémoire elle avait fait le portrait de Kasimir. On comprend quelle fut la joie d'Amélie à son réveil l'Elle était heureuse, deux fois heureuse, elle devait son bonheur à Mélanie.

Tout à coup on entend le claquement d'un fouet, la porte du château s'ouvre avec fracas, une voiture roule dans la cour et Kasimir en descond. Oul, c'était lui, il pensait plaire à Mélanie en venant mêler ses vœux à ceux qu'elle faisait pour Amélie. Il manque toujours aux hommes ce sens exquis qui fait partie de la sensibilité des femmes. Amélie se trouva sous l'empire d'une nouvelle illusion.

Kasimir passa quelques jours au château, et son amour s'accrut en voyant Mélanie de plus près; elle était si touchante dans sa tristesse, si belle dans sa sublime résignation! il osa lui parler encore de sa tendresse et de ses projets d'avenir; mais Mélanie sut inébranlable, et Kasimir partit désespéré.

L'hiver devait ramener les deux amies à Warsovie : Amélie avait le cœur tout plein d'espérance, et Mélanie renfermait ses angoisses pour ne pas assiger son amie; mais sa résolution était prise, ces combats incessants étaient au-dessus de ses forces; elle se réfugia dans le cœur de sa mère, lui avoua son amour, ses douleurs, son sacrifice, elle la supplia d'inventer un prétexte pour la garder près d'elle. Madame P... vint trouver Amélie, et lui dit : « Je ne peux plus me séparer de ma fille, je suis souffrante; moi aussi j'ai des chagrins, et cette enfant adorée est ma seule consolation.

La séparation fut douloureuse, le pacte était rompu... Les mots effleurent tout et n'expriment rien, la pensée se fige en l'écrivant. Les femmes qui ont reçu du Ciel le don de l'amitié comprendront ce que les deux amies durent souffrir!

Quand Kasimir revit Amélie sans Mélanie, il sentit que tout était fini. En pareil cas, les femmes se désespèrent et les hommes se révoltent. Il accusa Mélanie d'ingratitude, de froideur, d'égoisme, puisqu'elle se séparait de son amie pour fuir un homme qui lui était odieux.

On n'aime point qu'une fois! Les poëtes, les romanciers ont dit : « Il n'y a qu'un amour, un seul amour vrai dans la vie. > C'est faux, on aime, on aime toujours, mais les amours qui suivent sont moins involontaires. Kasimir aima Mélanie, parce qu'il ne pouvait s'empêcher de l'aimer; et il aima Amélie, parce qu'il voulait l'aimer. Amélie était au comble du bonheur; elle écrivait à son amie, et lui disait : « J'ai trouvé dans ce monde le bonheur que les anges ont emporté au ciel: tous mes rêves se sont réalisés, toutes mes espérances se sont épanouies, je suis heureuse. Kasimir m'aime, il m'a choisie; dans peu de jours je serai sa compagne, la religion bénira notre amour! >

Quand le jour du mariage fut sixé, Amélie écrivit encore à Mélanie pour la prier d'assister à son bonheur. Mélanie refusa en prétextant la santé de sa mère. Elle ne pouvait plus souffrir, elle ne pouvait plus que se résigner et prier.

Jamais Amélie n'aurait su le sublime sacrifice de son amie, si le hasard ne le lui cût découvert. Après quelques années d'un heureux mariage, Amélie vint au château de madame P... pour voir Mélanie. En arrivant, elle courut la chercher dans sa chambre; elle veut tout voir, tout regarder : tout est empreint de doux souvenirs; c'est là qu'elles avaient juré de s'aimer toujours, c'est là qu'elles avaient promis de ne jamais se séparer, c'est là qu'elles avaient vu le portrait de Kasimir! Elle contemple avec ivresse ce sanctuaire de l'amitié... Tout à coup elle aperçoit sur une table des papiers épars, elle reconnaît l'écriture de Mélanie, elle lit avidement; c'est un journal rempli de larmes, chaque jour recèle de nouvelles angoisses; ces lignes sont l'expression d'un désespoir qui n'a que la mort pour espérance! Elle veut tout lire, elle veut voir le dernier repli de ce cœur qui l'aime si bien. A ce moment Melanie entre dans la chambre, elle se jette dans les bras de son amie, elle veut lui arracher ce journal; mais il était trop tard, Amélie savait tout... Elle se met à genoux devant Mélanie, et lui demande à mains jointes de lui pardonner ses malheurs... Ah! mon amie, pardonne-moi, s'écrie-t-elle d'une voix déchirante... Je t'aime de toute mon âme, et je me sens encore indigne de ton héroïque amitié; toî, tu es un ange exilé sur la terre, ta patrie est aux cieux. >

Depuis cette époque, l'amitié d'Amélie et de Mélanie devint plus chère et plus intime. La douleur est la divine consécration de toutes les af-

fections humaines.

OLYMPE CHODZEO.



## HISTOIRE.

#### SUITE DE LA QUATRIÈME ÉPOQUE (1587-1795).

### INTERRÈGNE (1648).

La mort surprit Władislas IV au moment où il allait mettre son plan à exécution. Quelques personnes étaient bien dépositaires du secret du feu roi, mais leur nombre minime était plus propre à embrouiller la question qu'à la résoudre; d'ailleurs elles avaient à redouter les passions aristocratiques qui s'étaient développées pendant l'interrègne. Voici le plan de Władislas:

Ayant un fils, il voulut rendre le trone héréditaire dans sa maison. Pour y préparer les esprits, il voulait chercher la popularité dans une guerre à outrance contre les Turks. N'ayant pu engager la diète à prendre à la solde de la république un corps de troupes étrangères, il résolut de gagner les Kosaks, en rétablissant leur ancienne constitution et en leur rendant leurs priviléges. Les Kosaks devaient employer secrètement leur influence auprès des Tatars, pour les engager à attaquer la république; et, lorsque, forcée par leur invasion, la diète aurait accordé au roi de l'argent et des troupes, les Kosaks devaient faire cause commune avec lui, chasser les ennemis, et établir sur des bases solides l'autorité du roi. Le chancelier George Ossolinski et Jérôme Radzielowski étaient seuls dans le secret, et c'est alors qu'on jeta les yeux sur Bogdan Chmielnicki, pensant qu'il pourrait devenir l'instrument des projets du roi et de ses ministres. En effet. Bogdan commença une insurrection générale en 1647, et s'assura la coopération du khan des Tatars. Les seigneurs polonais qui commandaient les troupes polonaises en Ukraine voulaient s'opposer à l'insurrection, mais ils furent battus à Zolte-Wody et à Korsun (avril-mai 1648). Bogdan écrivit au roi une lettre ostensible, le 2 juin, ainsi qu'il en était convenu; dans cette lettre il demandait justice pour les Kosaks, et le rétablissement de leur ancienne organisation; mais deux événements renversèrent la réalisation des projets du roi, le fils mourat le 9 août 1647, et Wladislas le 20 mai 1648. La lettre de Bogdan arriva trop tard; l'avenir des Polonais et des Kosaks fut laissé à l'incertitude et au hasard.

C'est sous de tels auspices que le primat Mathias Lubienski déclara l'interrègne (26 mai 1648 ) et fixa au 16 juillet la diète de convocation. Cette diète fut orageuse, et elle indiqua le 6 octobre pour l'ouverture de la diète d'élection. En attendant, Chmielnicki s'élevait en force et en puissance; il conduit ses Kosaks dans le cœur de la Pologne, fait main basse sur la noblesse, mais épargne les paysans. Tout ce qu'on put réunir de gentilshommes et de troupes mercenaires formait quarante mille combattants; ils joignirent les Kosaks, non loin d'Olesko, dans les champs de Pilawcé; mais, frappée d'une terreur panique, cette noblesse, si altière et si orgueilleuse, prit tout à coup la fuite, et Bogdan lui porta le conp de grâce (23 septembre). De là il marche à Léopol qui se rachète à prix d'or (24 octobre) et va cerner Zamosc qui se rachète encore (26 novembre), et Bogdan se retira.

En attendant, les états assemblés en diète d'élection à Warsovie (6 octobre) avaient à choisir entre trois candidats:

Rakoczy, prince de Transylvanie;

Charles-Ferdinand, évêque de Breslau et de Plock,

Et Jean-Kasimir, tous deux frères du défunt Wladislas IV.

Le parti du premier tomba bien vite; le second déclina sa prétention, et Jean-Kasimir est proclamé roi le 22 novembre.

### JEAN II, KASIMIR V (1648-1668).

Après avoir pris les rênes du gouvernement, le nouveau roi partit pour Krakovie. Le 44 janvier 1649 on enterra solennellement Wladislas IV; le 17 eut lieu le couronnement, et le 19 la diète entra en séance. L'électeur de Brandebourg, en sa qualité de tributaire, prêta serment de fidélité par ambassadeur, s'étant racheté de l'hommage personnel. Les affaires kosakes occupèrent particulièrement cette assemblée. On choisit une commission pour traiter avec Bogdan; les commissaires le trouvèrent à Peréïaslaw (15 février), mais on ne put rien conclure, car le trar de Moskovie intriguait déjà, et Bogdan hésitait.

La noblesse sollicitait Jean-Kasimir de se mettre à la tête d'une armée; ce roi, qui voulait ramener les Kosaks par des négociations, répondit que la douceur était le seul moyen de pacifier la Pologne, et qu'il fallait d'abord rendre justice nux Kosaks. Cette réponse déplut à la noblesse, qui prit les armes et alla se faire battre dans la Basse-Wolhynie. A peine remis de cette défaite, les Polonais s'approchèrent du Boh; et cette fois encore leur déroute fut complète.

Il était temps que Kasimir s'emparât du commandement des troupes. Après avoir célébré ses noces avec Marie-Louise, veuve de son frère Władislas IV, il quitta Warsovie (24 juin). Mais avant l'arrivée du roi, Bogdan cerna les Polonais à Zbaraz (au nord de Tarnopol); il les tint assiégés trente-six jours (du 50 juin au 34 juillet); les Kosaks tentèrent vingt assauts; les Polonais font soixante-quinze sorties, lorsque Bogdan, apprenant la marche du roi, va au-devant de lui et le trouve à Zborow (entre Zloczow et Tarnopol); on se battit plusieurs jours (août), la victoire abandonna Bogdan, qui s'humilia devant le roi et signa le traité de Zborow (19 août 1649). D'un autre côté, Janus Radziwill battit les Kosaks à Loïow sur le Dniéper.

La paix de Zborow sit murmurer la noblesse. Le roi, qui n'avait point abandonné son dessein de ramener les Kosaks par la douceur, leur accorda des conditions dictées par la justice. Bogdan crut ensin à la sincérité de ces conditions; mais le clergé et l'aristocratie, qui avaient des terres en Ukraine, s'opposèrent à l'exécution de la convention faite avec Bogdan: elle était contraire, disaient-ils, à leurs intérêts privés, elle cachait des intentions persides contre la républi-

que l'Les Kosaks sentirent que le parti des grands et des Jésuites l'emporterait sur celui du roi. Les hostilités recommencèrent. Bogdan, qui portait ses vues sur la souveraineté de la Walaquie, hâta l'ouverture de la campagne; on arrêta à la diète de Warsovie (décembre 1650) la levée de l'arrière-ban. Le roi marcha en avant, les armées belligérantes se rencontrèrent à Beresteczko, sur le Styr, petite ville du palatinat de Wolhynie (entre Olesko et Luck); on se battit pendant trois jours (28, 29 et 30 juin 1651). Les Tatars, après une perte considérable, prirent la fuite; les Kosaks se retranchèrent dans leur camp, mais ils succombèrent. Le roi Jean-Kasimir ne quitta pas le champ de bataille. Etienne Czarniecki et Jean Sobieski s'y convrirent de gloire.

Il ne restait plus qu'à poursuivre l'ennemi, mettre fin à cette guerre désastreuse; cependant la noblesse se révolta encore, et le roi céda à Bogdan. Sur ces entrefaites, Janus Radziwill battit l'ennemi en Litvanie, s'empara de Kiiow, et les braves cohortes litvaniennes rencontrèrent les légions de Pologne qui marchaient sous les ordres de Nicolas Potocki. On serra alors Bogdan à Bialacerkiew, et il signa (28 septembre) une paix, qui promit la liberté au rit désuni; on assura la starostie de Czehryn à l'attaman des Kosaks; on réduisit à 20,000 hommes leurs troupes régulières, et on leur ordonna de se resserrer dans l'Ukraine. Un pacte n'était pas possible entre les oppresseurs qui avaient appris, en frémissant, le secret de leur faiblesse, et les opprimés qui avaient trouvé dans leurs revers même la preuve de leur foi ce. L'hiver se passa dans des discordes intérieures en Ukraine comme en Pologne. Bogdan n'abjura pas sa haine contre l'aristocratie, ni son dessein de s'emparer de la Moldavie. Il ourdissait des trames secrètes, excitant ou excité tour à tour par la Suède, la Moskovie et la Turquie.

A la diète de Warsovie (janvier 1652) les représentants ne purent s'entendre, et elle fut même rompue par Sicinski, nonce d'Upita, au moyen du fatal liberum veto. Cette anarchie permit à Timothée, fils de Bogdan, de mettre à exécution son projet de mariage avec une princesse de Moldavie; il alta la chercher à la tête d'une armée de Kosaks et de Tatars. Les Polonais voulurent le surprendre; ils l'assaillirent à Batog sur le Boh, dans le palatinat de Braclaw. On se battit deux jours (1er et 2 juin 1652), mais les Polonais fu-

rent pris ou exterminés. Sept grands tertres qui se préparait du côté de la mer Baltique. existent encore sont les témoignages de cette malheureuse bataille.

Charles-Gustave, prince palatin des Deux-Ponts.

La défaite de Batog demandait une réparation. Le roi convoqua une nouvelle diète à Warsovie (23 juillet 1652), on vota des impôts et on entreprit une nouvelle campagne, dans laquelle l'armée s'usa dans des marches perdues et dans des escarmouches inutiles. La diète de Brzesc-Litewski (mars 1653) vota de nouveaux impôts; Rakorzy, prince de Transylvanie, et Radula, hospodar de Moldavie, viennent aux secours des Po-Ionais. On assiége Soczawa, où s'était enfermé Timothée Chmielnicki, et où il fut blessé à mort (9 octobre). Les Tatars ravagèrent les terres russiennes; Jean-Kasimir, qui avait prolongé la campagne pendant les neiges et les glaces de l'hiver. finit par signer avec eux une trève à Zwaniec, sur le Dniester, au-dessous de Kamieniec-Podolski (16 décembre 1633).

La mission de Bogdan était noble et généreuse quand il combattait pour l'indépendance et la liberté des Kosaks, mais dès qu'il appela à son secours ceux qui étaient ses ennemis comme ceux de la Pologne, il devint criminel. On réussit ou on succombe, mais la mémoire reste pure quand on a défendu une bonne cause. Bogdan s'apercevra de sa faute, mais il sera trop tard. Il sollicite imprudemment le tzar de Moskovie, Alexis Mikhaïlovitsch, de lancer sur la république ses armées (janvier 1654).

Au lieu d'amasser en toute hâte des moyens de défense, la noblesse polonaise ne songeait qu'à imputer au trône les malheurs publics. La diète de Warsovie, commencée le 18 février, fut rompue le 28 mars sans résultat. Pour réparer ce mal, une autre diète s'ouvrit et fut plus calme (juin-juillet); en attendant, les Moskovites envahissaient toute l'Ukraine, des deux côtés du Dniéper. Janus Radziwill fut battu par Troubetzkoï à Szklow (27 août). Smolensk fut pris le 29 septembre, et après, le tzar s'empara de Witebsk, Polock, Mohilew, en poussant jusqu'au cœur de la Litvanie. Le roi marcha à Grodno; mais n'étant pas soutenu par les siens, il revint à Warsovie (octobre-novembre). Etienne Czarniecki reprenait avec sa bravoure ordinaire Busza sur le Dniester et Braçlaw sur le Boh ( novembre-décembre 1654). De nouvelles victoires illustrèrent les Polonais à Humann et Ochmatow (janvier 1658). Au milieu des malheurs

christine abdiqua (6 juin 1654) en faveur de Charles-Gustave, prince palatin des Deux-Ponts, son cousin germain et l'héritier naturel de la couronne par suite de l'exclusion de la branche de Sigismond. Christine, à l'âge de vingt-sept ans, embrassa le catholicisme et renonça au trône, à la gloire, pour la liberté de la vie privée, les jouissances des arts et le ciel de l'Italie.

Charles-Gustave, à la fleur de l'âge, élevé dans les camps, brûlait d'envie d'exécuter les plans que la mort de Gustave-Adolphe avait interrompus; et il voulait étendre son empire sur tous les pays qui bordent la mer Baltique. Cette élévation bannissait du trône le sang des Wasa, et Jean-Kasimir, le chef, bientôt même l'unique rejeton de cette race, se hâta de protester contre l'exclusion qui lui était donnée. Ceci déplut à Gustave. Indécis d'abord entre trois puissances, il dédaigna le Danemark, respecta la Moskovie et choisit la Pologne. L'arrivée à Stockholm de Jérôme Radzielowski, vice-chancelier de la couronne, acheva de l'y déterminer. Outragé par Jean-Kasimir, qui lui avait enlevé son épouse, et ne pouvant se faire rendre justice, il alla à Vienne pour soulever les Autrichiens contre le roi; ne pouvant rénssir, il partit pour la Suède, où il espérait trouver des alliés tout prêts à épouser sa querelle. L'affaire privée devenant politique, Radzieïowski fut déclaré infâme par la diète de Warsovie (juillet-août 1652) et condamné à mort pour complot avec l'ennemi extérieur.

Le feld-maréchal Arfwid, comte de Wittemberg, gouverneur de la Poméranie suédoise, envahit la Grande-Pologne (12 juillet 1655). Radzieïowski employa son influence sur l'esprit de plusieurs des chefs ses compatriotes, qui s'unirent aux Suédois à Uscie sur la Netze (25 juillet). Charles-Gustave débarqua à Stettin (29 juillet). La flotte qui l'y avait escorté fut renvoyée pour bloquer la rade de Dantzig.

Dans cette conjoncture, Jean-Kasimir réclama l'assistance et l'aide de Frédéric-Guillaume, en conséquence d'engagements et de devoirs solennels; ce dernier biaisa et se déclara en défaut; mais en revanche, il fit avec les Hollandais une alliance définitive, rechercha l'amitié de Cromwel, essaya de se lier avec Louis XIV, et flatta la hauteur de l'empereur Ferdinand III, afin de l'engager dans ses intérêts.

de l'invasion moskovite, un nouvel orage leur jonction à Kolo, Jean - Kasimir envoya

Przyiemski pour négocier; mais sans l'entendre, Gustave lui répond: « Je traiterai avec Kasimir à Warsovie. » Kasimir recula à Opoczno, et ensuite les deux armées belligérantes eurent un engagement à Zarnow; mais une pluie abondante arrêta le combat, et Kasimir fut obligé de se retirer par des forêts à Krakovie. Gustave s'empara de Warsovie (30 août), et le 15 septembre il était déjà sous les murs de Krakovie.

Jean-Kasimir laissa la défense de Krakovie à Czarnieçki et se retira à Opawa (Oppeln), en Silésie. Après une résistance des plus opiniâtres qui dura trente-deux jours, Czarnieçki capitula (17 octobre), mais il inspira tant d'admiration aux Suédois, qu'il sortit, les armes à la main, les drapeaux déployés et mèches allumées. Les autre chefs, Potoçki et Lançkoronski, se soumirent aussi aux Suédois.

Janus Radziwill, accablé d'un côté par les Suédois et de l'autre par les Moskovites, se soumit aux premiers (31 juillet), et le 8 août les Moskovites occupèrent Wilna et plus tard Grodno. Enfin, les états de Litvanie et de Samogitie réunis à Kiéydany sur la Niewiaza, signèrent leur soumission à Charles - Gustave (28 septembre 1655).

Le roi de Suède était maître d'une grande partie de la Pologne, mais il n'avait pas atteint le but de son expédition, tant qu'il ne possédait pas la Prusse. Alors l'électeur, vassal de la Pologne, prit une position mixte qui rendait son alliance désirable à l'un ou à l'autre parti. Ne sachant pas si Gustave, qui était près de Krakovie, serait victorieux, l'électeur conclut à Malborg, avec les états de la Prusse polonaise, un traité offensif et défensif (10 novembre). Jean-Kasimir, ébloui ou aveuglé, et ne devinant pas la perfidie de son vassal, députa de la Silésie un ministre chargé de promettre à l'électeur qu'il renoncerait, en faveur des descendants de Frédéric-Guillaume, des deux sexes, et des descendants mâles des autres branches de la maison de Brandebourg, au lien féodal qui attachait la Prusse à la Pologne.

Ravi de cette promesse, il ne doutait pas que Gustave ne la lui confirmât s'il passait de son côté. En effet, Gustave quitte Krakovie, revient sur ses pas, occupe la Prusse, et dès que le roi et l'électeur purent s'entendre, ils conclurent à Kænigsberg (17 janvier 1656) un traité contre la Pologne!

Quand l'orage fut apaisé, quand le calme se

répandit dans le pays, les Polonais pensèrent que Charles-Gustave ne serait pas invincible. Toutes ses promesses enfreintes, des vexations sans nombre, ses levées de contributions, le gibet dressé en permanence, l'enlèvement des objets d'art et des bibliothèques transportées à Stockholm, exaspérèrent les Polonais, et hâtèrent le dénoûment. Le fort de Czenstochowa, assiégé par les Suédois (18 novembre-15 décembre), résista, grâce à l'énergie du supérieur des Paulins, Augustin Kordecki. Jean-Kasimir prosita de ces circonstances; il quitta la Silésie et s'avança le long des Karpates. La confédération de Tyszowcé dans le palatinat de Belz, non loin de Zamosç, prit ce parti pour venger la patrie; cette confédération fut organisée le 29 décembre 1655. Etienne Czarniecki en sut l'âme; Czarniecki, l'un de nos plus célèbres guerriers, était partout à la fois, rien ne pouvait ni le fatiguer ni l'abattre, et son courage semblait redoubler dans la défaite.

Cependant Charles-Gustave ramenait son armée du fond de la Prusse pour renverser l'œuvre de Czarnieçki, et Czarnieçki, aidé de Sobieski, organise une guerre de partisans, et se bat avec Gustave le long du San et de la Wistule, sur une vaste ligne entre Warsovie et Léopol. A Golomb sur la Wistule (8 février 1656), à Przemysl et Sandomir (mars), à Warka sur la Piliça (5 avril), on se bat à outrance, et Gustave est obligé de revenir en Prusse, pour demander secours à l'électeur; ils échangèrent à Marienbourg (15 juin) un traité d'alliance offensive. En attendant, les Suédois sont chassés de Warsovie, Jean-Kasimir et Czarnieçki y rentrent triomphants.

L'électeur, croyant Charles-Gustave plus sort, s'unit à lui. Les Suédois et les Prussiens se donnèrent rendez-vous à Modlin, et arrivèrent dans les plaines de Grochow devant Praga. Après une bataille de trois jours (28, 29, 30 juillet 1656), Praga et Warsovie capitulèrent. Jean-Kasimir se retira à Lublin. Frédérie-Guillaume, qui, il y a quinze ans, était si humble et agenouillé dans la cour du château royal de Warsovie, se promenait aujourd'hui en vainqueur, sier de sa persidie et de son insolence. A ce prix, il obtint l'entière souveraineté de la Prusse, par le traité de Labiau (10 novembre); la Suède ne se réserva que la succession éventuelle du duché de Prusse.

En attendant, le roi Jean-Kasimir quitta Lu-

blin et gagna Dantzig; Charles-Gustave le cerna, mais en vain.

Pendant cette succession de malheurs, George Rakoczy, duc de Transylvanie, s'entendit avec Gustave qui lui promit une grande partie de la Pologne et de la Litvanie. Ce nouvel ennemi pénétra en Pologne avec 50,000 hommes et ravagea en tous sens le pays. Czarniecki, posté près de Choynice (Konitz), ne pouvant pas pénétrer à Dantzig, pour en faire sortir Jean-Kasimir, afin de l'amener dans le midi de la Pologne, fait courir le bruit qu'il marche contre Rakoczy. En effet, après avoir fait 48 milles (84 lieues de France) en deux jours et une nuit, à travers les Suédois, les Prussiens et les Polonais partisans de Gustave, il arrive sur les bords de la Wistule en face de Plock (janvier 1657). Cerné de tous côtés, l'ennemi se réjouit déjà d'avoir en son pouvoir le héros qui vaut une armée à lui seul. Pendant la nuit, Czarniecki et ses braves se jettent dans la Wistule, et, à travers les glaçons que charriait le sieuve, ils passent à la nage. Il n'y eut que quatre hommes de noyés. Quel fut l'étonnement des Suédois en voyant, le lendemain, Czarniecki et son armée au delà du fleuve! Il bat les Brandebourgeois à Chorzele et Dzialdow(Soldau), franchit de nouveau la Wistule, et, comme un éclair, arrive à Dantzig, prend le roi et l'emmène par Choynice, Gnèzne, Kalisz, à Czenstochowa où était la reine Marie-Louise. A son tour Charles-Gustave s'unit à Brzesc-Litewski à Rakoczy, où ils devaient consommer le partage de la Pologne (7 mai).

Au milieu de ces conjonctures, Jean-Kasimir conclut un traité avec l'empereur Léopold, à Vienne (27 mai). Le roi de Danemark déclara aussi la guerre à la Suède. Gustave marche donc en Poméranie et en Danemark. Rakoczy, poursuivi et battu par Czarniecki depuis Brzesc jusqu'à Miedzyboz en Wolhynie, y signe un traité honteux (23 juillet), et se trouve encore heureux de pouvoir gagner la Transylvanie. De la Wolhynie, Czarniecki marche sur la Poméranie suédoise, qu'il parcourt en vainqueur. Quand Charles-Gustave fut occupé par la guerre avec le Danemark, l'électeur abandonna son parti et se tourna de nouveau vers la Pologne. Jean-Kasimir eut encore la faiblesse de conclure avec Frédéric-Guillaume un traité de Wolawa (Wehlau sur le Prégel), le 19 septembre 1657, par suite duquel il fut affranchi pour jamais de l'hommage à l'égard de la république. Ce traité fut ratifié à l

Bydgoszcz (Bremberg) le 6 novembre, et l'électeur gagna encore les starosties de Lauenbourg, de Butow et de Drahim.

Les Moskovites profitèrent de ces événements et envahirent la Livonie, l'Ingrie, la Karélie et la Finlande. Charles-Gustave put comprendre alors le tort immense qu'il avait eu de respecter le tzar et d'envahir la Pologne.

C'est à cette époque que Bogdan Chmielnicki disparut de la scène du monde (15 août 1657). Bogdan, dévoré de remords, se repentait de s'être soumis aux Moskovites. La république polonaise, cruellement démembrée, périt plus tard par les suites de cette fatale soumission, et la nation kosaque, la première asservie, dispersée, décimée, tomba sans retour sous le joug des tzars.

Le roi de Danemark, ne pouvant pas résister à Charles-Gustave, demanda du secours à la Pologne, à la Prusse et à l'Autriche; les deux alliés fournirent leurs contingents, mais leur lenteur fut telle, que toute la besogne resta aux Polonais. C'est encore à Czarnieçki que fut confiée cette expédition, qui devait porter si loin la gloire militaire des Polonais.

Après les deux diètes qui furent tenues en l'année 1658 (février et juillet), et après le vote des impôts, Czarniecki arriva à Schleswig (14 novembre). Les Polonais devant s'embarquer pour l'Alsen, et de là pour la Fionie, afin d'y attaquer les Suédois qui assiégeaient Copenhague; l'électeur de Brandebourg ne réussissant pas, et Czarniecki voyant la nécessité d'appuyer ses opérations, résolut de franchir le golfe; auparavant il dità ses troupes : Polonais, jusqu'ici nous avons · franchi les rivières et les fleuves, aujourd'hui » nous allons franchir la mer; montrons que le courage surmonte tous les obstacles. Les Suédois, qui ne s'attendaient pas à cette audace surhumaine, se rallièrent du côté opposé du golfe, et se mirent à tirer; mais, voyant que malgré leur feu les Polonais sortaient de la mer, ils s'enfuirent. Les prisonniers, tout étourdis de l'attaque et de la défaite, disaient : « Les Polonais » ne sont pas des créatures humaines, ce sont des diables. Jamais on n'a vu une cavalerie traverser un bras de mer pour aller chercher son ennemi. . La terreur que Czarniecki avait jetée dans l'armée suédoise contribua puissamment au succès de l'expédition, et le roi de Danemark lui écrivit à ce sujet une lettre très-flatteuse (24 décembre 1658), et lui fit présent d'une chaîne d'or, d'un travail magnifique, en le priant de lui

envoyer son portrait pour souvenir.

Pendant que ceci se passait au nord, au midi la mort de Chmielnicki changeait les affaires de l'Ukraine. Wyhowski devint attaman des Kosaks. Mais le tzar, qui ne l'aimait pas, institua d'autres attamans que Wyhowski combattait comme des usurpateurs. Las de cette lutte, il chercha la protection de la Pologne, qui fit avec lui une convention avantageuse aux Kosaks, à Hadziacz sur la Psel, au nord de Poltava (16 septembre 1658). Le tzar irrité ouvrit une nouvelle campagne et envoya trois armées en Litvanie et en Ukraine (janvier 1659). La diète de Warsovie (17 mars) s'occupe de cette affaire, vote des impôts. Wyhowski et les Polonais battent les Moskovites à Konotop en Ukraine (17 juillet); mais le général Khavanskoi battit en Litvanie le général Vincent Gosiewski. Alors Czarnieçki fut rappelé du Danemark (juin-juillet).

Sur ces entrefaites, Charles-Gustave mourut (12 février 1660). Cette mort hata la conclusion de la paix entre la Suède et la Pologne, qui fut signée à Oliwa près de Dantzig (3 mai). Le traité de Bromberg fut maintenu, et la souveraineté de l'électeur sur la Prusse fut reconnue. Le roi des Polonais renonça à ses droits sur la Suède, la Livonie, l'Esthonie, et les autres puissances convinrent entre elles de remettre les choses sur le pied où elles avaient été avant la guerre.

Jean-Kasimir tourna ses armées contre les Moskovites. Khavanskoi tennit Lachowicze assiégée; il brûlait de se mesurer avec Czarnieçki et Sapieba qui marchaient contre lui; il les rencontra à Polonka, non loin de Slonim, Les Polonais n'avaient que 8,000 hommes, les Moskovites 30,000 et une artillerie bien montée. Une bataille terrible et sanglante fut livrée (26 juin 1660). Khavanskoi perdit sa présence d'esprit, tant était puissant sur les Moskovites le prestige de Czarniecki, et ils furent complétement défaits. Le général ennemi se sauva jusqu'à Smolensk, et le lendemain Czarniecki dégagea Lachowicze, vaillamment défendue par Michel Iudyçki. Quarante bouches à seu, cent quarante-six drapeaux et la caisse tombèrent au ponvoir des Polonais. 15,000 Moskovites furent tués dans la bataille. Tels furent les résultats de la journée de Polonka. Czarniecki poursuivait et battait les Moskovites au delù de Mobylow sur le Dniéper, et assiégea Polock, qui était encore au pouvoir du tzar.

A la même époque, Stanislas Potoçki et Geor-

ges Lubomirski écrasaient les Moskovites et leur allié Georges Chmielnicki, à Lubar (17 septembre), à Slobodyszcze (19 septembre) et à Çudnow (1er octobre), où 37,000 Moskovites et Kosaks furent tués ou dispersés, et le généralissime Schérémétieff fait prisonnier de guerre.

La diète de Warsovie (mai-juin 1661) s'ouvrit sous d'heureux auspices, des glorieux souvenirs planaient sur elle. Les grands généraux de Pologne et de Litvanie remplirent la capitale de trophées pris à l'ennemi sur tant de champs de bataille, et ils requrent les récompenses qu'ils avaient si justement méritées. Czarniecki, palatin de Russie-Rouge, obtint la starostie de Tykoçin. Mais la pénurie d'argent, par suite du mauvais vouloir de l'aristocratie, amena la révolte des troupes, et il n'était pas difficile de deviner l'avenir de la Pologne. Aussi Jean-Kasimir prononça devant les représentants, le 4 juin 1661, ces paroles mémorables : « Dieu veuille que je sois un · faux prophète; mais je vous dis que si vous ne remédiez pas au mal, si vous ne réformez pas vos élections prétendues libres, si vous ne renoncez pas à vos priviléges personnels, la ré-» publique deviendra la proie des nations étran-» gères. Les Moskovites s'efforceront à détacher » les terres russiennes et le grand-duché de Lit- vanie jusqu'au Bug, au Narew et peut-être jus-· qu'à la Wistule. L'expectante maison de Bran- debourg voudra s'emparer de la Grande-Polopope et de la Prusse polonaise. L'Autriche, » voyant les autres se partager vos dépouilles, se jettera sur Krakovie et les palatinats voisins.

Ces avis salutaires, loin de calmer les esprits, amenèrent de nouveaux désordres; l'égoïsme des grands se révolta à l'idée d'un sacrifice. Les confédérations militaires, sous Swiderski et Zyromski, devinrent plus insolentes. Pour empêcher les troupes de piller le pays, Jean-Kasimir entreprit une nouvelle expédition contre les Moskovites qui tenaient encore Grodno, Kowno, Wilna, etc. C'est encore à Czarnieçki qu'est confé le commandement. Il trouve Khavanskoi près de Glembokié (entre Wilna et Poloçk). Il remporte une victoire éclatante (6 novembre 1661). Le Moskovite s'enferme à Poloçk, et Czarnieçki revient sur ses pas et délivre Wilna.

Chacune de ces puissances préférera envahir

une portion de la république que de la possé-

der tout entière avec vos libertés d'aujour-

Les rapines des confédérati ons militaires allant

croissant, la diète de Warsovie (22 février 1662) s'occupa d'elles, et on établit une capitation extraordinaire, dite subsidium charitativum, pour payer les arrérages, évalués à 26,000,000 de florins. On forma une commission qui devait s'assembler à Léopol pour le 17 juillet, et distribuer cette somme. Ces négociations étaient commencées lorsque le roi et Czarniecki vinrent à Léopol (17 novembre); là, ils apprirent que Zyromski et Vincent Gosiewski étaient victimes des confédérés de Wilna; mais comme leur siège principal était à Wolborz, non loin de Piotrkow, le primat du royaume et autres dignitaires obtinrent que les confédérés se contenteraient de 10,000,000 de florins, et cette convention fut signée le 24 décembre 1662. Le roi en fut d'abord mécontent et Czarniecki l'appuya; ils revincent donc à Warsovie, on reprit les négociations, et au mois de juillet 1663 tout fut terminé. Cet arrangement était d'autant plus nécessaire, que les Moskovites attiraient de nouveau les Kosaks à la révolte, et qu'ils avaient envahi et la Litvanie et l'Ukraine. Jean-Kasimir, entouré de bons généraux, d'une bonne armée dévouée, ouvrit la campagne (15 août). Czarniecki, Sobieski et autres bravesse distinguent à Podhaycé (entre Halicz et Tarnopol). De là, le roi et Czarniecki vinrent sur le Dniester et franchirent le Dniéper (13 novembre), et dix-sept villes se soumettent aux Polonais, entre le Dniéper et la Vorskla.

Les Tatars, qui étaient jusqu'alors avec les Polonais, les abandonnèrent (janvier 1664); cependant Czarniecki et Sobieski ne se découragerent pas et battirent l'attaman Brzuchowiecki, près de Staryn. Tandis que cela se passait au midi; Paç battait, au nord, les Moskovites près de Briansk. La présence du roi à Wilna étant nécessaire, Czarniecki le ramena par Mohilow jusqu'à Minsk, et de Minsk Czarniecki revient de nouveau sur le Dniéper, parcourt secrètement et à cheval la Krimée et la Bessarabie, afin de gagner les Tatars et les Kosaks; il bat l'ennemi à Czehryn et assiège (14 juillet 1664) Stawiszcze entre Piatyhory et Boguslaw; là l'ennemi est forcé. et les troupes polonaises prennent leurs quartiers d'hiver. Mais une nonvelle révolte éclate à Stawiszcze (1665); Czarniecki se présente, tout plie devant lui, les coupables sont punis. Cependant les fatigues de la guerre brisèrent cette incomparable nature et cette ame sublime; Czarniecki devint malade, et voulant mourir dans le lieu où il avnit reçu la vie, à Czarnça, dans le

palatinat de Sandomir, il entreprit ce voyage qu'il n'eut pas la force de continuer; il s'affaiblit et on le déposa dans une chaumière de Sokolowka, près Dubno sur le Styr. C'est là qu'il reçut le bâton de grand-général de la couronne; en le recevant il prononça ces paroles: « N'avais-je pas prédit plus d'une fois qu'on » me donnerait le bâton de grand-général quand » je ne serais plus en état de le porter! N'im-, porte; si j'en reviens, je m'en servirai pour la » défense de la patrie; si je meurs, on s'en servira pour orner ma tombe. » Et au bout de quelques jours le célèbre guerrier, le vertueux citoyen, expira à l'âge de soixante-six ans.....

Cette perte était immense pour Jean-Kasimire mais une plus cruelle épreuve lui était réservée! Laguerre civile, fruit de l'orgueil de Marie-Louise, vint mettre le comble à tant de malheurs. L'intrigante Marie, n'ayant point d'enfants, voulut. encore du vivant du roi, assurer la couronne de Pologne au duc d'Enghien, fils du grand Condé. époux de sa sœur Anne, fille d'Edouard, prince palatin du Rhin. Georges Lubomirski s'y opposa fortement. Offensée de cette résistance, la reine jura une haine implacable à Lubomirski qui fut condamné, par contumace, à perdre l'honneur. les biens et la vie, et sa dignité de grand-maréchal fut conférée à Jean Sobieski. Marie-Louise mena Sobieski et Marie-Kasimire d'Arquien dans sa chapelle (5 juillet 1665). Elle sit celébrer sous ses yeux, par le nonce du saint Siège, Odescalchi, cette union qui fut suivie d'événements étranges. Peu après, Marie-Louise, qui l'avait formée, ne vivait plus; le prêtre qui la consacra était pape sous le nom d'Innocent XI; Sobieski était roi, et Marie d'Arquien ceignait la couronne de sa bienfaitrice.....

Pendant que ces événements se passaient, Lubomirski saccageait les terres de Sobieski. Le
7 novembre 1665, les deux armées, royale et
insurgée, se trouvèrent en présence, non loin
de Thorn; mais Lubomirski, d'un côté, Sobieski
et le roi, de l'autre, s'éloignèrent sans coup férir. La diète de Warsovie (4 mai 1666) fut rompue; la trève avec Lubomirski se brisa, et le 19 juillet les deux camps se joigairent à Montwy, non
loin d'Inowroçlaw en Kuïavie. Le roi dédaigna
les conseils de Sobieski, et il fut battu. Il se retira sur la Piliça, et un traité fut signé à Lengoniça (31 juillet). Jean-Kasimir s'engagen à ne se
mêler en aucune façon de son successeur. Lubomirski se contenta de la révocation du décret qui

l'avait proscrit; il partit pour Breslau, en Silésie, où il mourut le 7 février 1667.

Au bruit de ces discordes, les Tatars firent une invasion dans les terres russionnes. Jean Kasimir se hâta de mettre un terme à la guerre prolongée de Moskovie, et une trève de treize ans fut conclue à Andruszow, au nord de Mscislaw, le 30 janvier 1667. On céda au tzar Smolensk, Sévérie, Czerniéchow, l'Ukraine de la rive gauche du Dniéper et la ville de Kiiow pour deux ans. La Pologne rentra en possession de Mohilew, Mscislaw, Witebsk, Polock et de la Livonie polonaise.

La punition des Tatars fut réservée à Sobieski, qui se confia dans un coup d'audace, de désespoir, de génie. Il se fortifie à Podhaycé, au nord du Dniester, et toute la puissance des assaillants vint se briser contre ce camp. Une bataille de seize jours en fut la suite. Le dix septième (15 octobre 1667), Sobieski sortit des fortifications et remporta une victoire décisive, et le traité de paix fut signé.

Jean-Kasimir, victime des désordres de l'aristocratie, malheureux par la perte de sa femme, morte depuis le 16 mai 1667, voulut abdiquer. Le sénat et l'ordre équestre le supplièrent de ne pas le faire, mais il fut inébrantable. Le roi ouvrit la diète de Warsovie le 27 août 1668, et le 16 septembre il prononça un discours touchant, et déposa la couronne et le sceptre, en souhaitant à la noblesse de choisir un roi plus jeune et plus heureux.

Jean-Kasimir quitta la Pologne en 1669, se retira en France, où Louis XIV lui donna le revenu de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et de celle de Saint-Martin en Nivernais. Il mourut à Nevers, le 16 décembre 1672, à l'âge de soixante ans, et après avoir régné vingt ans. Son corps fut transporté à Krakovie, et son cœur fut déposé au fond du mausolée élevé dans l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris.

#### INTERRÈGNE (1668-1669).

La Pologne n'ayant plus de roi, le primat Nicolas Prazmowski assembla la diète de convocation (5 novembre 1668). La noblesse réunie indiqua la journée du 2 mai 1669 pour la diète d'élection. Elle statua alors que le roi de Pologne ne pourrait plus abdiquer ni nommer son successeur, et qu'un même individu ne pourrait plus, à l'avenir, cumuler deux ministères. Ensuite on procéda au choix des candidats qui étaient :

Le prince de Condé, père du duc d'Enghien; Philippe-Guillaume, prince de Neubourg; Charles, duc de Lorraine;

Michel-Koribut, prince Wisniowieçki, palatin de Russie-Rouge.

Le prince de Condé échoua dans ses prétentions, malgré l'appui du primat et de Sobieski, qui avait quitté l'Ukraine pour venir grossir le parti du grand Condé. Les suffrages se trouvèrent donc partagés entre le prince de Neubourg et le duc de Lorraine. Cependant, au milieu des plaines de Wola, le nom de Wisniowieçki retentit, et cette voix, prompte comme l'éclair, fut presque répétée unanimement (19 juin). Wisniowieçki en fut tellement effrayé qu'il se sauva du champ d'élection; on le poursuivit et on voulut le faire roi malgré lui. Le 7 juillet 1669, le nouveau roi jura le maintien des pacta conventa, et prit les rênes du gouvernement.

#### MICHEL (1669-1673).

Fils de Jérémie Wisniowiecki et de Grizel de Zamoyska, Michel était d'une extrême modestie: cela formait un contraste frappant avec l'orgueil démesuré des grands. Le père de Wisniowiecki s'était couvert de gloire et avait sacrifié sa fortune tout entière dans les guerres des Kosaks et des Tatars. Michel, héritier d'un nom illustre, n'avait pour toute fortune que six mille florins de rente (3,600 fr.), que lui avait légués la reine Marie-Louise. Mais c'était un titre de plus pour la petite et pauvre noblesse qui voyait son égal sur le tròne, et d'ailleurs le pays était las des rois d'origine étrangère, et Michel, issu de la famille d'Olgerd et de l'un des frères de Jagellon, rappelait une époque de gloire et de grandeur. Le château royal de Warsovie, où devait trôner le nouveau roi, était tellement dégarni par les inyasions suédoises et brandebourgeoises, que plusieurs seigneurs se réunirent pour orner le château royal et donner des présents au roi. L'archevêque de Gnèzne lui envoya une tapisserie cramoisie avec un dais richement brodé; le maître des requêtes de la couronne, un attelage de chevaux et un carrosse; Radziwill, écuyer de la couronne, une épée montée de jaspe et d'émeraudes; le vice-chancelier, cent soixante fantassins hongrois et un attelage de chevaux ; les négociants se cotisèrent chacun pour 4,000 florins : de

manière que ce jour-là, le roi eut presqu'un million d'écus en espèces et en joyaux. La cuisine du roi fut abondamment pourvue de comestibles. En attendant, le roi alla dîner chez le maître d'hôtel de la couronne et souper chez l'archevêque. Voilà le début de ce règne, et sa

fin ne fut pas plus heureuse.

Michel fut couronné à Krakovie le 29 septembre 1669. La diète qui suivit le couronnement fut très-orageuse. Le roi avait donné à Jean Tarlo, palatin de Sandomir, une starostie, et Jean-Alexandre Olizar, jaloux de n'avoir pas pu l'obtenir, parvint par ses intrigues à faire dissoudre la diète. Peu après cet événement, le roi épousa à Czenstochow Marie-Eléonore d'Autriche, sœur de Léopold ler (27 février 1670). La diète ouverte le 5 mars fut encore dissoute; mais le 17 du même mois, le traité d'Andruszow fut confirmé, et la nouvelle diète (9 septembre) se passa dans le calme. Le 19 octobre on couronna la reine.

Au milieu de l'anarchie qui allait croissant, la licence de l'aristocratie augmentait. La reine, lassée de ce désordre, ne voulut plus vivre avec Michel, et lorsque Prazmowski résolut de le détrôner, l'empereur Léopold et la reine Eléonore donnèrent les mains à ce projet, à condition que le duc de Lorraine prendrait possession du trône avant l'acte de mariage, et l'épouserait après le divorce. Sobieski, qui était du complot, proposa le prince de Longueville, et les troubles auraient été plus graves, si ce prince n'eût péri au passage du Rhin, lors de la guerre de Louis XIV avec la Hollande.

Les deux diètes réunies aux mois de janvier et de mai 1672 furent rompues. Les Kosaks, les Tatars et les Turks en profitèrent, et ils envahirent les terres russiennes (juillet 1672). L'indolent Michel, jaloux de la gloire de Sobieski, ne sut pas parer aux événements, et Sobieski, qui avait rallié autour de lui tous ses partisans, et qui avait armé ses paysans, n'avait que 6,000 hommes à opposer aux lignes épaisses sous lesquelles tremblaient l'Europe et l'Asie. Déjà les troupes du sultan Mouhammed IV s'étaient emparées de Kamienieç-Podolski (29 août), et le 27 septembre elles assiégèrent Léopol et Buczac. Sobieski soutenait sur le tranchant de son sabre le front de la vaste ligne qu'occupaient, dans les palatinats de Lublin, de Belz et de la Russie-Rouge, les bandes tatares et musulmanes. Un jour (45 octobre), Sobieski

surprend l'ennemi près de Kaluza, entre Stryi et Halicz, le poursuit et lui tue 15,000 hommes; il arrive devant un groupe immense de ses concitoyens, pères de famille, jeunes femmes, prêtres, nobles, que les Mabométans emmenaient en esclavage, Ces malheureux étaient 20,000. Leurs chaines tombent, et ils benissent leur libérateur. Mais Sobieski tente davantage. Le gros de l'armée turke était sous Léopol, et le sultan campait à Buczaç, au-dessus de Jazlowiec. Sobieski dérobe sa marche, se glisse à travers les rivières, fond à l'improviste sur ce camp enivré de plaisirs et de pillages, y sème la terreur, pénètre jusqu'aux tentes impériales, s'empare du quartier même des femmes. Pendant que Sobieski espère que le roi Michel profitera de cet avantage pour donner le coup de grâce, ce monarque, au lien de poursuivre l'ennemi, conclut avec lui une paix ignominieuse à Buczac même (18 octobre 1672). Sobieski, fatigué de ce spectacle honteux, alla dans ses domaines attendre des jours meilleurs, Louis XIV lui avait offert une retraite dans ses Etats, une duché-pairie et le bâton de maréchal de France...., mais il voulait tout obtenir de sa propre patrie.....

Pendant cet intervalle, les gentilshommes, indignés de la conduite des grands, firent une confédération à Golomb; une autre confédération fut formée à Lowicz. Les esprits s'irritaient de plus en plus, et Sobieski planait au-dessus de tous par ses succès et par son noble caractère. Cependant on osa l'accuser. Un jour, un pauvre gentilhomme prit la parole dans une diète convoquée ad hoc à Warsovie (janvier 1675), et déclara qu'il avait d'importantes révélations à faire, que la patrie avait été vendue aux infidèles, qu'un homme avait livré Kamienieç moyennant douze millions, et que cet homme était Sobieski!

A ce nom, l'assemblée se lève indignée. Elle demande que le calomniateur soit jugé. Sobieski accourt à Warsovie. La convocation se change en une diète régulière, Le calomniateur confessa son infamie, et dit qu'une somme de 2,000 florins et la promesse de n'être pas abandonné l'avaient porté à cet attentat. Les seigneurs qui avaient conspiré rampèrent aux pieds de Sobieski. La diète fut close le 13 avril. On déclara la rupture du traité de Buczaç, et on se prépara à une nouvelle campagne.

Akhmet Kiuperli fut donc de nouveau obligé de porter en avant les troupes qu'il avait rappelées sur le Danube, et le sultan s'avança aussitôt en personne vers ce sleuve. Sept ponts surent jetés sur le Dniester; le grand-turc ne révait que vengeance et conquête.

Après maintes difficultés, 50,000 Polonais et Litvaniens se trouvèrent réunis. Michel Paç commandait les Litvaniens, Martin Kontski avait sous ses ordres l'artillerie, et Sobieski commandait en chef toutes les troupes (41 octobre 1675).

Au moment de franchir le Dniester, Paç jeta le découragement dans l'armée, car lui aussi il enviait la gloire du héros; mais, effrayé par les menaces de Sapieha et de Radziwill, il promit de combattre. Sobieski rangea en bataille ses troupes ébranlées. Les Turks, retranchés derrière Chocim (Khozime), étaient prêts à soutenir l'attaque désespérée des Chrétiens (9 novembre). Le temps était affreux : la neige tombait à flots ce jour-là (10 novembre). A pied et le sabre à la main, Sobieski, couvert de frimas, guidait ses braves, et en peu d'instants l'étendard de la croix, l'aigle blanc de la Pologne et le cavalier armé de Litvanie flottaient sur les hauteurs du camp escaladé. 20,000 Musulmans tombent soit sur la grève, soit dans les flots rapides et à demi glacés du Dniester. Sobieski s'était saisi de l'étendard vert de Hussein, présent du sultan, que le vainqueur envoya comme un hommage filial au chef de l'Eglise, et qui orne aujourd'hui encore les voûtes de Saint-Pierre à Rome.

Sobieski, maître de la Walaquie et de la Moldavie, était en pleine marche pour aller planter sur les bords du Danube les enseignes de la Pologne, lorsque arriva tout à coup la nouvelle de la mort du roi Michel. Il mourut à Léopol le 10 novembre 1673, la veille même de la bataille de Chocim. Il était âgé de trente-cinq ans, régna quatre ans et fut enterré à Krakovie.

#### INTERRÈGNE (1673-1674).

La mort de Michel Wisniowiecki arrêta la marche de Sobieski. L'interrègne appelait les citoyens à élire un nouveau chef de la république. L'évêque Michel-Florien Czartoryski fixa la diète de convocation au 15 janvier 1674; elle fut présidée par François Bielinski. La diète s'occupa avant tout d'assurer la tranquillité intérieure, puis elle songea aux affaires du dehors : ensuite

on arrêta que la diète d'élection aurait lieu le 20 avril.

La gloire des Polonais, les grands hommes qui présidèrent aux destinées de la Pologne, les grands généraux qui illustrèrent ce pays, éveillèrent l'ambition de tous les princes de l'Europe; car tous se croyaient capables d'égaler Batory, Władislas IV et les célèbres Zamoyski, Zolkiewski, Koniecpolski, Chodkiewicz, Czarniecki et Sobieski, Enfin, le nombre des candidats au trône fut de dix-sept:

Jacques-Stuart, duc d'York (depuis Jacques II, roi d'Angleterre);

Guillaume de Nassau - Orange (depuis Guillaume III, roi de la Grande-Bretagne);

Georges, prince royal de Danemark; Alexis Mikhaîlovitsch, tzar de Moskovie; Fédor Alexiéiévitsch, tzarévitsch;

Don Juan d'Autriche, bâtard de Philippe IV, roi d'Espagne;

Michel, duc de Transylvanie;

Emile, fils de Frédéric-Guillaume, électeur de Brandebourg, duc de Prusse;

Maximilien, duc de Bavière; François II, duc de Modène; Thomas, duc de Savoie; Louis, duc de Vendôme;

Louis, batard, de Soissons;

Le prince de Condé;

Charles V, duc de Lorraine;

Jean-Guillaume, duc de Neubourg;

Jean Sobieski, grand-maréchal et grand-général des armées de la couronne de Pologne.

On ne s'arrêta pas longtemps aux premiers. Sobieski appuya vivement le prince de Condé, mais les vœux de la noblesse se partagèrent entre les ducs de Lorraine et de Neubourg. Les débats et les intrigues se prolongèrent près d'un mois, lorsque, le 19 mai, Stanislas Iablonowski, palatin de Russie - Rouge, ami et compagnon d'armes de Sobieski, prononça un discours pathétique en disant que personne n'était plus digne du trône que Sobieski. Cinq palatinats s'écrièrent après ce discours: « Vive Jean Sobieski! ou nous périrons, ou il sera notre roi! » Le palatinat de Russie-Rouge prit chaudement le parti de son compatriote, et le 21 mai 1674 Jean Sobieski fut proclamé roi des Polonais.

### JEAN III SOBIESKI (1674-1696).

Les Turks et les Tatars, profitant de l'absence de Sobieski sur le Dniester, menacèrent de nouveau la Pologne. Aussi, après avoir juré les pacta conventa le 5 juin, on proposa au nouveau roi de recevoir l'onction sacrée; mais il déclara que les dépenses et les préparatifs d'un couronnement s'accordaient mal avec les dangers d'une invasion. En de telles circonstances, le casque, disait-il au sénat, irait à son front mieux qu'un diadème « Je sais bien, répondait-il aux autres, pourquoi » la nation m'a mis sur le trône. Ce n'est pas pour

représenter, c'est pour combattre. Ma mission
 est de faire la guerre aux Turks : c'est ma con-

» signe de roi. Je la remplirai d'abord, à plus

rard les fêtes.

Le 22 août 1674, Sobieski s'ebranla. Dans une marche rapide, qui lui sit donner le nom d'ouragan, il enleva Bar, Braçlaw, Raszkow, etc., et hiverna en Ukraine. Mais les intrigues de Pac contrecarraient tout, et les mesures ultérieures du roi se trouvaient renversées. Dans cette alternative, Sobieski fortifia Léopol et se mit sur la défensive. Au mois d'août 1675 l'armée musulmane fit une nouvelle invasion. La petite armée de Sobieski campait dans les vallées tout près de Léopol, appuyée aux montagnes qui couvraient son artillerie. Le 24 août une tempête de neige et de grêle, venant des Karpates, porta l'ouragan sur le camp des Osmanlis. Cette miraculeuse apparition de la neige dans la canicule produisit un effet merveilleux sur les Polonais et effraya les Turks. Sobieski en profita, culbuta tout sur son passage. Le lever du jour trouva l'ennemi à huit lieues de Léopol. Stanislas lablonowski repoussa les Tatars à Zloczow. Sobieski, poussant toujours en avant, arrive à temps pour dégager Trembowla, illustrée par l'héroïsme de madame Chrzanowska (septembre 1675), et reprit Podhaycé. Ianoblowski poussa l'ennemi jusqu'à Soczawa que bientôt Sobieski livra aux slammes.

La Pologne, délivrée encore une fois, envoyait des députations au libérateur de la république. Jean III se trouvait dès le 9 novembre dans ses terres de Zolkiew, et on le pressait de venir enfin recevoir la couronne qu'il avait si souvent méritée. Le 30 janvier 1676, Jean III arriva à Krakovie, fit les obsèques solennelles de Jean II Kasimir et de Wladislas IV, et le 2 février, le primat Olszowski ceignit, dans la cathédrale de Krakovie, le front de Sobieski de la couronne des Piasts

et des Jagellons. Sa femme, Marie-Kasimire d'Arquien, sut également couronnée.

Malgré tant de désastres, les Turks revinrent à la charge, croyant Sobieski tout occupé de sa royauté. L'armée musulmane remontait, à marches forcées, les rives du Dniester (août 1676). Le roi des Polonais arrive sur le champ de bataille, et attaque Zurawno, à l'assuent de la Swierza dans le Dniester (19 septembre). Les forces imposantes de l'ennemi assiegèrent une poignée de braves. Le 29 septembre et le 8 octobre eurent lieu des combats sanglants. Le 11 octobre, Michel Paç, après avoir combattu dans le conseil de guerre tous les plans proposés par Sobieski pour assurer le salut de l'armée, se présenta devant lui, à la tête de mutins, et prononça le mot de désertion. « Déserte qui voudra, » répondit le roi; moi, je reste, ou du moins les · Infidèles n'arriveront au cœur de la république qu'en passant sur mon cadavre. J'aurais pu vaincre, je mourrai; du reste, je sais bien qui souffle aux soldats cet esprit de découragement et de révolte; il est naturel que ceux qui arrivent les derniers sous les drapeaux parlent les premiers de fuir.

Sobieski, ayant prononcé ce dernier mot, monte à cheval, parcourt les fronts des lignes et s'écrie : « Mescamarades, je vous ai tirés de pas plus mauvais que celui-ci. Quelqu'un croit-il par hasard que ma tête se soit affaiblie, parce que vous y avez mis une couronne? . A cette voix si connue, l'armée se ranime, et les Musulmans, troublés et épuisés, fléchissent. Sans attendre une dernière bataille, ils veulent signer la paix à Zurawno (17 octobre 1676). Cette paix effaça sans retour les humiliations du traité de Buczaç du 18 octobre 1672, et les peuples de l'Europe, dans leur reconnaissance, appelèrent pour la centième fois la Pologne le boulevard de la chrétienté. La diète de Warsovie (janvier 1677) ratifia ce traité, et Jean Gninski fut envoyé en ambassade à Constantinople.

Au milieu de ces préoccupations politiques, les ennuis intérieurs aigrissaient l'esprit du roi. Marie-Kasimire remplissait le palais et la république de ses complots ou de ses intrigues. Avare, ambitieuse, abandonnée à tous ses caprices, elle secondait merveilleusement les anarchiques dispositions de l'aristocratie. Au travers de ses complications, la conduite équivoque du tzar de

Moskovie donnait des inquiétudes, et, pour garantir la Pologne d'une nouvelle invasion, Michel Czartoryski et Kasimir-Jean Sapiéha furent envoyés à Moskou. Les conférences commencèrent le 23 mai, et le 17 août 1678, la trève, qui devait expirer en 1680, fut prolongée pour treixe ans, jusqu'au mois de juin 1693. Le tzar restitua à la Pologne quelques places de la Russie-Blanche, et promit de payer deux millions de florins.

Sur ces entrefaites, les Suédois envahirent le duché de Prusse, et quoique le roi voulût être neutre dans ces querelles de l'électeur, Paç échar-

pait les Suédois.

La diète de Grodno, commencée le 11 décembre 1678 et terminée au mois de mars 1679. ratifia la trève conclue à Moskou, et s'occupa des affaires intérieures.

Menant de front et les affaires publiques et les affaires de sa famille, Sobieski chercha à établir ses enfants. Il voulut faire épouser à son fils, Louis-Jacques, la princesse Louise-Caroline Radziwill (née le 27 février 1667), fille et héritière de Boguslas, dernier rejeton de la maison de Birze. Mais Louis, fils de l'électeur de Brandebourg Frédéric-Guillaume, l'emporta, et alors les terres de Taurogi et de Serey entrèrent dans la maison de Brandebourg (1680). Le procédé de l'électeur affligea d'autant plus Sobieski, que l'électeur avait promis que cette alliance ne serait jamais contraire aux intérêts du roit et, à la suite de ces indignes procédés, il amena, par ses intrigues, la dissolution de la diète de Warsovie, ou plutôt il fit agir Przyiemski (1681), et parvint à indisposer beaucoup de nobles contre Jean III. C'est alors aussi que les intrigues de la reine faisaient prendre une route funesto à la politique polonaise. Si Sobieski eût suivi et agi dans les vues de Louis XIV, il aurait pu réparer les pertes qu'il avait faites du côté de la Turquie, et ébranler la puissance de l'Autriche, si fatale à la Pologne. Mais, au lieu de cela, le roi suivit les conseils de la reine, et causa d'immenses malhours à sa patrie. La Turquis était tellement effrayée, que lorsqu'un ambassadeur de la Porte-Ottomane vint en Pologne (juin 1681), portant des propositions nouvelles dans une bourse d'or, cet ambassadeur se jeta le visage contre terre, en s'écriant qu'il remerciait le grand Dieu et Mahomet, son prophète, de la grace qu'il lui avait suite de lui laisser voir la face d'un si grand roi!...

Le marquis de Béthune, ambassadeur de France à Warsovie, excitait, par ordre de sa cour,

Tékély et les Hongrois contre l'Autriche, et les Hongrois finirent par former une alliance avec la Turquie (mars 1682). Il réussit même à mettre dans ses intérêts Sobieski. La restitution de la Podolie et de Kumiénieç devait être le prix de ce service. Mais l'emportement de Marie-Kasimire et la méfiance de l'aristocratie renversèrent ces arrangements, à le suite d'une haine stupide dont Marie et Louis XIV étaient également coupables. Voici le fait.

Fière de son élévation, Marie-Kasimire avait formé le projet de visiter la France pour déployer son luxe et sa magnificence royale; dans cette vue, elle demanda à Louis XIV d'honorer son père d'une duché-pairie, et de la recevoir avec la pompe dont il avait honoré la reine d'Angleterre. Louis XIV refusa l'une et l'autre demande, et lui sit faire une impertinente réponse, d'après les insinuations du ministre de la guerre, marquis de Louvois. Voici la réponse du grand roi : « Je sais la différence qu'on doit faire entre une reine héréditaire et une reine élective. » Piquée jusqu'au vif, elle iura de se venger de cet outrage; elle remua tant, qu'on licencia les recrues faites pour la guerre prochaine, et elle amena le roi à conclure une alliance étroite avec l'Autriche contre la Tarquie, alliance diamétralement opposée à la politique de Louis XIV et de Jean III. A ces intrigues le Vatican ajouta les siennes.

Innocent XI (Benoît Odescalchi), fils d'un banquier, soldat à la guerre contre la Turquie, depuis prêtre, ensuite cardinal et nonce en Pologne, enfin pape, était alors assis sur le siège apostolique. Dévoué à l'empereur Léopold, il mettait tout en œuvre pour écraser les Turks et humilier la France. Le légat du pape, Pallavicini, sut envoyé à Warsovie, et le pouvoir spirituel agissait dans toutes les conditions du machiavélisme temporel. Sobieski finit par concevoir de la rancune en voyant le peu de cus que le roi de France faisait de son ressentiment.

Pour mieux tromper le cabinet de Warsovie, et pour tirer tout le parti des ressources polonaises et de la terreur qu'inspirait aux Turks le nom de Sobieski, la cour de Rome et la cour de Vienne arent des promesses perfides, et résolurent de faire épouser au prince Louis-Jacques l'archiduchesse Marie-Antoinette (née le 18 janvier 1669), fille de Léopold, héritière de la couronne d'Espagne par le chef de sa mère, à l'effet de rendre héréditaire la couronne de Pologne dans sa famille par les secours de l'Autriche et

des Jésuites! André Morsztyn, Jean Wielopolski et plusieurs autres citoyens s'élevèrent contre ces intrigues; mais leur opposition fut étouffée et l'on rejeta les bons conseils de la France. Le marquis de Vitry, ambassadeur de Louis XIV, promettait alors de l'argent et les titres de duc et de pair au père de Marie-Kasimire. Il n'était plus temps. La reine ne voulut plus rien entendre; son caractère altier et les vues d'élévation qu'avait concues le roi des Polonais pour sa famille à Vienne renversèrent l'influence française. C'est sous de tels auspices que, lors de la diète de Warsovie (janvier-avril 4683), fut conclude 54 mars, entre Jean III et Léopold Ier, le traité suivant : · 1º Une alliance offensive et défensive, jusqu'à une paix raisonnable avec les Turks; 2º l'observation des articles de cette alliance sera piurée de part et d'autre à Rome, par les cardi-» naux protecteurs Pio et Barberini, en présence du saint Père; 5º toutes les anciennes prétentions seront amorties; 4º aucune des parties » ne pourra conclure une paix à part; 5° les héritiers des deux parties sont obligés de maintenir cette alliance; 60 le présent traité ne oconcerne que la guerre de Turquie, et non une autre; 7º l'empereur d'Allemagne fournira un contingent de 60,000 hommes, et le roi de Pologne celui de 40,000 hommes; 8º l'ennemi sera attaqué de deux côtés, par l'Autriche en . Hongrie, et par la Pologne en Podolie et en » Ukraine; 9º l'empereur Léopold paiera au roi Jean 500,000 écus, qu'il se fera escompter s des dimes des domaines ecclésiastiques avec la » permission du pape; 10° chaque allié sera » tenu d'engager à l'alliance d'autres puissances » amies. » Par les articles secrets : « l'Autriche » renonçait à ses prétentions aux salines de Bos chnia et de Wiéliczka, et s'engageait à restituer » le diplôme qui garantissait l'élection d'un des archiducs en 1656, lors de la guerre de Suède.

L'indolent Léopold Ier, abandonné des princes de l'Empire, implore le secours de la Pologne. Son ambassadeur, Wilczek, le nonce du pape, Pallavicini, se jettent aux pieds de Sobieski. L'un s'écrie : « Sire, sauvez l'Empire! — Sire, faites plus encore, ajonte l'autre; sauvez la chrétienté! > Le prince Charles, duc de Lorraine, ouvrit la campagne (6 mai 1683). Lubomirski, avec 4,000 Polonais, était sous ses ordres. Kara-Moustapha évitait on dépassait les forteresses, et marchait directement sur Vienne. Léopold perdit tête et courage; il quitta le 10 juillet, avec toute sa cour, sa capitale, et 60,000 habitants suivirent l'exemple de cette honteuse fuite. Copendant le général Stahremberg v fut laissé avec 14,000 hommes de garnison.

Le 14 juillet, une nuée de Musulmans se répandit autour de Vienne en forme de croissant. Les assiégés étaient aux abois. L'empereur écrit de Passau, le 3août, une lettre des plus pressantes à Jean III, et pendant que l'empereur et sa femme Eléonore, grosse de six mois, élevaient des plaintes contre leurs conseillers et contre les Jésuites qui les avaient poussés à la persécution des Hongrois, unis aujourd'hui aux Turks; pendant que le marquis de Vitry, ambassadeur de France en Pologne, notifiait à Louis XIV que l'extrême embonpoint de Sobieski ne lui permettrait pas de se mettre en campagne, Sobieski quitta le 15 août Krakovie, et partit à la tête de 25,000 Polonais et trente bouches à seu. Le 27 ils atteignent Berno (Brunn). Le 31, les troupes alliées se groupent et se soumettent sous les ordres du roi; l'Empire était là tout entier, il n'y manquait que l'empereur. Le Danube fut franchi du 5 an 9 septembre à Krems et à Tuln, et l'on se mit en route. Le 11 septembre, Sobieski et ses braves occupèrent les hauteurs de Kalemberg qui dominent Vienne à l'ouest. Le 12 septembre, Sobieski, habillé à la polonaise, couvert d'une cotte de mailles en acier poli, parsemée de petites croix d'or, monté sur un cheval alezan, se sit devancer par un écuyer portant un grand bouclier à armoiries. et par un enseigne qui, pour fuire reconnaître la place où se trouvait le roi, avait attaché un panache au bout de sa lance. La bataille commence. Le grand-visir doutait encore de l'approche de l'armée polonaise. Mais il fallut bien y croire à la vue de ces lances ornées de banderoles da guerriers polonais: «Sobieski est à leur tête,» dit le kan des Tatars. Ces paroles remplissent Kara-Moustapha d'inquiétude et de terreur. Les Polonais, exaltés par la victoire, poussent en avant et arrivent sur les glacis du camp. Déjà l'œil ardent du roi mesure la profondeur des lignes ennemies. Il cherche à en démèler le côté faible, et il s'écrie : « Ils sont perdus. » Il ordonne au duc de Lorraine d'attaquer brusquement au centre, tandis que lui-même va renverser ces masses ébranlées. Le bouclier homérique de Sobieski brille à travers les fumées de la poudre à canon et des poussières soulevées, et donne signe que Sobieski est toujours là où le danger est imminent. Les Turks le reconnaissent enfin, ils

voient que c'était bien Sobieski en personne. Son nom vole de bouche en bouche, glace tous les courages : ils s'écrient : « Par Allah! il est avec les siens! » A six heures du soir, Sobieski arriva le premier au quartier du grand-visir qui avait fui le désespoir dans le cœur. Après être demeuré quatorze heures à cheval, le roi s'endormit au pied d'un arbre. Napoléon s'endormit aussi après la bataille d'Austerlitz (Slawkow). Ainsi fut délivrée la cité impériale, après soixante jours de tranchée ouverte.

Le 13, le roi fit son entrée à Vienne, entendit la messe dans l'eglise de Saint-Etienne, Le 14, lorsque tout danger fut passé, Léopold arriva. Il délibéra longtemps avant de savoir comment il devait saluer le héros qui venait de sauver son empire. Le duc de Lorraine, étoussant son ressentiment pour Sobieski qui l'avait fait débouter du sceptre de Pologne, s'écria : « Sire, saluez » votre sauveur sans cérémonie et les bras ouverts. Fatigué de ces misérables discussions d'étiquette, Jean III voulait repartir sans voir l'empereur, lorsqu'il fut décidé que les deux monarques se verraient en plein champ. En effet, le 15 septembre eut lieu cette entrevue à Schewechat, à deux lieues de Vienne, sur la route de Presbourg. Après les salutations, l'empereur balbutia quelques mots de reconnaissance, d'une voix confuse. Le roi répondit : « Mon frère, je suis » bien aise de vous avoir rendu ce petitservice. » Ensuite, prenant son fils Jacques par la main, il le présenta à Léopold, en disant : « Voilà mon s fils que j'ai élevé pour la chrétienté. s L'empereur inclina à peine la tête et ne répondit rien. Outré de la morgue autrichienne, Sobieski tourna la bride de son cheval et dit : « Je vais rejoindre » le gros de l'armée ; j'ai donné ordre aux grands-» généraux de vous le montrer, s'il vous plait de le voir. Le lendemain, Léopold envoyant une épée richement montée au prince Jacques, lui écrivit une lettre d'excuse, où il attribuait son embarras à la stupeur que lui avait causée la vue de son père, sauveur de son empire. Sobieski, pour ne rien devoir à Léopold, envoya, le 19, des cadeaux plus riches que ceux que son fils et les grands-généraux avaient reçus de l'empereur.

C'est alors que se vérifièrent les prévisions de ceux qui avaient juré de ne jamais croire au perfide cabinet de Vienne; il n'était plus question du mariage de l'archiduchesse. Les ministres autrichiens refusaient jusqu'aux vivres, logement et solde pour les troupes polonaises! MarieKasimire et Jean III surent cruellement panis, mais les remords des individus ne peuvent expier les malheurs d'une nation tout entière!.....

Pendant cent ans les Viennois célébrèrent l'anniversaire de ces événements, mais particulièrement le 14 septembre, jour de la soi-disant arrivée de Léopold! Malgré ce mensonge officiel, cet anniversaire parut encore inopportun à l'empereur Joseph qui l'abolit en 1783.

Malgré tous les dégoûts qui l'entouraient, Sobieski crut devoir profiter militairement de sa victoire, et il poursuivit les Ottomans en Hongrie. Le 7 octobre, il fut surpris à Parkan et battu; mais le 9, il répara brillamment cet échec à Gran. Cependant les Polonais, abandonnés par l'Autriche, prirent la route des Karpates, au milieu des neiges et essuyant des pertes plus sensibles que celles qu'ils avaient essuyées pendant toute cette campagne. Le roi Jean III, en passant par Lubowla dans le Zips, arriva à Krakovie le 25 décembre 1683.

Pendant que Sobieski était sous Vienne, André Potocki, castellan de Krakovie, battait les Turks près de Kamienieç, forçait les Kosaks à prendre son parti; fit prisonnier Ducas, hospodar de Walaquie, et établità sa place Etienne XIV (août-septembre 1683). L'année 1684 se passa en intrigues; elles ne furent pas apaisées dans la diète de Warsovie (février 1685). Au mois d'août le grand-général Stanislas lablonowski essuya un échec en Bukovine; pour le venger, et pour être assuré du côté de la Moskovie qui ne cessait pas ses sourdes menées, le roi fut forcé de conclure un nouveau traité avec le tzar. Les conférences étaient déjà ouvertes en 1684, mais de nouveaux ambassadeurs furent envoyés à Moskou, c'étaient: Christophe Grzymultowski, palatin de Poznanie; Marcien Oginski, grand-chancelier de Litvanie: Alexandre Przyjemski, tribun de la Grande-Pologne; Alexandre-Jean Potocki, castellan de Kamienieç; et Nicolas Oginski, porte-glaive de Litvanie. Ce traité fut signé à Moskou le 6 mai 1686, aux conditions suivantes : « Il y aura » paix perpétuelle et oubli de toutes les dissensions qui ont en lieu depuis la rupture de la dernière paix de Polanowka. Ce traité avec ceux d'Audruszow et de Moskou sont suppli-» més. La république cède au tzar : Smolensk, avec ses appartenances situées vers Witebsk, » Połock et Lucyn, ainsi que Dorogobouje, Kra-» snoi, Biélaïa, avec leurs districts et dépendances; plus, vers Roslavl, les villes de Czerniechow, Starodob, Nowogrod - Siewierski, 1 Poczep; puis toute la Petite-Russie sise sur la rive gauche du Duiéper, avec les villes de Niczyn, Péréiaslawl, Batoryn, Poltava, Péré-· volocza, et en général toute la partie de la · Petite-Russie que les tzars possédaient pendant · la trève, depuis le Dniéper jusqu'à la rivière de Patywl. Le ville de Kijow est également cédée au tzar avec le district situé entre l'Ir-» pien et la Stulna, y compris la ville de Wasil-› kow. Les Kosaks Zaporogues de la rive gauche du Dniéper passent sous la domination des tzars, et ceux de la rive droite restent toujours sous celle de la Pologne. Si les habitants des villes et districts cédés au tzar se révoltaient et deman-· daient à être recus sujets de la république, ils » ne seront pas protégés dans cette rébellion , les tzars promettent la réciprocité à l'égard des sujets du roi et de la république dans les pays de Polock, de Witebsk, dans les districts de Bialacerkiew et Pawolocz, qui appartiennent exclusivement à la Pologne. Les tzars s'engagent à payer 146,000 roubles au roi et à la république de Pologne, comme une marque de leur amitié et de leur amour pour la paix. Les endroits contestés et dévastés sur la rive droite du Dniéper, depuis Stayki jusqu'à la Tiasminia, savoir: Rzyszczew, Trechtymirow, Kaniow, Moszna, Sokolnia, Czerkassy, Borowica, Buzyn, Woronkow, Krylow et Czehryn, resteront abandonnés et incultes, jusqu'à ce qu'il aura été décidé auquel des deux États ils doivent appartenir. Les villes et pays de Polock, Witebsk, Newel, Siebiez, Wieliz, Rzezyca, Dunaburg, Lucyn, Marienhaus, avec toute la Livonie méridionale et tous les châteaux, palatinats et districts y appartenant, demeureront à perpétuité à la Pologne; et ni les tzars ni leurs successeurs n'y formeront jamais des prétentions. La religion gréco-schismatique dans les États de la république jouira d'une tolérance complète, et en aucune manière on ne forcera ces chrétiens à embrasser le rit et l'union romaine. Les tzars concluent avec le roi de Pologne une alliance contre les Turks et le khan de la Krimée, et le tzar attaquera ces derniers pendant le cours de l'année 1686, tandis qu'une armée polonaise agira contre les Turks et les Tatars de Bialogrod (Ackerman). Le tzar s'engage à ménager aux Polonais la restitution de Kamieniec et de la Podolie, à inviter la France et d'autres puissances chré-

tiennes d'accéder à cette même alliance. Afin
de raffermir le bon voisinage et à prévenir
tout sujet de brouillerie entre les deux États,
on promet de ne point faire alliance avec les
ennemis ouverts ou secrets de l'un ou de l'autre souverain, et de ne leur donner aucun secours, soit en argent, soit en troupes.

Ainsi la paix d'Otiwa élevall'électeur de Brandebourg dont les descendants devaient un jour concourir à démembrer la république; la paix de Moskou amena le même résultat, et la délivrance de Vienne fut une troisième cause qui dut aboutir en 1795 au même résultat: l'anéantissement politique de la Pologne!

Dans ces dernières circonstances, on leurrait encore Sobieski, en lui assurant que ses enfants posséderaient un jour la Moldavie et la Walaquie. De là, ses malheurs en administration; de là, la haine de l'aristocratie, et l'obstination de la noblesse à convoquer diète sur diète, et à lui adresser en public des discours virulents.

La paix de Moskou laissant la sécurité de ce côté, le roi se mit à la tête d'une armée, et arriva à Yassy (16 août 1686). Mais l'Autriche, après avoir solennellement promis des secours, ne les envoya point; le pape trahit aussi ses promesses, et cette campagne n'eut aucun résultat. C'est en passant par Léopol que le roi ratifia (2 février 1687) le traité de Moskou en versant des larmes sur le sort de sa patrie. Il ne voulut pas porter ce traité devant la diète, mais se contenta de le faire confirmer par le sénat : quant à Grzymultowski, il manqua d'être assassiné par ses compatriotes, pour avoir assisté comme chef de l'ambassade de 1686.

A la diète de Grodno (janvier 1688) les clameurs et les personnalités furent poussées à la dernière extrémité; le vieux monarque indigné se lève avec effort et dit : « Celui-là connaissait bien les peines de l'âme qui a dit que les petites douleurs aiment à parler, que les grandes sont muettes. L'univers même restera muet en contemplant nous et nos conseils! Oh! quelle sera un jour la morne surprise de la postérité, de voir que du faite de tant de gloire, quand le nom polonais remplissait l'univers, nous ayons » laissé notre patrie tomber en ruines, y tomber. hélas! pour jamais!... Croyez-moi, toute cette éloquence tribunitienne serait mieux employée contre ceux-là qui, par leurs désordres, appellent sur notre patrie le cri du prophète, que je » crois, hélas! entendre déjà retentir au-dessus de

\*nos têtes: Encore quarante jours, et Ninive sera détruite!... Là où l'on peut impunément oser tout du vivant du prince, élever autel contre autel, chercher les dieux étrangers sous l'œil du véritable, là grondent déjà les vengeances du Très-Haut...

Il voulut abdiquer, mais on se jeta à ses pieds, et on le supplia de renoncer à cette idée. Deux diètes, peu tranquilles, eurent encore lieu en 1689 et 1690. Le roi, malgré le cœur blessé, le corps souffrant, l'esprit frappé de pressentiments sinistres, vit que les masses, étrangères aux calculs des factions, aimaient son pouvoir, et se résigna à régner jusqu'au bout. Il servit encore une fois à la tête de ses troupes (août 1691). franchit le Dniester, et battit les Turks. En 1692, il fit élever les remparts de Sainte-Trinité, non loin de Chocim, pour couvrir le pays de ce côté. En attendant, la diète de Grodno (décembre 1692-février 1695) fut rompue; celle du 22 décembre 1693, ouverte à Warsovie, ne sut pas plus heureuse. Outre cela, les Tatars firent deux invasions (1693 et 1694); la guerre civile entre Sapieha et Brzostowski compliqua encore les malheurs publics. Le roi crut que la convocation d'une nouvelle diète à Warsovie (janvier 1695) guérirait tant de plaies; il n'en fut rien, et elle fut rompue. Les Tatars, profitant de l'anarchie. firent une nouvelle invasion et poussèrent jusqu'à Léopol (février 1695).

Enfin Jean III s'en allait, la reine continua ses intrigues avec plus de liberté. Ses deux confidentes françaises, le Jésuite Vota, Alberti, résident de Venise, trafiquaient de tout ; un médecin juif Jonas, et un autre juif Bethsal, qu'il avait pour intendant, appartenaient à cet aréopage : l'un s'empara du corps de Sobieski, l'autre de ses finances. En se roidissant contre ses maux, le roi cherchait à couvrir son état de souffrance. Il assistait au sénat. mais rarement il voyait la fin des conseils. En attendant, la confusion s'introduisait dans les affaires. Les monnaies, déjà altérées par le voisinage de l'électeur de Brandebourg, s'altéraient encore davantage, et ruinaient le peu de commerce qui vivifiait la Pologne. On ordonnait des contributions qui ne se réalisaient pas. Le grand-trésorier criait que le trésor était épuisé. L'armée n'était pas payée. A peine voyait-on 10,000 hommes sous les drapeaux, et c'étaient autant de mécontents qui opprimaient le pauvre paysan.

Pendant tout l'hiver de 1695 à 1696, l'Europe et l'Asie retentissaient tous les huit jours du bruit de la mort roi. Le soleil du printemps sembla rallumer en lui quelques étincelles de vie. Il allait dans ses beaux jardins de Wilanow (Villanova), au sud de Warsovie, respirer un air pur. Les médecins lui conseillèrent des eaux thermales d'Allemagne: mais des accidents redoublés s'y opposèrent. Le médecin juif lui donna du mercure en trop grande quantité peut-être. Le malade, sentant le ravage du remède, s'écria: « N'y » aura-t-il personne pour venger ma mort? »

La reine, inquiète sur le présent et l'avenir, crut qu'il n'y avait plus de temps à perdre pour le déterminer à un testament. Elle donna commission à l'évêque Zaluski d'avertir le roi de l'approche de son dernier jour. L'évêque en parla et Jean répondit : « Vous vous imaginez que les vivants ne sauront pas s'arranger sans le consentement des morts. Pourquoi ce testament? Pouvez-vous attendre quelque bien du temps où nous sommes? Voyez le débordement des vices, la contagion des folies; et nous croirions à l'exécution de notre volonté dernière! Nous ordonnous vivants, et nous ne sommes pas écontés; morts, le serions-nous? Qu'on ne m'en parle plus. »

Le jour de la Fête-Dieu, qui, par une étrange rencontre, avait été le jour de sa naissance et celui de son élection, fut aussi celui de sa mort. Ce jour-là, la foule se pressait pour célébrer le double anniversaire dans le château de Wilanow. Il demanda ce qu'on disait à Warsovie ; on l ui répondit que Warsovie était tout entier dans les temples, priant pour la conservation de ses jours. Il fut ému, entendit avec recueillement la messe du père Vota, se plaignit de ne pouvoir communier, parce qu'il n'était plus à jeun, et s'entretint doncement tout le jour. Le soir, une attaque d'apoplexie le surprit. Aux cris de la reine et des personnes accourues, il reprit ses sens. Il appela son confesseur, reçut les sacrements; puis, frappé d'une attaque nouvelle, il expira le 17 juin 1696

Jean Sobieski était né à Olesko, dans le palatinat de Russie-Rouge, le 2 juin 1624. Il vécut soixante-douze ans, et régna vingt-deux ans. Son corps fut d'abord déposé dans l'église des Capucins à Warsovie, mais en 1734 il fut transporté dans la cathédrale de Krakovie. Son cercueil repose entre ceux de Joseph Poniatowski et de Thadé Kosciuszko.

FIN DU TOME DEUXIÈME.





